## PARIS MÉDICAL

XLII

## PARIS MÉDICAL

PARIS MÉDICAL paraît tous les Samedis (depuis le 187 décembre 1910). Les abonnements partent du 187 de chaque mois.

Prix de l'abonnement : France, 25 francs. - Étranger, 35 francs.

Adresser le montant des abonnements à la Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, 19, rue Haute-feuille, à Paris. On peut s'abonner chez tous les libraires et à tous les bureaux de poste.

Le premier numéro de chaque mois, consacré à une branche de la médecine (Prix : 1 fr. 50).

Le troisième numéro de chaque mois consacré à une branche de la médecine (Prix : 1 fr.)
Tous les autres numéros (Prix : 50 cent. le numéro. Franco : 65 cent.).

#### ORDRE DE PUBLICATION DES NUMÉROS SPÉCIAUX POUR 1922

7 Janvier... - Tuberculose. 10r Juliet... - Maladies du cœur, des vaisseaux et du sang. 21 Janvier.... - Maladies de l'appareil respiratoire. 15 Juliet .... - Chirurgie infantile et orthopédie. 4 Février.... - Radiologic. 5 Août..... - Maladies des voies urinaires, 18 Février . . . - . Cancer. 2 Septembre. - Ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie. 4 Mars ..... - Syphiligraphic. stomatologie. Nars..... — Dermatologie. 7 Octobre... - Maladies nerveuses. ı " Avril .... -- Gastro-entérologie. 21 Octobre ... - Maladies mentales, médecine légale. 15 Avril ..... -- Eaux minérales et elimatologie. 4 Novembre. — Maladies des enfants. 18 Novembre. — Hygiène et médecine sociales. 6 Mai..... - Maladies de nutrition endocrinologie. 20 Mal..... - Maladies du foie et du paneréas. 2 Décembre, - Thérapeutique. 3 Juln..... — Maladies infectieuses. 16 Décembre. - Physiothérapie (Électrothérapie, Hydro-2 Jain ..... - Gynécologie et obstétrique. thérapie, Massage).

## PARIS MÉDICAL

LA SEMAINE DU CLINICIEN

DIRECTEUR :

## Professeur A. GILBERT

PROFESSEUR DE CLINIQUE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. MÉDECIN DE L'HOTEL-DIEU, MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

> COMITÉ DE RÉDACTION : Paul CARNOT Professeur à la

#### Jean CAMUS

Professeur agrégé à la Faculté de Médeeine de Paris, Médecin des hôpitaux,

## R. GRÉGOIRE

Professeur agrégé à la Faculté de Médeeine de Paris, Chirurgien de l'hôpital Tenon.

MOUCHET

441502

#### Chicurgien

de l'hôpital Saint-Louis.

## Professeur agrégé à la Faculté de Médeeine de Paris, Médecin de l'hôpital Laënnee. C. REGAUD

P. LEREBOULLET

Professeur à l'Institut Pasteur, Directeur du Laboratoire de biologie de l'Institut du Radium.

## Secrétaire Gi de la Rédaction :

Paul CORNET

Médecin en chef de la Préfecture de la Seine

## XLII

Partie Paramédicale

#### DOPTER

Professeur au Val-de-Grâce. Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie de Médecine. Mêdeein de l'hôpital Beauion.

#### G. LINOSSIER

MILIAN Médecin de

#### Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Lyon. l'hôpital Saint-Louis

A. SCHWARTZ Professeur agrégé à la Faculté de Médeeine de Paris, Chirurgien de l'hôpital Necker



J.-B. BAILLIÈRE & FILS. ÉDITEURS

19, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS -

## VARIÉTÉS

## LES PILULES DIURÉTIQUES MINEURES DE DEBREYNE

## Par le Pr H. VAQUEZ,

Professeur à la Faculté de medecine, Membre de l'Académie de m decine.

On désigne communément sous le nom de pilules de Lancereaux o un complexe thérapeutique où entrent les poudres de digitale, de scille et de scammonée.

La lecture d'anciens ouvrages nous amontré que cette attribution était erronée et qu'elle doit être restituée à un médecin, Debreyne, dont le curriculum vitæ est quelque peu singulier.

Debrevne, né en 1786 à Ouædypre, près de Dunkerque, fit ses études à Paris et prit le bonnet de docteur en 1814. Après une existence agitée, il fut touché par la grâce et entra à la Trappe de Soligny, dans l'Orne, où on lui confia la charge de médecin du couvent et des religieux de la région. Il trouva dans sa clientèle, obligatoire, régulière et obéissante, tous les avantages de concentration et de docilité d'un hôpital de grande ville. Exercant sans auxiliaire, il fut à la fois médecin, chirurgien, pharmacien et mourut à la Trappe en 1867. Debrevne a beaucoup écrit, et sur les sujets les plus divers : un précis de physiologie humaine, à l'usage du clergé; un essai de théologie morale; une étude de la mort ; un traité des péchés contre les sixième et neuvième commandements du Décalogue, suivi d'un abrégé pratique d'embrylogie sacrée, toujours à l'usage du clergé; enfin un livre de thérapeutique appliquée qui eut l'honneur de plusieurs éditions, publiées chez J.-B. Baillière, de 1840 à 1846. Ce livre, le seul qui nous intéresse, est signé de Debrevne, docteur en médecine, professeur particulier de médecine pratique à la grande Trappe.

Il ne faut pas chercher dans cet ouvrage de longues considératious sur la pathologie, encore moins sur les problèmes qu'elle soulève. L'auteur est un guérisseur, rien de plus; il se contente de dire ce qui lui a réussi, coutre les névralgies, l'épilepse, la toux, l'hydropisie, etc.

A propos de cette dernière il fait remarquer que « sa curation s'effectue grâce aux évacuations séreuses par les voies urinaires et les voies intestinales; pour cette raison, dit-il, il faut combiner les excitants des voies urinaires avec ceux des évacuation alvines, c'est-à-dire les diurétiques avec les purgatifs ou les drastiques sous une forme rapprochée et concentrée.

A cet effet il propose le vin médicinal suivant:

| Jalap    | coneassé   | 8 | grammes |
|----------|------------|---|---------|
| Scille c | oneassée   | 8 | -       |
| Nitrote  | de notasse |   |         |

à faire macérer et dissoudre dans un litre de vin blanc; plusieurs cuillerées à soupe par jour.

C'est ce qu'il appelle le vin diurétique majeur, auquel résistent, affirme-t-il, bien peu de cas d'hydropisie.

Mais il avoue aussi qu'il peut être mal supporté. Il lui substitue alors le vin mineur, suffisant quand l'hydropisie est modérée :

| Nitrate  | de | potasse | 12 | grammes. |
|----------|----|---------|----|----------|
| Baics de | ge | nièvre  | 60 |          |

également dans un litre de vin blauc; un verre par jour;

Ou enfin les fameuses pilules diurétiques :

| Poudre de digitale                | 12 1  | grammes |
|-----------------------------------|-------|---------|
| Scammonée                         | 6     |         |
| Scille pulvérisée                 | 6     |         |
| Extrait de genièvre Q. S. pour 12 | o pil | ules :  |

de une à six pilules par jour.

I<sub>d</sub>a composition de ces pilules est, comme on le voit, exactement celle des pilules dites de I<sub>d</sub>ancereaux.

Notonsencore, ce qui ajoute au mérite du révérend médeciu trappiste, qu'il préconise, comune adjuvant indispensable au traitement, le régime sue, proscrivant les boissons aqueuses, les apozèmes généralement réputés diurétiques, et recommandant aux malades de boire le moins possible et de tromper plutôt la soif au moyen de fruits rafintélissants.

Ne sont-ce pas làdes titres suffisants pour que le nom de Debreyue ne soit pas oublié?



26. Avenue de l'Observatoire, Paris

DOSAGE CHIMIOUE

ET PHYSIOLOGIOUE RICOURFUX

XXXVI gouttes = 1 gr. Energétène = 1 gr. Plante fraiche OPOTHÉRAPIE VÉGÉTALE



Tout le SUC inaltérable de la PLANTE fraîche et vivante

D'ACTIVITÉ THÉRAPEUTIQUE CONSTANTE, STABILISÉ ET CONCENTRE DANS LES

## **Energétènes By**



Digitale, Colchique :

Aubépine, Genêt, Muguet, Gui, Sauge .

VALÉRIANE Cassis, Marrons d'Inde : 1 à 3 cuillerées à café p. jour

Energétène de valériane

NOUVEAU TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES DERMATOSES SULFODERMO inoffensif)

ECZÉMA **FURONCULOSE ACNÉ-URTICAIRE** 

# SULFODERMOL

TRAITEMENT COMPLET PAR L'EMPLOI SIMULTANÉ DE

## ACHETS ET PÂTF

Hyposulfites benzoinés (1 aux 3 repas)

Frictions Composés soufrés { sur voute plantaire matin et soir

Action efficace

Quand arsenicaux, pommades etc, ont échoué, prescrire: Sulfodermol(cachets et pâte)

Echantillons . Litter . LABORATOIRE RAMBAUD , 12 Rue Beautreillis . Tel Archives 43-98

### LES MÉDECINS D'AUTREFOIS

## LA FAMILLE DES HELVÉTIUS

Par M. CHRAY,

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Médecin des hônitaux de Paris.

Les hasards d'un voyage dans le Perche nons ayant fait découvrir au village de Remalard ou Regmalard (le royaume des pommes) des souvenirs et des descendants des Helvétius, nous avons été anmen à rechercher ce qui peut intéresser les médecins dans l'histoire de cette célèbre



IOHANNES FRIDERICUS HELVETIUS.
ANHALTINUS COTHONENSIS DOCTOR afgi
Practicus Medicana Haga. Comutis. Ret 30 A reg.
Contro Dim Hortis est panacea Radie Haga.

Portrait de Jean-Frédéric Helvetius (1625-1709) (1).

famille à laquelle appartient le vulgarisateur de l'ipéca (2).

JRAN-FRÉDÉRIC HELVÉTIUS (1625-1709), ou plutôt Schweizer ou Schweizer, est le premier dont le nom soit passé à la postérité. Né en Allemagne en 1625, il mourut à Gravenhaag en 1709. En effet sa famille, originaire du Palatinat, fut

(i) Nous tenons à remercier notre muttre, M. le professeur Gilbert, qui a bien voulu nous permettre de puiser dans sa riche collection iconographique œ portrait de Jean-Frédéric Helvétius.

(2) Pour la rédaction de cet article, nous avons emprunté de nombréax renseignements au Dictionnaire de biographie et d'histoire de A. Jax, ainsi qu'au Dictionnaire de médecine de DEZEMBERS. persécutée du temps de la Réforme et s'établit en Hollande où Helvétius émigra en 1649. C'est là qu'il devint médecin des États généraux et du prince d'Orange.

Bien qu'ayant d'abord écrit contre la poudre de sympathie, il se lança dans les rèves de l'alchimie et, comme les spagiristes, composa, pour l'usage du peuple crédule, ces poudres mystérieuses dans la composition desquelles entraient les produits les plus héérocities, eaux de bézoard,

corne de cerí, dents de crocodile, urine d'enfant. On doit à Jean-Frédéric Helvétius plusieurs ouvrages: De Alchymia opuscula complura veterum philosophorum; Mors morborum; Microscopium physiognomia medicini.

JEAN-ADRIEN HELVÉTIUS (1661-1727), fils du précédent, a joui d'une plus grande célébrité. Né vers 1661, probablement à La Haye et certainement en Hollande, il fit ses études de médecine à Leyde. A l'âge de vingt ans, il se rendit à Paris pour y vendre les poudres de son père. Mais un droguiste lui ayant cédé quelques livres d'une racine venue d'Amérique, l'ipécacuanha (3), il multiplia les essais de ce produit et l'appliqua à la guérison de la dysenterie. Les succès qui suivirent ces recherches lui attirèrent la confiance et la protection de Colbert. Le dauphin, fils de Louis XIV, avant été attaqué de la dysenterie, Daquin, premier médecin du roi, fit appeler Jean-Adrien Helvétius en consultation. On employa l'ipécacuanha dont il faisait un mystère et qui avait déjà quelque vogue ; il eut le succès le plus complet. Le père Lachaise avant obtenu d'Helvétius que, sous le sceau du secret, il fit connaître ses remèdes au père Beize qui allait en mission. les effets de ceux-ci et surtout de l'ipécacuanha parurent si surprenants que le confesseur du roi crut devoir en parler au monarque. Grâce à ce puissant appui, Helvétius vendit, au prix de mille louis d'or, le secret qui consistait à emplover contre la dysenterie un remède déià connu. Avant que l'ipéca ne tombât dans le domaine public, Helvétius avait eu l'autorisation de le débiter, comme le prouve ce document :

Permission à Adrien Helwélius, docteur on droit, naturalisé français, de débiter pendant quatre années un spécifique pour guérir immanquablement et sans retour le flux du ventre, le flux du sang et la dissenterie sur les espreuves qui ont été faites à l'hôpital général et à l'Hôtel-Dieu de Paris, outre lesquelles ébreuwes le D' Dacquin (sic), notre conseilleur et premier médecin, en a fait et fait faire qui ont eu un heureux succès... Donné à Versailles le dix-neuvième

(3) D'après une autre version; Jeon-Adrien Helvétius aurait apprès l'usage de l'ipécacuanha d'un de ses parents; gouverneur de Batavia.



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ABISTOSE - OÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRANKHOSE - AVENOSE, ETC.

ÚÉRÉÍ ÉES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Frochure et échantillons sur demande, m° JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

## TRAITEMENT COMPLET DES MALADIES DU FOIE



et des Syndromes qui en dérivent :

LITHIASE BILIAIRE, INSUFFISANCE HÉPATIQUE, ENTÉRITES, CONSTIPATION, INTOXICATIONS, INFECTIONS, MALADIES DES PAYS CHAUDS, ETC.

Seule Médication associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés



2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de solution

## CONSTIPATION ET AUTOINTOXICATION INTESTINALE

Leur traitement rationnel d'anrès les derniers Tranquy Scientifique.

I.AVEMENT

D'EXTRAIT DE BILE GLYCÉRINÉ ET DE PANBILINE



2 cuillerées à café dans

200 gram. d'eau boullie chaude Enfants 1/2 dose.

Échantillon, Littérature, LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

## ALLEVARD (Isère) Sur la ligne

Altitude = 465 m. - Climat de demi-montagne. - Eau'sulfhydriquée (Inhalations, pulvérisations, bains, boissoi

## Affections des voies respiratoires

Saison du Ior juin au 30 septembre Renseignements: SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

ASTHME CŒUR REINS ARTERIOSCLEROSE ANGINE DE POITRINE etc

ELIXIR EUPNÉIQUE, MARTIN-MAZADE

## IODURE DE CAFÉINE

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Reméde praiment héroique journellement prescrit par toutes les sémmités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidents d'iodisme. — 2 à 4 cuillerées à cale par jour. ITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE MARTINH (ZADS) [[MITERAPHY ULU]).

### LES MÉDECINS D'AUTREFOIS (Suite)

de juillet 1688. Signé: Louis. (Manuscrit de la Bibliothèque nationale. Ms Clairambaut, 556, p. 798).

La vogue de l'ipéca était dès ce moment considérable. Louis XIV ayant résolu d'envoyer une ambassade au Siam et Du Quesne-Guiton préparant son départ sur le vaisseau l'Oissau, Seignelay voulut munir le médecin du bord d'une provision du remède qui faisait grand bruit dans le monde, On peut d'ailleurs se demander si Helvétius n'a pas exploité, sous l'apparence de remède secret, un fait bien connu des médecins de son temps. En recherchant dans l'histoire de l'Académie royale des sciences une allusion aux travaux de Jean-Adrien sur l'ipécacuanha, nous avons trouvé ce qui suit (t. II, p. 39); « Les dysenteries 'ayant été fort communes l'amée derteries 'ayant été fort communes l'amée der

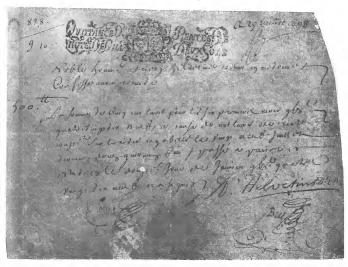

ATTORARME DE JANA-ADRIEN HELVÉRIUS (1).— Le 20 juillet 1695, noble houme Adrien-Helvétius, doctaur en médecine, cenfesse novi reudu 500 al. la nomme de cam (ent livres pour less ix premiers mois saixe cent quatter vingt-duxnent, à cause de mil livres de rentes inscrites (?) sur les aides et gabelles, le vingt-neuf juillet dernier, dont quittance fait passé à Paris, le mardi, le douzième les our de janvier seize et cent quatter-vingt-dux-neuf et aigné— A Ilbray-virres, D. 22. M.

Il écrivait le 13 mars 1689 à Helvétius : « Vous m'avez fait plaisir de m'escrire que vous estiez en estat de fournir la quantité de vostre remède qu'il sera nécessaire d'envoyer à Siam. Il faut que vous en prépariez en toute diligence pour 300 malades à raison de trois prises pour chacun et que vous l'accommodiez de manière qu'il puisse souffiri la mer et conserver sa vertu à Siam le plus longtemps qu'il se pourra. » (Archives de la marine. Dépéches 1680,)

nière (1688), M. Dodart a dit que plusieurs personnes en avaient été guéries par les émétiques et par les purgatifs. MM. Thévenot et Marchant remarquèrent que l'ipécacuanha qu'on avait mis

(†) Nous devous cet autographe à la grande amabilité de M, Marcel Louvel, maire de Remalard, qui a bleu voulu nous fournir en outre de nombreux documents et remesigneur-absur la famille des Helvétius. Qu'il trouve ichos remerciements. Nous devous aussi témoigne notre gratitude à notre ami, le professeur Pierre Muret, qui nous a grandement aidé à déchif. fer l'autographe en question.

## MÉDICATION RADIO-ACTIVE

# MESOTHORIUM BUISSON

Préparé pour l'Usage Médical

## 3 CONCENTRATIONS A-B-C.

en Ampoules pour Injections hypodermiques

## CONCENTRATION A (Solution faible)

COMPOSITION. - 1/4 de microgramme de Bromure de Mésothorium par cc.

FORME. - Ampoules de 1 cc.

DOSES. - 1 à 3 cc. par jour pendant une semaine ou deux.

INDICATIONS. — ARTHRITISME, ANÉMIE

## CONCENTRATION B (Solution movenne)

COMPOSITION. — 1 microgramme de Bromure de Mésothorium par  $\operatorname{cc.}$ 

FORME. — Ampoules de 1 cc.

DOSES. — 1 à 3 cc. pendant dix à douze jours.

INDICATIONS. — RHUMATISME BLENNORRAGIQUE, SCIATIQUE, ANÉMIE GRAVE.

## CONCENTRATION C (Solution forte)

COMPOSITION. — 2 microgrammes de Bromure de Mésothorium par ec.

FORME. - Ampoules de 5 cc.

DOSES. - 1 à 3 cc. tous les trois à quatre jours.

INDICATION. -- CANCERS.

LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements ALBERT BUISSON

157, Rue de Sèvres, PARIS (XVº)

#### LES MÉDECINS D'AUTREFOIS (Suite)

alors en usage avec tant de succès était recommandé par Pison et par Margraf comme un excellent remède en ce cas et qu'il était fort en usage au Brésil. »

Jean-Adrien Helvétius fut écuyer, conseiller du roi, médecin-inspecteur général des hôpitaux de la Flandre française et médecin du duc d'Orléans, régent de France. Mais il ne fit jamais partie de l'Académie des sciences. Il mourut à Paris le 20 février 1292, âcé de soixante-cint aus.

En 1684, étant âgé de vingt-trois ans et déjà docteur en médecine, il demeurait rue Saint-Louisen-l'Isle, dans la Cité, à l'enseigne de la Belle-Etoile, voisin de la veuve de Louis Delbée, en son vivant capitaine du navire la Justice. La veuve plut à Adrien et un mariage fut décidé entre eux. Mais Jean-Frédéric, père d'Adrien, et Jeanne Vély, sa mère, refusèrent leur conseutement, pensant que c'est une folie pour un mineur d'épouser une femme de trente ans. Adrien passa outre et présenta une requête au lieutenant civil de Paris qui, tout bien examiné, autorisa le curé de Saint-Barthélemy, «nonobstant le consentement des père et mère de l'une des parties requis à cause de minorité», à procéder au mariage. Le 3 août 1684, Jean-Adrien Helvétius reçut la main de Jeanne Desgranges, « âgée de trente ans ou environ ». L'acte iuscrit à Saiut-Barthélemy qualifie Adrien de « docteur de la Faculté de médecine de Rheims ».

En se mariant, Adrien Helvétius légitimait Jean-François qu'il avait eu en 1683. Après le mariage naquirent Antoiue-Gaillot, Jean-Claude-Adrien, le célèbre médecin, et enfin une fille,

Nous publions ci-contre le fac-similé d'un autographe de Jean-Adrien Helvétius constitué par une formule de cession d'une partie de revenus d'un titre de rente sur l'hôtel de ville de Paris.

Adrien Helvétius alaisséde noubreux ouvrages: Méthode pour guérir toutes sortes de fièvres sans rien faire prendre par la bouche, déconverte donnée au roi par Adrien Helvétius, Paris, 1694; en latiu, Leipzig, 1695. — Traité des pertes du sang avec leur remède spécifique nouvellement déconvert par Adrien Helvétius, Paris, 1697. — Dissertations sur les bons effets de l'alun, Paris, 1794. — Traité des maladies les phus préquentes et des remèdes pour les guérir, 1794 (ouvrage édité en français, en allemand, en flamand et en ranglais). — Recueil de méthodes sur diverses maladies, La Haye, 1710. — Méthode pour traiter la vérole par les frictions et les sueurs, La Haye, 1716. — Ronède contre la peste, Paris, 1721.

La Bibliothèque nationale possède toute une série de travaux de Jean-Adrien Helvétius et notamment un in-4º de 4 pages sans indications de lieu ni de date, intitulé: Usage de l'ipéacuana prépuré, appelé poudre spécifique contre la dysenterie (4º Te 1º, 152) (1).

JEAN-CLAUDE-ADRIEN HELVÉTIUS (1685-1755), fils du précédent, naquit à l'aris le 18 juillet 1685. If it ses études au Collège des Quatre-Nations et fut reçu docteur en médecine à l'âge de vingteux ans. Sou père lui acheta en 1713 une charge de médecin par quartier du roi Louis XIV. Il fut reçu dans l'Académie royale des sciences, élève anatomiste, le 3 août 1715, en remplacement de Rouhault, élu associé. Il passa ensuite adjoint anatomiste le 8 janvier 1716, associé anatomiste le 9 juillet 1718, en remplacement de Rouhault nommé chirurgien du roi de Sardaigne, enfin associé vétéran le 23 août 1726.

Jean-Claude-Adrien connut de grands succès dès le début de sa pratique de la médecine. Il fut appelé en consultation au cours de la dernière maladie de Louis XIV, mais c'est surtout son rôle près de Louis XV qui le mit en vedette. Il avait d'ailleurs acheté de Boudin, en 1720, la charge de médecin ordinaire du roi. Une première fois, en 1721, Helvétius intervint dans des conditions qui ont été récemment rappelées ici même. Devant l'état alarmant du roi, le premier médecin. Dodart, provoqua une consultation. On lit à ce propos, dans les mémoires de Mathieu Marais, que le Ier août « la fièvre ayant redoublé avec transport, les médecins étaient en grande dispute sur la saignée du pied. Dodart n'en voulait pas, mais le jeune Helvétius, médecin ordinaire, finit par

ranger tout le monde de son avis ». Le succès avant été aussi frappant qu'inespéré. le duc d'Orléaus ue voulut plus que ce médecin habile s'éloignât du jeune monarque. Lorsque la Cour se transporta à Versailles, le duc engagea Helvétius à la suivre, en lui offrant une pension de 10 000 livres. En 1726, le roi étant tombé malade « d'une indigestion considérable » et son état avant provoqué de fortes inquiétudes, d'autant que circulaient des rumeurs d'empoisonneuement, une large consultation médicale fut réunie. Les médecins proposaient une saignée. Mareschal s'y opposa énergiquement, mais sur l'interveution d'Helvétius qui déclara que, si c'était son fils, il le saignerait à l'iustant, la Faculté, représentée par Dumoulin, Sylva et Falconnet, décida qu'on piquerait la veine (1). Après une purgation avec de la manne, mais surtout après une assez forte dose d'émétique donnée par Helvétius, il y eut une terrible évacuation par en haut et par eu bas, bientôt suivie

 V. Cabanès, Les maladies de Louis XV, in Le Cabinet secret de l'histoire, 1<sup>re</sup> série, 1905, p. 261.

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE

## MIERS-SALMIÈRE

SOURCE · SULFATÉE SODIQUE FROIDE Fan 'ax-div- diu étique, — Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBÉSES. Traitemeut des Entro-Co'ite : et Appendurites chroniques. EAU D'EXPORTA '10N. — CONSERVATION ASSURÉE. Seiven themale de Mari d'Octobre.

## VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS
PAR LES MÉDECINS
DU MONDE ENTIER

Anémie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences

## ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

## BIOPLASTINA SERONO

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BICPLASTINA" est la substance iondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albumi: oldes et des nucléines

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLAST.NA SERONO" est vendue en boi es de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boîtes de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours dans la région fessière.

PAS D'INTOLÈRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORE 5

## AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (I°)



## Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

## URAZINE

(Citrosalicylate de Pipérazine)

Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgèsiques et autiseptiques de l'Acide salicopique.

L'URAZINE (Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates;
est donc Un antiespique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.;
un antiespique puissant des renies et de la vessie.

Parfaitement tolefee par l'estoune, sans action sur le contre de sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénaite et à toutes le manifestations arthritiques.

Présentés sous deux formus (Compiles éferrescent, pour le traitement prompt.)

A LU DISPOSITION DE ME, LES DOPTUSS SOUR DE L'ALLES DE L'ALLES DE L'ALLES DE L'ALLES DOPTUSS DE L'ALLES DOPTUSS DE L'ALLES DE

L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goulon, PARIS (80).

### LES MÉDECINS D'AUTREFOIS (Suite)

d'une amélioration rapide, et la guérison s'installa.

On rappelait récemment dans ce journal l'explosion de joie générale qui remua la France entière après les jours d'angoisse qu'elle avait traversés à l'occasion de la maladie du roi.

Jean-Claude-Adrien Helvétius fut conseiller d'Itat, premier médecin de la reine de France, Marie Leezin-ka, inspecteur général des hôpitaux militaires de Flandre, membre de l'Académie des sciences de Berlin, de la Société royale de Londres, de l'Institut de Bologne. Ce fut à la Cour sans doute que son ambition prit naissance, ainsi que cette habitude d'intrigue qui ne le quitta qu'avec la vie. Il mourut à Versailles le 17 juillet 1755, à l'âge de soixante-d'us ans. Son éloge académique a été écrit par Grandjean de Fouchy. Il est imprimé dans l'histoire de l'Académique des sciences de l'année 1755 (1).

Jean-Claude-Adrien Helvétius avait épousé Gabrielle d'Armancourt, dont il eut une fille, Jeanne-Geneviève (17 octobre 1711) et un fils, Claude-Adrien (26 janvier 1715).

Il a laissé de nombreux ouvrages : Observation sur le poumon de l'homme, Académie des sciences, 1718. — Observation sir l'inégalité des vaisseaux sanguins et sur le changement qui arriveau sang en pàssant par le poumon, Académie des sciences, 1719. — Observation pour prouver la quantité de salive qui peut s'échapper pondant la mastication, Académie des sciences, 1720. — Sur la structure interne des intestins grêles, Académie des sciences, 1721. — Idée générale de l'économie ainimale et observation sur la petite vérole, Paris, 1722. (Celivre suscità de nombreuses polòmiques).

 Histoire de l'Académie royale des sciences, année 1755, Paris, imprimerie Royale, 1761, p. 161. — Elchiroissement concernant la manière dont l'air agit sur le sang dans les poumons, Paris, 1728.

— Traité sur la structure des glandes. — Histoire d'une opération césarienne faile avec succès par Michel, Académie des sciences, 1731. — Méthode suivant laquelle les personnes charitables doivent conduire les pauvres malades de la campagne, atlaqués de fèveres internitionets, 1746. — Principia physico-medica in tironum medicina gratiam conscripta, Paris 1752. — Lettre à MM. les doyens et syndics des facultés de médecine et des collèges des médecins du royaume de France au sujet des jornules de médecine du ses la les hépitaux militaires.

CLAUDE-ADRIEN HELVÉTIUS (1175-1771), fils du précédent, se trouvait donc être fils, petit-fils et arrière-petit-fils de médecins, mais ne fut pas médecin lui-même. Financier, poète et philosophe, il est l'auteur du célèbre livre de l'Esprit (1758), condamné par l'Église et par le Parlement. du Bonheur et du traité de l'Homme, œuvres posthumes (1772). C'est un penseur caractéristique de la grande époque des encyclopédistes, mais il n'entre pas dans le cadre de cet article d'étudier son œuvre philosophique et morale. Claude-Adrien Helvétius se fixa dans l'Orne et devint, en 1749, seigneur de Remalard par l'acquisition du domaine de Voré. Il acheta Voré d'une certaine Geneviève Dousseau à laquelle en avait fait don, en 1743, Louis Fagon, intendant des Finances. second fils du célèbre médecin de Louis XIV. C'est à Voré que furent composés la 'plupart des ouvrages d'Helvétius. Il avait épousé en 1751 M11e de Ligniville et en eut deux filles qui devinrent l'une, Mmc Henri d'Andlau d'où descend directement le possesseur actuel de Voré, le comte Jean d'Andlau, l'autre Mme de Mun, d'où est descendu le comte Albert de Mun.

#### NÉCROLOGIE

#### CHARLES PORAK (1845-1921)

L'Académie de médecine et le corps des accoucheurs des hôpitaux viennent de perdre Charles Porak, accoucheur de haute valeur, savant de hante conscieuce scienti fique et homme de cœur.

Né à Paris en 1845, il fut d'abord dirigé vers les finances, mais s'en échappait bientôt, attiré par son goût pour les études médicales.

Nommé interne eu 1874, il obtient en 1878 une mention nocours du prix Monthyon pour un mémoire sur l'Absorption des médicaments par le placenta el leur élimination par l'urine du nomean-né. La même aumé il passant sa thèse de oloctorat sur l'Ieldre des nomean-nés et sur le moment où il faut lier le cordon. Chef de clinique d'acconciement chez Depaul de 1879 à 1882, il arrive en 1882 aux hôpitaux, est nommé en 1894 membre de l'Académie de médecine et, après avoir passé par Lariboisière et la Charité, succède, en 1898, à Budin comme acconcheur en chef de l'École de la Maternité où il devait rester dix ans. jusqu'à sa retraite en 1008.

Ceux qui l'ont commu durant sa 'période d'activité, u'noblieront pas as taille haute et svelte que dominait ime tête puissante, au front saillant couronné d'une chevolure abondante qui blanchit mais hi resta fadde jaugu'à la fia. Une médocire un pen volontaire, des yeux vifs mais bieuveillants résumaient son caractère independant et tenace dans les recherches seientifiques; mais infimiment serviable envers ceux qui recherchaient son appii.

Ennemi des spéculations hasardées, il savait garder la mesure et tirer parti de ses recherches pour les appliquer aux soins des malades. Ne s'emballant pas sur les idées nouvelles sans les avoir étudiées à fond, il n'hésitait pas



IURÉTIQUE PUISSANT

Chaque Cachet dosé à 9.05 cent, de Pondre de Digitale titrée physiologiquement, associér méthylphosphoxanthine sodique et à la sellle débarrassée de ses principes émélocathartiques. la Dimet ACTION RAPIDE ET DE LONGUE DURÉE - PAS DE FATIGUE DE L'ESTOMAC - TOLÉRANCE PARFAITE

## -INDICATIONS ---

HYPOSYSTOLIE . . . ASYSTOLIE . . ENDOCARDITES . . . PÉRICARDITES TACHYCARDIE . ATONIES CARDIAQUES ..... DYSPNÉE LIÉE A UN RÉTRÉCISSEMENT MITRAL ..... ..... NÉPHRITES DIVERSES ALBUMINURIE AVEC OU SANS CEDEME .... ASCITER .... PNEUMONIE PNEUMOPATHIES GRIPPALES .... · · · · · · · · · · · · NÉPHROSCLÉROSES

#### Laboratoires L. BOIZE & G. ALLIOT PHARMACIENS DE 1RE CLASSE

Membres de la Société de Chimie Biologique de France

285. AVENUE JEAN-JAURÈS, LYON

## POSOLOGIE -

DOSE MASSIVE 2 à 3 cachets par jour pendant 10 jours.

DOSE CARDIOTONIQUE 1 cachet par jour pendant 10 jours

DOSE CARDIOTONIQUE D'ENTRETIEN 1 cachet tous les 2 jours pendant 10 jours interrompre 10 jours et recommences

DOCTEUR DE L'UNIVERTITÉ DE PARIS MÉDAILLE D'ARGENT DE LA SOCIETÉ DE PHARMACIE DE PARIS LICENCIÉ ÉS-SCIENCES CHIMIQUES EX-INTERNE MEDAILLE DES HOPITAUX DE PARIS ANCIEN CHEF DE LABORATOIRE DE L'HOPITAL DE LA CHARITÉ A PARIS ANCIEN ÉLÉVE DE L'INSTITUT PASTEUR BI-LAUREAT DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE DE PARIS

## AIX-LES-BAINS (SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME

Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. GOUTTE - RHUMATISMES Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives.

Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

Établissement ouvert toute l'année.

Saint-Simon.

Deux-Reines, !

Institut ZANDER

Mont Reyard, 1600 metres.

Sources de Marlioz : Physiothérapie. - Station d'altitude : | Eaux sulfureuses fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville



O B O B O B O B O

Eaux diuréttques.

## RHUME ET ASTHME DES FO

(MÉTHODE DES DRS BILLARD ET MALTET)



ASTHME des FOINS: Médication préventive, Vaccin Antipollinique ANTIGÈNE POLLINIQUE POLYVALENT, en injections hypodermiques.

LITTERATURE ÉTABLISSEMENTS BYLA: SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION: 28, Avenue de l'Observatoire, Parle \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*

## NÉCROLOGIE (Suite)

à s'inserire en faux coutre les iunovations qui ne lui semblaient pas justifices. Rappelons à ce sujet son Rapport sur l'ablatio des ouaires pour obvier aux accidents nerveux où, alors que l'ovariotouie faisait fureur, il conclui nettement contre cette opération, qui n'est pas sans dangers et dont les inconvénients lui paraissent hors de proportion avec les avantages, du reste inconstants, que l'on nourrait en essérer.

Par contre, il s'animait dans la discussion. Sou indépendance de caractère, son mépris pour tout ce qui n'est que forme et représentation conventionnelle, lui faisaient soutenir avec vigueur, et saus égard pour son interlocuteur, les opinions qui lui paraissaient fondées.

Ces qualités combattives contractaient avec la bien-



Le D' Cu. PORAK.

veillance naturelle qui se manifestait tout particulièrement à l'égard des jeunes. Accueillant leurs idées avec me curiosité toujours éveillée, il savait, par des conseils délicats, calmer leur fougue qui aurait pu les entraîner au delà de la vérité, sans diminuer l'intérêt du travail dout il leur laissait l'initiative.

Médecie, il le fut dans tout la force du tenne par la foi qu'il nourrissit pour la science médicale, par sa probité professionnelle, par le respect qu'il avait des malades, et par l'affection dévouée qu'il portait à ses élèves, s'exposant même parfois, pour les i dâre, à des cumuis sérieux. Tels provisoire » u'a saus doute pas oubié qu'il dut à la ferineté de ce clei finuliguent d'échapper aux foudres del'A. P. Est il nous souvient d'un cas oùi u'hésits pas à s'opposer aux ordres reaut de la direction de l'A. P. et même de personnalités plus haut placées encore, pour sontenir et conserver un collaborateur dont il estimait le travail et la probité scientifique. Il eut gain de cause, mais au prix de traesseries administratives auxquelles d'autres n'anzient pas voults 'écoposer.

Chercheur patient, mais évitant de se faire valoir, il

était enuemi du bruit et de la réclame, et négligeait systématiquement le » parafite». Dans son Pavillon des Déblies à la Maternifé, il accueillait sans récriminatios se les ineutrables et les moribonds dont d'autres services de Paris étaient heureux de se débarrasser. La statistique en souffrait, mois cetimonvémient de forme lui paraissait largement eompeusé par les ressources inépuisables que représentait e pavillon tant bou l'ensèguement des débres que pour les recherches sur la pathologie du nouvean-né.

veaune.

Savant modeste, il aimait la science pour la science
sans vouloir en récolter aucun avautage personnel, H
cherchait à attier autour de lui les jeunes susceptibles
d'utiliser le matériel inépuisable que représentait son
service de la Maternité. Mais, comprenant que l'on
travaille avec d'autant plus d'ardeur que l'on a cloisi
ol-même son sujet, il ue leur imposait jamais aueune
recherele, leur laissant toute initiative, se bornant à les
conseiller discretement et les mettre en garde contre
toute spéculation hasarde. C'est avec peine qu'il consentait à coutresigner les travaux auxquels il collaborait
sinsjet blen des mémoires sortis peudant dix ans de son
service sous d'autres noms que le sien u'en ont pas moius
été inspirés et dirigés par l'ui.

Esprit sagace, d'une science très documentée, Porak, au cours de cette longue carrière hospitalière, a publié nu grand nombre de númoires dout la liste ne sanrait trouver place ici.

Depuis le début de ses études, en dehors des questions purement obstétricales, il s'intéressa' tont' particulièrement à la physiologie et à 1) subbloogie du nouveau-né, sujet qui, à l'époque, était pen familier aux accoucheurs Il fut, avant l'invention du mot, un' puériculteur de la première heure.

Sa thèse de doctorat sur l'Istère du nouseau-né et le moment où il faut liter le cordon, est unc'éttade importante sur l'étère hémaphélque des premiers Jonrs, par opposition à l'ictère biliphéique. La question du cordon, de sa chute, de sa cleatrisation fut ueusite reprise par lui à diverses reprises dans des mémoires sur l'omphafotripire, sur l'injection ombificade (1901, 1902, 1905, 1907). Il mit en évidence les formes frustes et latentes de ces acciceuts, résultat d'émilines minimes du'Dourrelet qui passent facilement inaperques mais ne sont pas moiss susceptibles d'entrâmer, par jublichie ombificale ou moins rapide dout la cause set souvent micronnue.

Son article: Fonctionnement et statistique du Pauillon deal-Délius à la Maternidet 3 69 à 1700 attirnit l'attention sur nue série de poiute spéciaux de la pathologie infantile qui furent ultérieurement repris' par d'autres auteuri-Citons les chapitres sur la température du nouveau-né normal et pathologique, ses réactions thermiques, ses courbes de réchauffement et de réroidissement par rapport à son poids, sur les septicimes laientes et leur portes d'active, sur l'auguentation de pois paradoxale qui partois précède la mort des jeunes enfants (sujet déjà traité dans le service en 1808).

Les Dystrophies avaieut également attiré son atteution Dès 1889 il publiait un mémoire sur l'Achondroplasie; qu'il distinguait nettement, avec Parrot, du rachitisme Établissement Thermal ouvert toute l'année.

## SALIES DE BEARN

Climat sédatif doux et tempéré en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANCLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE D'SMÉNORRHÉE. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

## **ENGHIEN**

Laryngites, Bronchites

Rhumatismes

les

Dermatoses

BAINS

**Oxyurose** 



Ses propriétés nutritives, sa digestibilité parfaite et son assimilation rapide, la désignent pour toute

la désignent pour toute alimentation rationnelle.

#### CONVALESCENCE - RÉGIMES - DIÈTE

Se prend de préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau a volonté
Peut s'ajouter au café, au thé,
au cacao, voire aux bouillies

SE PRÉPARE SANS CUISSON

Echantillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE, PARIS-5\*



## L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermai par un Funiculaire Salson 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN . LES . BAINS

### NÉCROLOGIE (Suite)

congenital. A côté d'une étude sur le bassin achondroplasique, on y trouve déjà signalées l'hérédité de cette affection, son existence cluz les animaux et sa reproduction dans les travaux de grands maîtres anciens. D'autres mémoires se succédent sur le même sujet (1894, 1902 1905), aboutissant à une classification clinique et anatomique des diverses dystrophies osseuses congénitales (achondroplasie, dysplasie périostale, rachitisme congenital).

En 1905, à la séance annuelle de la Société obsétéricale de Prance qu'il présidait, il apporte deux rapports, l'unu sur les Infections du nomeau-né, l'autre sur les Dystrophies osseuses congénitales, qui sont la synt: èse des reclierches poursuivies dans son service jusqu'à cette ébooute.

Dans ses dernières années à la Maternité, les anomalies de l'intestin, les ulcérations intestinales, la péritonite et l'appendicite du nouveau-né sollicitèrent plus particulièrement son attention.

Ajoutous enfin que, de 1900 à 1905, il fut, à l'Académie, rapporteur ce la Commission permanente d'hygiène de l'enfance. Ses rapports, très étudiés, servirent à compléter et améliorer la loi Roussel. Ils constituent une source importante où peuvent puiser utilement ceux qui s'occupent actuellement de puériculture.

Le bref aperçu qui précède suffit pour montrer l'importance que Porak accorda dès le début à la pathologie du nouveau-né, branche alors très négligée qui ue prit qu'ultérieurement l'essor que l'on sait. De parl'ensemble de ses travaux, il mérite d'être inscrit avec Budin parmi les premiers piouniers de la puériculture.

Depuis sa mise à la retraite, Porak avait limité son activité à l'Académic, tout en suivant les études, de son deuxième fils, notre collègue René Porak, qui arrivait à l'internat en atteudant de représenterplus tard la France comme professeur de pathologie interne à la Faculté de Téléran.

La guerre ne devait pas l'épargner. Dans les premiers mois des hostilités, son fils cadet était tué à l'ennemi. Ce fut pour lui un coup terrible dont il ne se releva pas.

Courbé par l'âge et les infirmités, ayant en partie perdu la vue, il s'affaiblit rapidement et ne put bientôt plus quitter la chambre. Il vient de s'éteindre saus souffrauces, quelques jours après avoir reçu la rosette de la Légion d'honneur, tardive récompeuse d'une vie toute de travail et de désintéressement.

Sa femme, dont l'accueil simple savait toujours entreteuir une simable cordialité dans la maison largement ouverte aux auis et aux élèves, se prodigua auprès de lui dans les derniers mois avec un dévouement admirable qui bravait toute fatigue. Elle se montra, jusqu'à la fir, pa 'igne compagne de ce chef qui fut un médecin attentif pour ses malades, un savant patient et intégre dans ses travaux et un maître bienvellant pour ses élèves.

Que sa veuve et tous les siens veuillent bien tronver ici l'expression de la profonde sympathie de tous cenx qui out connu, apprécié et aimé Charles Porak.

G. DURANTE.

G. DURANTE

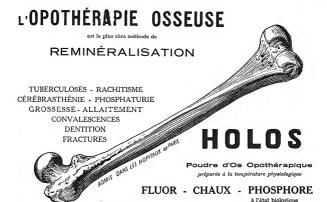

Dose : Une petite mesure (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût) Échantillons et Littérature : DESCHIENS, Docteur en Pharmacic, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8)

## LA GRANDE MARQUE

## des Antiseptiques URINAIRES



## Dissout et Chasse l'acide urique

19, Avenue de Villiers (Ci-devant 3, boul. de Courcelles)

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 28 mai 1921.

A propos du rhumatisme thyroldien. - M. LANCE apporte l'observation d'une dame avant eu, six aus avant, des signes de basedowisme traité par la radiothérapie du corps thyroïde et dont elle avait guéri, Depuis cinq ans sont apparues des douleurs dans le eou on le haut du dos. Considérée comme mal de Pott, cette malade présente des périostoses multiples des dernières cervicales et premières dorsales : rhumatisme chronique ankylosant dout l'origine thyroïdienne ne semble pas douteuse, M. Léopold-Lévi pense qu'il ne suffit pas de rencoutrer chez un même suiet un rhumatisme déformant et un syndrome ancien de Basedow pour conclure à la nature thyroïdienne du rhumatisme. Il faut la preuve thérapeutique qui a été fournie dans ee cas.

Traitement opératoire dos plaies de la région oléeranienne. - M. Bouver peuse que ces plaies réclament l'intervention chirurgicale précoce, à cause des complications septiques sérieuses et longues qui les accompagnent fréquenment.

Pathogénie et traitement de l'obésité. - M. LECLERCO pense que l'obésité, à la cinquantaine, résulte chez l'homme non d'un trouble de nutrition portant sur les graisses, mais d'un trouble métabolique des viandes

prises en excès, ainsi que de la rétentiou des chlorures. Traitement préventif du chancre syphilitique. - Rapport de M. FOUQUET et discussion du rapport.

Sur le diagnostic de la syphilis du poumon. — M. Gas-TOU, continuant ses recherches sur les médiastinites. insiste sur la nécessité des examens radiologiques. Couxci, en démontrant l'existence d'adénopathies trachéobronchiques hilaires ou d'adéno-cellulites médiastinales avec traînées scléreuses, permetteut de faire le diagnostic différentiel entre la tuberculose et la syphilis, de traiter et de guérir des altérations souvent graves.

Examen radiologique de l'appendicite chronique. - M. P. AIME moutre les services que rend l'examen radiologique systématique dans tous les cas où les malades présenteut des troubles dyspeptiques eu rapport avec une appendicite chronique. C'est la meilleure facon de préciser la lésion et de localiser la situation de l'anpendice avant l'intervention.

Radiumthéraple des fibromes utérins. - M. OPPERT confirme les excellents résultats hémostatiques obteuus par la curiethérapie dans les fibromes et métrites hémorragiques.

La crise thermale. - M. ARMENGAUD moutre qu'il existe unc crise thermale qui doit être rattachée à un hyperfonctionnement des glandes eudoerines.

II. DUCLAUX.



## Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la

CAFÉINÉE PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître cardiopathies, fait dispa-les œdémes et la dyspnée, force la systole, régulari cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix : 5 fr.

4; rue du Roi-de-Sicile - PARIS :

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

## SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

Séance du 8 juin 1921.

Hoquet incoercible guéri par l'aspirine. — M. Pré-DALKU a traité avec un succès immédiat un hoquet ayant duré cinq jours et einq nuits chez un pneumonique. M. Petges avait déjà signalé un fait semblable.

Solubilité du soufre en vue de ses applications delniques.— M. R. HURRER imontre que les solutions millocarbonées de soufre doivent être préparées avec du soufre précipité et non avec du soufre sublimie qui peut contenir 50 p. 100 de soufre simble. On obtiendra des solutions soufreces à 6 p. 100 pm radiange en proportions convenables du tétrachlorure et du suffure de carbone, diminuant ainsi considérablement les inconvé-

nients de l'emploi du sulfure.
Blennorragie traitée par le permanganate d'argent, en solution étendue. — M. H. BOURGES confirme la valenr de ce traitement préconisé par M. Paul GALLOIS.

Opothérapie et petit basedowisme. — M. A. MARIE présente 10 observations on ec petit basedowisme a prouvé son origine dysendoerinieune, l'opothérapie ayant donné de bons résultats.

Vomissements gravidiques et opothérapis thyro-ovarienne. — M. NAAMS (de Tunis) conseille l'emploi de 3 ou 4 eachets par jour, pris une heure avant les repas, dont la formule est: thyroldine or-05, ovarine or-16.

Tartrates borico-potassique et borico-sodique.

M. Aug LUMERE (de Lyon) propose de substituer le second au premier, car sa purcté est plus facilement réalisable. Il présente le minimum d'inconvénients avec le maximum d'effet utile de la médieation borée.

Une thérapeutique alimentaire générale.—M. G. Leven montre qu'il n'y a pas un régime alimentaire spécial aux

divers états morbides (maladies de la nutrition ou maladies d'organes) : ce qui nuit au dyspeptique ne vaudra guére plus pour le rénal, l'hépatique le goutteux, le tuberculeux. Les variations du régime général unique qu'il propose sont commandées par la gravité du mal et non par sa natire,

#### REVUE DES CONGRÈS . LE CONGRÉS D'OPHTALMOLOGIE

Comme, dans le numéro mensuel spécial de Paris médical du 3 septembre proclain, M. le professeur agrégé Terrien doit consacere une reune asmuelte la 'ophid-mologie, nous croyons superflu de donner un compte rendu de ce congrès sur des questions qui seront nécessairement examinées de nouveau.

Rappelons simplement que la question mise à l'ordre du jour fut la suivante : Valeut du achétérisme dans le tratiement des affections lacrymales. Le rapporteur, M. VILLARD, divise les affections lacrymales en trois groupes et conduit qu'une guérison définitive des dacryocystites est rarement obtenue par le sondage.

Les communications diverses ont porté notamment sur les questions suivantes ; la aklascopie, par M. DU-FOUR; l'amblyopie par strabisme, par M. DU-FOUR; l'amblyopie par strabisme, par M. DU-FOUR; l'exentération de l'œil et l'Ophtaimie sympathique, par M. FAGE; la névrite rétiro-buibaire, par M. TERREIRS; sur le port permanent de l'œil artificiel, par M. R. Cot-LOMN; la selén-iridectomie, par M. MORAX et FOUR-MIRE; l'amblyopie par strabisme, part M. DILON; l'atrophie essentielle et progressive des nerts optiques, par M. ALMIDIS; les injections sous-conjunctivatés de symans, M. ALMIDIS; les injections sous-conjunctivatés de symans, and l'amblyopie par strabisme de de symans, par M. DU SALPT-MARTIN; la limitation de cristian, par M. DUCHENNE, M. ROCCUR. etc. 2500s.



## PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

zu Carbonate de Rismuth chimiquement pur, succé et proportie

## ULCÈRES, GASTROPATHIES, HYPERCHLORHYDRIES

Sténoses pyloriques, Fermentations anormales, etc., Anti-Oxyurasique puissant,

DOSES: 1 se à 50 grs. par Jeur dans Enu, Laît ou Tisane.
Chaque Flacon porte une mesure dont le contens correspond à 10 grs. de Carbonate de Bismuth.
Ph. Lescoses, 71, Av. Victor-Emmanuel III, Paris et toetes Phin.

L. B. A. Téléphone : Élysèes 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cio, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### REVUE DES REVUES

L'hémocyanine (CH. DHÉRÉ, Journ. de hyslol. et de pathol. génér., 1916, nº 6; 1919, nºs 2 et 3).

M. Ch. Dhéré a étudié la substance bleue appelée par Frédéricq (1878) hémocyanine; qui joue, dans le sang d'un grand nombre d'invertébrés, le même rôle de pigment respiratoire que celui joué par l'hémoglobine dans le sang de l'homme. En général, l'hémocyanine est dissoute dans le sang circulant. L'hémoglobine et l'hémocyaniue sont, toutes deux, des substances particllement protéiques et métallifères, la molécule de chacune d'elles renfermant un groupement organique dans lequel se trouve engagé un métal lourd : le fer pour l'hémoglobine, le cuivre pour l'hémocyaniue. Le sang des mollusques céphalopodes est très riche en euivre et peut contenir, chez certaines espèces, 34ms,2 de cuivre pour roo centimètres cubes de sang ; chez ces mollusques, la capacité respiratoire du sang est très élevée. Il y a un rapport grossièrement proportionnel entre la teneur eu enivre et le plus grand volume d'oxygène absorbable ; tontefois, pour une même teneur en cuivre, le sang des crustacés fixe plus d'oxygène que celui des mollusques, ce qui peut être attribué à ce qu'il existe diverses hémocyanines. Chez les invertébrés, la capacité respiratoire du sang est, d'une façon générale, du même ordre de grandent que le pigment respiratoire de l'hémoglobine on de l'hémocyanine ; mais cette capacité respiratoire est toujours très faible, ce qui concorde avec la faible intensité des combustions respiratoires chez ces ani-

Dhéré a pu faire cristalliser différentes hémocyanius; se scristaux appartement à divers systèmes; les cristaux polymorphes correspondent probablement à des teneurs différentes en ean d'imbibition out de goullement. Dhéré et Burdel out constaté que les oxylicimesyamines des mollusques gastéropodes ou céphalopodes, aiusi que celles de crustacés marins ou d'eau donce, présentent tontes une bande d'absorption, dont l'axe est situé dans la inune.

Antianaphylaxie digestive (CH. PAGNEZ et PAS-TEUR-VALLERY-RADOT, Ann. de derm. et de syph., 1920, nº 10).

Certaines urticaires ont une origine anaphylactique, unisc en évidence par la crise hémoclasique qui les précèle et qui a été démontrée par Widal et ses élèves. Les nualades atteints d'urticaire on de malacité de Quincke sont souvent en état d'anaphylaxie vis-à-vis de certaines albumines alimentaires; clæe vax, la prése d'un cachet de ov',50 de peptone, une heure avant le repas, atténue ou empééne le retour de l'eruption. Il convient de suspendre de temps en temps le traitement préventif, qu'on reprend eusuite, si besoin, pendant quelques jours on quelques semaines. Quand le sujet est sensibilisé à un aliment partfeuller, on peut remplacer la peptone par une petite quantité de cet aliment.

Divers prurits, certaines.unigraines et peut-être certains astlunes peuvent être vétics de la même manière. Toutefois, cette méthode antianaphylactique peut céloner, soit qu'il s'agisse d'une dermatose non alimenatire, soit que la peptone ait été administrée en trop grande ou trop petite quantité, on encore dans un temps trop long out trop court avant le repas. L. B. Cancer rectal. Extirpation abdomino-périnéale (Vicror Paucier, Journ. de Medecine de Paris, 5 oct. 1920). — Extirpation périnéo-sacrée (Vicror Paucier, Presse médicale, 6 oct. 1920, 19 figures).

Le cancer rectal est le meilleur cas chirurgical du tude digestif. Evolution lente, infection gangliomaire tardive, géueralisation exceptionnelle, technique opératoire bien régiée et permettant de faire l'exérèse large de l'intestiu et de toute la zone lymphatique. Ces conditions reudeut possible la cure radicale dans un très grand nombre de cas.

Tout médecin cousulté pour le moindre trouble de la défécation doit nécessairement faire le toucher rectal, sans pronoucer les mots consolateurs d'hémorroïdes et d'entérite. Si le toucher rectal est négatif, il doit faire la rectoscopie et alors seulement il peut rassurer le malade: sinon, son optimisme neut être fatal à ce dernier.

Tout prouostic de cancer rectal dépend du premier médecin consulté. Le médecin doit au malade la vértié pour éviter d'entendre Ces amers regrets: Si j'avais su que j'avais un cancer, je me serais fait opérer dès le début. On m'a parlé d'hémorroïdes ou d'entérile.

L'opération sera toujours très large et comprendra l'exérèse d'uu très long segment d'intestin avec tout le système cellulaire et ganglionnaire qui l'eutoure. C'est par la voic abdouino-périnéale qu'elle s'exéente le plus sărement.

Cette opération est-elle grave? Peu, dans les cas au début et moyens, c'est-à-dire avec peu ou pas d'adhéreuces. L'opération donne 10 p. 100 de mortalité. Dans les cas déclarés inopérables à cause de leur extension et des adhéreuces, 60 p. 100 des malades peuvent encore être sauvés.

Dans les cas où le manvais état général, l'âge du sujet, ses tares, l'empêchent d'être opéré, le radium donne des résultats très appréciables. Il est bon de l'employer même dans les cas opérables lmit jours avant l'opération. Pauchet a observé des survies de seize à dix-sept ans.

Les arthropathies au cours de la solérodern ie (CH. Adrian et J. Ræderer, Ann. de dermat. et de

syphil., 1920, nos 6, 7 et 8-9). Les arthropathies compliquent assez rarement la sclérodermie; elles précèdent ordinairement l'altération des téguments ; parfois elles évoluent parallèlement à cette altération ou n'apparaisseut qu'après celle-cl. Le sexe féminin en est plus souvent atteint, entre la trente et unième et la quarantième année, Une ou plusieurs articulations peuvent être affectées ; celles qui se tronvent le plus fréquennment lésées sont d'abord les petites articulations des doigts, puis l'articulation coxofémorale. Rarement l'arthropathie débute d'une façon aiguë, le début iusidieux est la règle. La pathogénie de cette complication est encore inconnue ; la théorie infectieuse, vraisemblable dans les formes aiguës, n'est pas démontrée et il n'est pas prouvé davantage que les arthropathies dépendent ici d'une altération du système nerveux central ou périphérique. La thérapeutique consiste principalement en bains, enveloppements et massage; l'acide salicylique et ses dérivés out peu d'action.



Évitez de Confondre les A raison de 1 Capsule = Action de 0,30 de KI, e

avec les nombreux similaires dits « iodiques sans iodisme » apparus à la suite de la Thése du Dr CHENAL (De la Benzo-Iodhydrine comme succèdane de l'Iodure de potassium.

- Thèse de Paris, Novembre 1896). La BENZO-IODHYDRINE, corps stable et défini (C10 II10 CI IO2), n'a rien de commun avec les peptonates d'iode et les autres produits organiques iodés que son succès a fait naitre.

En Capsules de Gluten obtenues par un procédé spécial qui les met à l'abri et des phénomènes d'osmose intra-stomacale, et de l'insolubilité intra-intestinale, La BENZO-IODHYDRINE ne, donne iamais d'accidents d'IODISME.

1º Incomparablement supérieure aux iodures alealins dans le traitement des SCLÉROSES DU CŒUR ET DES ARTÈRE (... 2º Egale à l'Iodure de potassium dans toutes ses applications. Elle fait fondre les gommes, elle guérit les mycoses, fait

maigrir les obèses, soulage les emphysémateux et les goutteux. Si vous voulez vous convaincre de sa supériorité sur ses similaires, essayez la BENZO-IODHYDRINE dans le traitement des GOMMES SYPHILITIQUES et des SCLÉROSES du CŒUR et de l'AORTE.

Les

PRIX DU FLACON DE 50 CAPSULES : 5 fr.

n'ont rien de commun avec les cansules d'éther amyl valérianique du commerce. -Découvertes par G. Brucl en 1881, essayées en 1882 par le Pr Charcol, qui les classa dans la thérapcutique, les Capsules BRUEL sont le médicament antispasmodique par

excellence. A la dosc de 4 capsules tous les 1/4 d'heure, elles amènent la sédation rapide des coliques hépatiques et néphrétiques; à ce titre,

elles sont indispensables aux lithiasi-ques en période de voyage. A la dose de 6 capsules par jour, elles cal-nient l'éréthisme cardiaque, les palpita-tions, évitent les crises de fausse angine. Elles sont le médicament des faux

cardiaques et des névropathes. A la dose de 3 capsules le soir avant le sommeil, elles font dormir, calment les migraines et les douleurs annexielles.

ses seules contre-indications sont l'embarras gastrique et les contrefaçons qu'on évite en prescrivant : Capsules BRUEL, 63. rue de Paris, à Colombes (Seine). Prix du Flacon: 4 fr.

TEXABBIATME REARD

## MARQUE DEPOSES

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

> (S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverle de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous l'Antipologistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Zehantillons et Littérature : B. TILLIER, Phien de 1re classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°), Ad. Telég. ANTIPHILO-PARIS.

### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR MALADIES DU CŒUR. DES VAISSEAUX ET DU SANG

AMPOULES BOISSY DE NITRITE D'AMYLE. — Augines de poitrine, hémoptysies, etc.

Pour inhalations.

Laboratoire Boissy, 32 bis, boulevard d'Argenson, à Neuilly-sur-Seine.

DIGALÈNE ROCHE. — Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables; la plus ancienne et la première préparation digitalique injectable.

Toutes les indications de la digitale. Voies buccale, rectale, endoveineuse, intramusculaire.

Ampoules, solution, comprimés. Produits F. Hoffmann, La Roche et Cie, 21, place des Vosges, Paris.

DIGITALE. — SIROP DE DIGITALE DE LABE-LONYE.

INDICATIONS: Régulation du rythme cardiaque, diurétique, maladies du cœur, palpitations, hydropisies, asthme et bronchite ucrveuse.

POSOLOGIE: Tous les principes actifs de la digitale. Environ un tiers de milligramme de digitaline cristallisée par cuillerée à soupe.

MODE D'EMPLOI : Trois cuillerées à soupe à distance des repas par 24 heures.

Labelonye et Cie, 99, rue d'Aboukir, Paris-2°.
DIGITALINE CRISTALLISÉE NATIVELLE. —

Dosage rigoureux.

Granules au 1/10 et au 1/4 dc milligr.; solution

à 1/1 000; ampoules au 1/10 et au 1/4 de millige. Laboratoire Nativelle, 49, boulevard Port-Royal, Paris.

ÉLIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE. — Artériosclérose, astlime, emphysème, lésions cardiaques diverses, angine de poitrine, néphrites, affections cardio-rénales, hydropisies de différentes origines, sclérose cérébrale, obésité, maladies infectieuses, etc.

Dose: 2 à 4 cuillerées à café par jour aux repas. Echantillon: Laboratoire Martin-Mazade, Saint-Rabhaël (Var).

ÉNERGÉTÈNE DE DIGITALE BYLA. — X à XXV gouttes par jour. Régulateur, modérateur, tonicardiaque.

ÉNERGÉTÈNE DE MUGUET BYLA. — X à XXX gouttes par jour. Régulateur et tonicar-diaque.

ÉNERGÉTÈNE D'AUBÉPINE BYLA. — X à XXX gouttes par jour. Vaso-dilatateur, hypotenseur, régulateur cardiaque.

ENERGÉTÈNE DE GUI BYLA. — X à XXX gouttes par jour. Hypotenseur, tonicardiaque et diurétique.

Les établissements Byla, 26, avenue de l'Observatoire, Paris. Echantillon sur demande.

GUIPSINE. — Principes utiles du gui. Dr M. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

## TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÈGLES difficiles, Excessives, Insuffisantes
PUBERTÉ, MÉNOPAUSE, VARICES, HÉMORROIDES, PHLÉBITES, VARICOCÈLES

## HÉMOPAUSINE du Docteur

Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc.
ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour. ENFANTS: 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

DOCTEURS: Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire?

Conseillez : l'HÉMOPAUSINE

Laboratoires du D' BARRIER, 1 es Abrets (Isère). - LITTERATURE, ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## Sérum Névrosthénique FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycerophosphate de Soude

## 1º En Ampoules

ogr. 10 de Alycérophosphate de soude par centim. cube Enool gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs. Téléphone 682-16. 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et ogr. 10 de Clycérophosphate de soude par centim. cube.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANENIE . TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

TRICALCINE OUE PAR LA A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

se vend : TRICALCINE PURE ZN IR, COMPRINTS, GRANULTS, ET CACHETS TRICALCINE CHOCOLATEE éparée spécialement pour les Enfan TRICALCINE

TRICAL CINE

磁放性

CROISSANCE . RACHITISME . SCROEUL

en cocheta

## L'AUVERGNE THERMALE

LA BOURBOULE

15 Mai - 1er Octobre Cures arsenicales

ter voies respiratoires (pitubicules), Anémie, Chiorose, Paludisme, Diabète, if cutanées, Mal.tu Enfants

.- GUYO

1er Mai - 15 Octobre Affections Intestinales Entérites, Constipation, Diarrhées, Infect intestina Congestions hépatiques, Dyspepsies infantiles, Majadies coloniales.

1er Mai - 15 Octobre Affections Cardiaques et Artérielles Aff. et troubies fonctionnels du ceur, Troubies ds la circulation (flipetension et Ariérie-Seiérese), Arthritisme, goutte, rhumatisme Diabète, Eczéma sec, Anémis,

MONT-DORE Providence 468 Asthmatiques

Aff. des voies respiratoires, Asthme, Emphysème, Séqueiles d'atteintes infectieuses,Trachéo-Bronchites, Rhino-Pharyngites, Rhume des ioins.

Cure de l'Albuminurie

Curs de raminéralisation, Cure de lavage, Anémie, Lymphatisms Arthropathies, Gynécopathies

POUR TOUR RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER AUX ÉTABLISSEMENTS THERMAUX

## 630 m. d'altitude

Offre toutes les ressources de la thérapeutique par le soufre, est une des dix stations les plus radioactives du monde (Acad. Sc., oct. 1920).

Souveraine dans les affections de

GORGE. PEAU. ARTICULATIONS

#### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR MALADIES DU CŒUR. DES VAISSEAUX ET DU SANG (Suite)

Indications thérapeutiques. — Médication hypotensive non vaso-constrictive. Régulateur du travail du cœur. — Troubles de la ménopause.

Doses et mode d'emploi. — Pilules à ogr,05: 4 à 10 par jour entre les repas. Ampoules à ogr,05: une ou deux injections par jour.

IODALOSE GALBRUN. — Ioda physiologique, assimilable. Artérioselérose, maladies du cœur et des vaisseaux. Doses moyennes de XX à I.X gouttes par jour pour les adultes.

Laboratoire Galbrun, 8 et 10, rue du Petit-Musc, Paris (IV).

NÉO-IODURE. — Spécifique curatif des augines de poitrine et aortites. Ni intolérance, ni mauvais goût.

Littérature et échantillons: Pharmacie Ruizand, 3, rue République, à Lyon.

OUABAINE CRISTALLISÉE ARNAUD. — Principe actif du Strophantus gratus.

Tonique du myocarde, complète la digitaline. Laboratoire Nativelle, 49, boulevard Port-Royal.

PANSEMENT ULCÉOPLAQUE, ULCÉOBANDE DE MAURY. — Pansement souple et spougieux, donnant des résultats surprenants; cicatrisant d'une façon certaine et rapide les plaies aux jambes et les ulcères variqueux, même très anciens, sans interrompre ni le travail, ni la marche.

Laboratoire Constantin, 12, rue de la Boule-Rouge, Paris  $(IX^0)$ .

PROSTHÉNASE GALBRUN. — Fer et manganèse associés en combinaison organique, assimilable; ne donne pas de constipation. Anémics diverses.

Doses moyennes de XX à I, gouttes pour les adultes.

Laboratoire Galbrun, 8 et 10, rue du Petit-Musc,
Paris (IV).

TABLETTES ZÉVA. — Extraits secs : hydrastis, hamamélis, bourdaine, etc.

Indications: Troubles meusuels, puberté, ménopause, varices, hémorroïdes.

Dose: 2 à 5 tablettes par jour. Quinze à vingt jours par mois.

Toutes pharmacies. Laboratoire Cluzel, 60, rue Emile-Zola, Lyon-Villeurbanne

THÉOBROMINE ROUSSEAU CRISTALLISÉE et son sel, le THÉOSOL, suppriment tous les accidents toxiques et nerveux de la théobromine du Codex, qui sont dus à des impuretés synthétiques par le prétriblication et sont comple d'élimines.

que la cristallisation et t seule capable d'éliminer. (Connuunication Congrès de Strasbourg, juillet 1920). Usine à Ermont (S.-et-O.).

THÉOBRYL ROCHE. — Allylthéobromine; la première théobromine injectable.

Toutes les indications de la théobromine, mais plus maniable, plus active à doses moindres, et injectable.

Voie buccale: Gouttes. Adultes: XXX gouttes, plusiers fois par jour. Enfants: XV gouttes, plusieurs fois par jour, selon l'âge. — Voie intramusculaire (habituelle), on endoveineuse (urgence, œdèmes, etc.): 1 ou 2 ampoules, une, deux ou même trois fois par jour. Intestions indolores.

Produits F. Hoffmann-La Roche et C<sup>1c</sup>, 21, place des Vosges, Paris.



## VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

#### RICHARD POMARÈDE

LA CURE DE DIURÈSE

## 

Granules de Catillon a 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouven que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibit, dissipent ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, — innocuité, — ni intolérance ni vasoconstriction, — on peut en faire un usage continu.

En cas urgent, on peut donner 3, 12, 16 granules pour forcer la dimbae.

GRANULES de Catillon

å 0.0091

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Briz de l'écadémie de Medecine pour "Etrophantus et Strophantine", Medaille d'Or Expos. univ. 1900. 

## PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE 114

## MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques

Insuffisance rénaie Lithiase Albuminurie Néphrites, Urémie Ictère par rétention sphérulines runnez dosées à 10 c/gr.

Extrait rénal

De 2 à 6 aphérulines 4 à 16 sphérulines par jour. par jour.

Corps thyroïde MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissauce **Fibromes** 

rulines dosées à 15 elor à 4 bonbons par jour. à 6 sphérolines —

dosés á 5 elgr. dosées à 35 c/gr.

MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause rasthénic féminir anhéralines dosées d 20 ctar à 3 sphérulines

par jour

Poudre ovarienne

Autres préparations MONCOUR Extrait Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse

Myocardine oudre surrénale Thymus, etc., etc.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale.





## APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE

Modèle TRANSPORTABLE Pour traitements chirurgicaux

Par applications externes ou par endoscopie DIATHERMIE

> ÉLECTRO-COAGULATION ÉTINCELAGE

NOTICE SUR DEMANDE

## DRAPIER ET FILS

41. Rue de Rivoli, PARIS (14) - Téléphone : Gutenberg 06-45 INSTRUMENTS DE CHIRURGIE - ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

#### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR MALADIES DU CŒUR, DES VAISSEAUX ET DU SANG (Swite)

TIODINE COGNET. - Tabes, artériosclérose, etc. Doses: Ampoules, une tous les deux jours. Pilules, 2 à 5 par jour.

Armingeat et Cie, 43, rue de Saintonge, Paris.

#### STATIONS THERMALES

BAINS-LES-BAINS (Vosges). - Altitude: 400 m.

Eaux chaudes, riches en silicate de soude, très radio-

INDICATIONS · Maladies des artères

Cure de diurèse : source Saint-Colomban.

SPA. - Bains carbo-gazeux naturels : maladies du cœur et des artères.

Eaux ferrugineuses carboniques fortes : anémies, chlorose

#### NOUVELLES

Association générale des médecins de France. - So-CIÉTÉ CENTRALE. - La plupart des sociétés locales composant l'Association générale des médecins de France vienneut d'élever leur cotisatiou.

A la suite d'un récent referendum, la Société centrale a décidé, à une forte majorité, que la cotisation annuelle serait, à partir de 1922, portée de 20 à 30 francs

Toutefois, les sociétaires désireux de se libérer de leurs versements ultérieurs peuvent encore, jusqu'au 31 d(cembre 1921, perpétuer leur cotisation au taux de 20 fr. en versant à M. le trésorier de la Société centrale, 5, rue de Surène, Paris (VIIIe), une somme de 350 francs destinés à l'achat d'un titre de rente nominatif.

Les lauréats de la Fondation Carnegie. - Eu 1912-1913,

le D' Indroit fut amputé de plusieurs doigts, à la suite d'une infection extrêmement grave, provoquée par la manipulation des rayons X. -- Rappel de médaille d'or.

M. Vaillant, chef du la oratoire de radiographie de la Salpêtrière, a subi, depuis dix ans, une dizaine d'opérations chirurgicales, à la suite de brûlures oceasionuées par le tube radiogène. Amouté successivement de plusieurs doigts, d'une main, puis du bras gauche, M. Vaillant continue à assurer son service. - Médaille d'or, 50 000 francs.

Le Dr Lerey est décédé, le 26 mars 1921, des suites de brûlures contractées au cours de ses travaux de radiologie. - Médaille d'or.

Ligue du lait. - La Ligue du lait, fondée sur l'initia-

## <u>Drrhuetine Jungken</u>



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm3 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

ESTOMAC INTESTIN

> S R 1 T

GRANULÉ SOLUBLE

Une cuillerée à celé tous les matins à jeun dans un verre d'eau.

É R 1

T

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES





GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

## OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directeur, 39, rue Galande, PARIS (V-)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois

## **IMPUISSANCE**

NEURASTHÉNIE YStaline

Litterature et Rehantillore : Leboratorie d'Endocrinologie, 2. Piece du Théâtre-Français, Paris, pir-: A CEDARD, Piarm, de I'r cl., angien Interne des Hon, de Paris,

Artério-Sciérose
Presciérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sciérose, Goutte
Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

#### NOUVELLES (Suite)

tive de la Société de pathologie comparée, est une association pour améliorer la production et la manipulation du lait.

Secrétariat : 8, rue des Saints-Pères, à Paris.

Comité national de défense contre la tuberculose. —
L'assemblée générale du Comité national de défeuse contre la tuberculose aura lieu à Remres, le samedi 16 juillet. Elle comprendra des délégués de tous les Comités départementaux, dout le plus grand nombre a déjà répondu à l'invitation qui leur a été adressée et sera suivie d'un Congrès régional des organisations autituberculeuses des départements de l'Ouest de la France.

Le programme de la réunion sera e ivoyé à chacun des Comités départementaux.

Four tous reuseignements, s'adresser au secrétariat du Comité national, 66 bis, rue Notre-Dame-des-Chaups, ou à M. Pollet, président de l'Office départemental d'assistance et de préservation autituberculense, 3, rue de la Cochardière, Rennes.

La Faculté de mésculte de Paris crée des places pour les étudiants et méscultes drangers. — La Faculté de médecite de Paris a décidé la création de places d'assistants étrangers dans ses cliniques. Les médecitus déstrant rempir les fonctions d'assistants doivent euvoyer au doyen de la Faculté de Paris une deumale appuyée d'exposé de leurs paculté. Les titres des commandation du doyen de leur Faculté. Les titres des candidats sout examinés par une Commission et sounies au Conseil de la Faculté. En cas d'acceptation, le médecin étranger devient assistant dans la élinique pour un laps de temps qui ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à un au, la fiu de son séjour dans la clinique, il repôt un certificat contresigné du rectéur et suregistré au ministère de l'Instruction publique.

Les médecins étrangers peuveut donc remplir les fonctions d'assistant à Paris, à la condition de donner les garanties nécessaires.

Uu autre avantage est fait aux médecius étrangers par plusieurs professeurs de cliuique qui leur confient les fouctions de moniteur, les associant ainsi à l'enseignement.

Nous rappellerons enfin que le coucours de l'internat est ouvert aux candidats étrangers. Beauconp de médecins connus daus les pays les plus divers out passé par l'Internat de Paris.

V. E. M. — Les voyages d'études médicales aux stations hydro-minérales et d'imatiques, fondés par le Dr Carron de la Carrière et dirigés, avant la guerre, par le regretté doyen Laudouzy, vont repreudre sous la direction scientifique du professeur Carnot, professeur de thérapeutique à la Facutité de médecine de Paris.

Le 15° V. E. M. aura lieu du 4 au 15 septembre 1921 aux stations du Centre.

Gräce aux sulventions déjà accordées (par l'Office national ul Tourisme, la unnicipalité et la Compagnie fermière de Vichy, la Fédération thermale d'Auvergue, etc.), le prix du voyage, qui serait de 750 frances enviton, a pu être ramme à 500 frances : de ouvelles subventions le permettent, il sera encore descendu, auquel cas la différence sera restituée aux participants. Ce prix comprend la totalité des frais (chemin de fer en premiere classe; auto-cars, hôtels, repas, pourboires, etc.) du point de concentratiou (Pougues) au point de dislocation (La Motte-Beuvron). Il est accordé sur les chemins de fer français des billets à demi-tarif du lieu de résideuce au point de concentration et du point de dislocation au lieu de résidence (ou à la gare frontière) Il est fait appel aux divers groupements pour la création de bourses ou de demi-bourses, eu faveur des étudiants des diverses Facultés et Ecoles. Seuls les médecins et les étudiants en médecine penveut participer au voyage : ils peuvent être accompagnés de leur femme ou d'une de leurs filles (jusqu'à concurrence du quart suivant l'ordre d'inscription). Le nombre de places est limité. Prière aux confrères, francais et étrangers, de s'inscrire dès maintenant en envoyant leur souscription (500 fr.) au Dr Gerst, trésorier du V. F. M., 94, boulevard Plandriu, Paris (160).

ITINÉRAIRE DU 15° V. E. M. — 1er jour (4 septembre) : conceutration à Pongnes, déjeuner, conférence, visite, diner, coucher.

2º jour : départ à 6 heures matin ; Saint-Honoré, conférence, visite, déjeuner ; Bourbon-Lancy : conférence visite, diner, coucher.

3º jour: Bourbon-l'Archambanlt: conférences, visite, déjeuner; arrivée à Vlohy à 17 heures, couférence, diner, coucher.

4º jour : Vlohy : visite de l'établissement, des sources, de l'embouteillage : déjeuuer, excursiou en auto-cars à Saint-Yorre, Sail-les-Bains ; diner et coucher à Vichy.

Saint-Yorre, Sail-les-Bains; diner et coucher à vichy.

5º jour : Châtel-Guyon : conférence, visite, déjeuner;
sanatorium d'Enval : diner et coucher à Royat.

6º jour: Royat, conférence, visite, déjeuner; ascension du Puy-de-Dôme; la terrasse de Chamalières, sanatorium de Durtol; diuer et coucher à Royat.

ye di 80 jour : Circuit en auto-cars à travers les sites the matiques des monts d'Auwergne : Saint-Nectalre : conférence, visite, déjeunce ; Busse, las Pavin, Salers, Puy-Mary, We-sur-Gère, Le Lloran, Murois, Chambon ; repas et coucher par petits groupes dans les diverses station s ; retour au Mont-Dore le 11 septembre pour diner et coucher.

9° jour: Le Mont-Dore : asceusion du puy de Sancy, déjeuner, conférence, visite, diner, coucher.

10° jour : La Bourboule : couférence, visite, déjeuner plateau de Charlannes, diner, coucher.

110 jour : Evanx : conférence, visite, déjeuner ; Nérls : conférence, visite, diner, coucher.

12º jour : La Motte-Benvron : déjeuner, visite. Dislocation dans l'après-midi.

Congrès médical franco-poionais de Varsovie. — Le Congrès médical franco-poionais se tiendra à Varsovie les 2, 3, 4, 5 et 6 septembre prochain.

Il est dû à l'initiative de la Société médicale polonofrançaise de Varsovie.

Le Congrès de Varsovie a pour but de mettre en contact les médecius et s avants français et le monde médical polousis, de faire counsitre aux médecius français la Pologue tant au point de vue de la nature du pays que de son histoire et de sa culture, de propager parmi les médecius polomais la séeince médicale française.

La partie scientifique du Cougrès comprendra des

#### GILBERT et CARNOT

## TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## MALADIES DU CŒUR

### Par le Professeur VAQUEZ

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'hôpital de la Pitié, Membre de l'Académie de médecine.

4921. Un volume grand in-8 de 780 pages avec 439 figures. Broché: 60 fr. — Cartonné: 67 fr. 50

## Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, 19, rue Hautefeuille, Paris

## TRAITÉ DES

## Maladies congénitales du Cœur

PAR Ch. LAUBRY C. PEZZI Professour agrègé à l'Unive La Rochefoucauld. de Phyle

Préface de M. je professeur VAOUEZ 1921, 1 vol. grand in-8 de 335 pages avec 100 tig. 30 fr.

## LES ARYTHMIES

#### Dans la pratique journalière PAR LES D

M. PERRIN Professeur agregé à la Faculté de médecene de Nancy. RICHARD Médecin consu

1920, 1 volume in-16 de 112 pages avec figures. 4 fr. 50

## DIAGNOSTIC CARDIOLOGIOUF Par le Dr SCHRUMPF-PIERRON Agrègé de l'Université de Genève.

Agrege de l'Ourseau de 1921, 4 vol. in-8 de 390 pages avec 300 figures et tabl. synôp-

PRÉCI DE PATHOLOGIE INTERNE: Maia iles de l'Apparell Respiratoire, Maiadles de l'Apparell Lircula-to re, par les l'<sup>18</sup> M. Lospen, O. Josvé, Paussen, Pathano. 1914, 1 vol. in-8 de 747 p. avec 475 fig. noires et colorices..... 46 fr.

Médications Symptomatiques, Circulatoires, Hématiques, Nerveuses, par les D'a Mayon, P. Carnot, Grasset, Rinbaud, Gullain. 1913, 4 vol. in-8 de 490 pages....... 14 fr.

Précis d'Exploration clinique du Cœur et des Vaisseaux, par le Dr G. BROUARDER, médeein des hópitaux de Paris. 1903, 1 vol. in-16 de 176 pages, avec 35 fig.... 3 fr. 50

Maladies du Cœur et des Valsseaux, du ez, du Larynx, des Bronches et des Poumons, des Pièvres, du Médias-tin, par les Drs Moussous, H. Barbier, Gunon, J. Hallé, Zuben, Armand-Delille, Audéoud, Boundillon, 1914, 4 vol. gr. in-8 de 700 pages avec 194 figures...... 48 fr.

L'Arythmie complète, par le Dr G. Charan. 1913, 1 vol. gr. in-8 de 228 pages avoc 47 fig...... 9 fr.

Les Épanchements du Péricarde, Étude clinique et thérapentique. La ponction épigastrique de Marian, par le D. G. Blechmann, 1913, 1 vol. gr. in-8 de 350 pagos, avec 40 fig. noires et coloriées. 9 fr.

#### LE CŒUR ET L'AORTE ÉTUDES DE RADIOLOGIE CLINIQUE

Par les Drs H. VAQUEZ et E. BORDET

3º édition, 1920, 1 vol. grand in-8 de 259 pages, avec 25 fr. 188 figures.....

### RADIOLOGIE DES VAISSEAUX DE LA BASE DU CŒUR PAR LES DE

E. BORDET H. VAQUEZ et Chef de laboratoire à la Paculté de médecise de Paris, Professeur à la Faculté de medecino de l'aris. 1920, 1 vol. grand in-8 de 252 pages avec 217 fig. 25 fr.

## L'ÉLECTROCARDIOGRAPHIE et ses applications cliniques

Par le Dr J. YACOEL 1920, grand in-8, 167 pages, avec 44 figures et pl. 25 fr.

Maladles des Artères et de l'Aorte, par les Pre II. ROBER, E. BOINET et GOUGET. 3° tirage, 1913, 1 vol. in-18 de 472 pages, avec 63 figures. . . . . . . . . . . . 9 fr.

472 pagos, avec do aguros.

La Sémiologie cardiaque actuelle Les localisations cardiaques, par le Dr O. Josek, médecin de l'hôpital de la Pitic, 2º édition, 4920, 1 vol. in-16 do 110 pages avec figuros....

L'Alternance du Cœur, par le D\* J. Gnavien. 4914, 4 vol. gr. in-8 de 295 pages avec 99 fig. . . . . 9 fr. Les Méthodes modernes d'examen du Cœur et des Vais-

seaux, par le D' J. De Meven Preface de M. le Dr Vaquez. 4914, 1 vol. gr. in-8 de 500 pages avec 400 figures. 48 fr. Le la Florillation cardiaque d'origine nerveuse, par le D' M. Petzètasis. 4916, gr. in-8, 465 pages avec figures

et 3 planches..... Maladles ou Cœur et Tuberculose, par le Dr Pierre Teis-sien, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 4894,

LAVARDIN, 1900, gr. in-8, 186 p., avec planches....

Le Cœur et l'Aorte des syphilitiques, par lo Dr Decuv. 1900, gr. in-8, 133 pages, avec 1 planche....... 4 fr.

## Archives des Maladies du Cœur, des Vaisseaux et du Sang Publiées sous la direction du Professeur VAQUEZ

Publication mensuelle, France : 82 fr. Étranger.....

### NOUVELLES (Suite)

conférences et des communications médicales de médecins français et polouais.

Les congressistes visiteront les villes de Varsovic, Cracovie et Pormons et les stations balnéaires et elimatiques telles que Zakopanc, Krynica, Cicchocinck.

Le Gouvernement polonais accorde aux congressistes la gratuité de visa des passeports; il est probable que la gratuité de transport sera accordée sur les chemins de fer polonais.

Etant donnée la crise de logement en Pologne, les coulrères polonais offrent de loger les congressistes, des chambres d'hôtel seront réservées par les soins du Comité du Cougrès pour ceux qui en exprimeraient le désir.

Le prix approximatif du voyage eu Pologne, dont la durée totale sera de quatorze jours, sera de 600 frances en 2º classe, de 800 en 1º et de 1500 en sleeping. Un service régulier d'avion fonctionne entre Paris et Varsovie : le prix d'un trajet est de 800 frances.

Les adhésions et communications ainsi que toutes demandes de renseignements doivent être adressées jusqu'au 10 juillet au secrétaire général du Congrès, M. le D' Hufragel, 41, rue Poussiu, Paris (XVI).

Le Livre d'Or pour la gjortification des médéciles morts pour in Patrie. — Le Livre d'Or dont la publication a été déciriée par le Comité d'imitative avec les fonds recueillis par souscription est actuellement terminé. Fon impression se poursaite et le volume paraftra an mois d'octobre prochain. Il compreud, tont d'abord, une série d'articles exaitant l'effort prodigienx réalisé par le corps médical français pendant la guerre.

Après un hommage à nos morts par les anciens clefs du Service de santé, its sous-scretaires d'Etat Instin Godart et Mourier, les directeurs du service de santé Toubert, Chevalier et Conzien, vient une série d'articles sur l'effort métident Irançais par M. le doyen Roger, le D' Belicucoutre, président de l'Association médicale, par les professeurs Pierre Teisseis, Pierre Duval, Balthazard; puis d'autres articles sur le rôle du médecin au combat out été écrits par les D'se Dardar-Hodour, Heime et par l'interne des hopitaux Porestier; sur le rôle des médecins dans les camps de présomiers par le D' Ribadeau-Dumas, sur le rôle du médecin civil par le D' Lvassort, étc.

Viennent ensuite les listes glorienses de nos 1 700 morts avec lenrs citations à l'ordre de l'armée, dont l'établissement fint réalisé par Caboche à l'aité des Archives dela guerre, a été contrôlé par les reuseiguements fournis par les familles, les Pacultés et Reoles.

L'ouvrage est illustré par la reproduction de magnifiques aquarciles de Barrère et par plus de 60 planches photographiques différentes provenant du front. Le Livre d'Or sera, aussitôt l'impression terminée, adresse à tous les sonscripteurs d'au moins 40 frantes. Il sera cusuite uuis eu librairle, mais à un prix supérienz. Les demandes et réclamations devront, comme les sonscriptions être adressées au D' Bougrand, au siège de l'Association des médéclais de Prance (5, rue de Surème).

Réouverture de l'École d'application du service de santé des troupes coloniales. — Cette école, fermée depuis la mobilisation, sera ouverte à nouveau la 1eº octobre 1921. Les stages commenceront le 1eº jauvier 1922.

Tous les élèves de la première promotion d'après guerre,

sortis de l'école du recrutement de Bordeaux, au titre du corps de santé des troupes coloniales, en fin 1921, ainsi que les aides-majors des troupes coloniales nommés à la suite du concours annuel de 1921, pour le recrutement latéral, seront, obligatoirement, admis à l'école d'application de Marselle. à datet du 1ºº ianyler 1022.

Il sera procédé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, pour la nomination de l'état-major et du persounci enscignant de l'école.

Toutefois, en vue de suppléer à 'absence de conseil de perfectionnement de l'école, e choix du ministre de la Guerre, pour la nominiation des premiers titulaires des chaires d'enseignement, actuellement vacantes, s exercera exceptionnellement d'après les i ndications de deux listes chablies

L'une, par la direction des troupes coloniales ;

L'antre, par une commission composée :

D'un médecin inspecteur général, président : Du directeur du service de santé du corps d'armée colonial.

Du nonveau directeur de l'école de Marseille.

Pour le hoix du professeur de chimie, le directeur du service de sauté ducorps d'armée colonial sera remplacé, dans la commission sus-indiquée, par le pharmacien principal de 1<sup>120</sup> classe des troupes coloniales membre du conseil supérieur de santé des colonies.

Les professeurs adjoints, chefs de travaux et de clinique continueront à être nommés au concours comme par le passé.

Concours pour la nomination aux empiois de profeseur adjoints à l'école d'application du service de santé des troupes coloniales. — Ce concours aura lieu à Paris (hôpital du Val-de-Grâce) dans la première quinzaine de novembre. Les médecins et pharmaciens-majors de 2º classe sout sculs admis à concourir. Les demandes des candidat dovent parvenir an unisistère de la Guerre (direction des troupes coloniales, 3º burean) avant le 12º ovembre.

Il sera procèdé à la nomination d'un professeur adjoint pour chacune des chaires suivantes;

1º Clinique interne et maladies des pays chauds ;

2º Clinique externe. — Maladies spéciales. — Chirurgie d'armée, bandages et appareils.

3º Baetériologie. — Parasitologie. — Hygiène militaire et coloniale. — Police sanitaire et épidémiologie.

4º Anatomie chirurgicale et médecine opératoire.
5º Chimie et toxicologie. — Pharmacie. — Matière

5º Chimie et toxicologie. — Pharmacic. — Matière médicale coloniale.

Les candidats devront être présents en France et n'avoir pas reçu de destination coloniale au 25 octobre 1921. Il ne sera accordé aucus sursis de départ pour les colonies, aucune dispense de service colonial, ni ancune autorisation de rentrer en France en vue de subir-les épreuves du concours.

Tochnique histologique (Paculté de médecine de Paris, aboratoire d'histologie). — M. le professeur Prenant fera un cours démentaire de technique histologique tous les jours de 14 à 18 heures du 1¢ cotobre au 1¢ novembre. Le drott à verser est de 80 francs. Le nombre des places cet limité à se

Le cours n'aura lien que si, à la date du 15 juillet, le nombre des inscriptions est suffisant. S'inscrire au secréHYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE - 150, Av. de Wenner. PARIS

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif

EXTRAITS BILLAIRES

DÉSINFECTION INTESTINALE

Literature et Echanillons: LABORATOIRE DE THERAPIE BIO.CHIMIQUE, 158, Avenue de Wagram 'ARIS

MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

AZMI

LIPOÏDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE

ESSENCE ANTISEPTIQUE
GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

BORATOIRE DE THÉRAF BIO-CHIMIQUE 159, Avenue

e Wagram

#### NOUVELLES (Suite)

tariat de la Faculté (guichet nº 3) les mardis, jeudis et samedis de mid à 3 heures

Tuberculose ostéo-articulaire et ganglionnaire et éléments d'orthopédie pratique (HOPITAL, MARITIME DE BERCK-SUR-MER). - M. le Dr Sorrez, chirurgien des hôpitaux de Paris, chirurgien en chef de l'hôpital maritime de Berek, avec le concours de M. le Dr MÉNARD, chirurgien honoraire de l'hôpital maritime, et la collaboration de MM. les Dr. Andrieu, Tridon, chirurgieus assistants de l'hôpital maritime, Mozer, chef de laboratoire. PARIN. chef du laboratoire de radiologie, fera un cours en 12 leçous sur la tuberculose ostéo-articulaire et ganglionuaire et les éléments d'orthopédie pratique du 18 juillet au 30 juillet. Le cours aura lieu tous les jours à 2 heures à l'hôpital maritime. Les matinées seront consacrées à des démonstrations pratiques. Pour tous renseignements et pour s'inscrire s'adresser au Dr Parin, hôpital maritime de Berck.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUE

2 JUILLET. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-2 JUILLEY. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtele Dieu. M. le Pr GLIBERY: Lécon clinique, à 10 h. 45. 2 JUILLEY. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaulpon. M. le Pr Actiano: L'écon clinique à to heures. 4 JUILLEY. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtele Jelle M. le Pr GLIBERY, à 9 lieures : Ouvertured n. coms clien. M. le Pr GLIBERY, à 9 lieures : Ouvertured n. coms clien. M. le Pr GLIBERY, à 9 lieures : Ouvertured n. coms clien. M. le Pr GLIBERY, à 9 lieures : Ouvertured n. coms clien. M. le Programme de des médicales de la boractore au diagnostic (4 an 2 intillat).

4 JULIANT, Toulouse. Concours de l'externat des hôpitaux.

hôpitaux. — Montpellier. Concours de suppléant des chaires de physique et de chimie, de suppléant des chaires de pharmacie et matière médicale, de suppléant de la chaire d'histoire naturelle, à l'École de médicine de Marseille.

4 JUILLET.—Lvon. Concours de suppléant de la chaire d'histoire naturelle, de suppléant de la chaire de patho-logie et de cliuique médicales à l'École de médecine de Dijon

4 JUILLET. — Marseille. Concours de chirurgien des hôpitaux de Marseille.

4 THILLET .- Paris. Assistance publique. Concours de

l'internat des hôpitaux de Paris (épreuves préliminaires) 5 JUILLET. — Paris. Assistance publique. Coucours

d'accoucheur des hôpitaux de Paris.
5 JULLET. — Strasbourg. Inauguration du monu-

ment du professeur WURTZ.

5 JUILLET. — Paris. Faculté de médeciue. Réunion de l'Association française d'urologie.

6 JULLET. — Paris. Concours de l'internat de l'hôpi-tal Saint-Joseph.

7 JULLET. — Helsingtors. Congrès de chirurgie du Nord. 8 IUILLET. - Paris. Faculté de médecine. Ouverture

o JOLLEY, — PAYS, l'acute de meuceme. Ouverture du registre d'inscription pour la 4 "inscription, 10 JULLEY, — Montpellier, Dernier délai d'inscription pour le concours de 6 places de médecius-inspecteurs d'hygiène dell'Hérault (s'inscrire à la préfecture de l'Hérault).

1'Hérault 10 JULLET. - Paris. Dernier délai d'inscription pour

10 JULIAN. — Parts. Dernier délai d'inscription pour le Comprès medical france-poloniais de Varsovie (écrire au 11 JULIAN. — Parts. Höpital Claude-Berna d, at heures. M. le professeur P. Tarissine: Ouvertue du cours d'études cliniques et de procédés d'exploration concernant les maladies infectieuses.

11 JULLET .- Paris. Hopital Saint-Antoine, 10 heures, ouverture des conférences sur les maladies de l'appa-reil digestif par MM. les D's BENSAUDE, F. RAMOND et LE NOIR.

11 JULLET. — Marseille. École de médecine Con-cours du cliuieat chirurgical. 12 JUILLET. - Montpellier. Faculté de méde une.

Clôture du registre d'inscription pour les coucor a du clinicat.

clinicat.

15 JULLET. — Paris. Faculté de médecine. De nier délai d'inscription pour le cours de technique la tologique de M. le professeur PRENANT d'octobre 1921.

16 JULLET. — Rennes. Réunion du Comit nationalde

défense contre la tuberculose. 18 JULLEY. — Berch Ouverture du cour de tuber-llose ostéo-articulaire et gauglionnaire de M. le

D' SORREL 18 JUILLET. - Bruxelles. Congrès international de protection de l'enfance.

18 JUILLET. — Marseille. Concours de clinicat des maladies exotiques. 18 JUILLET. — Bordsaux, ouverture du concours de perfectionnement d'oto-rhiuo-laryngologie de M. le

18 JUILLET. - Montpellier. Concours de clinicat chirurgical et médical.



MOURE.



NULLE REACTION

LABORATOIRE CORTIAL-PARIS-125 Rue de Turenne-

INJECTABLE

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPE PSIE
GASTRALGIE

## VALS-SAINT-JEAN

## ENTERITE Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE

## PARAFFINOLÉOL HAMEL

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

INDICATIONS :

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL + LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET

M. PERRIN et RICHARD

## LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 4 fr. 50

EMERY et MORIN

Traitement de la Syphilis

1921, 1 volume in-16 de 200 pages...... 7 fr. 50





PRODUITS DE RÉGIME

## H. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes
Farines de légumes cuits
et de céréales
Légumes décortiqués

Usine de NANTERRE (Seine).



#### CHRONIQUE DES LIVRES

Maladies du cœur, par le professeur H. VAQUEZ, professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Pitié, membre de l'Académie de médeeiue. 1921, 1 vol. gr. in-8 de 780 pages avec 100 fig. Broché, 60 fr. Cartonné, 67 fr. 50 (Traite de médecine GILBERT Ct CARNOT) ( L.-B. Baillière et fils, édit., à Paris).

Le livre du professeur Vaquez paraît à son heure, au moment où les progrès réalisés dans la connaissance des maladies du cœur et des moyens d'exploration qu'exige son étude sont tels qu'aueun médeein ne doit les ignorer. Mais leur exposé est particulièrement difficile et nombreux sont ceux qui, effrayés par la complexité apparente de la pathologie cardiaque actuelle, out reuoncé à en suivre l'évolution. Le professeur Vaquez a peusé fort justement qu'un livre clair, précis, complet, susceptible de satisfaire à la fols les débutants et les initiés, rendrait aux médecius français un véritable service. Il a tenu à ce que ce livre, en même temps qu'une œuvre d'ensemble, nettement didactique, soit une œuvre personnelle, reflétant son opinion, basée sur une longue expérience et sur la réflexion. Il s'est efforcé d'éviter tout développement inutile et on ne peut qu'admirer la méthode avec laquelle il a composé son livre, donna t à chaque chapitre l'importance qu'il mérite, sans toutefois rien omettre de ce qui peut assurer la clarté de l'exposé, mais en évitant les annotations en bas de page, qui si souveut détournent l'attention, et eu groupant les indications bibliographiques à la fin des principaux eliapitres.

Après une courte introduction historique où il montre instement le rôle prépondérant joué par les médeeins français dans l'évolution de la pathologie eardiaque et notamment l'influence exercéc par son maître Potain, si soueleux d'utiliser tous les perfectiouucments de l'investigation clinique, il retrace cu quelques pages claires et précises l'anatomie et la physiologie du eœur, indispensable à connaître quand on veut comprendre sa pathologic et particulièrement les troubles de rythme cardiaque.

L'exposé des méthodes d'examen et notamment de la radiologie, des méthodes graphiques et de la pression artérielle est fait avec tous les détails nécessaires, la descriptiou, forcément un peu aride, étant illustrée de nombreux tracés et figures explicatives.

L'étude des eardiopathies est écrite méthodiquement et clairement dans l'esprit que je rappelais plus haut ; l'auteur, tout en retracant l'histoire complète de chaque affection, ne manque pas de donner sou opinion personnelle et réfléchie. Cette tendance est particulièrement nette daus les chapitres consaerés à l'angine de poitrine ct à l'hyperteusion artérielle, sur lesquelles le médeciu est si souvent consulté; le lecteur y trouvera bieu des notions cliniques et thérapeutiques d'un intérêt pratique incontestable.

On sait la révolution apportée dans nos connaissances sur les arythmics par les travaux expérimentaux et cliniques de ces dernières années. Plus qu'aucun autre; le professeur Vaquez a contribué à faire connaître en Prance les progrès réalisés ; il a, avec ses élèves, largement contribué à l'œuvre commune et il en apporte dans ce livre un exposé relativement court qui met remarquablement au point ees questions complexes et pratiquement si importantes.

Le livre, complété par une excellente et très personnelle étude de l'Insuffisance eardiaque, se termine par des notions générales de traitement où, eu quelques pages. le professeur Vaquez a fait tenir tout une sérle de conseils du plut haut intérêt. Sur la dig'tale, sur le strophantus, la strophantine et l'ouabaine, sur les nitrites, sur la manière de traiter l'insuffisance eardiagne, il formule des conclusions pratiques dout tous les médeeins peuvent faire leur profit.

Le professeur Vaquez rappelle, dans son introduction, que le principe même de 'a médecine est de demander à l'examen du malade le moyen de le guérir. Son livre permettra aux médeeins, qu'il s'agisse de jeunes étudiarts ou de vieux praticiens de mieux examiner les cardiaques, de mienx comprendre les troubles qu'ils présentent et par suite de les mieux traiter. Son long et patient effort sera récompensé par le succès de l'œuvre qu'il vient de publier et qui fait honneur à la médecine française.

#### P. LEREBOULLEY.

Traité des maladies congénita'es du cœur, par MM. CH. LAUBRY, médecin des hôpitaux de Paris, et C. PEZZI, agrégé de l'Université de Pavie. 1021. 1 vol. gr. in-8 de 340 pages avec 100 figures, 30 fr.

(J.-B. Baillière et fils, édit., à Paris). Si l'on veut se rendre compte des progrès de l'exploratiou en cardiologie, il suffit de lire le nouveau volume publié par MM. Laubry et Pezzi et consacré aux maladies eongénitales du eœur. Ce traité, écrit avec foi et enthousiasme, basé sur une expérience personnelle étendue, donne uu vif intérêt à une étude souvent réputée ingrate, comme le met bien en relief le professeur Vaquez dans une juste et élogieuse préface ; il montre à quelle précision de diagnostic on peut arriver en analysant minutieusemcut les signes objectifs, en interprétant leurs caractères et leur valeur, eu s'aidant des méthodes nouvelles d'exploration, analyse graphique et électrocardiographique et surtout examen radioscopique. Les faits de lésions congénitales du eœur sont plus fréquents chez l'adulte qu'on ne le croit communément et, laissant de côté l'enfant chez lequel l'examen du cœur est plus difficilc, les auteurs out surtout envisagé les lésions congénitales de l'adulte. Ils out pu au point de vuc embryolegique et pathogénique faire une œuvre non moins originale et étudiée qu'au point de vue elinique. Les notions

## **FOMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

OUTTES (X = 0.01 AMPOULES (0.03)

69, Beuleyard de Port-Royal, PARIS-

## Iodéine montagu

SIROP (0,03) GOUTTES (Xg = 0,01) PILULES (0,01)

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

### CHRONIQUE DES LIVRES (Suite)

sur le développement du cœur qui ouvrent le volume, l'étude anatomo-pathologique qui leur fait suite, la pathogenie constituent en effet une excellente préface à l'exposé de la symptomatologie et du diagnostic des civresse formes de lessons congénitales. Si la thérapentique a malheureusement peu de place en de telles questions, on voit par le livre de MM. Lamby et Pezzi en quelle importance est l'étude diagnostique et on ne peut que les téliciter du bel effort qu'ils ont réalisé en publiant es traité.

P. LEREBOULLET.

Le diabète, par le D<sup>r</sup> MARCEI, LABBÉ, professeur à la Faculté de médecine de Paris, r vol in-8, de 376 pages 20 fr. (Masson et C<sup>1c</sup>, éditeurs, Paris).

L'ouvrage de M. Marcel Labbé n'est pas un traité du diabète. C'est un groupement de nombrenses publications faites par l'outeur depuis quinze ans, soit dans les sociétés savantes, soit dans la presse médicale, soit uneme dans son enseignement clinique à l'hôpital de la Charité. Mais ces publications out été si nombrenses, les questions abordées par M. Marcel Labbé ont été si multiples et si diverses; qu'il y a peu le points importants dans l'histoire du diabète, qui ue soient abordés, exposés et étudiés.

Les matériaux d'études sont à peu prée exclusivement les résultates réprimentaux et les observations cliniques de l'auteur. Les documents bibliographiques n'interviement qu'accessoirement, comme éléments de comparison et de critique. C'est donc un ouvrage très personnel qu'a écrit M. Marcel Labbé, et cette persounalité en fait la valeur.

Après un chapitre sur la physiologie pathologique et la symptomatologie des diabètes surés, l'auteur espose la classification endiabètes sans dénutrition et diabètes avec dénutrition azotée, classification qui, basée sur une donné expérimentale précise, ne faisant intervenir aucune hypothèse, ni aucune conception pathogenique discutable et anjourd'hui géuralement acceptée. Suiverd quelques chapitres de symptomatologie, parmi esquels on peut signaler une analyse très fine des diverses formes de polyphagie dans la diabète; une judicieuse étude des rapports du diabète avec la tuberculose, dans laquielle l'auteur moutre u ettement l'imfenenc de l'état social du malade. Nous ne constatons en effet la tuberculose chez les diabétiques examinés dans les stations thermales que dans un nombre de cas des plus restreints, si on le compare aux statistiques fondées sur l'observation des malalades d'hôpital. Très bonne mise au point, avec des documents anatomo-pathologiques personnels, de la question des rapports du diabète avec le pancréas. Nombreux chapitres très documentés sur le régime et le traitement des diverses formes du diabète et de sa plus grave complicatiou, l'acidose. Il est impossible, dans cette courte note, d'analyser tous les chapitres de ce livre. Tous les médecins qui s'intéressent anx maladies de la untrition le liront avec profit. Dans l'étude d'nne des affections les plus mal connues de la médecine, au point de vue de ses causes premières et de sa pathogénie, ils v trouveront un guide précieux. C'est quinze ans de travail ininterrompu. d'expériences attentives, d'observations consciencieuses, soumises à nne critique sagace, que l'auteur nous y apporte. L'ouvrage lui fait grand honneur, et est tel qu'on le devait attendre de lui

G. LINOSSIER.

Orthodontie, fascicule IX du Traité de Stomatologie de GAILLARD et Nooufe, par le D' GAILLARD, professeur à l'École française de stomatologie, dertiste des hôpitaux de Paris. 1921, un vol. grand in-8, 237 figures (J.-3). Baillière et file, éditeure, à Paris).

Sous ce titre un peu rébarbatif, le volume d'orthodoutie du D' Gaillard comble une lacune regrettable de beaucoup de traités de stomatologie; il étudie d'une fagon très approfondie ettrès claire à la fois, avec beancoup de figures à l'appui, cette partie de l'art dentaire qui s'occupe des perturbations térntologiques des acrades al véolo-dentaires et plus généralement des anomalies de disposition que peuvent présenter les dents sur les maxillaires. C'est un chapitre fort intéressant, fort important dans la pratique, qui se 'trouve sur les confins de la thérapeutique chirurgicale, enraison désopérations qu'on est quelquefois appelé à pratiquer et de la mécanique dentaire par les apparells réducteurs dont on doit souvent se servir.

Avec son expérience consommée, M. Gaillard s'est acquitté de sa tâche de la façon la plus heureuse.

A. M.

Rééducation Physiologique de rIntestin

CACHETS de SANTÉ

de L. PACHAUT

Alpha: Sans belladone.

Gamma: Avec 1 centigr. d'extrait de belladone.

CONSTIPATION, MIGRAINES, VERTIGES RÉACTIONS APPENDICULAIRES, etc.

Pharmacie L. PACHAUT, 130, Bouls Haussmann, PA

CACHETS ÂNTINÉVRALGIQUES à la SALIQUINOTHÉINE de L. PACHAUT

NÉVRALGIES, MIGRAINES RHUMATISMES GRIPPE. ÉTATS FIÉVREIIX

la 3 par jour.

macie L. PACHAUT, 130, Bould Haussmann, Paris

#### LIBRES PROPOS

#### A PROPOS D'UNE ÉPÉE

On prétend qu'en France le ridicule que par leur existence même un dément à cette effirmation. Je ne suis même pas très convaincu que nous ayons toujours le sens très aigu du ridicule nous ayons toujours le sens très aigu du ridicule nous épargnerait certaines manifestations dont le récit ne peut que provoquer le sourire.

Un chimiste de premier ordre, professeur à la Faculté de pharmacie, vice-président de l'Académie de médecine, pour l'œuvre duquel j'éprouve autant d'admiration que je ressens de sympathe pour sa personne, vient d'entre à l'Anstitut. A cette distinction le monde scientifique a applaudi de grand œur. Ses élèves, ses amis — lis sont nombreux—sesont groupiés pour lui manifester leur sympathie, et le grave Temps nous append le plus sérieusement du monde que, comme témoignage de leur admiration pour ses travaux de chimie, ils lui ont solennellement offert...je vous le donue en mille... une épée l

Etrange idée! Je pense que le héros de la fête tut quelque peu embarrassé de recevoir cette arme, avec laquelle, au cours de sa laborieuse carrière, il n'a guère eu l'occasion de se familiariser, et dont, l'aime à l'espérer, il n'aura jamais l'occasion de se servir. Je suppose que ses mains, habiles au maniement des appareils de chimie, durent la recevoir avec quelque maladresse. Elle éveilla sans doute, dans son esprit, des idées plus comiques que belliqueuses et, si un refrain a, à cette heure solennelle, bourdonné à son oreille, ce ne fut pas une hymne guerrière, ce fut plutt le chœur burlesque de la Granda Duchesse.

Voici le sabre, le sabre, le sabre...

« Que trouvez-vous de risible à cela? me dit un organisateur de la manifestation. Comme membre de l'Iustitut, M. B... est tenu d'en porter le glorieux uniforme. Il jettera sur ses robustes épaules l'habit à la française palmé de vert, il couronnera d'un bicorne emplumé son visage éuergique qu'adoucit le plus aimable des sourires. enfin il ceindra ses reins d'un ceinturon, et v suspendra une épée à poignée de uacre... C'est cette épée que nous avons été heureux de lui offrir. Chaque fois qu'il paraîtra dans une cérémonie publique, en sentant à chaque pas, sur sa cuisse, l'impression inusitée du choc de cette arme, plus génante que dangereuse, en éprouvant, chaque fois qu'il voudra s'asseoir, l'embarras de lui trouver une place, il se souviendra que tous nos cœurs battirent à l'unisson le jour où il acquit le droit de

Eh! certes, l'intention fut excellente. Je dois

atter que la manifestation à laquelle elle a spoit in est pas une innovation. Elle est traditionale la designation de la value de la value

Mais c'est précisément cette mascarade imposée à nos plus pures gloires scientifiques — il en est de même, d'ailleurs, pour nos gloires littéraires et artistiques — dont j'ai l'inconvenance, avec bien d'autres, de sourire.

Pourquoi une épée, grands dieux! à Anatole France? Le délicieux ironiste, qui boude l'Académie française, ne semble pas très gourmand de s'en parer. Pourquoi une épée à un peintre, à un musicien, à un philosophe, à un savant? Il fut un temps où l'opinion populaire portait si haut les gens d'épée, que l'on ne pouvait donner aux civils une plus grande preuve d'estime que de leur permettre de s'en accrocher une au côté. Nous n'en sommes plus là. Quiconque a assisté à une fête universitaire, et a contemplé dans tout l'éclat de leur gloire la phalange des membres de l'Institut, n'a pu se défendre d'un sourire ironique ou compatissant selon la tendance de son esprit. Ces pauvres grands hommes, qui, en veston on en jaquette, n'ont pas plus mauvaise tournure qu'un autre, sont pitoyables sons leur déguisement, d'abord parce que celui-ci est outrageusement laid. et que l'archaïsme est impuissant à en atténuer la criarde laideur; ensuite parce que, l'endossant une fois par an, ils le portent gauchement, et n'y paraissent pas à l'aise.

Franchement, îl sernit temps de leur éviter un ridicule, qui ne fera que grandir avec les années. Ils en ont bien le sentiment, et, s'ils subissent la tradition, ils le fout sans enthousiasme, et comme avec une certaine honte. Seuls les acadénticiens qui jouent un rôle officiel dans la cérémonie cousentent aujourd'hui à y paraître dans leur costume, etles deux taches vertes que jettent dans la grande salle du palais Mazarin, aux jours de réceptions académiques, le récipiendaire avec ses deux parrains, et le bureau, n'apparaissent que plus criardes pour se détacher sur le fond sombre des costumes modernes.

Que les épées rentrent donc au fourreau, ou plutôt, car elles n'eu sont jamais sorties, dans le placard. Le prestige des académies ne perdra rien à ce désarmement.

Au moment de eonclure cette chronique, un

MÉDICATION RADIO-ACTIVE

# ESOTHORIUM BUIS

## AIX-LES-BAINS (SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives.

GOUTTE - RHUMATISMES Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Eaux diurétiques. .

Saint-Simon.

Établissement ouvert toute l'année.

Institut ZANDER Mont Revard, 1600 metres.

Sources de Marlios : Physiothérapie. - Station d'altitude : | Eaux sulfureures fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville



## CLINIQUE MEDICALE D'ECIII I

Etablissement moderne, dans les monts du Lvonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, majadjes du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Écully (Rhône) Notice sur demande

Établissement Thermal ouvert toute l'année.

## ES DE BEAR

Olimat sédatif doux et tempéré

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-iodurées fortes. INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES

TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative,

Laboratoire de BIOLOGIE appliquée 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Téléphone : Elysées, 36-64, 36-45 H. CARRION & CIE Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS-

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

## LEVURE CARRION B 17

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris



## APPAREIL PHOTOTHERMIQUE S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammajoires - arthrites - périlonites. :-:

A. HELMREICH, Électricien-Constructeur, NANCY

#### LIBRES PROPOS (Suite)

scrupule pourtant me saisit. Al-je bien raison de me moquer de l'épée inoffensive des acudémicieus? Son inutilité même n'est-elle pas sa réelle beauté? Au lendemain des désastreuses années, où d'aurues épées se choquèrent, qui firent couler un saug précieux, ne devrais-je pas plutôt souhaiter que l'épée académique, la fine épée de salon à la poignée de nacre, à la lame prudemment émoussée, reste la seule épée de l'avenir? Si elle est l'aimable symbole des armes de demain, au lieu d'être une évocation des armes sanglantes d'lière, qu'elle soit respectueusement saluée. Que l'épée prête à rire, peu nous importe, si elle ne doit jamais faire pleu-

lèt si, en l'offrant solemellement au nouvean membre de l'Institut, ses amis ont voulu faire entendre qu'âla science appartient le rôle d'émousser les glaives, et de transformer les instruments de meurtre en inoffensils joujoux, applaudissonsles, et, comme le prédicateur à la fin du sermon, nurmurons de tout cœur : Ainsi soit-il.

G. LINOSSIER.

#### VARIÉTÉS

#### ANTICIPATIONS MÉDICALES

La guerre a ramené le goût des prophéties. A vrai dire, cegoût a toujours existé. Sans compter les quatre grands et les ouze petits prophètes hébraïques, la Sibylle de Cumes, la Pythie, l'apôtre Jean, Nostradamus, Cagliostro, Jules Verne et H.-G. Wells, on en trouverait assez aisément quantité d'autres moins notoires qui de tont temps s'exercèrent à soulever les voiles de l'avenir, pour s'exprimer comme le faissient nos obres de l'avenir, pour s'exprimer comme le faissient nos obres de l'avenir.

« De quoi demain sera-t-il fait? » Question éternelle.

Mirabeau, parlant de Robespierre, affirmait: «Il ira loin; il croit tout ce qu'il dit l » N'en est-il pas un peu ainsi pour les prophètes? Les plus persuasifs se eroient sincèrement investis d'une nission.

Ajoutons toutefois ce eorrectif que les plus véridiques furent souvent eeux qui, tel notre grand Jules Verne, furent prophètes un peu à la façon de M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir.

En somme, il y a deux catégories de prophètes : Les vrais, les intuitifs, qui puisent tout dans le mystère de leur subconscient. On doit leur adjoindre les poètes, se souvenant que les Anciens n'avaient qu'un mot pour les désigner ainsi que les devins : vates.

Les faux prophètes — ear ils ne prophétisent point — sont les déductifs. Partant de faits et de principes consus, ils en font découler simplement le probable.

En tout eas, si je me mêlais de prophétiser hé! pourquoi pas? — je me rangerais du côté des malins qui s'efforcent de voir loin plutôt que de voir juste! Au moins... comme ça!...

Ne me parlez pas de pauvres petits oraeles que, dans vingt ans, nous pourrions peut-être voir ne se point réaliser!

Je me souviens, étant adolescent, d'avoir beaueoup admiré un vieux confrère qui s'était aequis dans notre petite ville une juste réputation par son savoir et son dévouement.

Presque invariablement il terminait sa consulation de la façon suivante, s'adressant à l'entourage de son malade:

«Monsieur—on Madame,—votre fils—ou votre frère—est très gravement touché; mais ce n'est rien; il guérira s'il n'en vient à mourir; ce sera fort long, à moins que le mal ne s'arrête tout count en son évolution; je ne prévois point de complications, mais il en peut surgir; le cas est exceptionnel, mais j'en ai vu quéques semblables.

Bien entendu, je ne vous donne que l'armature, la moelle du discours. Et je crois qu'une longue pratique, une douloureuse expérience de notre aut décevant l'avaient amené ainsi à formuler ce qu'il peusait vraiment. Alt! le bon prophète. Quels services il a rendus à la médecine! De quel respect il était entonré! Il avait toujours raison. Je crois qu'il fut décoré sur ses vieux ans. On a bien fait!

Dans les débuts de ma carrière, j'ai bien tenté de l'imiter. C'est fort difficile. Il faut le don, l'autorité. J'y ai renoncé!

\* \*

Ce qu'il y a d'agréable dans le métier de prophète, e'est qu'une seule prévision exacte en fait oublier cent autres absolument fausses. On remue volontiers tout le fumier d'Ennius, pour une perle qui s'y trouve.

Avez-vous remarqué le petit air modeste que se donnent nos actuels devins?

« Prophéties I... » voilà qui sonne trop fort; qui vissore notre siècle, lequel se prétend incrédule. C'est que, comme le remarque judicieusement Wells, à vouloir être prophète, on risque simplement de se faire assommer à coups de pierres. Ce n'est pas drôle !

Aussi, tout doucettement, a-t-on sorti ee petit mot qui n'a l'air de rien du tout, qui vous prend une allure à la fois sournoisement suggestive et



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES. CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉ! LES JAMIL ET nour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromosnii, PARIS



#### DRAPIER ET FILS 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (I°)

INSTRUMENTS de CHIRURGIE

MOBILIER CHIRURGICAL BANDAGES - ORTHOPÉDIE

Nouveau rectoscope opérateur du D' BENSAUDE Nouveau rectoscope dilatateur du D' PAMBOUKIS

CYSTOSCOPES. URÉTROSCOPES

Envol de la notice sur demande



#### RHUME IT ASTHME DES FOINS (MÉTHODE DES DES BILLARD ET MALTET)

RHUME des FOINS : Médication curative, Sérum Collyre

SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE, en instillations nasales et oculaires. ASTHME des FOINS: Médication préventive, Vaccin Antipollinique ANTIGÈNE POLLINIQUE POLYVALENT, en injections hypodermiques.

LITTERATURE ÉTABLISSEMENTS BYLA : SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 28, Avenue de l'Observaloire, Par EDHANTILLONS ÉTABLISSEMENTS BYLA : SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 28, Avenue de l'Observaloire, Par EDHANTILLONS ÉTABLISSEMENTS BYLA : SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 28, Avenue de l'Observaloire, Par EDHANTILLONS ÉTABLISSEMENTS BYLA : SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 28, Avenue de l'Observaloire, Par 





Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable. Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs. En flacons de 1 gr. (Produit cristallisé). - En flacons de 10 et 20 gr. (Solution au 1/1000\*).

## SCUROCAIN

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques.

Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration, Solution à 2 % | Anesthésie dentaire, Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidienne.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Pheten, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (80)

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN - les - BAINS

Lac de Genève (Haute . Savole)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Établissement Thermai par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

#### VARIÉTÉS (Suite)

naïvement hypocrite de vérité simplement un peu en avance: Anticipation.

Jadis, les conteurs interrompaient savamment leur récit au bon eudroit eu s'écriant : « Mais. n'antieipons pas!»

Signe des temps! Aujourd'hui l'on est pressé. L'ou dit : « Hâtons-nous !... Allons ! uu peu d'avanee !... Anticipations !... encore un pas !... nous y sommes presque... »

Et la médecine?

Dites?... Si nous nous risquions ensemble? Voulez-vous?

Quel vaste étendue presque inexplorée, et eombien il est surprenant que l'on n'v ait point davantage sougé.

Pourtant, sans médire de notre art, le praticien v trouverait peut-être son compte. Un confrère, à l'esprit sarcastique et chagrin -- oh ! le vilain ! -ur'affirmait, il n'y a guère, que nous avons deux moyens seulement de nous consoler de la médecine actuelle.

Le premier, c'est de se réfugier dans le passé le passé parfois si savoureux et qui, par contraste, nous donne l'impression agréable que nous avons marché à pas de géauts ; le second moyen est de nous précipiter au-devant de l'avenir et de nous congratuler « par anticipation » de ce qui ne peut manquer d'être réalisé demain.

Me risquerais-je?... Vous le voulez? C'est dit! Je monte sur le trépied.

Vers 1930 - ai-je assez d'audaee! vous serez tous là pour vérifier! - vers 1930, le conflit entre l'Administration et les Syndieats médicaux pour les soins aux mutilés de la guerre viendra de prendre fin. La feuille que le praticien détache du carnet à souche pour y inscrire son ordonnance, et dont chacun apprécie le confortable sera alors d'un format un peu réduit : celui d'un ticket de métro. N'est-ce pas Guéneau de Mussy qui a prétendu le premier que l'ou pouvait inserire au dos d'une carte de visite tous les médicaments utiles?...

Vers 1950, la réforme de l'enseignement médical sera en passe d'être accomplie.

Des maîtres, soigneusement choisis, avec de sérieuses aptitudes pédagogiques et uniquement voués à l'enseignement, s'efforceront d'inculquer aux étudiants tout ee qu'ils doivent nécessairement connaître pour soiguer utilement des malades dès la fin de leurs études.

La thèse sera supprimée,

Il n'existera plus qu'un seul exameu de fiu



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE égale dans l'artériosciérose, la présciérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATÉE CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le

ur. -- Ces cachets sont en forme de cœur et se p

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

FRANCAIS

cardiaque.

4, rue du Roi-de-Sicile = PARIS =

POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

### RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

# NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE



#### ISOL TOILET POWDER

LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantillon, prix spéciaux aux médecins, maternités, crèches, etc., sur demande.

Société des Produits MIRMER, 33, rue Victor-Hugo, Bois-Colombes (Seine)





## TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

e Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

F. chantilions : OALLOX & C. 12, Boult do to Chapelle, PARTS

#### VARIÉTÉS (Suite)

d'études. Cet examen durera six semaines et aum lieu devant un jury appartenant à une faculté étrangère à celle où le candidat aura étudié. Les épreuves seront essentiellement cliniques, comportant diagnostic et traitement. Toute faute grave comportera, outre l'ajournement à un an, la faculté laissée au malade de poursuivre le eandidat et de solliciter l'attribution de dommagesintérêts importants. Ainsi, les futurs praticiens auront un avant-goût des agréments de la carrière.

Vers l'an 2000, un honorable spécialiste de Baltiniore présentera à l'Académie de médecine une intéressante auto-observation de démence précoce rapidement guérie par l'irradiation lunaire.

Une clinique sera organisée pour l'application du traitement. Les infirmières seront vêtues en Salaninibô; de 10 heures du soir à 3 heures du matin un orehestre jouera le Clair de lune de Werther...

Vers 2200, l'un des princes de la Clinique auscultera à Philadelphie et de Paris, par téléphone sans fil, le roi du carton bitumé et posera, comme toujours, un diagnostic exact. Le malade mourra dans la muit.

En 2500, la médecine aura évolué d'une façon qu'il nous est difficile de comprendre. Toute recherche médicale sera superflue et nul n'y songera. Une parenthèse est'inécessaire.

Le corps médical actuel est horrifié par la

conception que les esprits simplistes se font de la médecine. Un de nos confrères les plus fameux n'a-t-il point dit : «Il n'y a pas de maladies, il n'y a que des malades » Or, le populaire s'imagine volontiers au contraire que notre rôle consiste à reconnaître une maladie en face de laquelle est catalogué un remède. Précisément, en 2500, l'ardeur scientifique à son paroxysme aura tout épuisé, tout découvert. Bu face de signes pathe gomomoiques simples, nets, précis, nous n'aurons plus qu'à lire au Codex médical la médieation scientifique infailible.

Seuls quelques petits obstinés pâliront encore sur l'insoluble problème de la vieillesse et de la mort.

En 2525, quelques ambitieux donneront leurs consultations en cravate blanche et redingote; certains laisseront pousser leurs favoris.

A la l'aculté on se battra pour ou contre l'antimoine qu'un hardi chercheur aura mis en relief. La mode sera à la saignée, à la purge et au clystère l...

Et voilà! vous voyez bien que e'est très simple d'être prophète.

Venez donc me prouver qu'il n'en sera pas eomme je l'ai dit! D' F.-M. Grangée,

Médecin-consultant à Aix-les-Bains.



## OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

#### REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empleyé par 30,000 Médecins du monde entier

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

•

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général :

ratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris,



# SERUM HEMOPOTETIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

A)Sérothérapie spécifique der ANEMIES (Carnot)

de 10° de Séram par

B) Tous autres emplois du Sèrum de Cheval : HEMORRAGIES (P.E.Weill) PANSEMENTS (R.Petit.)

Sirop ... Comprimés

ANÉMIES CONVALESCENCES

Echantillong, Littérature 21 RUE D'AUMALE PARIS

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### LES VOITURES DES MÉDECINS

Nous avons déjà, dans Paris midical, analysé la loi du 2 juin 1920, dans les parties où elle concerne les médecins au point de vue des impôts. Une décision nouvelle, rendue par le tribunal civil de Montluon, le 29 avil 1921 (Gazeté du Plais, 14 mai 1921), est venue fixer un point, jusqu'alors discuté.

Dans son article 100, paragraphe 1, la loi du 25 juin 1920 dispose que les droits auxquels sont assujetties les automobiles servant au transport, sont calculés ainsi qu'il suit:

1º Droits prévus par la loi du 3º décembre 1920, majorés de 5º p. 100;

2º Taxe de circulation ;

3º Les voitures automobiles employées pour l'exercice d'une profession agricole ou patentée et les voitures automobiles publiques paieront seulement la moitié des droits visés au premier paragraphe; la taxe supplémentaire leur sera appliquée intégralement.

Surce texte, deux questions sont posées pour les automobiles utilisées par ceux qui exercent une profession libérale, tels que les médecins: 1° Tout d'abord, l'exercice de la profession médicale justifiet-telle le benéfice de demi-taxe? 2° Le bienfice du demi-tarif peut-il être invoqué par le propriétaire qui n'emploie pas sa voiture pour des besoins exclusivament professionnels?

Sur la première question, il semble qu'aucun doute n'auprit d'à s'élever, mais l'administration des Contributions indirectes avait contesté le droit au bénétice de la demi-taxe à ceux qui exercent la profession d'avocat. Le tribunal de Montluçon a justement répondu à l'administration que la loi visant l'emploi de l'automobile pour l'exercice d'une profession patentée est conçue en termes généraux, et qu'eu conséquence elle s'applique à tous ceux qui payent patente, notamment à toutes les professions libérales, sans distinctions

St r la deuxième question, la réclamation de l'ar uninstration pouvait paratire plus dangereuse cur par assimilation avec les locaux d'habitation, 'l'—nuvait dire que, de même que le médecin ne paye jas patente sur la partie des locaux lonés par lui qui ne servent qu'à l'hapitation, de même, il ne devra bénéficier de la demi-taxe que si l'automobile dont il se sert n'est utilisée que dans un but professionnel.

Mais la loi de 1920 n'a pas prévu de restrictions dans l'emploi de l'automobile; elle n'a pas exigé que l'uțilisation de la voiture pour l'exercice de la profession fût exclusif de tout autre usage secondaire, et eu conséquence, l'administration a été déboutée de sa demande. Le texte d'ailleurs de l'article no donne raison au tribunal de Montlugon : il y est dit que les voitures automobiles employées pour l'exercice d'une profession paieront sculement la moitié des droits; il n'y est pas dit : les voitures automobiles employées seulement pour l'exercice d'une profession. Il en résulte que le tribunal u'a pour devoir que de rechercher si l'emploi professionnel de l'automobile est l'emploi principal, pour admetre que cetui qui exerce une profession libérale a droit au demi-tarif.

Le texte du jugement de Montluçon est d'ailleurs le suivant :

#### « Le tribunal.

«Attendu que, suivant exploit eu date du 15 février 1921, Monanges, avocat à Montlucon, a donné assignation à M. le directeur des Contributious iudirectes à comparaître devant le tribunal de Montjuçon à l'effet d'obtenir la restitution par l'administratiou d'une somme de 44 fr. 63, représentant le reliquat de la taxe entière de sa voiture automobile et pour laquelle il avait déjà versé une partie, n'ayaut accepté du reste d'effectuer le paiement de ce reliquat que sous toutes réserves, ce qui résulte d'un exploit de Alatienne, huissier à Montlucon. en date du 7 février 1921 ; qu'eu effet Monanges prétend qu'étant avocat, exerçant par suite une profession patentée et se servant de son automobile pour l'exercice de sa profession, il remplit les conditions exigées par la loi du 25 juin 1920 pour bénéficier du demi-tarif :

«Attendu, en effet, que la loi susvisée, dans son article 100, dit bieu que les voitures automobiles employées pour l'exercice d'une profession patentée payeront seulement la moitié des droits fixés au paragraphe a de l'article 100, c'est-à-dire les droits prévus par la loi du 30 décembre 1016. majorés de 50 p. 100; qu'ainsi Mc nanges, pour bénéficier du demi-tarif, n'a qu'à justifier de l'emploi de son automobile pour l'exercice de sa profession, ce que qe lui conteste du reste pas l'Administration ; que du reste, au surplus et à l'appui de ses dire, Monanges fournit divers certificats établissant qu'il ne plaide pas seulement à Montluçon, mais devaut des tribunaux euvironnauts : Moulins. Riom, Aubusson; qu'eu qualité de conseil du service du contentieux de l'artillerie à Bourges il est même obligé de se rendre dans cette ville chaque semaine;

«Attendu, d'autre part, que l'Administration ne saurait reprocher à Monanges l'usage de son automobile eu dehors de l'exercice de sa profession, la

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

loi de 1920 n'ayant pas prévu eette restriction en ne faisant pas suivre le mot «employer» du mot « seulement » ; que l'Administration ne saurait, d'autre part, en présence du texte précis de la nouvelle loi, qui emploie l'expression générale de « profession patentée », et en se basant sur d'aneiennes dispositions légales, déerets, arrêtés, eireulaires, établir une distinction entre les diverses catégories de patentés exercant des professions libérales et en accordant aux médecins, vétérinaires et sages-femmes ee qu'elle refuserait aux avocats ; que du reste l'article 103 de la nouvelle loi déeide que les dispositions prévues par les lois antérieures sont annulées en ee qu'elles sont eontraires aux dispositions prévues par les artieles 99 et 101 de la présente loi ; que, dans ees conditions, toutes les professions patentées paraissent devoir bénéficier de la loi de 1920 en ee qui concerne la demi-taxe;

« Par ees motifs,

«Dit que c'est à bon droit que Monanges, exeipant de sa qualité d'avocat patenté, a eru devoir protester lors du paiement àl'Administration de la somme de 44 fr. 63, n'étant astreint d'après la loi de 1920 qu'à payer la demi-taxe:

«Condamne en conséquence l'administration des Contributions indirectes à rembourser à Monanges ladite somme de 44 fr. 63.

« La eondanne également en tous les dépens. »

ADRIEN PEYTEL, Avocat à la Cour d'appel.





#### REVUE DES THÈSES

Les injections de lait de femme en thérapeutique infantile, par le Dr Courbin (Thèse de Bordeaux).

infantile, par le D' Courbin (Thèse de Bordeaux).

Inspirée par Rocaz, la thèse de Courbin sur les injections de lait de femme en thérapeutique infantile constitue un travail que nous pouvons dire entièrement neuf.

Sans doute, ces injections furent utilisées avant lui par Charin comme galactagogues, par Weil comme moyen héroïque de guérir les vomissements du type anaphylactique des enfants au sein, par Marian enfin qui, ayant tentie en 1979 de traiter l'hypotrophie infantile par des injections de lait de femme tyndallisé, n'en obtitu au 'un succès sans lendemain.

C'est avec du lait de femme cru — et c'est ce qui fait son originalité — que l'interme de Rocar a repris la méthode, Rocaz estimant avec juste raison que l'ébullition, la tyndallisation elle-même, aunisillent ou tout moins amoindrissent fortement les propriétés biologiques du lait, propriétés qui seraient à la base de son action sur la nutrition du nourrisson.

La première tâche du D' Courbin fut donc d'obtenir du lait humain injectable; on trouvera dans le premièr chapitre de sa thèse la technique de la traite aspetique à laquelle il s'est arrêté après deux mois de recherches : c'est la traite manuelle, systématiquement réglée comme une opération chirurgicale.

Le second chapitre expose 21 observations personnelles et inédites, fruit de quatre mois d'expériences cliniques où l'auteur montre les bons effets que lui ont donné plus de 400 injections:

- 1º Dans l'hypotrophie des enfants au biberon ;
- 2º Dans des états infectieux de haute gravité.
- Il y a là des documents intéressants et des graphiques de poids véritablement probants.

L'interprétation de ses résultats a amené l'anteur à faire l'étude complète de l'athrepsie. La pathogénie de cette affection n'est pas encore

élneidée, en raison de l'inconstance des troubles et des lésions constatées.

Deux grands groupes de théories se partagent les faveurs des pédiatres :

A. Les premiers voient dans l'hypotrophie des enfants

At the premiers vocat dains in hypotropine case amints an biberon le résultat de troubles digestifs, qu'il s'agisse d'infections intestinales, d'auto-intoxication digestive, d'intoxication alimentaire (l'inkelstein).

B. Les seconds y voient un trouble complexe portant

sur la nutrition générale, à la fois sur les fonctions de digestion et d'absorption, et sur la nutrition intime, cellulaire des tissus.

Escherich et surtout Marfan sont les partisans de cette

hypothèse. Pour Marian, il y aurait dans le lait de femme des enzymes facilitant l'œuvre de digestion proprement dite du lait (enzymes dont la plupart sont comunes) et des enzymoïdes absorbées par la muqueuse et aidant au métabolisue cellulaire des substances alimentaires.

Ses résultats ont permis à l'auteur de juger la valeur de ces deux hypothèses.

Quand l'hypotrophie ne dépend essentiellement que de l'alimentation en lait de vache (hypotrophie pure, primitive de Courbin), les injections de lait de vache : 1º cru; 2º sous la peau; 3º à petites doses répétées, déterminent la reprise de la croissance.

Cet effet ne peut s'expliquer, si l'on fait dépendre l'hypotrophie de troubles purement digestifs (théories allemandes, en particulier théorie retentissante de l'intoxication alimentaire de Finkelstein).

Ces résultats cadrent pleinement, au contraire, avec les vues de Marfan, dont ils constituent une véritable démonstration clinique.

D'autre part, s'appuyant sur la thèse de Mattei et les rechierhes de Verdozzi, l'auteur fait jouer un rôle important dans la croissance du nourrisson à la présence dans le lait humain de sécrétions internes maternelles.

Il conclut donc en définissant l'hypotrophie primitive un trouble profond de la nutrition générale dà à la carence dans l'alimentation du nourrissou des ferments digestifs, des ferments nutrififs (trophozymases), des produits des glandes à secrétion interne du lait humain,

Restent à expliquer les effets antitoxiques et antiinfectieux du lait de femme.

Si la nourrice qui a offert son sein a présenté l'affection que l'on traite par l'injection de son lait, il est logique de peuser que ce liquide se comporte comme un sórmun spécifique.

Sinon, l'auteur ne peut s'expliquer les effets thémpeutiques du lait humain par une action aualogue à celle des protéines, l'injection de lait de femme n'étant jamais suivie de phénomènes fébriles et douloureux rappelant le choe peptonique ou e la maladié qui lait s.

« Les sérums, dit Robin, possèdent par les diastases qu'ils apportent une action utile à l'exaltation des défenses ».

Il y aurait donc, pour l'auteur, dans le lait humain, à côté des ferments de digestion et de nutrition, des ferments auti-infectieux, « des ferments de combat ». Ainsi douc, le travail du D° Courbin n'apporte pas que des faits nouveaux ; il discute et précise un important problème de pathologie genérale.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### CONGRÉS D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

(XXXIIIº Congrès de la Société française, 9-12 mai 1921).

Paralysie hystérique du volle après adénoïdectomie. — Un eas constaté et décrit par M. Robert Rendu, de Lyon. Systématisation de la paralysie et guérison brusque le douzième iour.

Paeumatisation de la mastelde. - M. SEIGNEURIN, de

Marsellt.— Le feuillet épithélia intramastodie jone un rôle important : 1º dans la formation de la mastodie; 2º dans le développment des mastodies secondaires et de leurs complications l'es germes infectieux se fixent d'abord dans et euillet épithélia qui est le terain d'ensemencement de la mastodie; de là Bis rayoment, soit cu débors, soit en déans, en attaquant le tisso asseux (ostéo-phigmon), ou en empruntant certaines voies cojonctives (conjonctive-phigmon), ou en suivant les voie

## STRYCHNA L LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par ce? P. LONGUET 50, rue des Lombards

## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

Anémie, Scrofule, Chlorose, Lymphatisme.

Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire.

# "<u>Calciline</u>"

RECALCIFICATION - REMINÉRALISATION

COMPRIMÉS à DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

Mode d'Emploi : <sup>2</sup> Comprimés dans un peu d'eau avant chaque repas. Enfants 1/2 dose.

A. ODINOT PARIS 25, RUE VANEAU

Croissance, Adénites, Coxalgle, Maladie des Os

Diabète, Grossesse, Allaltement, Convalescence



### Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les



OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par Jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de SOLUTION

#### CONSTIPATION et AUTO-INTOXICATION INTESTINALE



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE alveériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardeche

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

ýmphatíques qui desservent cette laue épithéliale (adéno-phlegmon).

§ Intervapilon d'oto-rhino-jaryngologie et tuberculose. — M. CLUAVANIS, de Jryon, estime que, si l'on veut être prudent, il ne faut pas troubler par un traumatisme opéracier quelonque, dont l'urgence ne s'impose' pas, la lutte de défense de l'organisme contre le bacilie de Koch ehez les tuberculéss. I cité, a ée propos, l'observajtion d'un tuberculésu. Publica de l'organisme contre le bacilie de une résection de la cloison faite, magger l'avis du médeche habétuel, par un riphrologiste étranger, donna un coup de fouet aux lécious et aimen la mort en trois mois.

Au contraire, chez les enfants de pareuts tiuberculeux, cux-mêmes indemnes de tout accident bacillaire, l'abiation de végétations et d'amygdales cryptiques, la résection d'une cloison déviée réaliserout une utile contribution à la défense prophylactique de l'organisme.

Procédés de viellie otologie. — M. DUNDAS-GRANY, de Londres, plaide pour la vielle otologie. Il précise les détails de certains traitements : traitement du tympan rellaché, tympan artificiel, ossiculectonie, fermeture des perforations, injections astringentes par la trompe d'l'ibustache, et de quelques procédes spéciaux et délicats tels que la compression des artères vertérbraies. Au point de vue du diagnostic, la sonde intra-tympauique peut être employée.

Volse d'accès sur la région épigiotique. — MM. Moure ci Pormanny, après avoir éliminé les opérations par la voie sus-hyoidienne ou transversale, mutilantes, donnaut un jour insuffissant et plus lémorragiques, expliquent cul prietre pour les interventions à inclion verticule: la transhyoidienne et la transhyo-hyoidienne. La première indiquée lorsque le néoplasme siège aur la face liuguale et le bord libre de l'épiglotte; la seconde lorsqu'il siège sur la face laryngée.

Ils indiquent la technique et les soins opératgires.

Paratysie Inclaie après abels protubrentiel, métasticique; ayandromo de Miliard-Gubler. — M. Illayvinx, de Bruxelles, présente une pièce anatomique se rapportant à une femme de treute-luit ans, atteinte brusquement de paralysie Íncalie droite, au cours d'une suppuration pelvienne chronique, avec septicémie. Le Bordet-Gengon sphills était legatif, les crachets sams baeille de Koch, et les poumons normaux. Il s'agissait d'un abeès métastatique de la moitle inférieure droite de la protubérance auutdier. Ce eas est intéressant au triple point de vue mosologieue, diagnostique et thérapeutique.

Paralysie des dilatinours de la glotto, socondafrement à une hypertrophie du thymus. — MM. TEXTER et L.R.-VASQUE, de Nantes, rapportent un cas de paralysie des dilatateurs de la glotte contrôlé par l'examen laryugo-scopique chez un enfant de luit mois.

Cornage marqué, gêne respiratoire plus accentuée à l'inspiration qu'à l'expiration.

Pas de déformation du creux sus-sternal.

A l'autopsie, volumineux thymus (no centimètres de long sur 7 centimètres de large). Absence de ganglions

truchéo-bronchiques hypertrophiés. Pas d'aplaissement de la trachée. On est autorisé à admettre que la paralysie des dilatateurs de la glotte était déterminée par la compression exercée sur les récurrents par le thymus hypertrophié.

Fonction des otolithes. — M. Quix, d'Utrecht, a étudié spécialement sette fouction. Il développe, à l'aide de projections lumineuses, les résultats de ses recherches.

Pneumonies et pieurésies puruientes otogènes sans thrombo-phiébite. — M. E. Escar, de Toulouse, appelle l'attention sur la septico-polenie otitique sans thrombophiébite. Il affarue que ce geure de septicénie, le plus souvent streptecoccique, est loin d'être rare dans le domaine de la petite circulation.

En présence de tout accident pleuro-pulnouaire, il faut rechercher les antécédents otopathiques.

Très longue apophyse styloïde. — Anoualic coustatée par MM. GAREI, et ARCELIN, de Lyon, et due à l'ossifieation de l'apophyse sur une grande longueur.

Périostite palatine. — M. Jacques, de Nancy, en indique l'étiologie, les signes, le diagnostic.

Traitement de la litrombe-phibble par la compression du sinus jatéral en amont.— Pour M. L'ANNOS, de Lyou, ce mode de traitement permet d'enlever le calilot sans penire une goutte de sang, évite d'emprisonner sous le tamponnement des particules sertiques qui deviendront le point de départ d'un nouveau thrombus infecté et donne à l'opérateur une esquaiton de sécurité parafate.

L'anesthésic générale en-oto-rhino-laryngologic. — M. DESCARPENTRIES, de Roubaix, précoujes les injections intramusculaires d'éther dans les grandes interventious oto-rhino-laryngologiques.

La voie intranasale on chirurgie plastique du nez. — M: Bourguer, de Paris, revieut sur les excellents résultats obtenus par l'opération intranasale.

L'aérophagie et certaines affections. — M. L. Bar, de Nice, a trouvé des rapports de cause à effet, entre certaines affections du nez, de la gorge, de l'oreille, de l'œsophage, et l'aérophagie.

Végétations adénoïdes et hérédité tuberculeuse ou syphilitique. — M. Armencaud, de Cauterets, a relevé l'hérédo-tuberculose et l'hérédo-syphilis chez la plupart des enfants adénoïdiens.

Rhino-pharyngites des brightiques. — Très fréquentes, selon M. FLURIN, de Cauterets, avec des variétés spéciales correspoudant aux grands symptômes du mal de Bright: hypertension, chlorurémie, azotémie.

Tous spasmodiques et anesthésie du laryngé supérieur.— M. HALPHEN, de Paris, propose de traiter certaines toux spasmodiques, en particulier la coqueluche, par l'anesthésie troneulaire du laryngé supérieur à l'aide d'injections d'alecol à po degrés.

Rhume des foins et vaccinothéraple. — M. JACOB, de Lyon, expose les résultats remarquables obtenus en Amérique par la vaccination pollinique, préventive ou curative, à laquelle on peut associer la vaccination microbicune.



## MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

Litteralure et Echaniillans LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram, PARIS

AZOTY

LIPOÍDES SPLÉNIQUES

ET BILIAIRES

CHOLESTÉRINE PURE

ESSENCE ANTISEPTIQUE

AMPOULES - PILITIES

LILLEROTURE OF ECHANULTON .
LABORATOIRE DE THÉRAPLE

159, Avenue de Wagram

Vient de Paraître

DESGREZ

Professeur de chimie à la Faculté de médecine de Paris.

Précis de Chimie médicale

4 vol. in-8, 450 pages, avec 94 fig......

25 fr.

Bibliothèque du Doctorat GILBERT et FOURNIER

HERZEN

Vient de paraître :

Guide formulaire de Thérapeutique

#### NOUVELLES

Congrès france-polonals à Varsovie. — Nous evons annoncé dans notre précédent nunéro ce congrès; nous prions nos lectours de prendre note des dates qui viennent d'être modifiées: ce Congrès anra lieu du 15 au 19 septembre.

Monument aux morts au corps médico-ubarmaceutique beige. — Le 29 mai 1921, fut inanguré somméllement le monument élevé au Pare Léyopold e à la mémoire des membres du corps médico-pharmaceutique beige tués au champ d'houneur ou tombés victimes de la barbarie allemande x.

. Le souvenir de cette touchante cérémonic a été publié par le Sealpel, avec le concours du Journal de pharmacie de Belgique et de la Fédération médicale belge.

Trois ministres représentaient le rouvernement. Quatre universités avaient envoyé chaenne une délégation. On remarquait la présence des professeurs Dekvyser, Heger, van Duyse, Henrijean, Debaisieux, Putzeys, Bordet, etc.

Le Dr Baudouiu, de Paris, secrétaire du Comité du Mémorial français, s'était fait exenser, ayant été reteun au dernier moment par une question de passeport. La lecture de son télégramme fut saluée par la Marseillaise, écontée debout par tont l'assemblée.

Des discours de circonstance furent prouoncés : par le Dr Clément Philippe, président du Comité du Mémorial ; par M. Jacquanin, échevin ; par le président de l'Académie de médecine de Bielgique, le Pr Putseys ; par l'impecteur général du Service de santé de l'armée, le lieutenant-général Wibin ; par le Dr Loontjeus, président de la l'édération médieale belge ; par M. Brengémans, serétaire de la Nationale Pharmacentique.

Ce fut une céréuouie bien impressionnante à la mémoire de « ceux qui sont morts pour que la Patrie ne neurre pas ». Ces héros furent: 5 médecins fusillée 23 morts au front; 17 pharmaciens fusillée ou tués; 71 étudiants en médecine morts au champ d'houneur.

H.

Ministère des Pensions et allocations de guerre. — Le ministre des Pensions, primes et allocations de guerre, Arrête:

ARTICLE PREMIER. — 15t instituée, sous la présidence du ministre des Pensions, une Comunission chargée d'étudier les conditions dans l'esquelles doivent être donnés les soins médieaux prévus par l'article 64 de la loi du 31 mars 1912.

ART. 2. — Cette Commission comprend: a) des représentants du ministère des Pensions et du ministère des Pinauces; b) des représentants des mutilés et réformés de la guerre; b) des représentants du corps médical.

Parmi les membres désignés pour faire partie de cette Commission, nous relevons les noms de ; Pour le ministère des Pensions ; MM. les D<sup>78</sup> Pierre,

inspecteur général des services extérieurs; Vallat, chef du service des expertises médicales, et Palopue, chef du service des soins gratuits et de l'apparcillage. Pour les mutilés et réformés de la guerre: M. le

Dr Weiss, administrateur de la Fédération nationale des mutilés, réformés et vietimes de la guerre.

Pour le corps médical : MM. les D<sup>8</sup> Barbanneau, Cunéo, Michon, Quivy, Noir, Decourt, Le Fur, Hambel.

Une réunion pour la race. — A la Sorbonne, le 16 juinle D'Tissié parlait, entouré du général Serigny, de M. L'Hôpital, représentant les ministres de la Guerre et de l'Instruction publique, de M. Chérou, député, de M. Gidel, représentant le recteur de l'Université.

Tissié rappelle ses débuts dans la campagne pour l'éducation physique; il rend hommage anx disparus et il montre comment la France doit créer pour denuiu une génération forte par la santé. L'éducation de cette génération doit se faire à l'école, par la gymnastique rédago. gique, par le jen. Il faut apprendre la discipline des monvements à l'enfant, tont comme on lui apprend la discipline grammaticale on mathématique. Il faut surtont lui apprendre à respirer : ici l'orateur ouvre la voie scientifique, et son exposé physiologique des fonctions de l'hématose, les raisons de mécanique biologique qu'il souligne de tracés intéressants et d'observations eliniques probantes, retient l'attention profonde d'un auditoire d'élite qui a déjà étudié ees problèmes. La gymnastique sera done respiratoire d'abord ; sinon elle est eriminelle parce que demain l'adolescent sera ou bien la proie du surmenage sportif pour lequel son poumon n'est pas préparé, ou bien la proiede la tuberenlose contre laquelle il ne se défend pas en pleine capacité vitule.

Lorsque l'enfant sera ainsi développé et édhquép an les procédés analytiques, vons le paserez aux sports, aux grands jeux, à la gymnastique d'application, et il réussira facilement dans la synthèse, parec que préparé. De sa préparation militaire, puisque vons le passex an ministère de l'Instarteción publique, sa préparation militaire, dis-je, sera un jeu, alors qu'elle rencentre aujonràuli els difficultés les plus grandes que nécessite la réédineation d'organismes affaiblis, déformés, tarés, éduqués saus hygène et saus exercices 1;

Tissié trace donc le programme clair, selentifique de l'éducation physique, problème de la race avant tont. Il en trouve les éléments dans l'expérience des divers pays, mais il montre comment, en se basant sur les travaux de physiologie et de clinique on l'esprif français trouve as supériorité, on peut aboutir à me synthèse de réalisation partieue immédiate.

Et elle est urgente cette réalisation, nons le savons tous.

Tissié fut très entouré après sa causerie : il y avait là Lauglois, Desfosses, Kouindji, Bouvalot, Richard, Jolland, Dufestel, et nous en onblions!

Tissié eut des mots très heureux pour la Belgique et aimables pour nons. Enssions-nous pu oublier qu'il vint tant de fois porter la bonne parole chez nous!

DEFI. GOMMARRES, directeur de l'Institut supérieur d'Education physique à Gand. — René LEDENT, directeur du Cours d'éducation physique de la Province de Liège.

Ligue française de prophylaxie et d'hygiène mentales — En avril 1920, le ministère de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale instituait un Comité d'hygiène mentale

Pour renforer l'action de ce comité officiel, l'initiative privée a organisé une Ligue de prophylavie et d'hygiène mentales dont l'idée première revient à son président. le D' Toulouse.

Cette ligue se propose d'éthulier toutes les questions relatives à la prévention des troubles mentaux et à la conservation de l'équilibre psychique chez les individus et dans les collectivités.



## ALLEVARD (Isère) Sur la ligne PARIS-GRENOBLE

Altitude = 465 m. - Climat de demi-montagne, - Eau sulfhydriquée (Inhalations, pulyérisations, bairs, bairs,

## Affections des voies respiratoires

Renseignements : SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

## SUPPOSITOIRE PÉPET

CONSTIPATION Conact HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers. HÉMORROÏDES

GILBERT et CARNOT

TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## MALADIES DU CŒUR

Par le Professeur VAOUEZ

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'hôpital de la Pitié, Membre de l'Académie de médecine.

1921. Un volume grand in-8 de 780 pages avec 139 figures. Broché : 60 fr. — Cartonné : 67 fr. 50

Nouveau Traité de Médecine GILBERT et CARNOT

### MALADIES DES REINS

Par les D' JEANSELME, CHAUFFARD, AMBARD, LAEDERICH,

Professeurs des Facultés de -édecine de Paris et Strasbourg, Médecin des hôpitaux de Paris,

2° édition. Un vol. gr. in-18 (16,5 × 25), de 500 pages, avec 75 figures. 40 fr.

## Le Traitement actuel de la Syphilis

Par le Docteur E. EMERY Médecin de Saint-Lazare.

Avec la collaboration du Docteur A. MORIN, ancien interne de Soint-Lagare

4924, 4 volume in-8 de 229 pages.......

..... 7 fr. 50

#### NOUVELLES (Suite)

Considérant que les psychopathes ucides et inoffeusifs ne trouvent pas dans 'état de choses actuel le mode d'assistance qu leur convient et désfreuse de leur éviter la tare de l'interneurent, la l'âgue de projhylaxie et à 'hjygièm mentales poursuit la création de services ouverts dans les asiles d'aliénés, mesure à laquelle ne s'opposent ni nos lois n no organisations administrativa

La question de l'enfance anormale retient aussi l'attention de la Ligue. A l'instigation du D'Roubinovitch, un voru a été adressé aux pouvoirs publies, relativement à l'application de la .o.i du 15 avril 1909. Cette loi biendisante, qui prévoit la création de sections sociaires spéciales pour les anormaux édueables, u'a été jusqu'à présent appliquée que de fanon timide.

appaquee que de raçon umide.

La Lique de prophylaxie et d'hygiène mentales aborde
enfin, avec le concours de sociologues éminents et de
spécialistesavertis, les questions d'orientation professionnelle et de séccion psycho-physiologique des travailleurs.

Les membres actifs ne se recrutent pas exclusivement parmi les médecins, mais bien parmi toutes les personnes soucieuses de progrès social.

La Ligus francaise de prophylarie et d'hygiène mentales serait particulièrement heureuse d'entre en rapport avec les organismes étrangers qui s'occupent de questions psychiatriques et de questions sociales, de pédagogie, de eriminologie, d'assistance

Adresser les adhésions au Dr Gonil-Perrin, secrétaire de la Ligue de prophylaxie et d'hygiène mentales, 99, avenue de la Bourdonnais, Paris, 7º (Tél. Saxe 39-11).

École du Service de santé de la marine. — Le nombre

de places pour l'admission à l'École du Service de sauté de la marine, eu 1921, a été fixé ainsi qu'il suit :

Ligns médicale. — Candidats à 4 inscriptions, aucien et nouveau régime d'études : 80 places, dont 20 pour la marine et 60 pour les troupes coloniales.

Candidats à 8 inscriptious : 40 places, dont 10 pour la marine et 30 pour les troupes coloniales.

Caudidats à 12 inscriptions ancien régime, ou 16 inscriptions nouveau régime d'études : 46 places, dont 10 pour la marine et 36 pour les troupes colouiales.

Ligne pharmaceutique. — Candidats munis de la validatiou de stage: 18 places, dont 6 pour la marine et 12 pour les troupes coloniales.

Caudidats à 4 inscriptions : 6 places, dont 2 pour la marine et 4 pour les troupes coloniales.

Candidats à 8 inscriptions: 3 places, dont 1 pour la marine et 2 pour les troupes coloniales.

Candidats à 12 iuscriptious : 3 places, dont 1 pour la . marine et 2 pour les troupes coloniales.

Les épreuves d'admissibilité auront lieu les res et 2 août 1921, à Paris, Brest, Rochefort, Bordeaux et Toulon, dans les conditions fixées (Journ. off., 28 avril).

Prix de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — Prix Pujos. — Ce prix, d'une valeur de 500 francs, devant être décerné au meilleur mémoire sur un sujet de médecine ou de chirurgie, la Société nuct au concours le sujet suivant : « Valeur pronostique de l'hypertension artérielle ».

Les mémoires, écrits très lisiblement en français,

### ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO - ROME

## **BIOPLASTINA SERONO**

Emulsion aseptique de lécithine et lutélnes (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % of dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nuclèines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

 $L\alpha$  "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORE3

#### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (Ier)

#### NOUVEAU

## TRAITE de MÉDECINE et de Thérapeutique

Publié en fascicules sous la direction de MM.

A. GILBERT

P. CARNOT

PROPESSEUR A LA FAGULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS MÉDECIN DE L'HOPITAL BEAUJON

Avec la collaboration de MM.

Acherd, Amberd, Aubertin, Auché, Airiegnei, Babonneix, Baixer, Berbier, Barth, L. Bernard, Beanson, Boinet, Bouloche, P. Cernot, Castar, Chauffard, P. Claisse, Claude, Courmont, Castar, Chauther, C. Castar, Chauther, Castar, Chauther, Castar, Chauther, Claude, Courmont, Caucher, Clibert, Couqet, Cullar, Hervier, Hayem, Herschen, Hudolo, Hutlael, Jeanselme, de Jong, Klippel, M. Labbé, Leaderich, Laignei-Lavastine, Lannois, Laveren, Le Fur, Le Noir, Lereboullet, Léri, Letvil, L. Levi, Llon, Marian, Marie, Maries, Marinesco, Monortier, Méry, Millan, Mosny, Netter, Parmentier, Pitres, Richardière, Rochaix, Roger, Roque, Sacquépès, Sainton, Sérioux, Sicard, A. Siroddy, Surmont, J. Tolssier, A. Thomas, Triboulct, Valliard, Yequer, Villard, Le Weil, Wides, Weissenbach,

TOUJOURS MIS AU COURANT - TOUJOURS EN EVOLUTION.

Le fascicule VII, Maiadies vénériannes, par le DF BALZER, a reparu en 1920 avec un nombre de pages double et de Le fascicule XXI, Maladies des reins, par les Do Jeanselme, Chauffard, Anbard et Lebenich, a reparu, complètement Le Rascieum Axi, monutes vo.

Comuni à jour :

Le fascieum XXII, Meladies du cœur, par le P Vagezz.

Co faccieum XXII, Meladies du cœur, par le P Vagezz.

Co faccieum XXII, Meladies de le pièrre, par le 19 M. Lams, Gallann, Balzza et Mesernen, paraitra en soptembre

Les fascirules III, VIII, X, XX, XXI, XXIX et XXX sont en cours de réimpression.

C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque.

| 1.  | manus microtismes en general, Carage (272 pag        | (es, 75 figures noires et coloriees)            | 7    | 29  |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|
| 2.  | Fièvres éruptives, 8º tirage (258 pages, 8 figures)  |                                                 | 6    |     |
| 3.  | Fieure typhoide, 8º tirage (312 pages, 32 figures)   |                                                 | 7    |     |
| 4.  | Maladies parasitaires communes à l'Homme et c        | ux Animaux (Tuberculose, morve, charbon,        |      |     |
|     | rage, etc.). 5° tirage (566 pages, 81 figures)       |                                                 | 12   |     |
| 5.  | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages    | , 20 figures)                                   | 4    |     |
| ٥.  | Maladies exotiques, 6° tirage (AAO Dages, 20 figures | 0                                               | ġ    |     |
| 7.  | Maladies veneriennes, 10° tirage revu et augmer      | té (330 pages, 20 figures)                      | - 8  | ъ   |
| 8.  | Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8e tirage (1)     | 54 pages, 18 figures)                           | 4    |     |
| 9.  | Grippe, Coqueluche, Oreillons, Diphtérie, 7º tirage  | (172 pages, 6 figures)                          | 4    | 20  |
| IO. | Streptococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Mén     | ingococcie, Gonococcie, Aréobioses, Colibacil-  |      |     |
|     | lose, etc. 6e tirage                                 |                                                 | 20   |     |
| II. | Intoxications, 3e tirage (352 pages, 6 figures)      |                                                 | 7    |     |
| 12. | Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité), | 4e tirage (378 pages, 15 figures)               | 8    |     |
| 13. | Cancer (662 pages, 114 figures) 14                   | 26. Maladies du Sang.                           |      |     |
| 14. | Maladies de la Peau, 3º tir. (560p., 200fig.) 16 1   | 27. Maladies du Nez et du Larynx, 3º            | tira | age |
|     | Maladies de la Bouche, du Pharynx, etc., 4º tirage   | (277 pages, 65 figures)                         | 6    | ٠,  |
|     | (284 pages, avec figures) 6                          | 28. Sémiologie de l'Appareil respiratoire, 3º   | tira | age |
| 16. | Maladies del'Estomac (688 p. avec quing.). 14 1      | (180 pages, 109 figures)                        | 6    | •   |
|     | Maladies de l'Intestin, 5º tirage (525 pages,        | 29. Maladies des Poumons et des Bronches.       |      |     |
|     | 96 figures) 10 s                                     | Nouveau tirage (860 pages, 50 fig.).            |      |     |
| 18. | Maladies du Péritoine (324 pages, fig.). 6           | 30. Maladies des Plèvres et du Médiastin.       |      |     |
| 10. | Maladies du Foie et de la Rate.                      | 31. Sémiologie nerveuse. (629 pages, 129 fig.)  |      |     |
|     | Maladies des Glandes salivaires et du Pancréas       | 26 tirage                                       | 25   |     |
| 20. | 2º tirage (352 pages, avec 60 figures).              | 32. Maladies de l'Encéphale.                    |      |     |
| 21. | Maladies des Reins. 2º tirage 40 »                   | 33 Maladies mentales.                           |      |     |
| 22  | Maladies des Organes génito-urinaires, 6º tirage     | 34. Maladies de la Moelle épinière (839         | pag  | es, |
| ~~. | (464 pages, 67 figures) 9 1                          | 420 figures)                                    | 18   |     |
| 20. | Maladies du Cœur 60 fr.                              | 35. Maladies des Méninges (382 pag., 49 fig.).  | 9    | •   |
|     |                                                      | 36. Maladies des Nerfs périphériques.           |      |     |
| 24. | Maladies des Artères et de l'Aorte, 3º tirage        | 37. Névroses.                                   | _    |     |
|     | (480 pages, 63 figures) 9                            | 38. Maladies des Muscles (170 pages, 76 fig.)   | 6    | •   |
| 25. | Maladies des Veines et des Lymphatiques              | 39. Maladies des Os (755 pages, 164 fig.)       | .17  |     |
|     | (169 p., 32 fig.) 5                                  | 40. Mal. du Corps thyroïde et des Capsules surr | énal | es. |

(199 pr.) 4 est de Médecine et de Thérapeulique est le premier ouvage l'anguage l'anguage ut aprur a fascious le Nouveau Traité de Médecine et de Thérapeulique est le premier ouvage l'anguage l'anguage ut aprur a fascious le savant, le guide journaliter du praticien. Le succès considérable qui a accueilli cette innovation a obligh les détients à faire mieux conorça sussi chaque nouveux lascicule est-il en progrès sur les prédédents par sequalités pratiques, sa misc au point exacte de la science actuelle et aussi pur son illustration toujours plus développée, sa misc au point exacte de la science actuelle et aussi pur son illustration toujours plus développée. Le Traité de Médecine perfetuel du LXX sécles; aussi, grace à la haute compétence des collaboratours, situant l'écorne mouvement scientifique actuel, le Nouveau Traité de médecine est perpétuellement mis au courant. A chaque tirage les fascicules son trevus en tenant compte de démiers progrès scientifiques.

CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPARÉMENT Chaque fascicule se vend également cartonné avec une augmentation de 7 fr. 50 par fascicule.

#### NOUVELLES (Suite)

doivent être adressés franco de port à M. Frèche, secrétaire général de la Société, 42, cours Georges-Clemenceau. Les concurrents sont tenus de ne point se faire connaître : chaque mémoire doit être désigné par une épigraphe répétée sur un billet cacheté, contenant le nom, l'adresse du concurrent ou celle de son correspondant.

Les mémoires seront reçus jusqu'au 1er mai 1922.

Gynécologie courante (HOPITAL BRAUJON). - Du 18 au 28 juillet, tousles matins de 8 h. 30 à 11 heures M. le Dr Savariaud exposera la gynécologic courante en dix leçons. Ce cours comprendra une partie théorique et une pratique. Droit d'inscription : 100 francs. Places gratuites réservées aux internes et externes des hôpitaux. S'inscrire chez M. le Dr Savariaud, 31, rue Marbeuf.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. - 28 juin. -Mme Sorez, (Germaine), Rôle de la radiographie dans les affections cardio-vasculaires. - M. Tissot (Jean). Les bronchites hémoptoïques de la syphilis. - M. Duval, ARNOULD (H.), De la transmission des bruits pulmonaires. - M. ROUGURY (Jean), Une application nouvelle de la phonendoscopic pulmonaire. - M. Sarès (G.), Etude clinique sur l'étiologie du choléra infantile. - M. DEL-HINGER, Projet de transformation de la Crèche des hôpitaux du Havre. - M. MORIN, Du diagnostic des épanchements péricardiques rhumatismaux. — М. GUILLERMET (Louis), Contribution à l'étude du traitement des uleères variqueux. - M. Monmignon (J.), Contribution à l'étude de la sérothérapie antityphique. — M. CHAMPION (Jean), Contribution à l'étude de l'Isobromye. - M. CLÉMENT (Jeau), Pronostic sphygmomanométrique de la grande pression artérielle. - M. Duprier (Paul), Les accidents de l'anesthésie par le chlorure d'éthyle.

ter juillet. - M. Allard (Marcel), Contribution à l'étude du syndrome choréique pendant la gestation. -Mªº DEVILLE (Thérèse), De l'utilité de l'injection intramusculaire de sérum dans le traitement de la diplitérie, - M. LABURTIE-TOBRA, Contribution à l'étude des enchondromes associés aux exostoses.

2 juillet. - M. Linousin (Henri), La lutte antituberculense aux Etats-Unis. - M. LEROY (Paul), Contribution à l'étude de la seoliose des adolesceuts. - M. Du-PRAISSE (Jean), La bifidité des apophyses épinenses des vertèbres dorso-lombaires. - M. Liebrun (Jean), Les abcès froids sous-cutanés et leur traitement. - M. Léger (Georges), Mœurs et coutumes concernant les nonrris sons en Bretagne. - M. Durand (Emile), Etude phy siologique et clinique du di-éthyl-isovalériamide. -M. COULAUDON (Jean), Quelques considérations sur la pathogénie de la maladie de Raynand. - Mue VINCENT (Léonce), L'amaigrissement rapide au cours du traitement arsénobenzolique. - M. MERVILLE (René), Valeur diagnostique des dystrophies dentaires dans la

syphilis. - M. Biros (Albert), Importance de l'examen des crachats chez les tuberculeux. - M. Schwartz (A.), L'abortion de la syphilis.

#### MEMENTO CHRONOLOGIOUL

ro JULLET. — Montpellier. Dernier délai d'inscription pour le concours de 6 places de médechis-inspecteurs d'hygiène de l'Hérault (s'inscrire à la préfecture de

l'Hérault 11 JUII.ET.— Paris. Hôpital Saiut-Antoine, à 10heures, ouverture des conférences sur les maladies de l'appareil digestif par MM. les Dr. Bensaude, F. Ramond et

LE NOIR 11 JUILLET. — Marseille. Reole de médecine. Con-cours du clinicat chirurgical. 12 JUILLET. — Montbellier. Faculté de médecine.

Clôture du registre d'inscription pour les concours du

clinicat

16 Juillet. — Ronnes. Réunion du Comité national de défense contre la tuberculose. 18 Juillet. — Bruxelles, Congrès international de protection de l'enfance.

18 JULLET. — Marseille. Concours de clinicat des maladies exotiques. 18 JULLET. — Bordeaux, Ouverture du cours de perfectionnement d'oto-rhino-laryngologie de M. le

MOURE. - Montpellier, Concours de clinicat chi-18 JUILLEY.

rurgical et médical. 18 Juillet. — Berck. Cours de tuberculose ostéo-articulaire et gangliounaire et éléments d'orthopédie par

M. le Dr Sorrist. 18 JULLET. — Paris. Hospice des Oninze-Vingts. Concours pour la nomination à une place de chef de labo-

18 JULLET. — Paris. Hôpital Beaujon, à 8 h. 30. Cours de gynécologie en 10 leçons par M. le Dr JAVARIAUD. 21 JULLET. — Montpellier. Concours de clinicat des

maladies des cufants et d'orthopédie. 23 JUILLET. — Paris. Faculté de médecine. Clôture du

registre d'inscription pour la 4º inscriptiou.

24 JULLET. — Spa. Congrès de médeciue profession-24 JUILLET. nelle

hôpitaux d'Orléaus 28 JUILLET. -- Toulouse. Congrès de la Fédération des

28 JUILLEY. — Toulouse. Congresde la Federation des internes des hôpitaux de France. 30 JUILLEY. — Montpellier. Concours pour six places de médecins inspecteurs d'hygiène de l'Hérault. 1st AOUY. — Berek. Cours d'orthopédic de M. le D. Calot.

10: AOUT. - Luxembourg Congrès des aliénistes et neurologistes de langue française. 1er AOUT. — Bordeaux. Concours d'entrée à l'École du service de santé de la marine.

rer Aour. - Rouen. Association française pour l'avancement des sciences. 16 Aour. - Leysin. Cours d'héliothérapie par M. le Dr ROLLIER.

DF KOLLIER.

17 AOUT. — Paris. Hôpital des Entants-Malades.
Cours de clinique de M. le DF NORECOURT.
20 AOUX. — Paris. Hôpital Lariboistère. Cours de perfectionuement d'oto-rhino-laryagologie de MM. les
DF DUROURSMNTHE, MRORVILE, etc., sous la direction de M. le Pr SEBILEAU.

## Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGO, 49, Boul. or Port-Royal, PARIS

## FOIM CINO MONTAGU

COUTTES OF

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Précis d : pat lologie chirurgica e, par BÉCOUIN, BOURGROIS, PIERRE DUVAL, GOSSET, JRANERAU, LRCÈNE, LENGEMANT, PROUST, TEXER. 1921, 3º édition revue et mise au courant 4 vol. chaque : 28 fr. (Masson et Cº, éditeurs à Paris).

Le Présis de patro esté sterue en a volumen dit des Quatre Apréges (Reclus, Kermisson, Donilly, Peyrol), qui instruisit les étudiants de ma génération, est devenu depuis douze ans un Présis de patrologie chirreguale, rédigé par curd'agrégées échitrirgien des hôpitaux (dont quelquesuns sont professeurs), et tenu au courant des progrès incessants de la sécience chirripgiend.

Le succès rapide obtenu per ce Précis atteste son mérite i documentation complète et précise sans détails instilles, clarté du style, abondance et heureux choix des figures. Chacum des collaborateurs a traité les questions dans lesquelles as compétence s'affirme tout particulièrement. Cette nouvelle édition est au courant des euseignements chiurgicaux de la guerre.

Dans la quatrième édition qui ne saurait tarder à paraître, il serait à souhaiter que le nombre des volumes fût augmenté pour que, d'une part, certaines questions pussent recevoir le développement qu'elles méritent actuellement et pour que, d'autre part, chacun des volumes fût plus maniable. Altres MOCCHET.

Hygiène et régimes, par MM. G.-H. LIMMINE, médesin inspecteur général, et l. RATHIRV, professeur agrégé, médecin des hopitaux. 28 vol. du Traité de pathologie médicale et de thérapeutique appliquée, publié sous la direction de MM. Emilé Sergent, Ribadeau-Dumas (et Babonneix, 1921, 1 vol. in-8 de 390 pages : 22 fr. Maloine et file à Paris).

C'est M. G.-H. Lemoine qui s'occupe de l'hygiène dans la pratique médicale, en présentant une vértant une site mise au point aur les questions concernant l'air et la lumière solaire, l'eau de boisson, les maières usées, l'ait mentation, la prophylaxie et l'hospitalisation. M. l'inspecteur général était particulièrement qualifié pour traiter ces importantes questions à la lumière des progrès acquis, neudant la veurre en particulier.

M. Rathery était, lui aussi, particulièrement compébent pour exposer et mettre au service des médecins et des étudiants tout ce qu'il sait si bien, si profondément, si scientifiquement, en mutière d'alimentation chez le sujet saiu (généralités sur les aliments, ration alimentaire prutique) et de régimes frégimes mixtes, types, restric, tis, exclusifs: surallimentation; régimes dans les maladies : maladies aigués et chroniques, foie, rein, goutteobésité, et.d.).

L'ouvrage de MM. Lemoine et Rathery est remarquablement construit et constitue un des plus beaux fleurons du Traité de pathologie médicale et de thérapeutique appliquée. Le contenu stomacal, à jeun, par le Dr PRON. 3° édition in-8 52 pages 2 fr. 50. (Maloine, à Paris).

M. Prom fait paraître une 3º édition modifiée de son petit opuscule sur le contenu stomacal à jeun, à l'état pathologique et les catarrires gastriques. Il s'agit là d'une question primordiale en pathologic gastrique, que l'auteur a étudiée à diverses reprises et sur laquelle, avec Ettinger, Ramond et nous-même, il attire l'attention, non seulement dans les cas à résidus alimentaires, bien commus depuis Hayem, mais aussi dans les cas presque normaux où le liquide à jeun n'est pas résiduel et n'e pas la signification d'un liquide de stênose. P. C.

Maladies de l'intestin, par le Dr Pron. 1921, 1 vol. in-18 316 pages avec fig. : 10 fr. (Maloine, à Paris).

M. Pron, dont on comaît une série de travaux et d'ouvrages sur la pathologie digestive, vient de publier, dans la Bibliothèque des praticiens, un nouveau volume sur les maladies de l'intestin.

Il étudie successivement l'examen du malade, les dyspepsies intestinales, les inflammations et infections intestinales (entérites aiguss; colites, appendicite, dysenterie, tuberculose, etc.), les troubles statico-mécaniques, les ulcérations et ulcères, les tumeurs, les parasites intestinaux.

Enfin, il étudie les grands symptômes et les grandes médications.

L'auteur s'est efforcé, dans son sujet difficile, d'être clair, concis et pratique: son livre rendra service aux praticiens pour qui il a été écrit. P. C.

Traitements nouveaux, par le Dr Hyver. 1921, 7° édition, 1 vol.in-18, 288 pages: 7 fr. (Maloine à Paris).

M. Hyvert public une 7° édition de son livre relatif aux métieaments, médications et formules et aux spécialités pharmaceutiques. Le succès de ce livre en moutre l'utilité, car il donne sur ces dernières des renseignements que l'on trouve difficilement réunis. P. C.

Dermatologie usuelle (Diagnostic, traitement) par le D' Raymond Bartiffizmy; préface du D' Balzer. 1921, I vol. in-18, 133 pages : 7 fr. (Librairie Arnette, Delavigne, & Paris).

Voici un excellent aide-mémoire qui rendra les plus grands services aux pratidens. C'est à cux qu'il s'adresse, pour leur rappeler les médications classiques qui ont fait leurs preuves et un peu aussi les grands symptomie de l'affection extanée dont quelques traits pourraient être onbliés. Il est bon que le médichi, dont les minutes ont comptées, puisse avoir en poche et consulter entre deux visites un vade mosum de derunatologie usuelle. Le libre de M. Barthélemy remulti admirablement ce but.

A. M.

# LA MÉTAIRIE Près NYON (Ganton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Treitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES
GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

#### VARIÉTÉS

## LE PASSÉ DE NOS STATIONS THERMALES A L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

... Chroniqueur, passez au déluge!

En effet, bien avant l'époque gallo-romaine, le: eaux minérales de nos contrées eurent leur préhistoire, préhistoire d'une époque qui précéda (et de combien de siècles) eelle, bien antérieure cependant encore aux tennjs gallo-romains, oût le Temple était la seule « clinique » et les ex-voto



Charlemagne (fig. 1).

et les colonnes gravés, les seuls ouvrages de thérapeutique...

Dans l'ancienne l'Atrurie, auprès des sources qui furent les fannenses Eaux apollinaires, on a trouvé, lors des fouilles de 1852, dans un bassin alimentant l'une des piscines, une couche de silex néolithiques, une couche de métal brut, une couche de lingots d'airain, puis une assise de poteries grossières, de vases de bronze, de mounaies de tous les âges, des vases d'argent, enfin, parmi lesquels les quatre gobelets dits evases apollinaires (1). Chacune de ces assises, chacune de ces couches ne semblet-elle pas le feuillet d'un grand livre où, pour un enseignement éternel, les annales d'une humanité ancestrale auraieut été imprimées en caractères indélébiles?

Mais sans sortir de notre vieille Gaule, Néris et

 Bonnard et Percepied, La Gaule thermale, Plou édit., Paris, 1908. Vichy, Bourbon l'Archambault et Saint-Honoré n'ont-ils pas fourni des quantifés considérables de silex taillés ? Les belles inaches en silex positiontées à Bourbon-Laucy par le D' Robert des gisements préhistoriques mis au jour agriculture production de la Bourbonne (2), par de Chateignag. l'ourcade et Julien Sacaze au voisinage de Luchoft permettent, tout au moins, de supposer que nos lointains aïeux s'étnient fixés près de sources dont, à défaut d'autres conjectures, ils devaient apprécier la chaleur.

Les siècles ont passé: de ees antiques millénaires l'histoire restera vraisemblablement toujours obseure l'Bu égard à leur floignement des temps où nons vivons, la période gallo-romaine, dans quelques milliers d'années, passera presquepour notre contemporaine.

Les Romains dont nous n'avons pas à dire iei l'art balnéaire poussé aux plus extrémes limites de la somptuosité, avaient développé leurs villes thermales à un point qu'il est difficile d'imaginer, même en considérant les bains de Julien (que l'ou croît être de Constance Chlore), dont les Arènes étaient toutes proches, arènes, bains, dépendance ou continuation du palais impérial.

Parmi les cités nombreuses auxquelles les Romains imprimèrent le eachet de leurs grandioses eonstructions, on peut rappeler Néris, Aix-en-Proyence, Luchon.

Le Mont-Dore, Aix-les-Bains, Ax-les-Thermes, Bagnères-de-Bigorre, Dax, beaucoup d'autresencore, ont tenté l'historien: ces villes fournissent amples matériaux, pour la plupart, du reste, mis en ceuvre. Néris (3), si l'on considère la carte de Peutinger, dout Moreau donne une belle reproduction fragmentaire, se trouve au centre même de la « Gaule chevelue». Aqueducs, temples, palais, luxueuses villas aux gracieuses colonnes ornementées de feuilles d'eaux, établissements balnéaires, «cantonuements » pour les légions, constituaient une ville pleine de maquificence.

Or, écrit le D' Boirot-Desserviers, il était encore possible eu 1822 de faire revivre, avec une saisissante vérité, une graude partie des Themes Nérisiens. Quelle irréparable perte pour l'histoire de aux ninérales, pour l'histoire de notre Gaule!

Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora sana; Corpora sana dabunt balnea, vina, Venus.

(2) MALLAT et CORNILLON, Histoire des eaux minérales de Vichy. — RIGAUD, NOtice sur les travaux exécutés à Bourbonne-les-Baius (Annales des mines, t. XVII, 1880).

(A) Départe contrabales (Caules les Fauvy de beauté par MORPAU.

(3) Néris, capitale des Gaules, les Eaux de beauté, par Moreau de Néris, chez Ernest Leroux, édit., 28, rue Bonaparte, Paris, 1902. HYPNOSE
---SÉDATION
NERVEUSE

# VERONIDIA

OUTION
OU
COMPRIMÉS
Établissements
Albert BUISSON
157, rue de Sèvres
PARIS

## PRODUITS OPOTHÉRAPIQUES



PRÉPARÉS SUR DES GLANDES SOUMISES A LA DESSICATION IMMÉDIATEMENT APRÈS LEUR EXTRACTION par L'DANET. Phar "de l'°Cl.

#### EXTRAITS

d'Ovaire L. P. O. en cachets de 0.20 d'Hypophyse L. P. O. > 0.05 de Surrenale L. P. O. > 0.10 de Corps Thyroide L. P. O. > 0.10

ET TOUTES DOSES

EXTRAITS MIXTES sur Ordonnances.

Adresser demandes de littérature & de spécimen l.rue Grétry.PARIS (2!)



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

JALINE



(Adrénaline synthétiquement préparée – chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique de elle-même; la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigourouse.

Solution au 1/1000 | Flacons de 10 et 20 c.c. | LITTERATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS

L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (2)

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN - les - BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE
Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mal - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

#### VARIÉTÉS (Suite)

Ces vers étaient gravés au frontispice de tous les Thermes romains et il faut rappeler à cette place la citation de Sénèque, taxée longtemps d'exagération et que de récentes découvertes, entre Sétif et Constantine, ne font que confirmer:

« Qui ne se croirait un mendiant s'il ne se baignait dans une salle dont les nurs n'étincelleraient pas du feu des pierreries? si le marbre d'Egypte n'y était incrusté du marbre de Numidie et encadré de mosaïques? si le plafond n'était lambrissé de cristal? si les piscines n'étaient taillées dans le marbre de Paros? si l'eau ne coulait pas de robinets d'argent? et je ne parle encore que des bains du vulgaire. Que sera-ce si nous en venons à ceux des affranchis? que de statues, que de colomes qui ne soutienuent rien et qui ne sont qu'un pur ormennt! 9 guelle masse d'eau qui tombe avec fracas! Nous sommes arrivés à un tel raffinement de délicatesse que nos piecls ne peuvent plus toucher que des pierres précisesses (1). «

Le captage des eaux de Néris peut être donné en exemple à nos ingénieurs contemporains : une fois encore, nos anciens sont nos maîtres!

Une série de puits circulaires, allaut jusqu'au granit et prenant la source dès son émergence, déversait l'eau ainsi captée dans d'autres puits rectangulaires qui, eux, alimentaient baignoires piscines. Les auteurs des XVIe et XVIIº siècles, Nicolas de Nicolay (1569), Aubery (1604), Jean Banc (1618) les ont vus et nous ont donné des descriptions parfaitement concordantes « de ces piscines en forme de polygone irrégulier, plus long que large, environnées, par le dedans, de trois rangs de grandes marches en degrés de pierre, à la mode d'un théâtre pour servir de siège à ceux qui s'v baignent. (2) » On v vovait des marbres à profusion : colonnades, lambris, dallages, statues, vasques, motifs de décoration, amphores et aiguières. Et voici le marbre blanc veiné lilas, le marbre cristallin, le marbre rouge et encore le marbre vert antique, le marbre jaune-citrou et le marbre uoir rubané : cette polychromie composaut la mosaïque la plus heureuse et la plus plaisante du monde.

La légion VIII Augusta y séjourne de longs mois durant, an cours desquels nobles centurions et fiers brenns ont l'occasion de se rencontrer. Des fêtes gallo-romaines sont domnées aussi brillantes qu'au siècle plus tard les fêtes franques. Puis au vurs' siècle Pépin le Bref et Berthe (on Bertrade) y tiennent leur cour avec Charles, Carloman, leurs fils, Berthe qui donna le jour à Roland le preux et Childrude, mère d'Ogier le Danois, leurs filles: cour fastueuse que Charlemagne voulut plus fastueuse encore.

Jusqu'à vingt-cinq ans, le futur empereur vécut à Néris, « ainant à courir les bois avec de petits amis bien armés, peu vétus, à s'exercer avec eux à la poursuite des bêtes sauvages, aux courses fatigantes, préfude des expéditions guerrières. Il avait passé son enfance au milieu des forêts, dans une de ces fermes, vastes comme des villages, où



La reine Berthe (fig. 2).

les chefs francs se reposaient entre deux guerres (3).

Φ.

Aix-en-Provence, cité thermale célèbre entre toutes aux temps antiques (4), fut bien étudiée par Robert en 1812.

Le consul Sextins, s'étant bien trouvé d'un séjour auprès des eaux d'Aix, y avait fait construire et un palais et des Thermes considérables. L'extension qu'il donna à cette ville fut si importante que les eaux d'Aix deviurent les caux de Sextins. En 1704, on voyait encore quelques ruines consistant en frises, chapiteaux, tronçous de colonnes et payés à la mosaïque.

<sup>(</sup>I) MORFAU de Néris, loc. cit., p. 89.

<sup>(2)</sup> BONNARD et PERCEPTED, loc. cit., p. 423.

 <sup>(3)</sup> MOREAU de Néris, los. cit., p. 51.
 (4) Essai historique et médical sur les eaux thermale d'Aix commus sous le nom d'eaux de Sextius, par ROBERT, 1812.



TRAITEMENT DIEFETTUE DES MALADES. CONVALESCENTS. VIEILLARDS

CÉRÉALES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. ochure et échantilions sur demande, Mª JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

L. B. A. Téléphone : Élysèes 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE PRODUITS CARRION

Téléphone : Élysèes 36-45

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C', 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

## VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anėmie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE Eau laxative diurétique. - Eau de régime des

CONSTIPÉS et des OBÈSES. - Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques, EAU D'EXPORTATION, — CONSERVATION ASSURÉE. Saison thermale de Mai à Octobre.



## LA SANGLE OBLIQUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES est une conception

#### **ABSOLUMENT NOUVELLE**

du relèvement des ptoses abdominales

## DRAPIER FT FILS

RANDAGISTES-ORTHOPÉDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iet) Téléphone : Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

# AIX-LES-BAINS

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. GOUTTE - RHUMATISMES Sciatiques - Syphilis Faux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année. Suite de Blessures de guerre

Institut ZANDER Deux-Reines. Eaux diurétiques. ... .. Saint-Simon. | Physiothérapie. - Station d'altitude : | Eaux sulfureuses fortes pour les affections Mont Revard, 1600 metres-

Sources de Marlioz : de la sorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

### VARIÉTÉS (Suite)

Dans son Essai historique et médical sur les eaux thermales d'Aix connues sous le nom d'eaux de Sextius, Robert nous décrit certains détails bien caractéristiques de l'époque romaine : « Le premier bain, qui forme un carré, a une banquette tout autour et peut permettre à quarante personnes de s'y baigner toutes à la fois. La chaleur qu'on y éprouve est très forte, bien que ce bain soit à sec ; on le prendrait pour une étuve, tant sa construction a été ingénieuse et bien entendue. En sortant de ce bain on desceud par la droite dans un second qui porte la même physionomie antique. Il est beaucoup plus petit que le premier mais la particularité qui le distingue, c'est qu'ou découvre à sa partie moyenne et orientale, du côté de l'Observance, un aqueduc de deux pieds en quarré de construction romaine et du côté opposé, vers le midi, un conduit tortueux destiué sans doute à diriger les vapeurs humides et la chaleur dans une salle supérieure et à y former ce que les auciens appelaient le tepidarium... Ces deux bains avaieut plusieurs soupiraux à la partie supérieure de leur voûte. (Nous retrouvons ces dernières dispositions dans les piscines de Barèges et de Luchon).

La rue des Etuves, d'Aix-en-Provence, est une

survivance de l'utilisation, dans cette station, de ce mode thermal si efficace.



Luchon: autels, stèles, cippes funémires, colonnes miliaires, ex-voto, tablettes votives qui eussent pu, qui eussent dû (1) constituer un admirable musée d'antiques, ont été dispersés dans des collections particulières, dans divers musées, en particulier dans celui de Toulouse. Les derniers vestiges que possèdent à Luchon le Musée Lézat else établissements thermaux sont heureusement caractéristiques et font singulièrement regretter la dirparition des pièces auxquelles nous faisions il y a un instant encore, allusion.

Les fouilles, admirablement conduites au cours du XVIIIº siècle par d'Orbessan, d'Etigny, Richard de Hautesierk, inspecteur général des hôpitaux militaires de royaume, Bayen, parMM. Paul Boileau et de Trincaud-Latour, au XIXº siècle et, enfiu, par

[1] Nous nous associous pleinement à la courageuse campagne que même avec tant de talent notre éminent ami M. Barreau de Larde dans l'Avenir de Luchon. Nous espérous que nos hommes politiques voudront faire au moins autant que pour la commune (l'Alant et que notre Museé local retrouvers ess richesses éparses.

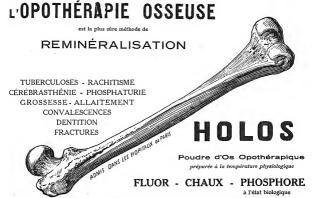

Dose : Une petite mesure (1 gr.) à chaque repas, meire aux aliments (aucun gout) Échantillons et Littérature : DESCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8)



ARIS-5

LITTÉRATORE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Taligh, FLEURUS 13-07



Ses propriétés nutritives,

sa digestibilité parfaite et son assimilation rapide.

la désignent pour toute alimentation rationnelle.

#### CONVALESCENCE - RÉGIMES - DIÈTE

nd de préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau à Peut s'ajouter au café, au thé,

SE PRÉPARE SANS CUISSON.

et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE

PRODUITS" ΠΥΕΥΙΙώ<sup>6</sup> Echanblions-Littérature en Injections trachéales LABORATOIRE RAPIN-· EFFET IMMÉDIAT ET DURABLE ·

### Breveté S. G. D. G France et Etranger

### APPAREILS ANTIPTOSIQUES SULVA "

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE

on gonflée





Les poches inférieures se gonfient les premières : grâce à l'obliquité de leur grand axo, elles s'insinuent entre les deux branches des anglos

PELOTE rement gonflée

Résultats assurés dans les Cas les plus accentuês de Ptoses gas-

triques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

#### BERNARDON 13. rue Treilhard, PARIS (8º)

TÉL.: WAGRAM 67-56

### VARIÉTÉS (Suite)

M. Chambert (1840-41), exhumèrent une telle quantité de monuments romains que se trouve vérifiée par le fait la citation du géographe Strabon: Dans les Pyrénées sont la colonie des Convènes, la ville de Lugdunum (Saint-Bertrand de Comminges) et les Thermes onésiens magnifiques, d'eau salutaire à boire (I).

Le nom du dieu Ilixon ou Lixon (dont ou a fait Luchon) explique aisément le divin parrainage de cette ville thermale.

Le plan des thermes romains de Luchon a pu être très exactement relevé en 1848, en suivant, pas à pas, les ouvriers dont la pioche découvrait des merveilles ensevelies depuis plus de quinze siècles. Le Journal de Toulouse du 9 janvier 1846, cité par Doit-Lambron, donne maints détails que nous résumerons pour nos lecteurs amoureux de rétrospectif.

La façade des thermes romains avait près de 100 mètres de loug (dimensions de la colonnade actuelle). Trois larges pisciues dont les parois et le fond étaient entièrement revêtus de marbre blanc, se trouvaient superposées l'une à l'autre, de telle sorte que les eaux s'écoulaient de la plus élevée

(r) Cf. Luchon médical et pittoresque, par le Dr Dorr-Lam-BRON; -Bagnères-de-Luchon historique et médical, par le D' PE-LON: - BARRIÉ: Documents inédits sur Bagnères-de-Luchon. à la plus inférieure, présentant dans leur parcours un certain degré de refroidissement. La plus inférieure ne présentait pas moins de 70 mètres carrés de surface. Au déblaiement, on trouva un certain nombre de fragments de poterie revêtus de l'émail le plus brillant et le plus solide. Les canalisations, toutes en béton et en bois, contenaient par endroits des tuyaux de plomb. Une salle, élevée sur le bain supérieur (disposition que nous avons signalée aux bains de Sextius), recevait, au moyen d'une voûte forée de mille trous, la vapeur qui s'en échappait spoutanément, et une étuve naturelle. analogue à celles qui sont de nos jours en usage, était ainsi constituée.

Pots de pommade, épingles à cheveux, bracelets trouvés au fond du réservoir permettent de croire que ce bain était destiné aux dames. Le second a offert aux chercheurs des bagues et anneaux de chevaliers. On peut conclure que le troisième bain, le plus vaste et le moins chaud, était affecté aux soldats.

Il nous est facile de reconstituer lla matinée de Pauline, fille de Flavianus Rufus, dont la piété envers le dieu Ilixou nous a perpétué le souvenir.

Il nous est facile de reconstituer la matinée de Pauline, de Fabia Festa et de leurs amies en traitement aux Thermes onésiens. Après avoir



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE§PLUS FIDÈLE, LE™PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PURE PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosciérose, la

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus héroïque pour le brightique

1. cardiopathies, fa les œdémes et la force la systole, - Ces cachets sont en forme de cœur el

LITHINÉE ment rationnel de l'arde ses manifesta-

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS





SUR DEMANDE SPECIALE. Lobe anterieur ou Glande totale

DOSAGE: 100 Correspond à 0910 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY à L'EXTRAIT (PES SORTE)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumatisme aigu ou chronique, etc. Robantillone: DALLOY & O", 13, Book de la Chavelle, PART

# ETA ABORTIVATION CHUTE TERMIQUE

NULLE REACTION LABORATOIRE CORTIAL-PARIS-125 Rue de Turenne-



TOTAL DELICATION OF THE

(MÉTHODE DES DES BILLARD'ET MALTET)

RHUME des FOINS : Médication curative, Sérum Collyre SERUM D'ANES IMMUNISES A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE, en instillations nasales et oculaires.

ASTHME des FOINS: Médication préventive, Vaccin Antipollinique ANTIGENE POLLINIQUE POLYVALENT, en injections hypodermiques.

LITTERATURE ÉTABLISSEMENTS BYLA: SIEGE ECCIAL ET ADMINISTRATION : 28, Avenue de l'Observatoir et ÉCHANTILLONS ÉTABLISSEMENTS BYLA: SIEGE ECCIAL ET ADMINISTRATION : 28, Avenue de l'Observatoir et ÉCHANTILLONS ÉTABLISSEMENTS BYLA: 

#### VARIÉTÉS (Suite)

déposé ses vétements à l'apodytère, Pauline (tandis que son esclave préférée l'attend dans l'onctuaire) va se-faire masser. Ses muscles plus souples la disposent au jeu et la voici dans le sphéristère, lieuréservé aux exercices et en particulier au jeu de la balle. Bain chaud, puis bain de vapeur. Du calidaire, Pauline passe au tépidaire, où elle ségiurne un certain tempsavant de s'exposer au frigidaire. L'à notre jeune malade trouve son aleptes qui l'oint à nouveau d'essence et d'huile parfumée, et elle se rend à la grande piscine de natation où, avec ses amies, elle se livre au plaisir des eaux.

Le bain fini, enveloppée dans son «sindon », Pauline s'abandonne à nouveau aux mains des esclaves qui enduisent son corps d'huile douce dont on enlève l'excès avec le strigile, sorte de frottoir en airain ou en ivoire. Et Pauline de se retirer dans sa somptueuse villa. Elle écrit à ses amies sur des tablettes que le messager fidèle leur remettra. «Arrivez; j'ai des amphores de vieux Falerne et le soir à la clarté des flambeaux, couronnées de verveine et de roses sauvages, égayées par des nusciens de choix, nous viderons nos coupes en invoquant les dieux immortels (r). »

Guérie, Pauline, comme Fabia Festa, offre en reconnaissanceles ex-voto dout nous avons parlé.

Nous reproduisons, d'après Doit-Lambron, les dessins représentant ces autels votifs.

| DEO         |  |  |
|-------------|--|--|
| LIXONI      |  |  |
| FLAVIA RVFI |  |  |
| F. PAVLINA  |  |  |
| V. S. L. M. |  |  |

| ILIXONI |     |  |  |  |
|---------|-----|--|--|--|
| DEO     |     |  |  |  |
| SECUNDI |     |  |  |  |
| NUS.    | VER |  |  |  |
| ECUNDI  |     |  |  |  |

LIXONI DEO FABIA FESTA V. S. I. M.

Au dieu Lixon.
Pauline, fille de
Flavianus Rufus,
acquitta son vœu
par cette libre
offrande.

A Ilixon, dieu, Secundinus (fils ou esclave) de Verecundius. A Lixon, dieu, Fabia Festa acquittason vœu, délivrée de son mal.

L'inscription V. S. L. M. offre diverses interprétations. Parmi les cinq qui ont été données (Doit-Lambron) nous avons choisi:

10 Votum solvit libero munere

2º Votum solvit liberata morbo.

La première s'appliquant à un vœu qui n'avait pas pour objet le retour à la santé, la seconde rappelant la délivrance d'une maladie.

Les mémoires (encoré inédits) des Barrié, médecins à Luchon pendant plus de deux cents ans, citent parmi les autels romains les plus curieux celui que Claudius Rujus éleva à la divinité.

(I) Cf. RAYSSÉ, Pyrénées-Océan, inillet 1020.

Il existait du temps de Septime Sévère empereur, écrit Barrié (André), un Claudius Rufus qui tút du nombre des quarante consulaires, ésnateurs ou préteurs qui furent égorgés par ordre de cet empereur... Or Claudius Rufus était attaché à cette province des Gaules.

Barrié a vu à Valcabrère, faubourg de Lugdumun Convenarum, dans le couvent des ci-devant moines franciscains, un des autels votifs élevé par un soldat de Pompée aux divinités locales et portant toujours le V. S. L. M. Les moines franicscains lui donnent l'intérprétation que nous avons signalée. Un antiquaire, ajoute l'auteur. veut y lire : Votem solvit libatione magna... Le champ est libre aux interprétations des latinistes.

C'est à ces inscriptions que nous devons un sonnet de J.-M. de Heredia.

Nous empruntons au Temps (2) le récit que l'ou va lire et que nous croyons peu connu :

Un jour, au mois de septembre, pendaut une saison à Luchon, J.-M. de Heredia trouve dans le salon de lecture de l'hôtel un respectable livre que les «baigneurs» ne lisiaetin pas: « l'Épigraphie de Luchon » par M. Julien Sacaze, épigraphiste pyrénéen. Il Ht, étant naturellement studieux, l'Épi-graphie de Luchon. Un ex-voto mystérieux l'amuse. C'est une dédicace de Fabia Pesta au dieu lixon:

> ILIXONI DEO FAB. FESTA V. S. L. M.

et aussi une dédicace au dieu Iscitt, par un certain Hunnu, fils d'Hulohox:

ISCITTO DEO
HVNNV
VLOHOXIS
FIL.
V. S. L. M.

Aussitôt l'imagination du poète s'ébranle et s'élance. De cette lecture fortuite est sortie ce « sonnet épigraphique » :

(a) Nous avons trouvé ce document au musée Landouzy, parmi des notes que le regretté mattre recueillait pour un futur ouvrage. Le musée Landouzy, nances du laboratoire de M. le 1º Carnot, est ouvert à tous, Mais chacun de nous doit songer à l'emichir de travaux d'hydrologie, de gravures, plaus, estampes, souvenirs hydrologiques, etc. S'adresser à MM. G'énard et Molinéry.

Nearasthenie **Onémies** 

APPORT STIMULANT INTÉGRAL à toute diététique

déficiente Ses Cataleses musculaires

Ses Oxydeses nématiques

PARIS



Convalescence Tuberculose

> ACTION TONINUTRITIVE

par Complexus minéral SA RICHESSE EN BASES HEXONIOUES

ACTION ANTITOXIOUF PAR L'ABONDANCE DE SES

Av. de l'Observateire CARDIOHÉPATOMUSCULAIRES

HISTMES GENTILLY (Seine)

### CURE RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

## JLMOSERUM BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES ET BRONCHITES. SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimenté par plus de 30.000 Médecins étrang

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE





15 et 17, Rue de Rome # PARIS (8º Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

## IALYSES MEDICALE

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES SUR DEMANDE AVEC TECHNIQUE de PRÉLÈVEME

Examen du sang Sérosités

Sécrétions pathologiques

Examens bactériologiques SUR FROTTIS

Contenu stomacal Selles

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches , Etudes , Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produits Alimentaires, An<u>alyses Indus</u>

#### VARIÉTÉS (Sulte)

Jadis l'Ibère noir et le Gall au poil fauve Et le Garumne brun, peint d'ocre et de carmin, Sur le marbre votif entaillé par leur main Ont dit l'eau bienfaisante et sa vertu qui sauve.

Puis les imperators, sous le Vénasque chauve; Bâtirent la piscine et le therme romain Et Fabia Festa, par ce même chemin A cueilli pour les dieux la verveinc et la mauve Aujourd'hui comme aux jours d'Iscitt et d'Ilixon Les sources m'ont chanté leur divine chanson ; Le soufre fume eucore à l'air pur des moraines !

C'est pourquoi, dans ces vers, accomplissant les vœux, Tel autrefois Huunu, fils d'Hulohox, je veux Dresser l'autel barbare aux Nymphes souterraines...

R. MOLINÉRY.

#### DE LA PROPRIÉTÉ DES MENSTRUES

Le besoin de lutter contre la mort a fait chercher des remides dans tous les règnes de la nature. L'homme, se regardant, a désiré s'utiliser lui-même. On se sert aujourd'hui, avec des notions scientifiques très précises, du sérum de malades guéris d'infection grave, sérum que l'on injecte à des sujets touchés par les mêmes éléments pathogènes. Et c'est, avec la bactério-thérapie, tout un chapitre de pathologie générale qui s'ouvre devant nous. In n'est pas audacieux de le considérer comme appelé à transformer de fond en comble notre arsenal thérapeutique.

Nos ancêtres plus proches ou plus lointains firent donc entrer l'homme dans la matière médicale, sous des formes moins compliquées. On a décrit, ici, les propriétés de la poudre de momie, et donné les indications pouvant permettre de distinguer la vraie momie de la fausse. Car, de tout temps, il y eut des trompeurs, et des ersatz. Les vieilles pharmacopées recommandent la poudre de crâne humain contre les apoplexies, l'huile d'os de mort contre les douleurs, les rognures d'ongles contre les fièvres intermittentes et comme vomitif, le sang d'épistaxis contre les hémorragies, le cérumen contre les coliques et la jaunisse, la graisse humaine contre les trous de variole, l'urine contre les plaies, les engelures, les foulures, l'hydropisie, les engorgements du sein. On sait qu'un véritable commerce s'était établi avec les dépouilles des suppliciés, et que les bourreaux y trouvaient leur compte.

Un phénomène aussi singulier que le flux menstruel ne pouvait pas ne pas retenir l'attention. Toutes les formules religieuses ont regardé la femme, à ce moment, comme douée de propiétés particulières, de même qu'elles ont fait d'elle un vase d'impuretés. La Bible, traductrice en maintes coutumes orientales, prononce, avec sévérité, son arrêt bien conun: « Quand une femme a l'écoulement de sang, ayant son flux dans sa chair, elle restens sept jours dans son mal et quiconque la touchera devra être impur jusqu'au soir. Tout ce sur quoi elle couchem pendant usoir. Tout ce sur quoi elle couchem pendant europs, sera impur, ainsi que tout objet sur lequel

elle s'assoira. Qui touchera son lit sera tenu de laver ses vêtements et de se baigner; jusqu'au soir, il restera impur. Qui touchera un objet où elle se sera assise, devra laver ses vêtements et se baigner: jusqu'au soir, il resta impur, »

Les lois de Manou, à leur tour, édictent : Que le Brahuña en er eçoive pas la nourriture qui à été touchée par une femune ayant ses règles. » ECes conceptions, touchant la menstruation, subsistent toujours. En ect état, une femme fait tourner la mayonnaise ; à son approche, les cordes de boyant des instruments de musique se cassent ; dans la bassine où mijote l'opium chinois, la drogue s'aigrit.

Suivant Pline: « Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux; en les touchant, elle frappe de stérilité les ocréales, de mort les greffes, brûle les plantes des jardins; les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent; son regard ternit le poil des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire; les abeilles meurent dans leurs ruches; la ronille s'empare ansastit de l'airain et du fer, et une odeur fêtide s'en exhale; les chiens qui goîtent de ce sang deviennent enragés, et leur morsure inocule un poison que rien ne peut gwiérir. »

La femme est donc extrêmement malfaisante; mais à côté du mal, il y a le bien. Car elle devient un adjuvant sérieux pour l'échenillage, comme nous l'apprend un vieux livre : « Aucuns, quait lis ont grand quantité de chenilles en leurs jardins, ils y mettent dedans une femme, ayant ses fieurs, deschaussée, et les cheveux deschevélés, ayant seulement un couvrechief sur sa teste, sans autre hose, et sans avoir aucune couverture dessus ses parfies honteuses, ne rien qui soit que ledict couvrechief. Ceste femme icy, si elle se promène à l'entour du jardin ainsi accoustrée, et s'en sort par le meillieu, incontinent, elle fera que les chenilles se mourront toutes. »

Les règles sont également très utiles contre les feux de cheminée: «Ce n'est art de magie, ni œuvre diabolique, qu'éteindre le feu très cruellement ardent en une cheminée, avec un drap souillé de sang de femme, illec présenté et appliqué. »

#### VARIÉTÉS (Suite)

Tout ceci est fort curieux. Au point de vue thérapeutique, les menstrues gardent leur intérêt. D'après Dioscoride, données en lavement, elles évitent de concevoir et peuvent même engendere la stérilité. Par contre, elles guérissent la goutte et l'érysipèle. Salpé et Laïs, femmes médecins romaines, combattent la morsure des chiens enragés avec un cataplasme de laine de bélier noir, imprégné de sang menstruel.

Paracelse décrit et formule le zénith de pucelle. est un remêde des plus rares, car il est constitué par la première menstruation : « Sanguis menstruus nobilis habetur, uti a Dioscorida a Scrapione, C. Plinio, a de Alexandro Tralliano. Ejus verba sunt hæc: Puellæ virginis primis, menstruis quinatum panniculum illinito! ac si altiquando Jeceris, podagra non laborabis. »

Dans la *Pharmacopée raisonnée*, Ettmuller écrit : « Le sang menstruel desséché et pris intérieurement est admirable contre le calcul et l'épilessie ; appliqué extérieurement avec de la graisse de corbeau, il calme les douleurs de la goutte ; il convient pareillement aux apostumes et aux charbons pestilentiels ; un linge trempé dans du vinaigre et de l'eau de rose, empreignés de sang menstruel qu'on appele zénith juventulæ, est le meilleur, s

Le flux est aphrodisiaque, à condition d'être consommé *in silu*: ce que les anciens appelaient « phénicianiser » par allusion à la pourpre de Tyr.

On a pu remarquer que ce médicament ignoble et singulier calmait surtout les douleurs. Son activité pharmaco-dynanique devait reposer sur la répugnance que, malgré leur simplicité grande, devaient éprouver les malades, acculés à semblable drogue. Pour ne pas avoir à en continuer l'usage, ils préféraient ne plus souffirir. Un clou chasse l'autre.

Dr Mousson-Lanauze,



## MORRHUËTINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes satsons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux

LABORATOIRES DUHÊME, à COURREVOIE-PARIS

#### **REVUE DES CONGRÈS**

#### CONGRÉS D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

XXXIIIº Congrès de la Société trançaise (9-12 mai 1921).

Pathogénie de certains spasmes œsophagiens.— M. DU-POURMENTEL, de Paris, se livre à un essai d'interprétation pathogénique, par les remarques suivantes concernant les spasues inférieurs de l'œsophage et s'appuyant sur 30 œss qu'il a observés dans l'espace de deux ans :

nant les spasmes miericurs de l'esoplange et appryamis sur 30 cas qu'il a observés dans l'espace de deux ans : 1° Il y a, la plupart du temps, des signes objectifs et subjectifs d'esoplagite existant en mêmetemps que le spasme et même avant son apparition.

2º Le siège n'est jamais au cardia, mais toujours à quelques centimètres au-dessus de lui. Toutes les radiographies produites dans les traités montrent déjà cette localisation.

3º Les lésions constatées à l'esophagoscope consistent surtout en congestion de la muqueuse qui est augmentée d'épaisseur et parfois véritablement variqueuse.

D'après M. Dufourmentel, le siège du spasme œsophagien, dont la cause est dans l'œsophage, se trouve en dehors de celui-ci, il se trouve dans la musculature striée du diaphragme et jamais dans la nuusculature lisse de l'œsophage. Il s'agit, en fait, d'un plutémospasme.

La thèse de M. Dufourmentel s'appuie, en somme, sur des raisons cliniques, anatomiques, physiologiques, anatomo-pathologiques, voire thérapeutiques.

Sur le mégaosophage, ou dilatatiou radiopathique de l'osophage thoracique et partois cervical. — Trois types, suivant M. SARKON, de Lyon: le type congénital, de Guisez; la forme classique, à allure spasmodique; la forme à allure inllammatoire.

Corps étrangers de l'essophage ou des voies urinaires.

G. Mouras et Gor relèvent, sur une statistique de
319 essophagescopies ou trachée-bronchoscopies, 49 cas
de corps étrangers de l'essophage et 21 de corps étrangers
actiens. Ils font quelques remaques d'ordre anatomique
et technique sur la difficulté de localiser certains corps
étrangers et sur l'importance qui s'attache à l'extraction rapide.

Corps étrangers de l'œsophage. — Un cas cité par M. COULER, de Nancy, et où le malade, faible, alcoolique, mourut au bout de huit jours.

A l'autopsie : abcès du médiastin postérieur, en relation avec l'ulcération œsophagien ne causée par le corps étran-

Ozene et vaceinothéraple. — M. JACOB, de Lyon, part de ce principe que, la rhinite atrophique ozéneuse étant une affection polymicrobieune saus spécificité comuse jusqu'ici, la vacciuothérapie doit être mixte et instituée de préférence avec des autovaccins préparés avec les exsudats ozéneux du malade.

Oxène et héllothérapie. — M. Massé, de Perpignan, a obtenu de bous résultats, avec ce mode de traitement auxiliaire très utile dont l'auteur expose la technique très simple.

Occlusion congénitale des choanes. — M. VAN DEN WILDENBERG, d'Auvers, a observé 3 cas qu'il décrit.

M. JACQUES, de Nancy, a observé 3 cas d'occlusion, vraisemblablement congénitale, de la choane droite. La lame obturante était ostéo-fibreuse. L'ûn des sujets était un spécifique. Accidents chloroformiques. — M. Mickon, de Nice, relate l'observation d'une malade opérée d'une mastoidite, chez laquelles es produistrant des périons hiers pteuto-méningés et des troubles prolongés post-chloroformiques. Il conclut des faits observés, qu'il faut préférer l'anesthésie locale à l'ausethésie générale.

L'oselliométrie en oto-rhino. — M. CANNYZ, de Strasbourg, attire l'attention sur l'intérêt pratique que présente la mesure de la tension artérielle ainsi que les valeurs oscillométriques, cela dans le domaine purement médical (thérapeutique) et dans celui de la chirurgie (au point de vue de l'ansethésie locale ou générale).

Zone sous-antrale profonde. — M. Mourer, de Montpellier.

Traisment des timeurs malignes par les rayons X.—
Etude profiniurain, par MM. Moura, de Bordeaux, et
HAUTANT, de Paris, rapporteurs. En oto-thino-laryagologie, la plupart des méoplasmes sont inopérables, et il
importe de recourir aux traitements palliatifs comme la
centgenthérapie et la curiethérapie qui appartiennent
toutes deux à la radiothérapie. C'est le cas pour les épithéliomas, même s'ils sont épidermoides, en utilisant les
rayons de très petite longueur d'onde relative, faisant
ainsi disparatire les cellules neoplasques pour conserver
tes cellules normales. Les chances de réussits sont d'autant plus grandes que la rœntgenthérapie est pius pricec. Les accidents sont peu dangreux, mais la récidive

est plus rapide en cas d'échec.

M. TANNOIS soutient que curiethérapie et rœntgenthérapie ne doivent pas s'opposer, mais se compléter.
Quant à la radiothérapie intensive, elle nécessite la pré-

sence d'un radiographe pendant des jours entiers.

M. SARGNON plaide pour l'association des trois mé-

thodes: chirurgie, rayons X, radium.

M. SERILEAU deuande aux deux rapporteurs s'ilpeuvent préciser les indications respectives de la radiothérapie et de la chirurgie.

M. Guisez a recours aussi aux deux genres de traitement, en utilisant, en radiumthérapie, des doses très élevées, avec des filtres puissants en platine et en argent.

M. MOLINIE signale 3 cas de récidive après radiumthérapie.

M. LEMAITRE parle de la radiosensibilité des brouchiomes et des faux épithéliomas à globes coraés.

M. Cheval: plus les ondes sont petites, plus l'action des rayons X est grande.

Epithélioma guéri par la curlethéraple. — MM. REGAUD et RRYBRGENO citent un cas d'épithélioma épidemoide, développé dans le massif facial supérieur, étendu aux téguments de la face, aux cavités buccale, uasale et orbitaire, ainsi qu'uux ganglions du cou. Guérison, sans aucun signe de récidive depuis treize mois.

Dans un cas de *lympho-épithéliome de l'hypopharynx* traité par la rœutgenthérapic, MM. REVERCHON et CONTARD ont constaté la récidive après un premier traitement.

Tumeurs de l'hypopharynx et du larynx et radiumthérapie. — M. GAULT, de Dijon, indique la technique à suivre d'après les derniers progrès.

Sarcome du maxiliairo. — M. SEIGNEURIN, de Marscille, relate un cas de sarcome globo-cellulaire du maxillaire supé-

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

## La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode qui annule totalement ses effets toxiques ;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine:

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

[LITTERATURE\_ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE]

## ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

gicale et deux applications de radium. Observations diverses. - MM. HALPHEN et COTTENOT,

de Paris, rapportent un cas d'épithélioma spino-cellulaire du larynz, cliniquement guéri par la radiothérapie. M. BRINDEL, de Bordeaux, un cas de tumeur cérébrale

apparemment guérie par la radiothérapie.

MM. CONSTANTIN et DUPEYRAC: cancer du palais et du voile, guéri par le même traitement.

M. COLLET, de Lyon : cancer de l'æsophage en période avancée. Traitement par le radium sans gastrotomie préalable, mais sous le contrôle de l'œsophagoscopie. Dans les deux cas traités : fonte rapide des bourgeons ; suppression de l'hémorragie dans l'un : sténose à plis radiés dans l'autre, et dysphagie sensiblement amélioráe

Radiographie et kystes dentaires et paradentaires. -M. CABOCHE, de Paris, indique la technique à suivre pour dépister par la radiographie ce que n'a pu révéler la clinique, comme dans un cas cité par l'auteur, où un troisième kyste volumineux ne fut découvert que par les rayons X.

Surdité centrale. - Étude contributive duc à MM. H. BOURGEOIS et VERNET, de Paris. Une observation rare de surdité croisée d'origine corticale, occasionnée par un traumatismo quasi expérimental. Il s'agit de deux traumatismes successifs à un an d'intervlle, dont le premier entraîne une brèche avec enfoncement temporo-pariétal droit, hémiplégie transitoire gauche et apparition de surdité gauche ; cette dernière ne présente ni les caractères

rieur, décrit, traité et guéri par une intervention chirus d'une surdité de l'appareil de transmission, ni ceux d'un e surdité de l'oreille interne, mais s'accompagne des symptômes habituels des lésions des voies acoustiques, avec intégrité des réactions vestibulaires. Le second traumatisme porte, an an après, sur la région temporale gauche (chute de 2 mètres de haut avec fracture de la clavicule gauche, coma, crises épileptiformes, agnosie auditivo, surdité droite moins marquée qu'à gauche, mais présentant les mêmes caractères et la même intégrité labyrinthique).

> Complications orbito-oculaires des sinusites. - M. LE-MATTRE, rapporteur, développpe cette question à tous les points de vue : anatomique, anatomo-pathologique, pathogénique, clinique, évolutif, thérapeutique.

> Il passe en revue les formes cliniques qui, bien qu'apparemment complexes, se réduisent à quatre formes ; suppurative, fluxionnaire, monopathique, phlébitique, avcc leurs variétés respectives.

M. LIÉBAULT cite 3 cas de neuro-rétinite coexistant avec une sinusite maxillaire chronique.

M. Cheval, rappelle que le gonflement du périoste du canal optique au niveau de la cellule ethmoïdale postérieure ou du sinus sphéuoïdal, peut provoquer l'étranglement du nerf optique.

M. Vacher profite de cette communication pour renouveler son vœu antérieur concernaut une entente eutre les Sociétés ophtalmologique et rhinologique.

Trépanation endo-nasaie du sinus frontai. - M. VAN DEN WILDENBERG, d'Anvers, en fournit les indications appuyées sur les statistiques.





### OFFICE DE RECOUVREME

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directeur, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois



URINAIRES, BILIAIRES of INTESTINALES

Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Maison ADEZAN et Cle et depuis imilé par les Allemands sons divers noms Voir : Farmulaire des Nouveaux Remède 13 Edition, page 76.

874 FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DES

AFFECTIONS

DES

#### VOIES DIGESTIVES

dans la première enfance

Par A.-B. MARFAN Professeur à la Faculté de médecine de Paris. Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

edition. Un vol. in-18 (12×18,5), de 152 pages.. 6 fr.

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

# ANTITOXINE CÉRÉBRALE

XTRAIT ETHERE DE CERVELLES DE MOUTON

ASTHENIE CPILEPSIE HYSTERIE MELANCOLIE

liarrhées infectieuse

AMPOULES. 1 à 2 par Jour DRAGÉES

4 à 6 par Jour Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE. 5 rue Ballu - PARIS

FFECTIONS GASTRO-INTESTINALES intérite muco-membraneuse intérites diverses.

PRIMES OF FERMENT LACTIQUE Constipation Acné · Furonculose Urticaire · Eczéma

Laboratoires CHEVRETIN LEMATTE . 5, Rue Ballu PARIS

Souplesse et Beauté de la Peau

PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thymus, de Corps thyroïde, etc.

DOSE: Ces diverses capsu'es s'administrent à la dos-de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

F. CATHELIN

#### LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA CHIRURGIE

## 1921, 1 volume in-16..... PARAFFINOLEOL HAMEI

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes : 1º Aromatisé.

Indications . Colites, Entérocolites, Appendicites

3º Créme au cacao Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE M

GUILBERT

#### TECHNIQUE

DΕ

#### RADIOTHÉRAPIE PROFONDE

1921. 1 vol. in-16......

### L'ANATOMIE SUR LE

Guide pratique des Repères anatomiques PAR LE D' AUBARET Professeur à l'École de Médecine de Marseille.

2º édition, 1920, 1 vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.

#### Traitement des Arrêts de Croissance

par le D' Maurice SPRINGER Ancien interne des hôpitaux

1920. 1 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités médicales)..... 3 fr.

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Mastofdite fongueuse. — M. TRÉTROP, d'Anvers, feite un ens de mastofdite fongueuse droite, compliquée d'abeès temporal sous-périosté et de phlegmon de la région carotidienne. Double opération, guérison.

Évidement labyrinthique. — M. BOURGUET tient l'évidement labyrinthique à la fraise comme supérieur à celui à l'aide de la gouge. Il présente des opérés et procède à une démonstration.

Masse latérale de l'ethmoïde. — M. Mourrt, de Montpellier, en donne la structure et en trace le schéma.

Troubles d'origine amygdallenne. — MM. WEISMANN et CHABERT ont constaté des troubles divers (toux opiniâtre, troubles phonatoires et vocaux) vainement traités parce one méconnus.

Abeès de l'amygdale. — M. LABERNADIE, de Paris, explique la faeilité avec laquelle est réalisée l'ouverture des abeès de l'amygdale, à l'aide de la pine de Lubet-Barbon, instrument modifié par ee dernier et assurant simultanément la ponetion et la dilatation de l'orifice de l'abeès.

Abcès du cerveau. — M. MARCOREILE, de Paris, présente un malade guéri, depuis plus de deux aus, d'un abcès du cerveau, d'origine otique et opéré.

Ostéome des fosses nasales. — M. GAULT, de Dijon, a procédé à l'ablation, par la voie transmaxillo-faciale et palatine, d'un osténme volumineux. Il décrit la technique suivie par lui.

Blessure de l'orellie par éclat d'obus. - M. H. CABOCHE

cite le cas d'un blessé chez lequel il y avait thrombose du golfe de la jugulaire avec\_éclats métalliques inclus. Opération, guérison.

Accidents dus au thymol. — Un eas cité par M. R. DAULNOY, de Cannes, d'accidents assez graves, provoqués par de grands lavages du nez et de gargarismes partiellement ingurgités, à l'aide d'une solution thymolée.

Désinsertion du larynx par coup de rasoir. — Observation due à M. Mossé, de l'erpignan, se rapportant à un éthylique de soixante-quatre ans, ayant voulu se suicider. Le larynx bascule en avant. Suture, guérison.

Tumeur mixte de la loge piérygoldlenne. — Cas rare observé par M. R. Markaux, de Naney, se rapportant à une tumeur née dans la loge piérygoldlenne et s'étant infiltrée entre les museles piérygoldlens pour envahir le blarvux et le voile du palia; qu'elle dédouble.

Elfeis de la diphtérie en oto-rhino-laryngologie. — Observation due à M. A. Nirvau, de Paris, se rapportant à deux cas, en particulier à celui d'un enfant de cinq aus qui présentait de l'obstruction nasale associéc à del'exophtalmie: l'indication opératoir de fibrone naso-pharyngien avait été portée. Il n'y avait que des végétations adénoîdes de consistance assez ferme, accompagnées de conjonctivite d'aphtérique.

Présentation d'un appareil. — M. MOLINIÉ, de Marseille, présente et décrit un closcope binoculaire grossis-

DURAND.

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHÉMOL"

# RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cuillerée à seupe de "PANHEMOL" = { 2º gr. de sang total concentré dans le vide et à froid. 2 gr. 60 d'llémaglebine. 0 gr. 01 de Fer directement assimilable.

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cuillerées à soupe par jour. | Doubler dans | ENFANTS au-desous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à café par jour. | les cas graces.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE ORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. de Tornes, PARIS (IVII). 161.Wegrem 61-42

# PIPERAZINE CONTRIBUTION MIDY

a plus riche en principe actif "



Bien Specifier
Bien MIDY pour
le norm MIDY pour
le norm les substitutions.
Cuillerées
à café parjour,

% 40% 20% 8% Loboratoires MIDY: 9 Rue du Comet Rivière \_ Paris.

# TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANEMIE · TUBERCULOSE

RECONSTITUANT
LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



# LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCIN

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE
TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE
DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

TRICALCINE PURE

OCCUR, COMPANIA, CAMPILL, ET CACHETO

TRICALCINE CHOCOLATEE

Préparte apécialement pour les Entants

TRICALCINE

## NOUVELLES

Avis. — Peudant la période des vacances, il n'y a pas de feuille des dernières nouvelles; à partir du prochaiu numéro jusqu'à fin septembre, toutes les nouvelles sont réunies sous une seule rubrique.

Médecin et bolohevisme. — On mande de Constantinople: A Sébastopol, le professeur Teherbak, directeur de l'Institut physiothérapeutique, a été fusillé par les bolchvistes. Voici le motif de son arrêt de mort: « Bienveillance et aide aux blessés de l'armée volontaire, soignés à l'Institut physiothérapeutique. »

Exposition rétrospective de l'histoire de la médecine. - Le voilà donc eufin réalisé ce projet si longtemps caressé par tous les curieux de notre art, par tous les amourcux du passé : la création d'un Musée de l'Histoire de la médecine. Avec son inauguration s'ouvre en même temps, heureusement, pour la durée du Congrès, une exposition rétrospective de l'art médical, due, pour la plus grande part, à la elairvoyante initiative du professeur Gilbert et aussi à l'intelligente participation de nos confrères collectionneurs. A quand, maintenant, l'expo sition rétrospective de la Médecine dans l'art, visée que nons avons envisagée dès l'organisation de notre premier Salon médical et que nons ne désespérons pas de mener quelque jour à bien. Eu attendant, avant toute consécration officielle, nous avons voulu jeter un coup d'œil de prévernissage, si ou peut dire, sur les richesses qui sout venues s'accumuler dans cette salle Debove, sous les heureux auspices du nom de ce maître si curieux de toutes les connexions de notre art avec les lettres et les autres arts majeurs. C'est tout là-hant, sous les combles de notre moderne l'aculté, jouxte l'ancien Musée Orfila. cher à nos vieux souvenirs d'étudiant, aux temps joyeux et lointains du premier de doctorat, où, on allait examiner, dans de vagues bocaux, des vestiges de plautes, des poussières de graines proposées à nos observations sibyllines. Devenu, présentement, le Musée de la Médecine, il conduit à cette salle Debove, où, pour l'heure, sont réparties sur deux étages, dans de vastes vitrines, les précieuses collections exposées par nos confrères.

Lorsque nous y pénétrons, on y est non seulement dans toute la chaleur de l'installation, mais aussi dans celle du jour. Des confrères sont là qui s'activent pour disposer en belle vue les plus chers joyaux de leurs collections. Je me glisse done parmi eux pour prendre quelques notes et, tout de suite, je constate, à regret, une erreur que je tiens à lenr sigualer : l'abscnee d'un eatalogue, Je sais bien que toutes les vitrines sont dénoumées, toutes les pièces eopieusement étiquetées ; il n'importe ; il faut, à mon avis, voir plus grand, plus loin et songer que ce catalogue, sorte d'inventaire de nos richesses icouographiques, outre qu'il aurait été le bienvenu des collectionneurs, aurait pu, par la suite, beaucoup de ces pièces devant faire quelque jour retour à la Faculté, être le point de départ d'un catalogue général. Sauf quelques vitriues à collections bien spécialisées, toutes comportent surtout des livres, des traités auciens de médecine, des autographes de nos grandes figures médicales du siècle passé, d'anciens instruments, des ex-libris, des secaux, des gravures, voire des pots et des mortiers de pharmacie, Au hasard des vitrines prêtes, ce m'est un plaisir de signaler : celle de MM. Villaret et Moutier contenant plusieurs

onvrages d'anatomie aux belles caux-fortes en frontispice, caractéristiques de ce xvIIc siècle si consciencieusement artiste ; celle de l'Académie de médecine, qui expose quelques beaux spécimens reliés en parchemin de sa riche bibliothèque ; celle de la Faculté qui contient un stéthoscope, peut-être celui de Laënnee, et une série de portraits de uos doyens, parmi lesquels Brouardel, figuré avec son traditionnel cigare, et aussi un joli dessin représentant l'ancienne Faculté avec en face le vieil hôpital des cliniques. Tout proche, le professeur Jeanselue expose de précieux ouvrages. La vitrine de'M. Paul Raymond est agréablement garni de vieux pots de pharmacie du XIIIº siècle, fleuronnés de bleu de Rouen et de Nevers, d'antiquités gréco-romaines et d'une collection de jetons de Sociétés de médecine, M. Onelliod nous montre, lui, à côté de billets d'enterrement, l'urne funéraire d'un certain Gentianus, oculiste, et, sujets plus gais, une série de petits pots à fard d'une dame romaine. M. Prat uous présente, à côté d'une série de mortiers en bronze des xviio et xviiio, une aimable petite guillotine en miniature avec son indispensable panier, scrupuleu seux peinte en rouge, pour nous rappeler notre humanitaire et radical confrère Guillotin. La vitrine de M. Pasteau est, elle, uniquement consacrée à la spécialité des voies urinaires. C'est d'abord la collection complète et fort intéressante de tous les chirurgiens urinaires depuis Ambroise Paré jusqu'à Guyon, en passant par le Frère Côme et Civiale, dont il nous expose l'ingénieuse canne avec son archet professionnel. Et ce sont encore tous les instruments usités, en l'espèce, jusqu'au evstoscope y compris et la trousse personnelle de Guyon. Avec M. Gontmann nous prisons de beaux autographes dont un du père de Flaubert. Ru plusieurs vitrines la Faculté nous offre toute l'évolutiou instrumentale de la chirurgie, tous les aciers ancestraux sont là inclus, si l'on peut dire, daus leurs ecreueils de velours rouge ou vert. L'homœopathie nous est rappelée par M, d'Allemagne, sous les espèces d'uné trausse à flacons lilliputiens. Aiusi nous arrivous à l'exposition de M. Bérillon, une des plus curieuses et des plus fournies ; tout y est : variété et valeur documentaire et artistique. Ce sont d'abord des têtes phrénologiques, des masques japonais, étrusques, des amulettes de tous geures, de toutes matières et de tous pays ; une colletion curieuse d'aztèques en terre cuite et eucore tout un coin d'enfer, ec coin réservé dans les musées forains spéciaux aux jeunes gens ayant dix-huit ans révolus, - heureux âge! - où il nous montre unesérie de petites amulettes phalliques des plus curieuses.

Certains deces phallus, en vraie grandeur, ornaient joids de Tompés. A obté, est avisé confrère nous montre la coutre-partie: des ceitaires de certaines demeures de l'empés. A obté, est avisé confrère nous montre la coutre-partie: des ceitautres de chasteté et, comme les extrêmes souvent es touchent : des haires et des disciplines de religieux. Et pour continuer la uote médiévale, but proche, M. Baucher nous montre un bizarre toblean des signes alchimiques alors en usage. Deux saints guérisseurs en bois nous sout présentés par M. Brunon de Rouen : saint Antoine et saint Roch. L'Administration de l'Assistance publique, outre un beau portrait de Bandeloque, nous excipe une série de ses aucleus règlements loughtailers. Dans la vittine d'exclibris de M. Henry

Sur la ligne ALLEVARD (Isère)

PARIS-GRENOBLE

# Affections des voies respiratoires Saison du Ier juin au 30 septembre

Renseignements : SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

# VACCINS I.O.D

Stérilisés et rendus atoxiques par l'iode - Procédés RANQUE & SENEZ

Vaccin Anti-Staphylococcique I.O.D. Traitement des affections dues au staubylocoque

Vaccin Pneumo-Strepto I. O. D. Prévention et traitement des complications de la Grippe des Fièvres éruptives, de la Preumonie

Vaccins Anti-Typhoidiques I. O. D. Prévention et traitement de la Fièvre Typhoïde.

Vaccin Anti-Streptococcique I.O.D. Prévention de l'infection puerpérale, Traitement de affections dues au streptocoque

= Vaccins Polyvalents I. O. D. =

Traitement des suppurations VACCIN ANT I-GONOCOCCIOUE I.O. D - - -VACCIN ANTI-MÉNINGOGOCCIOUE I. O. D. VACCIN ANTI-MÉLITOCOCCIQUE I. O. D. .

VACCIN ANTI-DYSENTÉRIQUE I. O. D. . . . VACCIN ANTI-CHOLÉRIQUE I O. D. . . . .

Ponr Littérature et Échantislons Laboratoire Médical de Biologie 2, Rue Lafon, 2 MARSEILLE

Dépositaires : Dr DEFFINS 40, Faubourg Poissonnière, PARIS REBOUL, Docteur en Pharmacle, 15, Allées Capucines, Marsellle SOUPRE, phar., rue Port Neuf, Bayonne HAMELIN, Phar. 31, rue Michelet, Alger

# EUPNÉIOUE MARTIN-MAZADE Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE CIERARIA



Dans tous les casoù vous ordonniez l'U no Tropine, prescrivez l

# Urotropine Française

Antisentique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Echantilions gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS LABORATOIRE DE THERAPIE BIO CHIMIQUE - 180, AT À WARRAN, PARIS

# NOUVELLES (Suite)

André, j'ai plaisir à retrouver la plupart de ceux que publia jadis notre distingué et érndit confrère Cabanis daus son intéressante Chronique médicale. Voici la vitrine da regretté professeur Blanchard, cet esprit si curieux de toutes les manifestations d'art ; elle est tout pleine de curiosités et peint bien son éclectisme : livres précieux, ex-libris pittoresques, gravures de choix, dout une joliment teintée, du milien du xixe siècle, représeutant un groupe d'étudiants et de grisettes folâtraut à la campagne avec cette suscription : « Comme on suit son cou s de Médecine à Paris ». Ceci me rappelle l'esprit volontiers raillear, humoristique de ce maître que j'ai personnellement beaucoup connu; aussi quel n'est pas mou étouncmeut de ne pas trouver, dans cette vitrine, trace de ce médailler que tous ses amis connaissaient, dont maintes fois il m'avait dit son intention de le léguer à la Faculté. M. Laiguel-Lavastine nous offre un bean médaillon du barou Larrey, deux curieux urinaux en bois pour nouveau-nés et une jolie tasse de Sèvres à sujet médical. Notre confrère Vitoux, de la Presse médicale, collectionne lui aussi des autographes et il nous en montre un charmant : une lettre avec un bouquet de fleurs en eu-tête, écrite par Hippolyte Larrey à son père le chirurgien de la Grande-Armée. La vitrine de M. Desnos est une de celles le plus particulièrement riches eu gravures, livres, dont entre autres un gros incunable traitant de la luxure et des punitions terribles infligées aux luxurieux. A vrai dire, l'importance de celui-ci ne laisse pas que de nous laisser rêveur sur ces punitions. Parmi les gravures sont à retenir ccs eaux-fortes à volets multiples, développables, origine de nos actuelles planches anatomiques à volets. A côté, M. Ancelet, qui s'est spécialisé dans la recherche des petites boîtes de médecine japonaises, aux laques précienses, aux compartiments multiples, nons'les montre s'attachant à la ceinture. Proche figure un amusant sabre de médecine en bois avec devise. M. Sergent a le culte de la caricature politique ; des Daumier, il uous eu expose une amusante : Saignare, burgare. Les ex-libris out en M. Olivier uu fervent collectionneur. De même les autographes en la personne de M. le professeur Chauffard, un de ces maîtres, à l'esprit ouvert au culte des lettres, curieux de toutes les manifestations d'art comme le furent Debove, Blanchard, comme l'est à leur instar M. le professeur Gilbert. Parmi uos collectious d'autographes qui recèle les noms de tous les maîtres de la médecine au xixo, un, entre autres, est à signaler : c'est la lecon manuscrite d'ouverture de son cours, à la Faculté. du célèbre Roux qui compte, si je ne metrompe, pariul les ascendants de ce maître. Le nom de M. Paul Richer, le maître sculpteur, si connu et apprécié de tous nos coufrères, était un sûr garaut de l'intérêt de son exposition qui comprend, avec des statuettes d'athlètes, de coureurs, une très belle représentation de vieille femme à l'habitus douloureux, à l'attitude miséreuse. Voici encore le panneau de M. Cabanis, le directeur de la Chronique médicale, si apprécié, si goûté de tout le corps médical et de tous les curieux de l'envers de l'histoire, l'histotiographe et l'inconographe en titre de notre profession qui nous montre une intéressante collection de Daunier. Enfin nous arrivons à la très importante et très intéressante exposition de M. Hamonic qui à elle seule

occupe plusieurs vitrines qu'il a non pas garnies, mais bieu enrichies de tous les trésors de sa collection créée avec quel bonheur et quel judicieux discernement. Tout s'y trouve : anciens instruments de chiurgie, de gynécologie, stylets à écrire, urnes cinéraires, poteries gréco-romaines et égyptiennes, ex-voto, pots de pharmacie, mortiers, nue intéressante enseigne de médecin grec du 111º ou 1ve siècle avant Jésus-Christ, des planches auatomiques persaues, de rébarbatifs appareils de prothèse et d'orthopé\_ die en fer, le bistouri personnel de Dupuytren, une collection d'antiques trousses en cuir, aux instruments endorusis dans un antique velours vert on rouge, des ancettes, des scarificateurs, de petites pharmacies portatives, deux curiouses chaires d'acconcheur et jusqu'à une peau lumaine tannée. Et pour finir cette randonnée j'avais gardé, comme l'on dit, pour la bonne bouche, la belle et célèbre collection de médailler de M. le professeur Gilbert ; malheureusement, les nécessités de l'information neme permettant pas de lui consacrer toute la place qu'elle exige, j'ai préféré ne pas déflorer cette iutéressante étude et la remettre à une date ultérieure, en même temps que je compléterai certains points de cette exposition.

Such percursions points on ecitic exposition. En tout cas il est bon d'affirmer qu'elle est une des plus belles et des plus complètes concernant notre art. Et maintenant, blen que n'aie fait en ce court compte rendu qu'efficaire ce sujet passionnaut, des relations de notre art médicial avec les autres arts, qu'il me soit pe. mis de dire à tous nos confrères exposants, combien belle, préciense est leur exposition, combien fécondemême elle peut être, et de leur rappeler, enfin, avec même elle peut être, et de leur rappeler, enfin, avec même elle peut être, et de leur rappeler, enfin, avec même elle peut être, et de leur rappeler, enfin, avec dont il nons a gratifiés, que : « La récompense la plus agréable que l'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connuex, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Cet applaudissement qui vous honore. Cet applaudissement le l'autorit à n'en pas douter, à commencer par le mieu

PAUL RABIER.

IIe Congrès international de pathologie comparée. — Ce congrès aura lieu à Rome le 20 septembre 1922. Voici le programme :

- Les greffes expérimentales.
- 2. La régénération des nerfs dans la pathologie expérimentale, dans les maladies nerveuses et dans les lésions de guerre,
- Ténacité de la vie des parasites auimaux et végétaux.
   Etat actuel du problème du caucer. Orientation désirable des recherches.
- Vitamines et maladies par carence chez l'homme et chez les animaux.
- Les maladies à virus filtrants.
- 7. Fièvre aphteuse : nouvelles recherches.
- Peste bovine ou des ruminants : nouvelles rechcreches.
- 9. Peste des poules.
- 10. Peste des abeilles.
- 11. Flacherie des vers à soie
- 12. Bactériophages.
  - 13. Tumeurs bactérieunes des végétaux.
- 14. Piroplasmoses.
- 15. Symbiose et parasitisme chez les végétaux.
- Symbiose et parasitisme chez les vegetaux.
   Cycle évolutif du Dibothriocephalus latus.

# Granules de Catillon

**STROPHANTUS** 

Cost avec ces granules qu'ont été faites les Observations discutées à l'Académie en 1839, clies prouvent que 2 é de pri pur donnet une duracée replate, relèvent vite le cour a maibil, dissipué ASYSTOILE, DYSPHES, DPPERSSIBN, EEBMES, Affections MITRAILES, ÉABROUPATRIES des EHRAITS et VIDILARDS, etc.
State tummétals — Ingocation— et insciences du sepacementéen,— on peut en litte un seage contider.

de Catillon

A 0,0001 STROPH

STROPHANTINE CRIST

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE NON DIURÉTIQUE

Nombre de Strophantus soni ineries, d'autres loziques; les italiures toni inficiles, oxiges la Signaturo CATILLON Étit des d'édecient été déféctes pour "étrophantus d'étrophantus", défaille d'0 égypa, nuir, 1900.

#### **ESTOMAC** INTESTIN G Е A S Т B R I I ODINOT, Phis - PARIS, 25, Rue V. T T F GRANULÉ SOLUBLE E

Une cuillerée à café tous les metins à jeun dans un verre d'eau.





eul Traitement des MALADIES du FOIE associant les



OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cultierées à dessert de SOLUTION

# CONSTIPATION et AUTO-INTOXICATION INTESTINALE



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques

LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

## NOUVELLES (Suite)

des asearides

des ankylostomes.

19. La gale de l'homme et des animaux.

20. La Diaspis pentagona et la Prospastella Berlesei.

21. Questions relatives au phylloxera

Scront en outre admises toutes questions proposées par les congressistes au Comité exécutif avec un abrégé préven-

tif présenté avant le 1 œ avril 1922.. Les cours de vacances pour étudiants étrangers de Bagnères-de-Bigorre (1021). - Ce n'est certes pas à nos jeunes Universités méridionales, Aix, Bordeaux, Montpellier, ou Toulouse, que pourrait s'adresser le reproche d'iuertie ou de routine lancé, quelquefois, par des adversaires mal informés, s'ils sont de bonne foi, contre l'enseignement et les méthodes de l'Université de France. Il semblerait, au contraire, que ce soit le publie qui retarde et que ce soit lui, ee bon publie grognon et mal éveillé,

qu'il faille pousser, entraîner, aiguillonner, dans les directions nouvelles où l'appellent nos Universtés. N'est-ee pas leeas pour Toulouse, où les initiatives d'un Paul Sabatier, illustre prix Nobel, et illustration de la e himie française, ne sont encore que très timidement appréciées et suivies?

N'est-ce pas le eas pour eet enseignement, cette seience de l'hydrologie, où l'Université de Toulouse a devancé toutes les autres, à l'insu, ou à peu près, d'un public indifférent?

En sera-t-il de même pour ectte admirable institution des Cours de vacances pour étudiants étrangers, que l'Université de Toulouse vient de transporter et d'acclimater dans nos Pyrénées?

Le publie ignore-t-il encore cette initiative? Persisterat-il à croire - de bonne foi, hélas - que les Allemands, seuls, savent fairc de la promenade à l'étranger?

Car les Cours de vacances pour étudiants étrangers de Bagnères-de-Bigorre sont une œuvre de propagande pyrénéenne et touristique.

Dirigée par notre ami le Dr Paul Mieille, le vaillant rédacteur en chef de la Revue Perénées-Océan, qui fut, sous le patronage et par délégation de l'Université de Toulouse, son organisateur, cette œuvre d'essor pyrénéen semble appelée à un bel avenir.

Les cours vont s'ouvrir le 20 juillet, avec près de 80 inscrits, et ee succès, pour une année d'ouverture, autorise les plus belles espérances.

Les Pyrénées doivent, à leur tour, devenir un centre d'études françaises pour les étrangers, et il est aisé de comprendre que notre tourisme est appelé à bénéficier de ce courant nouveau de visiteurs appartenant à l'élite intellectuelle de leurs pays respectifs.

On nous assure que l'Université Bagnéraise va recevoir des Anglais, des Américains, des Canadiens, des Seandinaves, des Hollandais, des Espagnols.

Tant mieux; laissez venir à nos Pyrénées la jeunesse internationale Dr R. MOLINERY, de Luchon.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. - 4 juillet. - M. Brillant, La coxalgie unilatérale de l'enfance. -Mile Orsar, De l'influence de la syphilis et de son traitement par les sels arsenieaux. - M. Couvreux, Contribution à l'étude de la rétinite gravidique. - M. Cou-RAUD (Jean), Traitement orthopédique des fractures fermées de la jambe. - M. LOYAUTÉ (R.), Des ostéites diffuses du maxillaire supérieur d'origine dentaire. -M. GUERITHAULT (B.), Nouvelle préparation du soufre précipité en suspension. --- M. ARNAUDET (Bernard), Contribution à l'étude de l'étiologie de l'asthme. - M. Simon (Pierre), Contractions réflexes du gros intestin. -M.Boucaud (Maurice), Etude sur l'inégalité pupillaire chez les syphilitiques. - M. MARIEI, (Henri), Technique de prophylaxic des petits psychopathes. - M. Morel (Henri), Contribution à l'étude elinique de l'entorse du coude chez l'enfant. - M. Colson (Georges), Les fractures de la clavicule chez l'enfant. - M. BARTEMENT. Du traitement des fractures de la diaphyse fémorale chez l'enfant. - M. LEGRAND, Quelques teudances uouvelles cu puériculture. - M. RUELLE, Les déformations secondaires après vissage du fémur. - M. Adenis, A propos d'un cas de fibrome musculaire. - M. Colombet, L'appendicectomic systématique d'urgence. - M. Garcia-CALDERON (J.), La méthode périnéo-coccygienne dans le traitement du eaneer. - M. PSAUME (Marcel), Contribution à l'étude des greffes du maxillaire inférieur.

5 juillet. - M. Ducassy, Considérations sur la gangrène des membres chez les diabétiques. - MIIc NYLETZEV. La médication adrénalino-hypophysoïde dans l'asthruc. -M. RENARD (Jacques). Le syndrome sympathique dans les affections gastriques. - M. NETTER, Identité d'origine dans la varicelle. - M. BINET (Alfred), Traitement de la blennorragic ct complications. - M. Odio de Granda. L'hérédité des fièvres récurrentes. - M. DE Douber. Etiologie du vitiligo. - M. Paterne (Emile), A propos de einq eas de maladie de Parrot. - Mile PROSPERT, Contribution à l'étude du diagnostie des maladies du cœur. - Mmc Kourtovitch, Des rapports de la searlatine avec la tuberculose. - M. DESSEIN (Arthur), L'exanthème dans le typhus. - M. Moure (A.), L'angine de Vincent à marche extensive. - M. Farrugia (L.), Les erânes des nourrissons. - M. SCHWARTZ (V.), Contribution à l'étude statistique des maladies de la première enfance. -M. PRUVOST (André). Le syndrome neuro-végétatif dans l'encéphalite. - M. LOUINEAU (Joseph), L'intradermoréaction et ses applications. - M. EFREMIDES, Le chlorure de calcium en injection intraveineuse. - M110 BER-NARD (Suzanne), La glande thyroïde et tuberculose. -M. CHADAL (Louis), Rôle pathogène des moustiques en pathologic humaine. - M. Babalion (Léon), Desrétentions

# **OMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0,04) GOUTTES (XO PILULES (0,0 fXg = 0.01)AMPOULES (0.02)

SCIATIQUE

# **Todéine** montagu

(Bi-Iodure de Codéine) 49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

GOUTTES (Xg=0,01) PILULES (0,01)

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

biliaires latentes dans la syphilis. - Mue Pournet (Auals), Etude climatérique dans la vallée de Chaudfour. -M. POUGET (André), Quelques facies pathologiques. M EMILE-ZOLA (Jacques), But et organisation d'une crèche antituberculeuse. - Mile JACQUELINE (Marthe), Sur le fouctionnement d'un dispensaire d'hygiène sociale. -M. LERINE, Recherche sur l'influence de la menstruation sur la femme tuberculeuse.

6 juillet .- Mile LACHERET (Pauline), Etude d'une forme colloidale de l'iodc. - M. CHAILLEY-BERT (Paul), Etude sur la physiologie de la marche. — M. Dugué, Contribution à l'étude de la colibacillémie. - M. Desoutter (R.), Etude sur le fonctionnement rénal au cours de la polyurie. - M. Ferré (Marcel), Fonctionnement d'une maternité départementale. - M. Powilkwicz, L'épreuve de l'hémoclasie digestive chez la femme.

7 juillet. - M. MAHEU (Albert), Essai bactériologique et clinique de préparations pharmaceutiques. -- M. DEMA-GNEZ, Traitement des gangrènes pulmonaires par la sérothérapie. - M11e CIBIALE, Notes sur la spirochétose ictérigène à Paris. - M. DELMAS (Paul), Les accès mélancoliques de longue durée. - M. Coder, Essai sur le collectionnisme, - M. Tissor (Paul), L'onvrière et la natalité. -MmeVAUDET-BRUN, Contribution à l'étude de l'anorexie du nourrisson .- M. CORNII, (Lucien), Étude anatomo-pathologique de la commotion médullaire. - M. Contan (Maurice), A propos d'un cas de tétanos. - M. Boudot, Denx cas delmyxœdème avec glycosurie. - M. Elagoust (Yves), Le choc hémoclasique chez la femme euceinte. -- M. PEN-NAFORTE (Xavier), Contribution à la curiéthérapie des tumeurs malignes. -- M. Alary (A.), La sténose du pylore par hypertrophie musculaire des nourrissons. - M. Gur (Edmond), Les hémorragies aiguës au cours des uleères de l'estouac. - M. LECOURT, De la stéatonécrose souspéritonéale. - M. MARTINET (Henri), Les hématomes extradure-mériens chez les enfants.-M. FREGIER (Paul), Les formes cliniques frustes de la rétinite néphritique. -M. LE GOURIEREC (Jean), L'éprenye de la mydriase provoquée chez le sujet normal. - M. BARNY DE ROMANET, Des lésions du nerf optique dans l'encéphalite. - M. CHEF-NEUX, Contributiou à l'étude du shock traumatique. --M. RAOUL (Félix), Une observation d'ostéochondrome des vertèbres

9 juillet. - M. GAND, La rhinite hypertrophique chez l'enfant. - M. Bilfiaud (Marcel), Sur quelques réflexes. normaux du membre inférieur. - M. Dauze (Michel), Les formes septicémiques de la méuingite. - M. MARBRAIS (Salomon), Pneumobacilles à culture de réaction réversible. ... M. SIMARD (A.), La réaction de fixation de l'alexine ... M. Kohen, La fréquence de la contagion dans le tabes et la paralysie générale - M. JACOB (Jules), Etude critique des rapports de la tuberculose et du psoriasis. -M. Moore, Contributiou à l'étude de la pathogénie de l'ascite. - M. FARRUGIA (A.), L'ésérine dans les tachycardies. - M. Perlis (André), Quelques particularités sur la forme fruste des rhumatismes articulaires dans l'enfance. - M. Brisker (Fabien), Hyperuéogenèse par injections intravelucuses. - M. CARILLON (Toseph), Les trêves de la cirrhose de Laëunec. - M. DUBARRY (Raymoud), L'actinothérapie dans la traitement de la fièvre typholde. - M. Miharlesco, Contribution à l'étude du traitement des arthrites inberculeuses.

Cours d'orthopédie de M. Calot, du 1er an 8 août 1921 à l'Institut orthopédique de Berck-Plage. En sept jours, de 9 heures du natin à 7 heures du soir. Haselgnement de l'orthopédie indispensable aux nuéde-cuis et du traitement des *inbercuiosas externes* (adénites, cuis et du traitement des *inbercuiosas externes* (adénites,

coxalgie, mal de Pott, tumeurs blanches, luxation congenitale de la hanche, pied bot, paralysie infantile, scoliose, etc.) et des fractures, etc...

Exercices pratiques individuels. — Pour médecins

français et étrangers. Explications en espagnol et en anglais.

Droit d'inscription : 150 francs. Écrire au Dr Fouchet, à l'Institut Calot, à Berck-Plage, ou à la clinique Calot, 69, quai d'Orsay, Paris.

# MEMENTO CHRONOLOGIOUE

- 15 JUILLET. Dernier délai pour l'inscription des communications à la réunion de l'Association pour l'avan-
- cement des sciences (Rouen, 1er août).

  16 JULLET. Rennes. Réunion du Comité national de défeuse contre la tuberculose.
- 18 JUILLET, Bruxelles. Congrès international de pro-tection de l'enfance. 18 Juillet. — Marssille. Concours de clinicat des maladies exotiques.
- 18 JULLET. Bordeaux. Ouverture du cours de perfectionnement d'oto-rhino-laryngologie de M. le
- Pr MOURE. 18 JUILLEY. -- Montpellier. Concours de clinicat chi-
- rurgical et médical 18 JUILLET. — Berck. Cours de tuberculose ostéo-articulaire et ganglionnaire et éléments d'orthopédie par
- M. le Dr Sorrei. 18 JULLET. — Paris. Hospice des Quiuze-Vingts. Conçours pour la nomination à une place de chef de labo-
- 18 JUILLET. Paris. Hôpital Beaujon, à 8 h. 30.
  Cours de gynécologie en 10 leçons par M. le D' JAVARTAUD.
  19 JUILLET. Paris. Dernier délai pour l'inscription
  à l'Hospice des Quinze-Vingts des candidats aux places
- d'aides de cliuique.
- a auce stre eming. Montpellier. Concours de clinicat des maladies des enfants et d'orthopédie.

  23 JULIAN. Paris. Faculté de médiceine. Clôture d. a registre d'inscription pour la 4 é inscription.

  24 JULIAN. Spa. Congrès de médiceine professionnelle.
- 25 JUILLET. Toulouse, Concours de l'internat cu médecine des hôpitaux de Toulouse. 25 JUILLET. Nancy, Concours de suppléant des chaires d'anatomic et de physiologie à l'Ecole de méde-
- cine de Besançon.
- cme ue Besançon.
  25 [UILLEN. Besançon. Concours de chef des travaux de physiologie à l'École de médecine de Besançon.
  25 [UILLEN. Paris, Hospiec des Enfants-Assistés.
  Ouverture du cours d'Ingiène et de clinique de la première
  enfance par M. le P MARPAN.
  25 [UILLEN. Orléans. Concours de l'internat des
- aux d'Orléans 28 JUILLET. - Toulouse. Congrès de la Fédération des
- 28 JUILINI. Toulouse. Congrès de la Fédération des internes des héplatux de Prances Quinze-Vingts. Concours pour 4 places d'aides fitulaires et 4 places d'aides provisioires de clinique.
  29 JUILINI. Lélge, Reuniou de l'Association internes de la concours pour 4 places d'aides fitulaires et 4 places d'aides de la concours pour aix places de médeins inspecteurs d'itygène de l'Hérault.
  20 JUILINI. Montipellire. Concours pour six places de médeins inspecteurs d'itygène de l'Hérault.
  21 d'AOUT. Berné. Cours d'orthospédie de M. le D' Calles de l'aides de l'aides de M. le D' Calles de l'aides de l'Alles d'Alles de l'Alles d'Alles d'Alles

- I'er AOUT. Luxembourg. Congrès des aliénistes et neurologistes de langue française. 1°F AOUT. Bordeaux, Concours d'entrée à l'École du
- service de la marine. 1er Aour. - Rouen. Association française pour l'avaucement des sciences.
- 1er Aour. Concours d'admissibilité à l'École du service de santé de la marine à Bordeaux.

  16 Aour. — Leysin. Cours d'héliothérapie par M. le Dr ROLLIER.
- 17 AOUT. Paris. Hôpital des Enfants-Malades. Cours de clinique de M. le Dr Nobécourt. 20 AOUT. Bruxelles. Congrès international du tra-
- vail intellectuel. 20 AOUT. — Paris. Hôpital Lariboisière. Cours de perfectionnement d'oto-rhino-laryngologie de MM. les De Dufourmentel, Mirgeville, etc., sous la direction de M. le Dr SEBILEAU.

# VARIÉTÉS

#### L'ALIMENTATION DES ROMAINS

Les aliments d'origine animale et les boissons.

Les Romains des premiers âges furent surtout végétariens. Cependant de tout temps les Latins furent grands amateurs de viande de porc, de lard et de charcuterie. Pline accorde à cette chair cinquante saveurs différentes. Avec une telle appréciation, il n'est pas surprenant qu'il n'y eût pas de grands dîners où le cochon ne figurât avec honneur (I). Les Latins salaient et fumaient sa chair pour la conserver. Ils fabriquaient des andouilles, des boudins et des saucisses. Au porc, ils demandaient les jambons, le filet, la langue, la tête, la panse, les pieds, la tétine ; mais leur morceau de prédilection était une matrice de truie. Suivant Pline, aucun animal ne fournit plus aliments à la gourmandise de l'homme. Pour obtenir des foies plus gras, on engraissait les cochons avec des figues sèches et on les tuait après les avoir abreuvés de vin miellé. Les censeurs prohibèrent tout d'abord les matrices. les langues, les rognons, les testicules et les têtes.

Il semble que pendant longtemps les Latins ne consommèrent que dans les grandes circonstances la chair des autres animaux domestiques, Le sacrifice de ces précieux auxiliaires de l'homme avait un caractère religieux. On immolait aux lares et aux petites divinités des chevreaux, des agneaux, des veaux. L'espèce bovine fournissait les victimes opimes. Ce sont les sacrifices les plus magnifiques pour apaiser les dieux. Cette tradition, plus païenne que musulmane, s'est perpétuée jusqu'à nos jours parmi les populations indigènes de l'Afrique du Nord. Quand une sécheresse persistante compromet les récoltes, on sacrifie un bœuf pour fléchir le ciel et le déterminer à arroser la terre. Les bovidés ne donnaient-ils pas leur travail et les ovidés leur laine et les capridés leur poil (2)? A ce titre, ces animaux avaient quelque chose de sacré. Le peuple romain condamna à l'exil un chevalier qui avait abattu un bœuf pour en faire manger les tripes à son giton, Mais déjà du temps de Plaute, il y avait sur les marchés des bouchers qui débitaient de la viande d'agneau, de mouton et de bœuf (3).

Les viandes noires, le gibier sont très recherchés des Romains. Les lois somptuaires les ont d'abord frappés d'interdit. Mais que peuventles lois contre les mœurs? Il fut longtemps défendu de servir dans les festins un sanglier entier. Le loir fut aussi un mets prohibé par les mêmes lois. Dès les dernières années de la République, on éleva ces animaux en captivité: les sangliers dans les parcs, les loirs dans des tonneaux. Sur les tables figuraient encore le cerf, le moufion, le lièvre, le hérisson, le furet, la belette. Des dames de la haute société avaient pris l'habitude de manger du cerf tous les matins. Elles furent par ce moyen protégées de la fièvre pendant une longue existence. Tous les cerfs n'avaient pas cette vertu: pour la posséder il était indispensable qu'ils aient été tués par un seul trait. La belette est utile contre les piqures de scorpion et les morsures de serpents. Les lapins pullulaient en Espagne et aux Baléares. Les Latins ne paraissent pas avoir songé à les domestiquer (4). En Espagne, on estimait beaucoup les fœtus de lapin tirés du ventre de leur mère ou les lapereaux nouveaunés. On les mangeait sans les vider.

La classe des oiseaux fournissait à la table des Latins naturellement la poule, dont on recherchait particulièrement les gésiers et les crêtes. Une loi (loi Fannia, an de Rome 503) défendait de servir dans un repas plus d'une poule, et cette poule ne devait pas avoir été soumise à l'engraissement. Pour l'éluder, on gavait les jeunes coqs avec des alimento détrempés dans du lait. On pratiquait aussi l'art de chaponner. Aux oies, on demandait leurs foies. Le grave Pline discute la question de savoir à qui revient le grand honneur d'avoir inventé les foies gras d'oie. Pour rendre ces foies plus savoureux, on les trempait dans du lait miellé, Messalinus Cotta se fit un nom pour avoir édité un plat de pattes d'oie grillées et de crêtes de coq. Hortensius, le rival de Cicéron au barreau. fut le premier à servir des paons. La pintade n'était pas très appréciée des Latins. Ils lui reprochaient un fumet désagréable. Dans les repas figuraient les canards, les perdrix, les faisans, les palombes, les colonibes et les pigeons, malgré leur prix très élevé et l'espèce de culte que l'on avait voué à ces derniers, déià chargés de la poste aérienne. On n'est pas surpris de voir manger les grives, les merles, les gélinottes, les poules sultanes, les lagopèdes, les becfigues, même les rossignols. Mais que penser de l'autruche, de la grue, de la cigogne, du perroquet, et du flamant? Les langues de flamant étaient un mets favori du gourmet Apicius et sous le nom de bouclier de Minerve, le frère de Vitellius fit servir à cet empereur un plat monstrueux composé de foies de carlets, de cervelles de paons et de faisans, de

(4) Varron distingue trois espèces de lièvres : le lièvre d'Italie (Lépus mediterranneus), le lièvre bianc des Alpes (Lépus variabilis) et le lièvre d'Espagne (Caniculius), le lapin. Ces trois espèces doivent être réunies ensemble dans les gareuues (léponira). — De Rensitica livre II, 40.

<sup>(1)</sup> Le porc salé des Gaules était très réputé. Déjà du temps de Caton l'Ancien, on en importait de grandes quantités à Rome, On en conservait trois ou quatre mille pièces dans des cayes. — VARRON, de Re rustica, livre II, 4.

<sup>(2)</sup> On toudait les chèvres comme les moutons et leur poil servait à tisser les toiles à voiles des navires et les toiles de tentes des soldats,

<sup>(3)</sup> PLAUTE, Les Captifs, acte IV, sc. 2.

REMINERALISATION RECALCIFICATION BIOLOGIQUE GLOBALE POUDRE, CACHETS

COMPRIMÉ, GRANULÉ

CHAUX SILICO-FLUOREE ORGANIOUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. — PARIS

# Adrépati

Composition:

Extrait hepatique Extrait hepatique Extraits de la company Extraits de la company Extraits de la company Excipient antiseptique et calmant.

FISTULES HEMORROIDES

> RECTITES PROSTATITES

uppositoires - Pommade

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS: LABORATOIRES DUBOIS, 35, rue Pergolèse, PARIS



Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à

# ION et AUTO-INTOXICATION INTESTINALE

Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE

alycériné et de PANBILINE Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE. ANNONAY (Ardèche)



Établissement Therme ouvert toute l'année.

Olimat sédatif doux et tempéré en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes. INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES

TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative



# APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammajoires - arthrites - périjonites, :-:

A. HELMREICH. Électricien-Constructeur, NANCY

# VARIÉTÉS] (Suite)

langues de fiamants et de laitances de murènes (1). On est tout surpris de voir que les Romains ne mangeaient pas les cailles. Elles avaient la réputation de se nourrir d'une graine vénéneuse et d'être sujettes à l'épilessie (2).

Les œufs entraient dans un grand nombre de préparations culinaires. On les conseillait aussi à l'extérieur et à l'intérieur dans un grand nombre de maladies, entre autres la dysenterie, l'hémoptysie.

De tout temps les Romains furent très friands de poisson. Les plus estimés étaient les turbots, les rougets, les surmulets et les murènes. Certains de ces poissons étaient payés un prix exorbitant, et pour quelques-uns on créa des viviers à grands frais. Il faut citer aussi les loups, les dorades, les bars, les esturgeons, les soles, les cardets. Les anguilles, très en faveur chez les Grecs, étaient dédaignées en Italie. On leur reprochait leur ressemblance avec les serpents et leur existence dans la vase.

Les mers furent tellement pêchées qu'elles finirent par se dépeupler. Juvénal (3) se plaint de ce que la gourmandise a dévasté les côtes; de ce que dans la mer Tyrrhénienne, les pêcheurs ne laissent

(1) SUÉTONE, les Douze Césars, Vitellius XIII.
 (2) Cependant, du temps de Varron, on les élevait dans des

volières avec les ortolans et on les vendait fort cher quand elles étalent grasses.

(3) JULIANI, Saire V, vers 94 et suiv.

plus [grossit le poisson et de ce qu'il, faut aller les chercher jusqu'en Corse et en Sicile. Parcontre, les Latins paraissent ignorer tout à fait les poissons d'eau douce (4): la carpe, le brochet, la truite et le saumon. Les propriétés toxiques et vénéneuses de certaines espèces ne leur avaient pas échappé et ils comaissaient les dangers des piqûres de la vive araignée et de la rale pasténaque.

Les crustacés: langoustes, squilles, crevettes. camarons, étaient très recherchés. Quant aux écrevisses, on leur accordait plutôt des propriétés antitoxiques contre les venins, contre les piques de scorpion et contre l'hydrophobie.

Les huîtres figurent dans tous les grands festins. Les plus appréciées étaient celles du lac Lucrin, puis celles de Brindisi. On finit par en acclimater l'espèce dans le Lucrin. Les Romains établirent des parcs aux huîtres sur la fin de la République. Les moules, les pétoncles, les praires étaient des coquillages moins prisés. En revanche, les oursins étaient en presque aussi grande faveur que les huîtres. Les escargots étaient regardés comme un aliment très délicat. De même que pour les huîtres, on créa des parcs pour leur élevage.

On consommait la chair des tortues. La chair et le bouillon de grenouilles étaient réputés bons

(4) Varron et Columcile font mention de viviers d'eau douce. On n'y élevait toutefois que des poissons de mer floups et dorades) qu'on y avait acclimatés.



# OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empicyé par 30.000 Médecins du monde entier

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général ; Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

# TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.







# Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

# TIRAZINE (Citrosaliova

(Citrosalicylate de Pipérazine)



L'URAZINE
Un énergique discolvans de l'Acide Urique et des Urates;
Un analgesique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.;
Un antiespit que puissant des reins et de la vessie.

Parallement tolèrée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, FURAZINE cest le médicament de choix à opposer à la Lithiane rénale et à loutes les manifestations arthritiques.

Présentés sous deux formes | Granulés déressents pour le traitement, proince, la LITIESATURE ST ÉCHAFILLUS.

L'ORGANICA DE LA DESCRIPTION DE L'ARGE L'AR

L. DURAND; Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).

# L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE
Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

t à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescence Cures d'Air & de Soleil & de Régimes

Relic à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

# VARIÉTÉS (Suite)

contre tous les venins. Ces batraciens n'entraient pas pourtant dans la consommation courante. Les larves de certains papillons furent un aliment très recherché sur les tables. Les plus estimées étai nt celles du rouvre.

Pour accommoder leurs aliments les Romains usaient du lard et de la graisse de porc ou d'oie fondue et salée (liquamen). Leur graisse végétale était presque exclusivement l'huile d'olive. Ils connaissaient cependant les huiles de noix, de sésame, d'arachides, de ricin et bien d'autres; mais elles n'étaient utilisées qu'en médecine et en parfumerie. Il en était de même des graisses. Le beurre, barbarum gentium laudissimus cibus (Pline), est plutôt réservé aux usages thérapeutiques que recherché pour sa valeur nutritive. On lui attribuait des propriétés émollientes, astringentes, carminatives, purgatives. A l'extérieur, on l'employait en onctions chez le nourrisson. Plus il était rance, plus il était apprécié. Par contre, le fromage était un aliment très prisé des Latins, qui s'en servaient beaucoup dans la cuisine. A Rome, les fromages les plus estimés étaient importés de Nîmes, de la Lozère et du Gévaudan: Le fromage de Céba se faisait avec du lait de brebis, celui d'Agrigente avec du lait de chèvre.

☐ (°et pas le lieu, à propos d'alimentation, de passer en revue toutes les substances animates excrémentielles et autres appliquées à la médecine. Ces substances, qui répondaient àune intention opothérapique réelle, étaient aussi aons breuses et variées que souvent répuguantes.

#### Les boissons.

J'ai fait une énumération sommaire, mais aussi complète que possible, des aliments des Latins. Il reste à voir, pour ne rien omettre, quelles étaient leurs boissons.

Pline connaissait cent quatre-vingt-quinze espèces de boissons. Mais le vin était la boisson habituelle des peuples de la Méditerranée. Pourtant Romulus avait prescrit de faire les libations avec du lait et pendant longtemps il fut interdit aux femmes d'en user. Par la suite, la culture de la vigne devint l'objet de grands soins. Ne plante rien avant la vigne sacrée, écrit Horace à son ami Varrus. On la mariait à l'ormeau et au peuplier et elle atteignait une telle hauteur que, dans la Campanie, les vendangeurs stipulaient dans leurs contrats de travail le prix du bûcher et celui du tombeau. Elle donnait de très grauds rendements. Pline parle d'un seul pied de vigne qui produisait deux ceut trente-trois litres de vin. On la cultivait aussi en échalas. Dans la Gaule

Narbonnaise et en Afrique, on la laissait librement courir sur le sol.

On conservait le vin pendant une durée incroyable. Au temps de Pline, on trouvait encore à Rome des vins opimiens. Ces vins avaient été récoltés sous le consulat d'Opimius en l'an 633 de Rome, année particulièrement remarquable par la qualité des produits de la vigne. Ils avaient donc alors près de deux cents ans d'existence. Ils étaient devenus doux comme du miel, mais amers. Dix-neuf litres de ces vins coûtaient 210 francs. Le cécube, cher à Horace, avait disparu. Le falerne avait la réputation d'être le seul vin à prendre feu. Si le fait est exact, il ne faut pas demander quelle était sa teueur en alcool. Il n'est donc pas surprenant que les vins aient été presque toujours consommés additionnés d'une forte proportion d'eau chaude; de là le nom de « thermopolions » donné aux cabaretiers. On les plâtrait pour leur enlever leur âpreté et on ajoutait au moût de la poix, autant pour les conserver que pour leur communiquer une saveur qui plaisait aux Latins. Les vins étrangers les plus appréciés étaient ceux de la Grèce, ceux de Thasos, de Chio, de Lesbos; puis ceux de Sicyone et de Chypre. Les Romains aimaient les vins salés et à certains crus on ajoutait de l'eau de mer. Pour les ouvriers, on faisait des piquettes en laissant macérer du marc de raisin dans de l'eau. On parfumait les vins avec la myrrhe, le Calamus aromaticus, l'absinthe, la rose et la violette, etc. On faisait des vins miellés et des vins d'aromates en v ajoutant du miel, du safran, du poivre et du mastic. On obtenait des boissons fermentées avec le lotus, avec les dattes, les figues, les caronbes, les pois, les pommes, les grenades, les raiforts et bien d'autres fruits ou racines.

L'ivrognerie était répandue dans toutes les classes de la société (1). Boire beaucoup était un point d'honneur etl'onfaisait des matches de capacité d'absorption. Au premier rang des buveurs les plus illustres cités par Pline, on relève les noms de Marc-Antoine et du fils de Cicéron. Ce dernier avalait d'un seul trait six litres et demi de vin I Le même Pline a tracé un tableau très fidèle de l'alcoolique. « De là la pâleur et les joues qui tombeut, l'injection des yeux, le tremblement des mains qui l'absent choir des vases pleins et — ceci

(1) Une 'ivroguerie crapuletuse. Pintarque (Antoins, XI) mocnate que ce consai, convoque un matin par le peuple pour une assemblée, avait publiquement souillé de ses vonissements la tunique d'un de ses amis, Sénêque et le ces d'un préfet de police de Rome (Urbhs e ston). Lucien Pison, qui ne dessoual pas perdant toute la durré de ses fonctions, et celul de s 1 sur c : seur, Cossus, qui se rendit au Sánat dans un tel dat d'érbriée qu'il s' y endormit et duit être rapport échez luj lyre-mort sans qu'on pût le réveiller, (Sérêgue, Letires à Luci-liès, J.XXXXIII).

# ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO - ROME

# **BIOPLASTINA SERONO**

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

#### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la :
"BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (Ier)



# DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

# ORTHOPÉDIE - PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine
JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

Envol du Catalogue sur demande BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

# RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUE:MENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

# VARIÉTÉS (Sulte)

est le châtiment immédiat de l'intempérance, —les songes terrifiants et l'agitation noctume; enfin, suprême récompense de l'ivresse, les passions monstrueuses et la volupté du crime. »

Le vinaigre servait d'assaisonnement pour presque tous les aliments. On l'utilisait encore en boisson mélangé avec de l'eau et il était employé en thérapeutique.

En Espagne, dans les Gaules et en Égypte, on demandait l'ivresse aux boissons de grains fermentées.

L'hydromel était un mélange d'eau de pluie et de miel. Il a, dit Pline, les mêmes inconvénients que le vin, sans en avoir les avantages.

Chez les Latins, le lait fut plutôt une boisson de régime. Pour Pline, le lait de chèvre est le plus convenable pour l'estomac. Il conseille de le faire bouillir avec les cailloux de la mer. Il recommande le lait en boisson pour toutes les ulcérations internes, contre celles de reins, de la vessie, de l'estomac, des intestins, de la gorge, des poumons; contre le prurit et les éruptions; comme contrepoison dans les intoxications par la cantharide, par la ciguê, le soufre, la céruse et le vifargent. Depuis vingt siècles les indications du lait n'ont pas été beaucour modifiées.

Comme boisson, les eaux courantes étaient préférées aux eaux stagnantes : mais les meilleures sont les eaux de puits, parce qu'elles ont été filtrées par le sol. C'est bien à tort, suivant Pline, que l'on conseille l'eau de pluie comme étant plus légère. Il donne de sa théorie une explication fort simpliste. L'eau de pluie est plus lourde parce qu'elle tombe des nuages. La qualité des eaux se reconnaissait aux taches qu'elles formaient sur les vases de cuivre ; à la façon dont elles cuisaient les légumes ; au dépôt qu'elles laissaient lorsqu'on les décantait doucement; enfin à leur odeur. Une eau, pour être salubre, ne devait avoir ni odeur ni saveur. Le moyen de corriger une eau malsaine était de la soumettre à l'ébullition jusqu'à réduction de moitié. Néron faisait bouillir l'eau, la mettait en bouteilles, puis la laissait rafraîchir dans la neige.

Pline ne s'étend pas longuement sur les eaux minérales. Il cite seulement les eaux purgatives de Cutilie. Il adresse à ses contemporains le reproche de boire de trop grandes quantités d'eaux thermales et il leur conseille de leur adjoindre des petites prises de sel lorsqu'ils en font usage!

H. Gros.



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE
Le médicament régulateur par cacleince, d'une efficacité sans de déchioruration, le reméde le égale dans l'artéroielrose, la plus héroique pour le brightique d'rooikie, e, l'albuminurie, l'hy-dominure, l'hy-desse se la digitale pour le drooikie.

IATÉE | CAFÉINÉE

plus sûr des cures ktion, he remêde is pour le brightique a digitale pour le coedmes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye
la diathèse urique, solubilise

pisie. | cardiaque. | cours du sang. | les acides urinaires. SES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. — Frix : 5

PRODUIT FRANÇAIS

4; rue du Roi-de-Sieile

PRODUIT FRANÇAIS

## NÉCROLOGIE

LE PROFESSEUR JEAN FABRE (1866-1921)

Leprofesseur Jean Fabre, professeur de clinique obstéricale à la Paculté de médecine de Lyon, est mort à Paris le 6 juin dernier. Né à Lyon le 8 juin 1866, interne lauxéat des hópitaux de Lyon en 1888, alde de clinique gynécologique en 1892, chet de clinique obstétricale en 1895, agrégé et accoucheur des hópitaux de Lyon en 1907, il succéda en 1904 à son matter Pochiet à la chaire de clinique obstétricale: la mort vient de l'y frapper, à peine âgé de cinquante-cinq ans.

Fondateur et président honoraire de la Société d'obstétrique et de gynécologie de Lyon, membre correspondant de l'Académie de médecine, Fabre a marqué de sa forte empreinte un grand nombre de travaux intéressant les branches diverses de l'Obsétérique.

Son enseignement fut condensé de façon à la fois claire et originale dans un remarquable Précis d'obstélréguse dont les deux premières éditions furent rapidement épuisées, eton hui doit, entre autres publications, sure Étude sur la desente sus-pévièreme de la tête dans les présentations; du sommet, un Allas d'anatomie normale et pathologique de la grossesse, véritable recuell original de photographies microscopiques, et surtout une série de communications sur sa méthode de Radiographie benúmérique: de patientes et inlassables recherches aboutireut en effet à la mise au point d'un ingénieux procédé qui permet. l'appréciation aussi exacte que possible de la valeur obstétricale d'un bassin rétréel, et grâce auquel il put constituer une collection de prés de 120 oradiogrammes repro-

duisant rigoureusement les formes diverses du détroit supérieur.

Pius récemment, par la méthode de l'Hystérographie externe, il arrivait à obtenir l'inscription graphique de la contraction utérine et de ses variations sous les diverses influences et commençait, avec une série de cas heureux, à publier les premiers résultats de ses recherches sur la Provocation médigeamenteus du travail.

Adepte fervent de la chirurgie obstétricale, il fut parmi les preniers à pratiquer en Prance l'Opération de Gigli, la césarienhe vaginale, la césarienhe suprasymphysaire et, soucieux de concilier la prophylaxie de l'injection punpérate avec les exigences de l'enseignement pratique dans une chirique où affluaient les stagiaires, il ne cessa de tout mettre en œuvre pour atteindre ce but. Il développa en particulier la méthode de son maître Pochier en intensifiant l'usage de l'essence de térébenthine, nou seulement en abecé de fixation, mais a: hipécious vaginales prophylactiques ou en injections sous-cutanées sous forme de sérmu térébenthiné.

Pondateur enfin à Lyou des consultations Budin, passionné pour tont ce qui était protection de la maternité ou de la première enfance, il se place parmi les premières et plus fervents apôtres de la puériculture.

A ces tâches multiples, Pabre se consacra avec une

ardente énergie, une impeccable droiture, une haute conscience de son rôle, et sl. parfois, sa forme était un peu rude, ceux quil approchéreut d'un peur près vauront garde d'oublier qu'elle masquait fort mal une profonde et inlassable bonté.



Laboratoire de BIOLOGIE appliquée

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Échantillon et Littérature E. LANCOSME , 71 Avenue Victor Emmanuel III . PARIS

Téléphone: H. CARRION & CIE

Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

# LEVURE CARRION B 17

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

#### NÉCROLOGIE (Suite)

#### A -J. MARTIN

Le Dr Audré-Louis-François-Justin Martin, qui vient de mourir à l'âge de soixante-huit ans, a joué pendant longtemps, en hygiène publique, un rôle très en vue, tout particulièrement près la préfecture de la Seine dont il dirigea les services techniques d'hygiène pendant de nombreuses années. En 1892, il avait été nommé juspecteur général des services d'hygiène et de l'habitation avec direction effective. Puis, le conseil municipal réorganisa ses services d'hygiène, et le Dr A .- J. Martin fut alors nommé (1er décembre 1907) inspecteur général des services d'hygiène de la Ville de Paris. Il obtint la retraite et l'honorariat en 1919, après trente-c-nq ans de service.

L'hygiéuiste très distingué qui vient de disparaître appartenait, de par ses fonctions, au Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine, au Conseil supérieur d'hygiène de France, etc. Il était correspondant de nombreuses sociétés scientifiques françaises et étrangères, lauréat de l'Académie de médecine et de la Faculté, médaille d'or des épidémies, officier de la Légion d'honneur. Ancien préparateur du cours d'hygiène de la Faculté de médecine, co-directeur de la Revus d'hygiène, il a beaucoup écrit au Progrès médical, etc.

Le D. A .- J. Martin était un homme affable et de compagnie très agréable. CORNET.

#### REVUE DES REVUES

Le traitement du trachome par l'arsénobenzol, par M. HENRI DE WAELE (Gand), Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, 1920).

Ou a décrit successivement une série de microbes comme ageuts pathogènes du trachome, mais sans jamais pouvoir démontrer leur valeur étiologique par les critères habituels exigés en bactériologie : constance des microbes dans les cas typiques de l'affection, et absence dans d'autres maladies : isolement des microbes ou obtention de cultures pures : reproduction de l'affection à l'aide de ces cultures.

Toutcfols, la plupart des auteurs semblent d'accord pour reconnaître la résistance du virus à la glycérine et son peu de résistance à la chaleur et, d'autre part, la démonstration de la filtrabilité, du moins de certaines formes de virus, semblent rapprocher l'agent infectieux du trachome des parasites protozoaires.

Cette cousidération a conduit l'auteur à essaver contre cette affection les remèdes arsenicaux, spécialement l'arsénobenzol, qui se sont montrés plus particuièrement actifs contre les affections à protozoaires, telles la syphilis et d'autres.

TRAITEMENT. - I. Forme aiguē, granulaire. - C'est contre cette forme qu'étaieut dirigés antérieurement les traitements mécaniques : brossage, expression des granulations on l'excision du cul-de-sac conjonctival.

Voici comment l'auteur applique l'arsénobenzol ; Après ancethésie cocaïnique, on retourne les deux paupières et, avec un petit bistouri ou avec un scarificateur, on scarifie toute la surface, surtout au niveau des granulations, et on tâche, même eu s'aidant d'une fine curette, de faire sortir le contenu vitreux des granulations. Une fois l'hémorragie arrêtée, on tampoune toute la surface avec un petit tampon de ouate imbibé d'unc solution d'arsénobenzol dans l'alcool méthylique (5 p. 100). Pendant une à deux heures le malade garde sur les yeux des tampons d'ouate humectés d'acide borique ou mieux d'alsol, jusqu'à diminution de la sensation de cuisson.

Puis, tontes les trois heures, lotion avec l'acide borique ou mieux avec la solution d'alsol à 0.5 p. 100 (acéto-tartrate de soude).

Après douze heures et vingt-quatre heures nouveau tamponnement à la solution méthylique d'arsénobenzol. Après deux jours, les douleurs et le gonflement ont diminué et on continue le traitement.

L'existence d'un pannus u'est pas une contre-indication, au contraire.

II. Formes granulaires légères, formes folliculaires torpides et état chronique plus ou moins cicatriciel. -Toutes ces formes relèveut du même traitement.

On applique dans la cavité conjouctivale, de préférence à l'aide d'une baguette en verre, gros comme un demipctit pois, de l'onguent à l'arsénobenzol à 1 p. 100.

Cet ouguent est de préparation facile : ou emploie comme excipient de l'onguent simple. Il se conserve bien à l'abri de la lumière. A la surface il brunit plus ou moins vite, mais cela n'empêche nullement son emploi ultérieur.

Le néosalvarsan donna des résultats moins satisfaisants, car il se moutra notablement plus irritant.

Toutes ces formes sout justiciables de ce traitement, prolongé pendant des semaines et des mois.

Les eas aigus et subaigus traités ainsi donuent des résultats parfaits avec retourdes conjonctives à peu près à la normale sans déformation du tarse, etc. Quelques mois après la fin d'un long traitement les paupières n'out même plus cet aspect gonflé et légèrement entropionné si caractéristique de l'affection.

III. Formes chroniques. - Même les cas chrouiques, particllement guéris, c'est-à-dire au stade cicatriciel, sont considérablement améliorés surtout dans le sens d'un retour à un état plus normal des tissus de la coujonctive, dégagement des culs-de-cas et disparition de toute F. TERRIEN. photophobie.

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS Groupe médical parlementaire

# Le Groupe médical parlementaire s'est réuni le 30 juin

au Sénat, sous la présidence de M. le Dr Chauveau, sénateur.

M. le Dr Merlin demande que deux chaires d'hydrologie soient créécs à Lyon et à Toulouse, la dépense devaut être couverte par un prélèvement sur les jeux. Ce vœu,

adopté, sera transmis à M. le ministre de l'Instruction onblique.

M. le Dr Chauveau, président, fait un bref historique du différend surveuu entre le corps médical et le ministre des

Pensions à propos de l'article 64 de la loi des Pensions, Celui-ci a fini par comprendre la uécessité d'un accord et d'une enteute avec les médecins représentés par l'Union

# Adopte dans les Biptions de Barle et de la étatin. POUDRE-PEPTONE CATILLON Allment des malades digerant mat on qu'on veut enstanter. WINDE PEPTONE CATILLON

# Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, blen toléré, actif et agréable, 2 contre Myxoodème, 2 à 8 contre Obestte, Goître, etc.

Viande assimilable et Giycérophosphates. Bétablit les Forces, Appétit, Digestions.

VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.) RICHARD POMARÈDE

LA CURE DE DIURÈSE

# SUPPOSITOIRE PÉPET

CONSTIPATION Cohant: HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers. HEMORROIDES



# ISOL TOILET POWDER

LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantillon, prix spéciaux aux médecins, maternités, crèches, etc., sur demande

Société des Produits MIRMER, 33, rue Victor-Hugo, Bois-Colombes (Seine)

# Traitement des Psychonévroses

Par la rééducation du Contrôle cérébral

Par le Docteur Roger VITTOZ (de Lausanne)

6 fr.

# Le Traitement actuel de la Syphilis

Par le Docteur E. EMERY

Avec la collaboration du Docteur A. MORIN, ancien interne de Saint-Lazare

HERZEN

3º édition. 1921, Un volume in-8 de 446 pages...

# Vient de paraître :

# Guide formulaire de Thérapeutique

25 fr.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

des syndicats; une commission tripartite dans laquelle tancier représent és le ministre, les mittiles ette métécins a été nommé; elle fonetionue, et les résultats sont tels qu'on peut actuellement considérer le conflit comme terminé. Pour le passé, on accepters de régler les honoraires médicaux d'après les ententes établies entre l'admi. nistration et 5 départements. Les départements où aucun accord n'avait en lieu seront payés sur les tarifs acceptés par les départements similaires. Le tarifkilométrique de 1f., 50 pour le passés era revisé pour l'avenir métrique de 1f., 50 pour le passés era revisé pour l'avenir

- Le paicment à la visite sera de : 5 à 6 francs pour les villes de 5 000 habitants et au-
- dessous;

  7 à 8 francs pour les villes de 5 000 habitants à 100 000
  et les régions libérées;
- 8 à 10 francs pour les villes de 100 000 habitants et audessus et les banlieues des villes de 200 000 habitants, avec, pour la banlieue de Paris, une liste des communes analogue à celle du tarif Breton.

Il reste à établir les règles du contrôle et fixer encore quelques points de détail; mais le conflit peut être considéré comme terminé.

- M. le D'Laurent fait observer que la modestie du president Chauveau ne hiu a pas permis de dire que c'état à lui qu'était dû ce résultat. C'est Chauveau qui, agissant cu vrai et bou diplomate, a pu remettre en contant unisitre et médecins. Je groupe adresse par la voix de son secrétaire ses vifs remerciements à son distingué président. (Aplaudissements unanimes)
- Le Dr Gilbert Laurent résume et commente brièvement le rapport l'abry sur le recrutement de l'armée, au point de vue médical.

Le service militaire obligatoire sera de un an et demi dans l'armée active, deux ans dans la disponibilitéscize aus et demi dans la réserve de l'active et dix ans dans la réserve territoriale.

Des sursis d'incorporation renouvelables d'année en année (art. 22) pourront être accorriés. Les sursis accordés pour études aux étudiants en médecine, en pharmacie et aux élèves des écoles vétérinaires pourront être accordés jusqu'à vingt-sept ans.

Les jennes gens qui auront obtenu des sursis d'incorporation suivront, après leur libération, le sort de leur classe d'âge.

L'article 35 porte que e les étudiants en médecine, en phrmade ou en dentisterie, et les clèves des écoles vétérinaires accompliront leur service actif dans le service de santé ou vétérinaire. e Des cours facultatifs de préparation militaire, adaptés à la spécialité, seront institués par entente entre les ministres de la Guerre et de l'Instruction publique.

« Les élèves ayant oltenn avant la fin de leur sunsi le brevet de préparation militaire seront nommés: médechn aide-major, on pharmacien aide-major de 2º classe de complément, ou vétérinaire de 2º classe de complément, à la condition qu'ils soient reque docteurs en médechne, on internes au concorr dans une ville de faculté avec 16 inscriptions validées, on pouvrus du diplôme de chirurgien-deutiste (une appellation spéciale sera dounée aux dentistes), ou vétérinaires.

S'ils ne remplissaient pas les couditions scientifiques ci-dessus et s'ils étaient seulement possesseurs de 12 inscriptions ou élèves de 4º aunée dans une école vétéfinaire, ils scraient uommés médecins, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires auxiliaires.

Les élèves qui ne posséderaient pas le brevet d'aptitude militaire seraient incorporés pendant dix-huit mois dans une section d'infiniriers. Il leur resterait la faculté de suivre des cours d'application spéciaux, pour obtenir les grades de méticles, pharmacien aide-major ou auxilitaire, mais leur durée de service serait de dix-huit mois.

Les clèves ayant leur brevet d'aptitude militaire à l'incorporation et promus unédecins, pharmaciens, etc., ne feront qu'un an de service, mais îls resteront à la disposition du ministre de la Guerre jusqu'à leur passage anns la réserve territorlale. Pendant leurs deux années de service dans la disponibilité (art. 39), les médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires de complément ou auxilaire peuvent être rappelés sous les drapeaux.

En résumé, les dispositions du projet de loi semblent coucilier assez justement les nécessités des études médicales et les besoins du service militaire.

Seul, l'article 81 a soulevé l'unaulme opposition du Groupe médical. Cet article prévoit une peine d'emprisoumement de deux mois à deux ans pour les médecins civils ou militaires qui, appelés à siéger dans les consells de revision ou les commissions médicales, accepteraient des dons, promosses de dons, termination de la consella de sons, promosses de dons, promosses de

Cet article paraît d'autant plus injurieux pour le corps médical qu'il y est scul visé, que son rôle dans les conseils ou commissions est purement consultatif, etc.

Le Groupe charge les Dr Constant et Grinda de demander la suppression de cet article.

> Le scerétaire général, Dr Gilbert Laurent, député.

#### REVUE DES THÈSES

Contribution à l'étude des fibromes de la portion sus-vaginale du col de l'utérus (M<sup>11e</sup> MARIE OGAND-JANTANTZ, Thèse de Montpellier, 6 juillet 1920).

La symptomatologie des fibromes (douleurs, troubbes urinaires et intestinaux) se tire de leur situation pelvienne. Au eas de gravidité, placenta prævia, présentation vicience et dystocie peuvent en être la conséquence, d'où césarience suivie d'hystérectonie. In debors de ces eas, le traitement consiste dans l'hystérectomie abdouninale ubptade suivie d'évidement du col. Pa'ILD DEMAS. Contribution à l'étude des grossesses abdominales primitives (M. PAUI, DOURLHES, Thèse de Montpellier, 26 juillet 1920).

Consécutive à une fécondation ou une faxation peritonéale directe, cette variété de grossesse ectopique est araç, et le tableau elinique est sensiblement identique à celui des grossessess tubaires, sauf que leur évolution permet plus souvent d'atteindre le terme normal et au delà. L'exameu histologique permettra seul de poser le diagnostic eu affrimant que l'œuf n'était pas primitivement fixé au niveau de l'ovaire ou des trompes.

# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE

ESSENCE ANTISEPTIQUE
GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Litérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 150, Avenue

de Wagram PARIS

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif

EXTRAITS BILIAIRE

Literature et Echanillon: LABORATOIRE DE THERAPIE BIO CHIMIQUE, 159, Avenue de Warran -ARIS

Anémie, Scrofule, Chlorose, Lymphatisme.

Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire

# "Calciline"

# RECALCIFICATION - REMINÉRALISATION

COMPRIMÉS à DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

Mode d'Emploi : 2 Comprimés dans un peu d'eau arant chaque repas. Enfants 1/2 dose.

Croissance,

A. ODINOT

PARIS 25, RUE VANEAU

Diabète, Grossesse, Allaitement, Convalescence

Adénites, Coxalgie, Maladie des Os

## NOUVELLES

Avis. — Pendant la période des vacances, nous ne donnons pas de feuille des dernières nouvelles. Les dernières nouvelles cessent avec ce numéro et reprendront fin septembre.

Nécrologie. — Le D' Revillet, de Caunes, décédé à Allevard. Il était ancien interne des hôpitaux de Lyou, chevalier de la Légion d'honneur, etc. On a de lui plusieurs publications sur l'héliothérapie, sur le climat marin, etc. (L'von médical, Province médicale).

Le Dr Revillet était plein de bonté, tout dévoué à ses malades et à ses confrères.

Marlages. — Piançailles de M. André Caluctte, fils du Dr Albert Calmette, fondateur de l'Iustitut Pasteur de Lille, sous-directeur de l'Iustitut Pasteur de Paris, avec M<sup>10</sup> Alberte Lemiraux.

Mariage du Dr Armand Digeon, aneien interne des hôpitaux, chevalier de la Légiou d'honneur, croix de guerre, avec M<sup>110</sup> Geneviève Froussard.

Assistance publique. — Concours d'accoucheur des hopitaux. (Admissibilité). —Notes obtenues : (séances du 9 juillet).

Eprcuve écrite d'anatomie : MM. Cleisz, 22; Couinaud, 19 : Vandescal. 18.

Epreuve écrite d'accouchement : MM. Vaudescal, 22; Couinaud, 23; Cleisz, 24.

Epreuve clinique : MM. Vandescal, 28; Cleisz, 25; Coninaud, 26.

Les trois candidats sont déclarés admissibles.

Concours de nomination à deux places d'accoucheur des hopitaux. — Composition provisoire du jury; MM. Rudaux. Devraigne, Jeamin, Brindeau, Tissier, Jules Renault et Baudet.

V. E. M. — Le nombre limité des adhérents an 15° V. E. M. (4 au 15 septembrd 1921) aux stations hydrominérales et climatiques du Centre étant déjà dépassé, il ne peut être accepté de nouvelles adhésions, qu'à titre conditionnel en remplacement des déficiences possibles.

France-Espagno. — Mardi dernier, a été présenté au doven de la Faculté de médecine le D\* R. Horno, professeur de gymécologie à la Faculté de Saragosse, accompagné des professeurs Romero et Perez Larrosa et de ucleques-uns de ses élèves. Au nom de la Faculté de Saragosse, il venait inviter notre doyen à inaugurer dans les premiers mois de 1922 la clinique gynécologique de Saragosse, mêmagée par des maisous françaises.

Au cours de leur séjour à Paris, nos confrères ont visité les hôpitaux, la Faculté, différentes cliniques publiques et privées, nos unsées, et n'ont pas voulu quitter Paris sans assister aux fêtes du 14 juillet.

Les médeches français en Espagno.— On sait qu'il y a quelques mois, les médeches français excretar les Répagne, quelques-mas depuis vingt-chiq ans, avaient été mis brutalement en demeure de cesser l'exercice de leur profession. Ce comitt est heureusement terminé: de part et d'autre, on chercha une solution, avec le désir de la trouver. Nos compatriotes ont obteu la revaisida. Il convient toutcfois de rendre particulièrement hommage d'iéminent dépen de Madrid; le professeur Recasens, et an très distingné professeur Maranon, qui, tons deux, se sont employés avec la plus grande bienveillance à résoudre le conflit et out fair preuve cuvers nos compatriotes d'une sympatifie à laquielle ils désirent rendre un témoignage public de reconnaissance.

Puissent les questions actuellement pendantes entre la France et l'Espagne trouver d'aussi habiles négociateurs.

8° Réunion sanitaire provinciale (Congrès annuel d'hygiène, 3 au 7 novembre 1921). — Cette réuniou se tiendra à Paris, daus le grand amphithéâtre de l'Institut Pasteur, du 3 au 7 novembre.

PROGRAMME PROVISORR.— 3 novembre, à 14 heures : Réunion de l'Amicale des directeurs des bureaux d'hygène et des fuspecteurs départementanx d'hygène; à 17 heures : M. le D' Martiat, La ville de Pez, conférence avec projections.

4 novembre, à 9 heures : Discours d'ouverture ; rapport de M. le professeur COUVELARRE, sur l'hygérae des noutrissons ; rapport de Mae Gosses Boas, sur les centres d'élevage ; rapport de M. le D' DARRÉ, sur la tuberculose et la syphilis du nourrisson; à 14 heures : Discussion des rapports et communications.

5 novembre, à 9 heures : Rapport de M. le Dr Dopter, sur la vaccination antityphique obligatoire ; à 14 heures, discussiou du rapport ; conférence de MM. LEVADITI et HARVIER, sur l'encéphalite épidémique.

6 novembre, à 9 heures : Rapport de M. le commandant Hebert sur Sports et santé publique.

7 novembre, à 9 heures : Rapport de MM. Bonnier et Legros. Projet de règlement de voirle pour une ville de 10 000 habitauts, élaboré par la Renaissauce des Cités. La Société accueillera avec plaisir toutes communica-

tions relatives aux questions traitées.

Les rapports ne devront pas avoir plus d'une demi-

fcuille (15 pages) et les communications plus de quatre pages.

Il ne pourra être accordé plus de dix minutes pour

Il ne pourra être accordé plus de dix minutes pour chaque communication.

Les demandes de communications sont reçues jusqu'au 16 septembre, et doivent être adressées à M. Bossus, 142, boulevard Montparnasse, à Paris.

Une exposition d'hygiène pourra lui être aunexée; elle durcra une semaine et aura lieu dans un local mis gratuitement à la disposition des exposants par l'Institut Pasteur.

Les exposants devrout être agréés par le Comité de l'exposition.

Pour tous reuseignemeuts, écrire ou s'adresser, à partir du 15 août 1921 (le samedi de 13 h. 30 à 15 heures), au secrétaire adjoint de la Société (D' Dujarrie de la Rivière, Institut Pasteur, 25, rue Dutot).

Service de santé militaire. - Sont nommés :

Médecin principal de 1ºe classe: MM. Deumier, Oberlé, médecins principaux de 2º classe.

Médecin principal de 2º classe: MM. Duhaut, Pcch, Lesterlin, Lahaussois, nuédecins-majors de 1ºº classe.

Médecin-major de 1<sup>70</sup> classe: MM. Bordet, Got, Garnier, Bergès, Dorland, Blanc, Rouyer, Boitel, Fadeuilhe, Magerand, Roques, Forget, Léri, Pélegriu, médecinsmajors de 2º classe.

Midecin-major de 2º classe: MM. Diéuot, Decrocq Lutrot, Azals, Bodard, Pierrou, Lauzeral, Texier, Sabrié, Leroux, Drouhet, Messein, Gaillard, Lauzerain, Carrosse, Lancelot, Faure, Barbier, Ferry, Galou, Gastay, Plantier, Juvin, médecins aides-majors de 1re classe.

des ARTHRITIQUES Régime

des

Près NYON (Canton de Vaud. Suisse) LAC LEMAN

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

AUX

# FABRIOUES RÉUNIES D'ELBEUF

ELBEUF (Seine-Inférieure)



La Firme réputée universellement pour la coupe irréprochable et la qualité des

SUR MESURES

# Offre à ses Clients 100 francs d'ÉCONOMIES

AÙ MINIMUM

Demander le merveilleux Album Illustré des dernières gravures de mode avec choix magnifique de nos oélèbres draperles d'Elbeuf.

Envoi des albums GRATIS et FRANCO

En dehors des formes de vêtements contenues dans

l'Album de Saison, les FABRIQUES RÉUNIES d'ELBEUF sont outillées pour ire tout ce qui leur est demandé, ayant des centaines de natrons différents.

Dans tous les cas où vous ordonniez l'UROTROPINE, prescrivez l

# Antiseptique interne Parfait

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour) Echantillons gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin

# EUPNÉIQUE ARTIN-MAZADE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE SIGNAPHA



Compresant: 1 Table pliante avec cuvelle sous le siège et porte-cuisses nickelès aveur injecteur à élévation complet Table à instruments avec 2 glaces de 50-30
 Witnine à instruments de 42-62-28 toute vi trée avec 2 tablettes gloces Tabouret à élévation pour opérateur f Cuvette cristal montée sur tige

PRIX de cette installation 9801 Ch. LOREAU, 314 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

# OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directeur, 39, rue Galande, PARIS (V.)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIOUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicyfé, S. à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

# NOUVELLES (Suite)

Pharmacien-major de 1ºº classe: M. Thiery, pharmaeien-major de 2º classe.

Pharmacien-major de 2º classe: MM. Rolland, Laborde, pharmaciens aides-majors de 1º classe.

Service de santé des troupes coloniales. — Sont nommés :

Médecin principal de 1re classe : MM. Lépine, Tauret,

L'Herminier, médecins principaux de 2º classe.

Médecin principal de 2º classe: MM. Convy, Seguin,

Guillon, médecins-majors de 1º0 classe.

Médecin-major de 1º0 classe: MM. Millet, Collomb,

Delange, Benjamin, médeeins-majors de 2º elasse.

Médecin-major de 2º classe: MM. Morin, Genevray, Vogel, Le Coty, médeeins aides-majors de 1ºº classe. Sont admis dans le corps de santé des troupes colo-

niales: MM. Robie, médecin aide-major de 2° elasse; Loupy et Leschi, médecins aide-majors de 2° elasse; ils sont promns médecins aides-majors de 1° elasse. Médailles des épidémies. — Médaille d'or: MM. les

Drs Noe, Bonis, médecins des troupes eoloniales.

Médaille de vermeil: MM. les Drs Despeignes (de Chambéry), Dujardin-Beaunetz (de Paris), Noc (de Dakar), Hadj Ali El Mourali (de Tunis), Reynal (de Maktar), Jonwean-Dubrenil (de Tehenton).

Médaille d'argent: MM. les Des Joltrain (de Paris), Tanon (de Paris), Hudde (de Berkane), Pasquet, Campaignolle (de Zarris), Phipps (de Petitiean), Jouvelet (de Tehenton), Mohamed Djenouls (d'El Kriz).

Médaille de Drome: MM. Ies Dre Roussean (de Bress).

Boisserie-Laccoix (de Bordeaux), Mese le Dr Laurent (de Nancy), M. le Dr Blauquart (de Saint-Ouea), M. Bor-das, M. Dalsaee, internes des hépitanx de Paris, M. Gallier, externe des hépitanx de Paris; M. M. les Dre Mathien (de Clieby), Rigot (de Paris), M. Théband, externe des hépitanx de Paris; Pormean (de La Queu-les-Vvelines), Décester (de Pez), Gienre (de Casablanea), Pin (de Ties-Tsin).

Montion honorable : M. Daussy, élève en médecine à l'hôpital Cochin.

Médailles d'honneur de l'Assistance publique. — M. le Dr Perrion, médecin inspecteur de la protection des enfants du premier âge de la Loire-Inférieure, reçoit la médaille d'or.

Ministère de la Guerre. — SERVICE DE SANYÉ DES TROUPES COLOMALISS. — Des conceurs pour les nominations aux emplois d'aides-majors de 2º classe des troupes colonides, à admetre à l'école d'application du service de santé des troupes coloniales de Marseille, à compter du air janvier 1922, cu vue du stage réglementaire à y accomplir, avant leur admission définitive, s'ouvriront :

1º Le 7 novembre 1921, à 9 heures du matin, à l'hôpital militaire de Strasbourg ; 2º Le 14 novembre 1921, à 9 henres du matin, à la Faculté de médecine de Bordeaux ;

3º Le 21 novembre 1921, à 9 heures du matin, à l'hôpital Desgenettes, à Lyon ;

4º Le 28 novembre 1921, à 9 heures du matin, à l'hôpital militaire d'instruction dn Val-de-Grâce, à Paris; 5º Le 5 décembre 1921, à 9 heures du matin, à l'hôpital Michel-Lévy, à Marseille.

L'avis et l'instruction, relatifs à ces concours, sont insérés an Bulletin officiet du ministère de la Guerre, imprimé par M. Henri-Charles Lavanzelle, éditeur militaire, 10, rue Danton, et boulevard Saint-Germain, 118, à Paris.

Ces douments, complétés d'affiches appropries et d'une courte notice, destinice à renseigner les candidats éventnels à ces concorrs, sur la situation qui leur est faite et les avantages auxquels ils peuvent prétendre not été adressé aux diverses facultés et écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie, ainsi qu'anx directions de l'Assistance publique, où ils pourront être aisément consultés.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

23 JUILLET. — Paris. Faculté de médeeine. Clôture du régistre d'inscription pour la 4° inscription.

24 Juillet. — Spa. Congrès de médecine professionnelle.

25 JUILLET. — Toulouse. Concours de l'internat en médecine des hôpitaux de Toulouse.

25 JULLET. — Nancy. Concours de suppléant des chairs d'anatomie et de physiologie de l'Ecole de médecine de Besançon.

25 JULLET. — Besançon. Concours de chef des travanx de physiologie à l'École de médecine de Besançon. 25 JULLET. — Paris. Hospice des Enfants-Assistés.

Onverture du eours d'hygiène et de clinique de la première enfance par M. le P<sup>r</sup> Marran.

25 JULLET. — Orléans. Concours de l'internat des

hôpitaux d'Orléans. 28 JULLET. — Toulouss. Congrès de la Fédération de

internes des hôpitaux de France.

30 JUILLET. — Montpellier. Concours pour six places
de médecins inspecteurs d'hygiène de l'Héranlt.

rer Aour. — Berch. Cours d'orthopédie de M. le Dr Calor.

1<sup>er</sup> AOUT. — Luxembourg. Congrès des aliénistes et neurologistes de langue française.

1<sup>er</sup> Aout. — Bordeaux. Concours d'entrée à l'École du service de santé de la marine.

rer Aour. — Rouen. Association française pour l'avancement des sciences.

**Iodéine** montagu

# **Broméine** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0,04) GOUTTES (Xg = 0,01) PILULES (0,01) AMPOULES (0,02) TOUX PETVOUSO INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES (Bi-Iodure de Codéine)

SIROP (0,03)

GOUTTES (Xg=0,0i)

PILULES (0,0i)

49, Boulevred de Port-Royal, PARIS

TOUX EMPHYSÈME ASTHME

49, Boulevard do Port-Royal, PARIS

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Introduction à l'étude de la médecine, par G.-H. Ro-GER, doyen de la Faculté de médecine, 6º édition. Un vol. in-8 de 795 pages (Masson et C10, éditeurs, à Paris).

Il ne s'agit pas d'un ouvrage nouveau, mais de la sixième édition d'un livre qui a été, pour plusieurs générations d'étudiants, l'initiateur aux problèmes attachants, mais de plus en plus complexes, de la pathologie générale,

Il a évolué avec la science elle-même, et ses éditions successives en reflètent les progrès et les hésitations. Élémentaire dans son but, puisqu'il s'adresse aux étudiants de première aunée, il a le rare mérite de le paraître grâce à la clarté des explications, à la limpidité élégante du style, tout en étant au foud un livre profondément pensé, qui ne recule devant l'exposé d'aucun des problèmes fondamentaux de la science médicale, fussent-ils les plus ardus, qui n'hésite pas à prévoir ceux que posera l'avenir, ct qui est, en même temps qu'un tableau brossé à grands traits de nos connaissances en 1919. bourré de faits de détail. Il v a jusqu'à un lexique où sont définis les néologismes dont s'encombrent volontiers lcs écrivains médicaux, qui trop souvent baptisent avant de créer

Un médecin instruit a encore beaucoup à appreudre dans ce livre d'étudiant, et l'étudiant qui le posséderait bien scrait solidement armé pour pour suivre ses études. C'est un véritable tour de force oue d'avoir allié ainsi la clarté avec la profondeur, l'agrémeut de la lecture avec la multiplicité des documents invoqués. Il fallait, pour le réaliser, un savant doublé d'un écrivain, un penseur capable de synthétiser dans un raccourci frappant la masse des faits de détail, qui sont les matériaux disparates, inégaux, parfois étrangement fragiles dont est construite la science médicale.

G. LINOSSIER.

Exploracion del estomazo et intestinos, par le Dr MARTINEZ, Madrid.

M. Martinez vient de publier, en espagnol, un livre sur l'exploration de l'estomac et de l'intestin : ce livre, contenant une grande quantité de belles planches, est édité avec un luxe que peuvent seuls s'offrir les neutres. Il contient, d'ailleurs, d'excellents documents sur la plupart des méthodes d'exploration et il est au courant des techniques françaises, principalement de celles de l'Ecole de Mathieu dont il a été l'élève.

Mœurs intimes du passé (6° série), par le D' Cabanès, (Paris, 1920. Albin Michel, editeur, Paris).

C'est la continuation heureuse de souvenirs intéressants et de révélations toujours curieuses, concernant des usages et des coutumes disparus et avant trait à la saignés, à la naissance de l'entant, au régime du nouveau-né au Moyen Age et à la Renaissance, aux visites à l'accouchée, au li, de parade, aux mères et remplaçantes, au fouet, instrument d'éducation et de répression.

Le texte est parsemé de nombreuses gravures (88 qui retienneut l'attention en instruisant et cu distrayant tout à la fois. Il faut lire ce nouvel ouvrage de Cabanès ct contempler tontes les unages. On s'y amuse.

CORNET.



De une à trois cuillerées à café par jour, pur ou dans un liquide quelconque, de préférence au moment des repss ou au moment où se manifestent les sensations pénibles et douloureuses.

EN VENTE DANS TOUYES LES PHARMACIES ET AU DÉPÔT Phis L. PACHAUT, 130, Boulevard Hausemann, PARIS, - Wagram 16.

# MÉDICATION BROMURÉE **SELS CHIMIQUEMENT PURS**

de L. PACHAUT Bromure 40 Sodium, Bromure 40 Potassium

En tubes de 0.50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr. TOLERANCE PARFAITE INALTÉRABILITÉ ABSOLUE

On dissout au moment de l'emploi,

Pnarmacle L. PACHAUT, 130, Bould Haus

Vient de paraître :

# L'Infection méningococcique

#### Par le D' DOPTER

Professeur au Val-de-Grace. Membre de l'Académie de médecine.

1921, 1 vol. gr. in-8 de 520 pages avec figures noires et coloriées et 3 planches coloriées.

# HISTOIRE DE LA MÉDECINE

## III CONGRÈS INTERNATIONAL D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE

(Paris, 1-6 juillet 1921)

Ce congràs, dont il a difià été donut ici un aperça d'ensemble (Voy. nº 29), fera l'objet de descriptions plus détaillées dues à la plume autorisée de noire distingué collaborateur le D' Henri Rabier. Nous publions, autourd'hui, te discours prononcé à l'ouverture de ce congrès international par le professeur feanselme, co-président du congrès

H.

#### DISCOURS DE M. LE PROPESSEUR JEANSELME

Il existe des hommes qui, saus inéconnaître l'admirable épanonissement des sciences, aiment à jete<sub>r</sub>un conp d'œil en arrière pour contempler la route parcourne depuis l'enfance de l'humanité. Ces houmnes sont nombreux parmi les médécnis, malgré la durcté présent du temps et l'âpre lutte pour l'existence. Aussi, l'Histoire de la médécnie qui naguire encore tenait une place secondaire dans les congrès généraux, vient-elle de conquérir son indépendance.

Certes, ceux qui se livrent à ces études historiques rotor topant le sot espoir de décourir une graude-virité enseveile sous la poussière des siècles. Ils savent fort bien que, malgré les vicissitudes des temps, la penseé humaine n'a jaunsi subi d'éclipse totale, qu'un fil ténu relie le présent au passé, et que les générations successives se transmettent de mains en mains le flambeau de la sécince.

Ce qu'ils cherchent délibérément et ce qu'ils trouvent pariois, ce sont les causes profondes et cachées qui président à l'éclosion d'une œuvre de génie. Il est constant que, dans le donnaine de la science, une théorie féconde ne surgit, pour ainsi dire jannals, cutère et parachevée, du cerveau d'un houme. Elle est la résultante de l'effort collectif d'une infainté de travailleurs obscurs qui apportent, chacun, une pierre à l'édifice.

Pour bien posséder une doctrine, il faut la suivre en remotanta le cours des âges, jusqu'à as première ébauche, et cette enquête rétrograde est bien faite pour rabattre l'orguele, car elle montre avec évidence que plus d'une vérité soit-disant nouvelle était connue de nos devanders, que d'autres existaient en gerne, tout au moins, mais n'out puête rigoureusement établies que par les progrès de nos comnaissances techniques.

Comme un être vivant, une doctrine médicale passes successivement par une période d'enfance, de jeunesse et de maturité. D'elle procède, avant qu'elle ne succombe sous les coups impitoyables de l'observation et de l'expérience, de nouvelles doctrines, de sorte qu'elle ne meurt pas foute entière.

L'étude de cette chaîne d'hypothèses médicales est l'objet de l'Histoire de la médecine à proprement parler. Ce ne sont pas seulement les doctrines qu'il fant soumettre à l'analyse historique, c'est encore la vie des hommes qui les ont édifiées. La biographie des grands initiateurs mérite d'être étudiée, en tant qu'elle contribue à expliquer la genése des doctrines.

Plus que tout autre, le médecin, par nécessité professionnelle, est intimement mélé aux mouvements des idées. Barte lui et les homunes qui cultivent les autres branches du savoir humain s'établissent des échauges conscients ou inconscients et, si j'ose dire, une sorte de circulation endosuno-exosmotique.

Quel beau livre un psychologue pourrait écrire surbiant et sur celles qu'il y répand i En contact avec toutes les classes de la société, il puise dans toutes et ne doit pas dédaigner les plus humbles. L'immortel Jeumer n'a-t-il pas été mis sur la voie de la découverte de la vaccine par une remarque faite par les vachers du comté de Glocester?N'est-ce pas les Indiens d'Anuérique qui révélèrent aux Ispagnols, les vertus thérapentiques de l'écore du oninduina?

\*\*\*

Nul ne saurait, à notre époque, embrasser l'ensemble des comnaissances humaines. L'ère des polygraphes est définitivement close.

Mais si la division du travail a reudu aux sciences d'éclatants scrvices, elle peut créer, lorsqu'elle est poussée trop loin, des cloisons étanches qui bornent les horizons et retardent le pregrès.

les horizons et retardent le progres.

A la médecine, et surtout à l'histoire médicale est dévolu le rôle d'introduire les données biologiques dans les autres disciplines.

Il est vrainaut regrettable que ces notions soient ignorées d'homnes qui pourraient en tirer profit, ou tout au moins, en les connaissant, éviter de lourdes erreurs. Laissez-moi vous conter à cette occasion la mésayenture dusavant métrologue Hutsch. Il lavait la dans Polybe que le cavalier romain recevait une ration quotidienne qu'on peut évalure à 294,500 de froment et 794,500 d'orge. Orge et frousent, notre métrologue fait tout ingérer à la monture. A cerégime, la pauvre bête n'aurait pas tardé à succomber, car ectte énorme quantité de céréales dégage près de 27 000 calories et représente la ration normaledetrois hommes et de deux chevaux.

Si ce métrologue avait en quelque teinture de biologie, non seutlement il n'aurait pas commis une parellie erreur, mais en outre il aurait pu établir un fait contesté de l'histoire militaire des Anciens, à savoir que le cavailer romain disposait à'un cheval de guerre, d'un milet de bât et de deux serviteurs. Cet exemple ne démontre-ti-l pas la nécessité d'introduire les domnées biologiques dans le domain de l'érudition et de l'histoire?

Les preuves, dans les sciences historiques, sont rarement matérielles; presque toujours elles son SÉDATIF ANALGÉSIOUE HYPNOTIOUE HYPOCRINIOUE

ASSOCIATION SCOPOLAMINE-MORPHINE

en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements ALBERT BUISSON 157. Rue de Sèpres. - PARIS

# NS CHRONIOU

ISMES DÉFORMANTS SYPHILIS TUBERCULOSE

AMPOULES

LABORATOIRES CORTIAL - PARIS-125 Rue de Turenne -

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

Lac de Genève ( Haute . Sabole !

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal bar un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

# SYNERGIOUE

# BAILLY

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

# LITHIASIOU

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

MODE DEMPLOI -Une cuillerée à soupe dans la matinée, autant dans la soirée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane.

Echantillons franco sur demande

Laboratoires BAILLY 15, Rue de Rome, 115 :: PARIS

# MIGRAINES NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

BAILLY

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérébrales

Mode d'emploi : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons franco sur demande

Laboratoires A.BAILL 15, Rue de Rome, PARIS

### HISTOIRE DE LA MÉDECINE (Suite)

d'ordre moral et partant contestables. Quand un auteur ancien vante les mérites d'un topique ou d'une potion, nous manquons d'un critère pour établir notre jug-ment et nous en sommes réduits à prendre en considération des éléments intrinsèques, tels que le renom de celui qui prône le remède par exemple. C'est douc le principe d'autorité qui prévaut, contrairement à l'esprit de la science. Parfois cependant il est possible de se faire une opinion personnelle. Certaines recettes thérapeutiques, contenues dans les formulaires grecs et romains, sont exprimées en termes assez précis pour qu'il soit possible de les exécuter. Avec une pommade soufrée que Celse préconise, j'ai traité plusieurs galeux et cette préparation ne s'est pas montrée inférieure à celles que nous employous aujourd'hui. Ainsi s'ouvre une voie nouvelle qui permettrait, dans quelques cas favorables, de contrôler par l'expérience la valeur de la pharmacopée des Anciens.

I'en ai dit assez, je pense, pour vous convaincre que notre programme déborde de toutes parts le cadre de l'Histoire de la médecine proprement dite.

Prise dans cette large acception, l'histoire médicale ouvre aux chercheurs un champ d'investigation immense et à peine exploré. D'une manière générale, elle embrasse tout ce qui a trait au passé de la médecine humaine et vétérinaire, des sciences biologiques connexes et de la pharmacie.

Elle reconstitue les étapes successives de la médecine confondue avec la magie à l'aube de l'humanité. Elle montre comment cet art naissant, mêlé de pratiques superstitieuses, grandit à l'ombre des temples, puis se dégage de l'empreinte sacerdotale pour conquérir son autonomie et constituer une science basée sur l'observation.

Elle établit que la médecine encore à l'enfance, parmiles primitifs, offre les plusgrandes analogies avec celle des premiers âges de la Grèce.

Elle enregistre les croyances médicales populaires du passé et montre leur survivance jusque dans le

Elle met en relief les emprunts réciproques que se sont faits les écoles médicales de l'Occident, de

l'Inde et de l'Extrême-Orient. Elle recueille tous les documents relatifs aux maladies et aux fléaux épidémiques, épars dans les textes

Elle décrit les formes qu'a revêtne à rétablir l'assistance publique et privée, suivant le génie des

races, depuis son origine jusqu'à nos jours.

Elle esquisse le portrait des médecins célèbres détermine le rang que notre profession occupe dans le milieu social et publie les statuts des collèges médicaux.

Elle fait de nombreuses incursions dans le domaine du Droit et de l'Histoire. Elle scrute la vie des grands hommes dont elle relève les maladies et les tares susceptibles d'expliquer certains de leurs actes et s'efforce d'élucider les problèmes historiques où la pathologie semble jouer un rôle.

Elle collectionne les éditions d'œuvres médicales, les estampes, les documents numismatiques et épigraphiques, en un mot tons les monuments qui jettent quelque lumière sur le passé de notre profescion

Un musée d'Art médical est donc le complément naturel de la chaire de l'Histoire de la médecine que mon éminent collègue le professeur Menetrier occupe actuellement avec tant d'autorité.

Grâce aux collectionneurs qui n'ont pas hésité à répondre à notre appel, au professeur Gilbert, à MM. les Drs Tuffier et Hamonic et à tant d'autres, si nombreux que je ne puis les citer, notre musée naissant est déjà riche. Ce début est de bon augure et j'espère que, d'ici pen, il pourra rivaliser avec les riches collections d'art médical que nous admirons chez nos voisins.

Plusieurs d'entre vous, mes chers collègues, ont exprimé le désir de visiter quelques-uns des monuments historiques de notre Paris Médical. Si notre vieil Hôtel-Dien, dont j'entrevois encore en souvenir la sombre silhouette, a disparu sous la pioche du démolisseur, vous pourrez parcourir l'hôpital Saint-Louis, ce joyau de la Renaissance expirante, qu'illustra la parole imagée d'Alibert, et plus tard l'enseignement de Besnier et de Fournier, la Salpêtrière où plane encore l'ombre de Pinel et de Charcot, la célèbre abbaye de Port-Royal qu'un décret de la Convention transforma en Maternité, et vous ferez un pèlerinage aux Écoles de la rue de la Bûcherie, où les docteurs-régents de notre faculté enseignèrent pendant près de trois siècles (1477-1775).

Puissions-nous n'avoir point trop présumé de nos forces. Si nous n'avous pas trompé votre attente, si vous quittez Parisà regret, mes chers collègues, après avoir passé une semaine parmi nous, soyez certains que nous serons amplement recompensés de notre labeur.



# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - GÉRÉMIALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CERÉ! LES JAMERT pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

630 m. d'altitude

# REINE DES PYRÉNÉES

Offre toutes les ressources de la thérapeutique par le soufre, est une des dix stations les plus radioactives du monde (Acad. Sc., oct. 1920).

Souveraine dans les affections de

GORGE. PEAU. ARTICULATIONS



Fehantilloos-hittéreti LABORATOIRE RAPIN 27 RUE CAVENNE .LYON.

en Injections trachéales · EFFET IMMÉDIAT ET DURABLE

#### **ESTOMAC** - INTESTIN

G S T R Ι Т E

GRANULÉ SOLUBLE

Une cuillerée à café tous les matins à jeun dans un verre d'aau.



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"







Solution au 1/1000 | Flacons de 10 et 30 c.c. LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS

L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goulon, PARIS (84)



É

R

I

# NOUVELLES

Légion d'honneur. — A été pronu grand officier (par le ministère de l'Instruction publique): le professeur Fernand Widai, de l'Institut et de l'Académie de médecine.

Ont été promus commandours dans l'armée de réserve et territoriale : les médecins principaux GRUET, ARMY-NOT du CHATHLET, SPILMANN, Noel MARTIN.

Ont été promus officiers: le D' Kall, médecin principal de 2º classe, et le D' Gaston Millan, médecin-major de 1ºº classe au 6º corps d'armée, médecin des hôpitaux de Paris.

Dans le service actif : les médecins-majors : BATTAREI, BONNAMY, LAURENT, MORISSET, BOURDEI, GUIRAUD, et le médecin aide-major Schwebisch.

Out été uominés chevaliers, les médecins-majors -FREUGIER, CUINARD, LABROY, VERNIET, BOURDIN, AR NAUD, RISTAI, RICHIRGOLIE, LEMBREI, GAUDISEAU ROBET dE MELCHION, ANDUREAU, BÉNARD, CHARMOST, CONSTAINT, CORDONNIER, DISEARGIS, JACOMIT, LARAN, PICOT, ROGUET, CARPINTIER, DE BRISSON dE LAROCIES, POSE, MOCCUPE (AIMS), SINGU, VILLACQUE, GARNY LAFONT, COURCIÈRES, DUMAS, LE MÉR, LLOUBES LOUVERLG, MALETILAIR, MONIER, MOUSSAUD, PERRON, RABINOVITCE (BETG), MINON.

Etles médecins aides-majors: Desposses, Salicriti (service de santé colonial), Poirier, Rousseau, Chaumet, Dubois, Garnier, Aubert, Berger, Bourdier, Fontanier, Fonthillis, Founhau, Gabarra, GauTHER, GUÉRIN, BAUDRINGT, GUILLAUMI, GUYOT, LACOSTE, LAGARRICUE, LIEBUS, BUURAND, MARCON FRITSCH, FERRAND, RAMIJIRAN, VOVER, BHENNADPÄRI, BEZINE, BLANGUPIER, BOUDHUIRE, GLARBONNER, COCE RAT, COPTINIÈRES, CORDEL, CROZAT, DANTHER, DERUMI, GIR, DESPRICINIS, DESPRAIGHTIS, DESTRIE, DERUMI, FALLISAN, PELDETHEN, FONDEURR, GIRAND, GOUPLILS, FALLISAN, PELDETHEN, FONDEURR, GIRAND, GOUPLIS, BERNA, PELDETHEN, GARRICO, PARTIE, COPTAND, LEFENDE, LORION, MARTIN (ADRICA, LESCHILLER, LORION, MARTIN (ADRICA, PROPER), MATHILIN, MARADO, MALIN, MICHO, PAUTER, COUTAND, DHYUNS, HOULE, LANDOUR, LAURENY (LOBIS-BRIEN), MARCHIN (ROBORT), LEPETRIEVER (GOOGES), PHERME BERSARD (LOBIS), CHARRET, GADRAT, GAUDIN, GUILLOT, THÉRADY, VIER, TRÉMARY, PUER DE PRESENTE COUTAND, CHILLOT, THÉRADY, VIER DE PRESENTE COUTAND, CHILDON, CHILLOT, THÉRADY, VIER DE PRESENTE COUTAND, CHILDON, CHIL

PROMOTIONS OU NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DE L'HVOLÈNE, DE L'ASSISTANCE EU DILA PRÉVOVANCE SO-CIALE. Sont promus officiers: SABOURAUD, chef de laboratoire municipal à l'hôpital Saint-Louis, à Paris; VAILLANY, ex-radiographe des hôpitaux de Paris.

Sont nommés chevaliers: BURRAU, chirurgicu cu che des hôpitaux de Nautes; DEMAINS, chef de laboratoire de bactériologie à l'hôpital civil de Verssilles; MOINS, docteur en médecine à Lyou; SOULRIE, docteur en médecine à Lyou; SOULRIE, docteur en médecine à Cramat; 18,000, docteur en médecine à Paris; S. MADUS, docteur en médecine à Paris; M. M. PISSON, docteur en médecine à Paris; M. M. PISSON, docteur en médecine à Paris; M. M. PISSON, docteur en médecine à Robert-Lispague (Mense).





# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY:

# HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: I. Correspond à 1/2 lobe postérieur d'Hypophyse de bæuf Sub demande spéciale: Lobe antérieur ou Glande totale

# SURRÉNAL

DOSAGE: 1ºº Correspond à 0º10 d'extreit de glande totale SUR BEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY A LEXTRAIT ( LA SORTE

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



Par sa teneur en maltose et en lécithine,
" l'Ovomaltine " favorise l'assimilation
de l'albumine et devient un véhicule

remarquable du phosphore. MALADIES FIÉVREUSES

TUBERCULOSE ANÉMIE -- SURMENAGE

e prend de préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau à Peut s'ajouter au café, au thé, au c cao, voire aux bouillies

SE PRÉPARE SANS CUISSON

littérature : 30, RUE LACÉPÈDE ARIS

# **ENGHIEN**

Laryngites, Bronchites

Rhumatismes

**Dermatoses** 

IS Oxyurose

BAINS

les

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### Médecins civils pour les colonies.

Malgré la pénuric des médecins, constatéc en France, les difficultés de l'existence et souvent aussi, parfois, l'impossibilité de trouver un appartement pour exercer la clientèle, incitent les médecius français à chercher des emplois hors de la métropole.

Les situations créées dans les colonies françaiscs offrent un débouché très intéressant à 1 activité de nos praticiens.

Afin de les renseigner à cet égard, il nous a paru utile de publicr ci-après les conditions qui sont faites, par contrat, aux médecins français désireux de servir dans les différentes colonies françaises.

#### Médecins contractuels pour les colonies françaises Conditions actuelles des contrats.

Afrique occidentale française comprenaut : Sénégal, Guinéc, Sondan, Hautc-Volta, Côte d'Ivoire, Dahomey, Togo. - Contrats de cinq ans renouvelables.

Solde de présence en France : 11 000 francs ; supplémeut colonial (7/10): 7 700 francs; solde coloniale, 18 700 francs.

Indemnité de zone, de 5 à 8 francs par jour : de 1 825 à 2 920 ranes. Indomnités de fonctions variables.

Indemnités de charges de famille réglementaires. Total approximatif : de 20 525 à 21 620 francs.

Augmentation de solde de 1 200 francs en France, de 2 040 (1 200 + 7/10) aux colonies, au bout de deux ans de séjour colonial, sur proposition du chcf du scrviee de santé.

Congé de six mois au bout de deux ans, voyage gratuit pour le médeciu et sa famille,

Indemnités de zone, de charge de famille et toutes iudemnités accordées aux médeeins de l'Assistance.

Indemnité de premier départ, correspondant à un mois de solde de France, soit 916 fr. 60, payables, moitié en France, moitié à l'arrivée dans la colonie.

Afrique équatoriale française, comprenant : Moyen-Congo, Oubangui-Chari, Tehad, Gabon. - Médecins de moins de trente-einq ans, célibataires, contrats de deux ans, renouvelables, pour servir uniquement dans les secteurs de prophylaxic de la maladie du sommeil (les arrêtés concernant le service dans ces secteurs scront communiqués aux caudidats intéressés).

Solde de présence en France : 10 000 francs : supplément colonial; 10 000 francs; indemnité de sectour : 5 000 francs. Total: 25 000 francs.

Indemnité de premier départ, fixée à un mois de solde de France, soit 835 francs.

En cas de reuouvellement de contrat, la solde et le supplément colonial pourraient être portés à 12 000 francs. Madagascar. - Contrats de trois ans, renouvelables. Solde de présence en France : 7 300 francs ; supplément eolonial (6/10): 4 500 fr.; solde coloniale: 12 000 francs. Indemnité de zone : de 4 à 6 francs par jour : 1 460 à 2 200 francs. Indemnité de fonction variable. Indemnité

Total approximatif: de 13 460 à 14 200 francs. Augmentation de 1 000 francs en France, de (1 600 + 6/10) dans la colonic, au bont de trois ans de séjour colonial. sur la proposition du chef du service de santé.



# Le Diurétique rénal par excellence

de charges de famille réglementaire.

## LE PLUS FIDÈLE, LEEPLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRIE FORMES

Le médicament régulateur par L'adjuvant le plus sûr des cures excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le reméde le égale dans l'artériosclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATÉE de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les cedémes et la dyspnée, renla systole, régularise

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

DOSES : 2 à 4 c - Ces cachets sont en forme de cœur et se

PRODUIT FRANCAIS

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS =

**PRODUIT** 

# INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

Iudemuité de premier départ égale à un mois de solde de France, soit : 525 francs.

Indo-Chine. — Ne recrate des coutractuels qu'eu cas d'insuffisance de recrutement par conçours. Quelques vacances actuellement.

Contrats de trois aus renouvelables,

· Solde de présence en France: 9 000 francs; supplément colonial: 3 090 piastres (cours de la piastre variable: actuellement, de 5 à 7 francs).

Conditions générales des coutrats et renouvellements : limite d'âge, trente-deux ans. Conditions d'aptitude physique au service dans les colonies.

Contrat provisoire signé à Paris, contrat définitif sigué à l'arrivée dans la colouie.

Les médecins retraités du corps de santé des troupes coloniales, ayaut servi en Indo-Chine, peuvent être-engages, sous réserve de l'aptitude physique : linite d'âge, ciuquante ans, à la signature du coutrat. Solde fixée daus chaque cas en particulier, tenant compte de l'ancienue solde d'activité.

Il y a licu de faire remarquer que les caudidats jeunes ayant l'intention de faire une carrière coloniale out intérêt à entrer dans le corps des médecins de l'Assistance de l'Indo-Chine, où lisont des avantages d'avancement et de retraite. Le régime des contrats couvient plutôt aux médecins plus âgés, ayant dépassé trente ans et n'ayant pas de services antérieurs leur compitant pour la retraite.

pas de services antérieurs leur comptant pour la retraite. La date probable du concours des médecins de l'assistance de l'Indo-Chine est la denxième quinzaine de décembre de l'aunée courante.

Nouvelle-Calddonle. — Coutrats de ciuq ans renouvelables. Solde coloniale : 6000 à 8 000 francs (demi-solde en France). Indemnité annuelle municipale : 1 300 francs frais de monture et déplacement, tournées : 1 000 francs total : 8 500 à 1000 francs. Possibilité d'augmentation de 1 1000 francs après trois ans , et, de nouveau, de 1 000 francs après ciuq ans.

Pièces à fourniz: 1º Aete de unissauce; 2º Extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois; 3º Certificat de bome vie et uneurs; 4º Etat signalétique et des services militaires, déliv:é par le bureau de recrutement;

5º Certificat médieal; 5º Copie des titres, ecritiée par le unire ou le commissaire de police; 7º Pour l'Afrique Equatoriale, déclaration constatant que l'intéressé a pris counaissance de l'arrêté concernant les secteurs de pro-phylaxie de la maladie du sommeil; 3º Pour la Nouvelle-Calédonie, déclaration constatant que l'intéressé a pris commissance de l'arrêté organisant le service médi-cal de colonisation en Nouvelle-Calédonie.

NOTA. — Il n'est conscuti d'engagements pour les colonies françaises, pays de protectorat ou à mandat, qu'à des médecins denationalité française, pourvus du diplôme d'État de docteur en médecine français.

La priorité est donnée aux candidats ayant óbtenu le diplôme de médeciu colonial d'une faculté ou d'une école de médecine française.



L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE LÉGALE DE FRANCE

Séance du 13 juin 1921.

A propos d'un cas de demande en revision d'une rente pour acedéant du travallia-sècur une erreur de diagnostle.

—M. DUROUR demande l'avis de la Société sur le cas sui-unit : Un ouveire, à la suite d'un accident, est amputé d'un peu moins de la deuxième phalauge d'un doigt ; sur certificat médicei, il reçoit une rente pour amputation des deux phalanges dernières. Une demande en revision est formée, basée aur ce que l'infirmité du blessé est moisdire que celle pour laqueille il a été indemnisé. Quelle doit être la soutrion?

MM. BALTHAZARD et DEMANGE estiment que la rente accordée ne peut être réduite, car la revision n'est pas un appel et il n'y a eu en réalité ui aggravation, ni amélioration, mais constatation d'une erreur de diagnostic.

Le barème militaire en expertises pour aceident du tracall. — M. Brock. — Les évaluations du barème militaire pour infirmités, qui d'ailleurs ne lient pas l'expert miltaire et ne soutdonnées qu'à titre d'indications, ne peuvent pas non plus lier les experts civils dans les affaires d'accidents du travail où intervient un facteur nouveau des le barème militaire n'a pas à tenir compte, la prise eu considération de la mutilation par rapport à une profession déterminée. Le barème est un guide qui peut aider l'expert, mais, quelle que soît la précision d'une nounenciature, elle ne peut januais suffire à toutes les évaluations.

MM. Thiblings et Balthazard partagent l'opinion de M. Broca.

Atrophic utérine et délire de persécution coexistants.

M. Tissum repport l'histoire d'une malade qui, attéiute de troubles utérins, alla consulter un médecia, lequel pratiqua un examen radioscopique et un toucher vaginal; esc exsplorations ayant provoqué de la douleur, la malade consulta d'autres médecius qui portèrent des diagnosties variées et attribuna anx exameus faits par le premier médeciu les troubles éprouvés. Elle se persuada que ce médeciu lavait tretoumel vaterune intrédum des dommages-intérêts, une opération pouvant seule, d'après elle, remédier aux troubles provoqués par lia. Il s'agit d'une véritable obsession, ayant saus doute pour cause l'atrophic de

M. Briand fait remarquer que cesmalades sont partieulièrement dangereuses et ne conseillerait jamais à un chirurgien de les opérer, à eause des graves ennuis qu'elles ne manqueraient pas de lui causer.

#### SOCIÉTÉ D'OPHTALMOLOGIE DE PARIS

Séance du 18 iuin 1921.

Ectasie marginale dystrophique des deux cornées.

M. TERRINE et GOULPIER PREsentent un malade atteint de cette affection rare, décrite par M. Terrieu en 1901 et caractérisée par une cetasie symétrique des cornées au voisinage du limbe seléro-cornéen. Cette (ésion un paraft, pas être consécutive à une inflammation; elle s'observe surtont chez les sujets âges.

Cholosistatome de la rédine. — M. MONBRUN présente les coupes d'une pseudo-tument cholestéatounateuse (cristaux de cholostérine, entourés de cellules géantes avec corps granuleux et gouttelettes graisseuses), processus de désintégration développé au sein d'une rétinite hémorragique.

La vérification des tonomètres — M. Ballilanx a vérifié au moyar d'expériences maométriques la valeur', de différents tonomètres du modèle de Schiotz. Dans l'ensemble, les résultuits fournis par ces appareils sont excelleuts. Il est facile cependant de prévoir, et c'est ce que l'expérience a moutré, qu'il peut y en avoir de moins précès et mène d'inexacts Il norviendrait donc que ces appareils, comme les thermomètres, soieut vendus avec une feuille de agrantie.

Présentation de plèces anatomiques de la région du sac lactymai — M. DUVERGER montre sur des préparations anatomiques et sur des coupes décalcinées que la loge fibreuse du sac lacrymal est constituée par le périos te.

De l'avancement musculaire. — M DUVERGER présente des yeux de chiens sur lesquels il a pratiqué l'avancement musculaire solon la technique laabituelle. On peut voirque si le muscule adhière largement à la selérotique en avant de l'insertion tendineuse normale, le corps musculaire ne se détache du globequ'au niveau ou cu arrière de celle-ci. Au point de vue de la fonction, la nouvelle jusertiou physiologiquement utile n'est donc pas avancée, elle peut nième être reaufles.

La vislon des albinos. — M. TOULANT (d'Alger) a noté sur luit albinos des troubles octulaires plus graves que ceux qui out été publiés : perte de la vision maculaire, acuité très réduite, mouvements nystagmiques étendus ellents. L'aspect de la papille est constamment anornal : papillite dans deux cas, atrophie grise incomplète dans un cas. Le strabisme et le vice de réfraction sont très fréquents. Sulgamets d'hérédos-spyllis dans 4 cas.

Les verres correcteurs ou teintés, le trou sétenpéique u'améliorent pas. L'auteur propose le tatouage de la selérotique et de la cornée, sinon des verres bleu vert, montés sur des coques opaques.

#### SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 30 mai 1921.

M. le Dr Capgras est élu secrétaire des séances en remplacement de M. le Dr Tuoueller, décédé.

Les métancollques anxieux persécutés (travail du service de M. Sachas, à la Salpétrière).— M. Chillipe.— Si la question des médancollques persécutés apparant si complexe, cela tient en partie à ce qu'on décrit souvent sous le nom de métancollques persécutés des malades qui ne sont pas des métancoliques, mais qui sont des auto-accusateurs systématiques, on des persécutés qui présentent des symptômes de dépression d'ordre secondaire, réactionnel, ou cnfin, des persécutés qui font des tentatives de suicide.

Parmi les médancoliques persécutés vrais, qui ont des dese de penécution, on peut distinguer deux groupes : l'un, qui est bleu counu, dans lequel les idées de persécution sont la conséquence des idées d'auto-accusation ; l'autre que l'autreur a spécialment étudié et dans lequel les idées de persécution sout fonction de l'auxiété métancolique.

Chez les quatre malades dout il donne l'observation, M. Cellier n'i piunisi rementir d'idec d'ante-ceusation et il n'a pas pu mettre en évideuee le moindre dément de la constitution paranoiaque. Même pendant leur aceès, ces malades ne se présenteut aueumement comme des paranolaques. Ces malades sont des mélanooliques et leurs idées de

# Adoptée dans les Monttanz de Paris et de la Marine

Rétablit les Forces, Appétit, Digestion

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable, contre Myxœdème, 2 à 8 contre Obésite, Goître, etc - PARIS, 3. Bould St-Martin.

# VACCINS I.O.D.

Stérilisès et rendus atoxiques par l'iode - Procédés RANQUE & SENEZ

Vaccin Anti-Staphylococcique I.O.D.

Traitement des affections dues au staphylocoque Vaccin Pneumo-Strepto I. O. D.

Prévention et traitement des complications de la Grippe des Fièvres éruptives, de la Pneumonie.

Vaccins Anti-Typhoïdiques I. O. D. Prévention et traitement de la Fiévre Typhoïde.

Vaccin Anti-Streptococcique I.O.D.

Prévention de l'infection puerpérale, Traitement des affections dues au streptocoque

= Vaccins Polyvalents I. O. D. = Traitement des suppurations

VACCIN ANTI-GONOCOCCIQUE I. O. D - - -VACCIN ANTI-MÉNINGOGOCCIQUE I. O. D. VACCIN ANTI-MÉLITOCOCCIQUE I. O. D. -

VACCIN ANTI-DYSENTÉRIQUE I. O. D. - - -

VACCIN ANTI-CHOLÉRIQUE I. O. D. . . . .

Pour Littérature et Echantillons Laboratoire Médical de Biologie 2, Rue Lafon, 2 MARSEILLE

Dépositaires : D' DEFFINS 40, Faubourg Poissonnière, PARIS

REBOUL, Docteur en Pharmacie, 15, Allées Capucines, Marseille SOUPRE, phar., rue Port-Neuf, Bayonne HAMELIN, Phar. 31, rue Michelet, Alger

# TRAITEMENT # SYPHILIS

indolores, de VIGIER

Huile grise Vigier à 40 % (Codex 4908) Seringue spéciale Barthélemy-Vigier stérilisable. — H. au Calomel à 0.05 agr. par ce. ; Huile au sublimé à 0,01 par cc. — H. au Bitodure de Hg. à 0,01 par ce.

Ampoules hypertoniques, saccharosées, indolores : 1º au Benzoate de Hg. à 0,01 et 0,02 egrs. par cc.; 2º au Biio-dure ne Hy. à 0,01 et 0,02 egrs. par ec. Pharmacle VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

ELIXIR EUPNÉIOUE MARTIN-MAZADE

# MIERS-SALMIERE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE

Eau laxative diurétique. - Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBÉSES. - Traitement des Entero-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION, — CONSERVATION ASSURÉE.

VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

ACIDE THYMINIOUE UEOTROPINE LYSIDINE *Diathese urioue* 

Litterature et Echantillons , LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Was

# REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

persécution sont directement secondaires à l'anxiété mélancolique. Elles traduisent un sentiment d'insécurité touchant l'instinct de conservation.

Ces cas comprennent une partie, mais une partie seulement, des délires intermittents de persécution.

Sur la tension artérielle habituelle ehez les anxieux. — M. NAUDASCHER. — La pression artérielle ehez les anxieux est variable et elle n'est pas en rapport avec l'état affectif des malades.

L'anxiété n'est ni une eause ni une conséquence de l'hypertension, elle peut se rencontrer chez des sujet, ayant une hypotension très marquée et elle peut ne pa exister avec une pression manifestement exagérée.

Les variations de la pression et l'anxiété doivent être considérées comme des conséquences simultanées des troubles du sympathique.

L'élévation passagère de la pression qui se produit chez certains anxieux paraît surtout eu rapport avec le degré de l'agitation.

Les modifications permanentes de la tension artérielle dépendent des altérations organiques ou des lésions de l'appareil cardio-vasculaire.

Séance spéciale du 31 mai 1921.

Réunion plénière des Sociétés de médecine mentale.

I. La célébration en 1922 du centenaire de la découverte de la paralysie générale. - M.H. Collin fait l'historique de la question et propose que le centenaire de la découverte de Bayle soit célébré en 1922, la thèse de Bayle sur l'arachnitis datant de 1822. A cette oceasion, les trois sociétés de médecine mentale se réuniront à une date que leurs bureaux fixeront d'un commun accord. Les médecins neurologistes seront invité à cette réunion; le programme serait le suivant : deux séances par jour pendant deux jours, visite de la Maison nationale de Charenton et des différents asiles. On peut prévoir quatre rapports : 1er rapport : La découverte de Bayle, Bayle, Calsucil, Esquirol, Royer Collard, l'Ecole de Charentou ; 2º rapport : La qualité de la paralysie genérale. La folie paralyique, la démence paralytique. L'école de la Salpétrière 3º rapport : Les conceptions actuelles de la paralysie générale.

Tous les médecins étrangers seront invités à participer à cette soleunité et, en particulier les médecins anglais qui en out eu les premiers l'idée, les médecins des Nations alliées et les médecins des pays de langue française. (Adonté.)

II. Projet d'organisation d'une séance psychiatrique annuelle. — M. Cottre expose à l'assemblée les différeutes propositions dont il a été saisi. Il insiste avec force sur le fait qu'il ne s'agit pas et qu'il ne peut s'agit de supprimer le Congrès annuel des médécins alifenisses et neurologistes de langue française, ou de faire concurrence à ce courrès.

aNous voulons tout simplement, dit-il, profiter du séjour à Paris d'un tris grand nombre de nos collègnes de province, appelés par la séance solemnelle de la Société médico-psychologique, par l'assemblée générale de l'Amicale, par la réunion ammelle des Internes et anciens Internes des asiles de la Scine, pour organiser à la fu du mois de mai, comme le fait la Roclété de neurologie, une réunion de tous les médecins aliénistes. A'ectte réunion prendront part les meurbres correspondants et associés étrangers des trois sociétés de médecine mentale, et noi collègnes de la Société de neurologie seront invités à y assister. Une question de médecine mentale sera uise à l'étude et diseutée à ectte oceasion. Le programme de la réunion psychiatrique qui aura lieu en 1922 est tout tracé puisque à cette oceasion, nous edébereons le centenaire de la découverte de Bayle. »

M. Marce exprime le vii plaisir que lui eause le projet émis par M. Cozns. L'organisation d'une réunion psychiatrique annuelle analogue à la réunion neurologique annuelle peut avoir de très heureux résultats, surtout si ese deux réunious sont aussi rapprochées que possible l'une de l'autre. Ainsi sera fait un grand pas vers la création de cette neuro-psychiatrie, une et indivisible, qui est le rêve de tous ceux qui sout soucieux du progrès.

Après une courte discussion à laquelle prennent part MM. DUPRÉ, ANTHRAUME et REUÉ CHARPENTIER, le principe d'une réunion psychiatrique annuelle, à la fin du mois de mai, est adopté.

Séance du 2 juin 1921.

Traitement de l'épliepse par la phényléthytmalonyturés.

—M.DUCOST's rapporte, en une note complémentaire, lerésultat de ses essais de thérapentique par le gardénal.

essais poursaivis dépuis dix-luit mois enviroir et dont il

avait domne une première inpuression il y a un an. Ce

médienment est excellent contre les criose convulsives,

mais il a de sérieux inconvénients: la substitution aux

crises de troubles psychiques plus ou moins graves, la

torpeur physique et intellectuelle, etc. M. Ducosté cor
rige ces unauvais effets cu adjoiguant au gardénal la bel
ladoue et la estéme.

Quatre cas d'actions chez des métancoliques anxieuses. En partiquant d'une façon systématique la recherche de l'actide diacétique et de l'actione dans les urimes d'une cimquautaine de malades, Mire Radonnet, a remounté un certain nombre de cas d'actions. Il semble que cette intoxication apparaisse de préférence chez les mélanchiques, au cours de paroxysmes anxieux, et que le maximum d'acuité des troubles psychiques correspondé également à un maximum dans l'intensité des réactions qui révêleut l'actions. Les malades observées u'out jamais été dans un état de jémic prolongé, blen que certaines d'entre elles aieut, par intervalle, refusé de s'ailmenter

L'acidose a été d'une façon presque constante chez ces malades, accompagnée d'une très légère albuminurie et d'urobilimie L'une d'elles a préscuté passagèrement un taux élevé d'urée dans le sang (1,08 p. 100).

Variations de la pression artérielle d'après certains états émotifs. — MM. NAUDASCHIR et E. MARTIMOR exposent les résultats de nombrenses mesures pratiquées au moyen de l'oscillomètre de Pachon chez deux malades auxieux et chez un paralytique général dont l'humeur varie très fréquemment d'un jour à l'autre varie très fréquemment d'un jour à l'autre.

La hauteur de la pression ne correspond pas à l'état émotif, tandis que les fortes pressions ue rencontrent surtout chez les malades agités, quel que soit l'état de leur humeur.

L'auxiété et les troubles de la pression paraissent plus tôt des couséquences simultanées de perturbations dans le fonctionnement du sympathique sous l'influence d'excitations d'origine endoerinieune. MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE Avantages réunis às Taning às Gélatine

CROISSANCE . RACHITISME

# GÉLOTANIN

LITTÉRATORE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - THIRPY, FLEURUS 13-07

Adultas Corber de Gistagia : Une bette per de la companya de la corber de Corpe de la corpe del la corpe de la corpe del la corpe de la co

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE . TU

# TRICALCINE

RECONSTITUANT

. . . .

# LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE

QUE PAR LA TRICALCIN

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIĖS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

CARIE DENTAIRE DIABÉTE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE CHOCOLATÉE

TRICALCINE

# CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadles du tube digestifet de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRATTEMENTS PHYSIOTHÉRA PIQUES D'S FEUILLADE, médecin d'incretur à Éculty (Rhông).

ALLEVARD (Isère) Sur la ligne PARIS-GRENOBLE

e = 465 m. — Climat de demi-montagne. — Eau sulfhydriquée (Inhalations, pulvérisations, bains, boisson)

Affections des voies respiratoires

Renseignements : SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Unotropine, prescrivez l

Uroformine
Urofropine Française
Antisoptique Interne Parfait
Comprimado doasés à 0 ger. 50 (8 à 6 par jour).

Echantilione gratuite : 12, Boulevard Saint-Martin.

# IMPUISSANCE

PERMATORRHEE YStaline
unications à l'Académie des Sciences (Seance du 25 Février 1917)
ct à la Société de Biologie (étance du 17 Février 1917).

Litterature et Echantilions : Leboratoire d'Endocrinologie, 2. Place du Théâtre-Français, Paris.

# NOUVELLES (Suite)

Professorat. - Sont nommés :

A *Paris*, professeur de pharmacie galénique à la Faculté de pharmacie, M. BOUGAULT.

A Bordsaux, professeur d'anatomie, M. Piqué. A Toulouse, professeur de clinique infantile chirurgi-

A Toulouse, professeur de clinique infantile chirurgicale, M. Couber; professeur de clinique chirurgicale, M. Dambrun.

Nécrologie. — M. Jean Parée, ancien interne provisoire des hôpitaux de Paris. — M<sup>mo</sup> Prenant, épouse du professenr à la Faculté de médecine de Paris.

Le D' J. Blechmann, de Paris, père du D' G. Blechmann, chef de clinque de la Faculté. Avec notre douloureuse sympathic. — Le D' Henri Lajoux, professeur honoraire à l'Ecole de médecine de Reims, décédé à l'âge de soixante-treize ans, chez son fils, le D' Gaston Laioux, à Provins.

Faoulté de médeoine de Paris (Année scolaire 1920-1921). — CLINIOUE MÉDICALE DE L'HÔTEL-DIEU (professeur A. GILBERT).

Enseignement clinique des vacances. — M. Maurice VIILARET, agrégé, fera pendant les mois d'août et septembre un enseignement clinique de vacances. Tous les matins, à 10 h. 30, visite et examen des malades.

Le mercredi, à 10 h. 45, à l'amphithéâtre Tronsseau, leçon clinique et présentation des malades (première leçon le mercredi 3 août 1921).

Deux cours de perfectionnement et de revision ont lieu sons la direction de M. Maurice VILLAREX, agrégé, médecin des hôpitaux, pendant les grandes vacances: (Voy. les affiches spéciales).

L'ancienneté des élèves de l'école principale du service de santé de la marine. — Le journal officiel du 16 juin publie un décret, en date du 10 juin, dout voici les principales dispositions :

\*\* Les dèves de l'école principale du Service de samté de la martiue provenant du concessurs d'admission de 1919 et versés dans les troupes coloniales serout nommés au grade de médecin ou de pharmacieu aide-major de 2\* classe à compter du jour on la promotion d'origine dont lis font partie à ladite école aurait dû être nommée dans les contaites au les containes mais de la compte del compte de la compte de

Cette rétroactivité de prise de rang sera limitée de mauière que ces aîdes majors ne puisseut être classés dans le corps de santé des troupes coloniales avant leurs camarades provenant des coucours d'admission d'avant-guerre. Elle ne comportera pas de rappel de solde.

La etté universitaire. — On sait que M. Deutsch (de Meurthe) a légué une somme de ro utillions à l'Etat, à la charge de créer une cité universitaire pour loger les étudiants. Sur le rapport de M. Georges Maurisson, la Chambe vient d'antoiser une dépense de 13 500 coof francs, payables en quinze annuités, par l'Université de Paris à la ville, propriétaire des terrains, pour la création d'une cité universitaire; et sur l'emplacement précité 3 000 étudiants français trouveront des logements salubres avec jurisdus et terrains de sports : toute l'hygèden underne.

Cimique médicale dos enfants (HOPITAL DES ENFANTS-MALADES). — M. le Pr NOBÉCOURT commencera le cours de vacances de clinique de médecine des enfants, avec le concours de M. le Dr Lerrenoullett, professeur agrégé et la collaboration de MM, les D \* TYINER, MERGLEN, NADAL, STRUENIN, MILHIT, DARRE, DUHIM, BARON-MILK, BIDOT, le 17 août à 10 h.30. Il y aura deux cours par jour du 17 août au 8 septembre. Le droit est de 130 fr. S'inscrire au secrétariat de la Faculté demédecine, guichet n° 3, les jeudis et sameids, de 12 à 15 henche 19 de 110 de 110 et se 110 de 110

Etudes cliniques et procéées d'exploration concernant ilse maladies infectieuses (CIMONDE DAS MALADIES CON-TAGINUSES, HOUTAL, CALUD-BRENARD). — M. le processeur Triesere, assisté de MM. les DP- GATINIEL, chér de clinique, et REILLY, chér de laboratoire, avec le concours de MM. les DP- TANON, gargée, MONTER-VINAED, nucléecin des hôpiteux, MAUT, assistant d'oto-rhino-laryagologie, BOUDON, ancien chér de clinique, D'UNAS, médecin assistant de l'hôpital-Pasteur, a commencé ecours le 1 i juillet à 1,4 heures. Le cours a lieu tous les jours et couprendra 25 lecons. Le droit d'inscription est de 15 prianes.

Consell supérieur de la natalité. — Sont désignés pour faire partie du Conseil supérieur de la natalité de la protection de l'enfance: MM Léon Berand, Bertillon, G. Paul-Boucour, Calmette, Dron, Gilbert, Laureut, Griuda, Langlois, Merlin, Pinard, Richet, Roubinovitch, Variot, Mare Civilde Mulou. (Journal d'ficids, 19 juiu).

Héliothérapie. — Un cours théorique et pratique d'héliothérapie sera donné à Leysin du 16 au 20 soût 1921, par M. Rollier et ses collaborateurs. Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat médical de M. Rollier à Levsin (Suisse).

Médecins pour le Congo beige. — Les médecins sont admis au service des Colonies au traitement de 22 500 francs. (Ils peuvent être nommés successivement: médecin de district à 25 000 francs et médecin inspectenr à 27 500 francs).

Une indemnité de vie chère, dont le montant varie snivant le taux de la livre sterling et le lien de résidence an Congo est allouée en ce moment, en plus du traitement, à tous les fonctionnaires et agents de la Colonie. Actuellement, cette indemnité varie de 1 800 à 5 400 franes.

Les médecins qui sont appelés à se déplacer fréquemment et ceux qui ne peuvent se créer une clientèle privée, reçoivent, en compeusation, une indenunité dite de cabinet de 2 000 francs annuellement.

An tota, les émoluments d'un médecin débutant se montent à 24 500 francs par an environ, plus, pour le moment, me indemnité de vie chère. Des augmentations de traitement peuvent être accor-

dées après chaque période de deux années de service. Les médecins sout autorisés à donner dans la Colonie, d'itrieprivé et contre rénumération, leurs soins aux particuliers qui leur en feront la demaude. Il est toutefois entenda que cette faculté ne peut nuire en rien à l'exercice des fonctions officielles.

Pour être admis, les candidats ne peuvent avoir plus de trente-cinq ans d'âge.

Après dix aus de service effectif dans la Colonie, les médecins admis aux conditions du statut ont droit à nue pension annuelle.

13- L'admission sous le statut du personnel colonial comporte un terme de dix années, avec congé de six mois



VITELLINATE ARGENTO-CUPRIQUE

o u

ARGYRO-CUPROL



ANTISEPTIQUE
DES MUQUEUSES
SPÉCIFIQUE

DE LA BLENNORRAGIE

# LE PHYTOL

Par sa richesse en argent, a une action spécifique sur le gonocoque qu'il détruit en quelques injections.

# LE PHYTOL

Par l'action combinée du cuivre et de l'argent à l'état colloidal, est aussi efficace contre les associations microbiennes si fréquentes au cours de la gonorrhée.

# LE PHYTOL

Est non seulement indolore mais anesthésique, en ce sens qu'il fait immédiatement disparaître la sensation parfois si pénible de brûlure à la miction.

# LE PHYTOL

N'est ni toxique, ni caustique et il a une action kératolytique remarquable sur l'épithélium des muqueuses qu'il rénove insensiblement.

# Le PHYTOL peut être obtenu sous la forme de :

- A. COMPRIMÉS DE PHYTOL.
- B. AMPOULES-SERINGUES dosées et prêtes pour l'injection qu'on pratique à l'aide d'un embout à collerette obturatrice.

Traitement des urétrites, cystites, pyélites, etc.

C. TUBES-SERINGUES DE GLYCO-PHYTOL.

Traitement des urétrites chroniques.

Prophylaxie de l'infection gonococcique.

C. TUBES-SERINGUES DE GYNÉCO-PHYTOL s'adaptant à un injecteur intra-utérin qui permet d'introduire le topique dans la cavité utérine sans traumatisme e sans dilatation préalable du canal cercical.

Tratume t des mérites

I raiteme .. t des metrites,

l'oute blennorragie doit être traitée sans délai.

Tout médecin doit pouvoir soigner d'urgence les blennorrhéens qui viennent le consulter. Nos ampoules et nos tubes-seringues ont pour but de donner aux praticiens le moyen de soigner les gonorrhées aigues ou chroniques sans installation spéciale, sans erreur possible de technique ou d'asepsie.

Vente en gros, renseignements et échantillons :

LABORATOIRE P. ALBARRAN, 3, rue Chanez, PARIS, Auteuil

### NOUVELLES (Suite)

tous les trois ans. On peut prendre un engagement hors cadre à court terme ne donnant pas droit à la pension.

Les candidats doivent suivre au préalable, pendant quatre mois, les cours de l'Ecole de médecine tropicale, à Bruxelles Ils reçoivent une indemnité de séjour de 20 francs par lour pendant la durée de la session.

Les médecins mariés sont autorisés à se faire accompagner par leur femme et leurs enfants dès leur premier terme s'ils en fout la demande.

Les frais de voyage, au départ de Bruxelles, le logement et les soins médicaux sont à la charge de la Colonie.

Cinéma et éducation. — L'emploi du cinéma est adopté en Belgique pour la lutte antivénérienne, d'après la circulaire suivante:

« J'al l'homeur de vous faire connaître que j'ai décidi. l'acquisition d'un appareil ichientacgraphique transportable, afin de peruettre que les conférences organisées par l'Inspection d'hygène on dans un but de prophylaxie, puissent être dounées daus n'importe quelle commune avec toute la documentation que la seience rhoderne met à sa disposition.

« Cet appareil sera déposé au Laboratoire Centra (Parc du Ciuquauteuaire) et sera tenu à la disposition des inspecteurs d'Apgièue qui n'en feront la demande. Cenxci autont à cœur d'en prendre le plus grand soin et de le réexpédier au Laboratoire Central, dès que leur conférence est terminée. »

Création d'une maternité. — Au mois de juillet d'emier, le conscil municipal de Colombes, dans le but de décougestionuer les services d'obstétrique de la villé de Paris et d'éviter aux particuliers des déplacements longs-pénibles et coîteux, votait les crédits nécessaires à l'iustallation d'une maternité sur son territoire.

Le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seiuc sollicité de donner son avis sur le projet présenté par la coumune de Colombes, conformément aux conclusions d'un rapport de M. Marquez, présenté tout récemment, a décèlé d'émettre un avis favorable à la demande qu'ilui est faite.

Le personnel médical prévu pour la nouvelle fondation, qui doit être installée en d'excellentes conditions, doit comprendre un chirurgien et deux médecius, assurant par roulement les besoins de la maternité, c'est-àdire les accouchements, les visites et les contre-visites.

A ces praticiens doivent être adjoints: une sagefemme en chef logéc, une seconde sage-femme, une infirmière et deux filles de salle, plus une layeuse.

Envoi d'enfants à la Bourboule. — Sur un rapport de M. Jean Varenne, au nom de la 5° commission, le conscil municipal de Paris vient d'adopter la délibération suivante:

« L'Administration générale de l'Assistance publique est invitée à accepter les propositions de la Commission administrative des hospices de Clermont-Ferrand en vue de l'euvoi à l'ibôpital Guillaume-Lacoste, à la Bourboule moyemant un prix de Journée de 10 francs, d'enfants à désigner par les consultations et services des hépitaux d'enfants. Les dépenses devant en résulter soit 108 000 francs environ, devront faire l'objet d'une subvention numéripale complémentaire, à inserire aux chapitres additiousels de l'exercice 1021. >

La gratulté des médicaments aux réformés de guerre. — Du Concours médical. « Avec une hauteur de vue remarquable, disait M. Maginot à Béziers, l'entente avec le Syndicat des pharmacieus est réalisée... »

Peut-on parler de hauteur de vuc, quand des tarifs aussi ridiculement élevés que ceux ci-dessous ont été accordés aux pharmaciens:

| Huile de foie de morue, le litre vendu au public. | 14 fr. |  |
|---------------------------------------------------|--------|--|
| payé par l'Etat                                   | 20 fr. |  |
| Thermomètre, vendu au public                      | 13 fr. |  |
| payé par l'Rtat                                   | 25 fr. |  |

N'est-ce pas caractéristique de l'incohérence de notre bounc administration? On donne à pleines mains d'un côté, et l'on serre d'autre part les cordons de la bourse... Dr S... (18sre).

Faculté de médecine de Strasbourg (Année scolaire 1921-1922). — Conférences préparatoires au concours d'eutrée à l'École du service de santé militaire (Lyon), s'adressant aux caudidats désirant se présenter au concurs à quatre inscriptions et dirigées par M. Le D' Aron, chargé de cours : Histologie; M. Le D' Fallocq, chargé de cours : Autonie; M. Le D' Schwarte, chargé de cours : Physiologie; M. Le D' Simon, assistant de clinique chirurgleale : Pathologie externe.

Les droits d'inscription sont reçus an scerétariat de la Faculté de médecine.

Une affiche spéciale indiquera le début de chaenne des conférences.

### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

30 JULLET. — Montpellier. Concours pour six places de médecins inspecteurs d'hygiène de l'Hérault.

1er Aour. — Berch. Cours d'orthopédie de M. le Dr Calot.
1er Aour. — Luxembourg. Congrès des aliénistes et

ncurologistes de langue française. 1er AOUT. — Bordsaux. Concours d'entrée à l'Ecole du

service de santé de la marine. 1<sup>er</sup> Aour. — Rouen. Association française pour l'avan-

ecment des sciences. 3 Aour. — Paris. Hôtel-Dieu. Cours de vacances, par M, le D Maurice VILLARET.

16 AOUT. — Leysin. Cours d'héliothérapic par M. le D\* ROLLIER.

17 AOUT. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades. Cours de clinique de M. le Dr Nobécourt.

20 AOUT. — Paris. Hôpital Lariboisière. Coms de perfectionnement d'oto-rhino laryngologie de MM. les Dr. DUFOURMENTEL, MIRGEWILLE, etc., sons la direction de M. le Pr Sabillau.

# 

au Sesqui-Bromure de Fer ( CHLORO-ANÉMIE - (4 à 6 par jour) ( NERVOSISME MORTAGO, 48, Boal, 4s Port-Boyal, PARIS

# Broméine montagu

GOUTTES 44 == 2 SIRUP (8 m) PILULES (8.84)

### CHRONIQUE DES LIVRES

L'entraînement respiratoire par la méthode spiroscopique, par le Dr PESCHER. 1921, I vol. in-18 (Maloine, édit., à Paris).

Le Dr Pescher vient de publier un volume très clinique et très instructif sur l'entrahement respiratoire, notamment par la méthode spiroscopique qu'il a créée et qui, grâce à sa propagande inlassable, à son zéle d'apôtre, grâce assis à l'excellence même des résultats, a comm une vogue grandissante depuis le premier article qu'il a publié (cin même (nov. 1024).

Pen à pen, les résultats se sont montrés si brillants, dans une série de cas différents, que, pour les comprendre, Pescher a été amené à éthaier l'influence de l'anhématore sur une série d'états morbides, encore mal classés et mal connus: ce sont ces éthdes que l'auteur condense dans son livre.

La première partie est consacrée à la technique du spiroscope, des exercices spiroscopiques, à l'éducation et à l'entraînement de la fonction respiratoire par les exercices gradués, etc.

La deuxième partie est consacrée à la fonction respiratoire normale, puis aux troubles respiratoires, et enfin aux conditions physiologiques remplies par la spirosconie.

La troisième partic décrit les applications pratiques en hygiène et en prophylaxie.

La quatrième partie étudie, en médecine infantile, les trachéttes, insuffisances respiratoires (anémies, tronbles de croissance, adémoides, déformations thoraciques, asthme infantile; affections nervenses): ce sont là les applications les plus étendines et les plus fructueuses.

La cinquième partie est relative aux applications en médecine générale (anhématose, tuberenlose; maladies respiratoires non tuberenlenses; cardiopathies, etc.) et en chirurgie (traumatismes thoraciques, plenrésie purulente, etc.).

Daus ces différents domaines, l'anteur rapporte un grand nombre d'exemples cliniques, qui donnent à son livre une allure vivante et convanicante; lis moutrent tout le parti thérapeutique que l'on pent tirer de l'entralnement respiratoire, notamment par la méthode si simple et si pratique de la spiroscopie.

P. CARNOT.

L'ophtalmologie du praticien, parle D<sup>p</sup> A. CANTON-NEW, ophtalmologiste des hôpitaix de Paris (Hôpital Cochin). 4° édition française, 112 pages, 52 fig., 5 francs (Maloine et fils, éd., 25, rue de l'École-de-Médecine, Paris).

Co livre en est à la quattième édition française, c'estò-dire à son 6° mille, ce qui fait, avec les cinq éditions étrangères (italienne, espagnole, anglaise, grecque et hollandaise), le 11° mille, C'est dire la faveur que lui a témoignée le public médica.

En effet, il ne s'adresse pas aux spécialistes, mais aux praticiens généraux qui trouvent en lui un petit livre de format commode, de lecture facile et assa termes techniques, largement illustré. Les détails pour le spécialiste et les données d'optique, inutiles en pratique générale, y laissent la place aux cas d'urgence, aux traumatismes et aux affections courantes. Ce livre est le reflet de l'enseignement pratique de l'auteur à Cochin.

C'est ce qu'il faut au praticien.

L'Année thérapeutique, par le Dr Cheinisse, 1920. 1 vol. in-8 (Masson et Cio édit., à Paris).

M. Cheinisse a réuni en un petit volume la série des petits articles intitulés Monvements thérapeutiques, qui ont paru dans la Prasse médicale pendant l'am e 1920. Il étudie ainsi, par ordre alphabétique, la question de l'acidose et de la restriction des graisses, celle de l'asthme, de sa vaccionothérapie, dubenzoate de benzyle, celle des cicatrices vicienses et de la méthode de Unna à la pepsine, etc.

Le médecin praticien retronvera ainsi, sans avoir la peine de les chercher dans les périodiques, les diverses méthodes thérapentiques proposées en 1920 et décrites avec le soin et la clarté habitnels à l'anteur. P. C.

Manuel de coprologie clinique, par le D' GOIFFON. 1921,1 vol. in-16 (Masson et C'o édit., à Paris).

M. Goiffon, élève de Mathien et de J.-Ch. Ronx, qui s'est spécialisé dans les recherches de laboratoire appirquées au diagostic des maladies digestives, publie un remarquable petit volume sur les divers procédés usuels d'analyse des selles.

Après un résumé de physiologie sur les stades de la digestion, il étudie l'analyse macroscopique, chimique et microscopique des selles avec beauconp de clarté et de façon très pratique,

Il étudie ensuite les divers syndromes coprologiques (insuffisance pancréatique, insuffisance biliaire, seiles et fermentation, etc.).

Enfin le dernier chapitre est relatif aux orientations thérapeutiques tirées de la coprologic.

PAUL CARNOT.

Les maladies du cœur, par Sir James Mackinszis, professeur au Loudou Hospital, traduit par le Dr Fran-Çon. Prélace de M. le professeur Vaguez. Deuxième éditiou française entièrement refordue, r vol. în-8 avec 264 fegures : 45 fr. [Librairie Félix Alzan).

Le Dr Françon vient de nous donner une nouvelle édition de ce bel ouvrage rendue rapidement nécessaire par le succès que l'œuvre de Mackenzie a trouvé en France. Ce livre, écrit sous une forme très particulière et personnelle, révèle une foule de notions insoupçonnées et des plus fécondes en renseignements sur le rythme normal et pathologique du cœur, et sa lecture s'impose à tous ceux qui veulent se tenir au courant de la cardiologie; quel que soit le sort réservé aux interprétations nouvelles qu'a présentées l'anteur sur bien des points de la pathologie cardiaque, iln'en restera pas moins que son livre est, selon l'expression du professeur Vaquez, d'une originalité très suggestive. On ne peut que féliciter le Dr Françon du service qu'il a rendu par son excellente traduction au public médical français et souhaiter à cette nouvelle édition le succès de la première.

P. L.

### VARIÉTÉS

# "LE TRIUMPHE DE DAME VÉROLLE" Par le D' M. BOUTAREL

Parmi les très nombreux ouvrages et poèmes où nos anciens auteurs ont chanté Dame Vérolle, "l'une des rarelés les plus fameuses et les moins commes" est sans contredit LE TRIUMPHE DE TRES HAULTE ET PUISSANTE DAME VE-ROLLE, ROYNE DU PUY D'AMOUR, nouvellement composée par l'inventeur des menus plaisirs honnestes... 1539. Cet ouvrage, où alternent la prose et les vers, est dfi, pour une partie, à un certain Jehan le Maire de Belges. Il n'est pas impossible, nous dit son éditeur M. A. de Montaiglon, que le restesoit de Rabelais lui-même. En outre, le TRIUMPHE est suivi, dans une de ses très rares éditions, d'une pièce en prose: LE POURPOINT FERMANT A BOUTONS.

Nous allons, dans ces deux pièces, retrouver grand nombre d'idées ayant cours à l'époque sur la Vérolle, et l'on verra qu'il s'agit d'une maladie à manifestations variées et protéfforme, et que l'on range dans son domaine aussi bien la goutte que les gommes nasales et les perforations du voile du palais.

Dans une courte préface, l'auteur nous informe qu'ins une courte préface, l'auteur nous informe. Dame Véroile et qu'il entend lui faire traîner après son char les foules qu'elle a vaincues, comme Octave, Jugurtha, Sylla ont traîné à leur suite les représentants des peuples conquis.

Mais, quant je considère quels liz ont estre (ces grands capitaines) ne mérient qu'on en face sinon bien petit d'estime, fors par advanture celluy d'une grand dame nommée Verolle, laquelle... a vaincu à peu de gens (auec peu de gens) jusques à aujourd'huy plus d'ennemia que ne deferent oncques tous les plus excellent capitaines qui furent jamais... Par quoy je dy que, si elle continue... je doubte qu'elle ne se rende tributaire briefment tout l'universel, mesmement la ville de Rouen, capitale de Normandye, où elle a bien faict des selemes.

Quelques lignes plus loin, l'auteur, après une invocation à Dieu, seul capable de soulager les victimes de Vérolle, va, en quelques lignes, marquer que Vérolle et Pisse-chaulde étaient alors identifiées:

Puis dient communement par jeu: Qui aura heue la verolle jusques à neufs foys guérira après très promptement sans doleur.

Et vient alors un essai d'étiologie de Vérolle :

Et les ungs ont dit et affermé que ce fut à Naples, les autres en Espaigne, les aultres en Angleterre, les aultres en Flandres, les aultres ès isles du Pérou, les aultres l'out trouvée en pissant contre une muraille, les aultres dient qu'elle est venue de Germanie, nation dissolue en boyre et en menger.

Mais Jan le Maire, laissant la plume pour la

lyre, va nous conter en vers l'origine véritable de Vérolle. Un jour, Amour, ayant bu plus que de raison, rencontra la féroce Atropos, et par erreur, prit son arc de mort et lui laissa l'arc d'amour. Or. pendant ce temps. Vénus reposait, entourée des nymphes et de Volupté. Ét la fatalité voulut que Volupté se piquât à l'arc d'Atropos, abandonné par Cupidon. Elle tombe aussitôt malade : Vénus la fait guérir par ses nymphes, cherche la cause du mal, trouve l'arc d'Atropos, et le fait jeter au loin. L'arc va choir dans un ruisseau qui entourait le château d'Amoureuse-Plaisance, et l'onde en est aussitôt infectée. Or, pendant ce temps Atropos poursuivait de ses flèches les vieillards murs pour le tombeau. Les flèches frappaient au but, mais c'étaient les flèches d'Amour, et les vieillards chenus, barbus et toussants devenaient amoureux. Et Amour an contraire avait lancé quelques traits de mort sur de jeunes hommes en âge d'aimer. Navré de cette confusion lamentable, Vénus cherche à atténuer le mal. Elle s'en vient au ruisseau où nageait l'arc. d'Atropos, constate l'odeur infecte qui s'en dégage, et, pour diminuer la virulence du poison, fait jeter dans le ruisseau toutes les fleurs du jardin d'Amourette. L'odeur sans doute en est atténuée, mais, hélas, le poison persiste. Et voilà pourquoi de ieunes amoureux se promenant sous les ombrages, et attirés par les eaux claires, y trempent leurs lèvres, y puisant, avec la suavité des fleurs de Vénus, les poisons de l'arc d'Atropos.

Et voici le résultat :

Il leur naissait de gros boutons, sans fleur, Si très hydeux, si luidz et si énormes Qu'on ne vit oncques visaiges si difformes. Et, qui pis est de ce venin nuysible, Par sa malice occuite et invisible Alloit chercher les veines et artères...

Et voici les noms que reçut la nouvelle venue: les uns la nommèreut en arate Salabahat, les Espagnois la nommèrent lesbones, les Loubards, le mai françois, les Savoyards, la clavale. On dien en général la gorre, ou grosse vérole, mais parfois aussi la mentagra. La mentagre, mot hybride dérivant du gree et du latin (mentum), menton; äyes, prise), désigne à cette époque une dartre localisée au menton. Comme on le voit, cette lésion, qui n'est probablement autre que la gourme des enfants, était identifiée à la vérole. Quânt à la clavela, ce mot désigne, non pas la clavelée des bêtes à laine, mais le clavaus (clavus, clou), qui n'est autre que le chancre actuel (1).

(z) C'est dans le sens très précis de chancre, et non de clou, que Marcellus Empiricus emploie claveau. Marcellus mê Bazas (Gironde) au milieu du 1vº siècle, fut archiêtre de Théodose le Grand, en 385. NOTRE TRIADE HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE, ANTISPASMODIQUE







# DIDIAL (Diallylbarbiturate d'éthylmorphine)

INSOMNIE-DOULEUR
TRAUMATISMES, CALMANT PRÉ-ANESTHÉSIQUE
AGITATION PSYCHIQUE, ALGIES

DIALACÉTINE

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE

SPASMOPHILIE, NÉVROSES FONCTIONNELLES NÉVRALGIES, MIGRAINE, LUMBAGO

ÉCHANTILLONS: LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, Phole 1, 1 Place Morand, LYON



ECZÉMA FURONCULOSE ACNÉ-URTICAIRE

# SULFODERMOL RAMBAUD

TRAITEMENT COMPLET PAR L'EMPLOI SIMULTANÉ DE

CACHETS ET PÂTE

Hyposulfites benzoīnės (1 aux 3 repas)

Composes soufrés (sur voute plantaire matin et soir

Action efficace

Quand arsenicaux,pommades etc.ont échoué,prescrire:Sulfodermol(cachets etpâte)

Echantillons . Listér ', Fr.: LABURATURE RAMBAUD, 12, Rue Beautreillis, Tel. Archives 43-98

## VARIÉTÉS (Suite)

Puis le poète, reprenant son thème, nous donne une seconde interprétation de la naissance de Vérolle. C'est un long dialogue entre Volupté, Mercure et Mégère, où rien n'est pour nous à retenir.

Enfin:

Le triumplie vérolique commence à marcher par ordonnance de ranc en ranc ainsi que verrez, le tout bien en ordre.

Le hérault annonce le triomphe, et invite tous et toutes à v assister :

Sortez, saillez des limbes ténébreux, Des fourneauls chaulx et sépulchres umbreux, Oh, pour suer, de gris et verd ou gresse Tous verrollez. Se goutte ne vous presse Nudz et vestuz fault délaisser voz creux De toutes pars,

Le Seigneur de Verdure se présente d'abord, suivi de Malheur :

### MALHEUR

La gorre de Rouen je traine Soubz le grand Credo en attente. Je suis Malheur qui pour estraine La donne au fol qui trop con tente, Et fault que de moy se contente...

Le SEELLEUR, les L'ACQUAIS, la CHANCELLERIE suivent. Chacun, en huit vers, nous compte ses misères. Enfin prend la parole...

SOUVENTR AMOUREUX
A mon ranc je puis bien venir,
Garny de boytes et spatulles,
Je suis l'amoureux souvenir
Qui d'Amour cognois les fistulles.
Ces médecins allant sur mulles
Tiemment de mon art vigoureux:
Leurs sedences sont peu ou nulles
S'ils n'ont souvenir amoureus.

Puis arrive la GOUTER. Nous avons vu que la goutte, dans cette pièce comme d'ailleurs dans un bon nombre d'autres (1), est considérée comme une diathèse sous la dépendance directe de Vérolle. La goutte aux fambes et genous nous fait le Puy d'Amour comprendre. Voici ce que nous dit la Goutte:

### LA GOUTTE

Ear ce triumphe prens mon lieu
Avec Diette, ma grand mêre.
Je suits la Goutte, de par Dieu,
Aux ungs rude, aux aultres amère,
Et n'y a Virgile on Homère
Par qui je puisse estre ravie:
Quant je tiens compère ou commère,
C'est à la mort et à la vie,

Vénus arrive, trônant sur son char traîné par des boucs, et suivie de Volupté, de Cupidon, des

(1) D' BOUTAREL, La Médecine dans notre thédire comique. Champion, 1918.

LARRONS CLANDESTINS et enfin des REFON-DEURS (2) et de DAME VÉROLLE et de son BAGAGE. Ces quelques strophes ne nous apprendraient rien de nouveau.

Enfin vient LA GORRE, qui nous est présentée comme originaire de Rouen, ville alors très célèbre pour sa débauche.

LA GORRE DE ROUEN (a) Sur toutes villes de renom
Où l'on tient d'amour bonne guyse,
Midieux, Rouen porte le nom
De bien véroller marchandise.
La fine fieur de paillardise
On la doibt nommer meshouen.
Au Pay d'Amour prens ma devise: I e suis la Gorre de Rouen.

Suivent les Tambourins et le Fifre. Les Tambourins nous apprennent qu'ils ont tellement tambouriné dessus le parchemyn pelu qu'ils en ont gagné la vérole. Quant an Fifre, il l'a bêtement contractée en urinant le long d'un mur:

> Et nostre fiffre a uriné Contre ung mur, dont mal luy est pris.

A la suite des Tambourins vient le Capitaine, puis les divers Rakoss de vérollés. Le promier rang présente des lésions cutantées de la tête et des bras. Le second rang, formé de trois wê eux combatans qui prenaient plaisir à cons batre, porte maintenant des emplâtres et s'appuie sur des potences (béquilles). Le troisième rang est plus rongneux quevielz chiens. La rogne parant désigner la gale. Mais écoutons le sixième et dernier rang, qui se console de ses misères par les misères des autres.

Cast le dernier ranc de la bande,
Sommes nous pas promptz et empoinctz,
Dieu emplastrez, au bras la bande,
Par dessoulz le joly pompoinet?
Si vérole nous picque et poingt,
Prenons joye à voir nos semblables.
Chacun de vous note ce poinct:
C'est le confort des misérables,

Dame Vérolle vient donc de passer en tout son cortège et l'auteur, sans quitter la plume, va abandonner la poésie pour la prose, et nous donnen, eu un *Epilogue* au lecteur, quelques conseils dont nous ne retiendrons que cette phrase;

... Il est certain que tu n'y peulx prendre que plaisir (à eet ouvrage), pour les diverses sortes de verollez qui y

(2) Les Refondeurs étaient des personnages allégoriques chargés de remettre à neuf, de restaurer, de refondre les infirmes et de rajeunir les vieillards (Ouv. cit., p. 89).

(3) Gorre signifie originalrement: richesse, élégance; par extension, Vérole " à cause que les mignons et gorriers l'obtiennent jacilement" (NICOLAS GODIN, De morbo Gallico).



CÉRÉ! LES JAMILET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc e et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

# TRAITEMENT COMPLET DES MAIADIFS DI FOIF



et des Syndromes aui en dérivent :

LITHIASE BILIAIRE, INSUFFISANCE HÉPATIQUE. ENTÉRITES, CONSTIPATION, INTOXICATIONS, INFECTIONS, MALADIES DES PAYS CHAUDS, ETC.

Seule Médication associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés



2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de solution

# CONSTIPATION ET AUTOINTOXICATION INTESTINALE

Leur traitement rationnel d'après les derniers Travaux Scientifiques

LAVEMENT

D'EXTRAIT DE BILE GLYCÉRINÉ ET DE PANBILINE



2 cuillerées à café dans 200 gram. d'eau bouille chaude Enfants 1/2 dose.

Échantillon, Littérature, LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

BORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT

ASTHME CŒUR REINS ARTERIOSCLEROSE ANGINE DE POITRINF etc. ELIXIR EUPNEIOUE MARTIN-MAZADE

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remède vraiment héroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidents d'iodisme. — 2 à 4 cuillerées à calé par jour. TTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE MARTIN-MAZADE (TINT-RAPHALL IVAN)

## VARIÉTÉS (Suite)

sont, les ungs boutonnantz, les aultres refondaz et engressez, les aultres pleins de fistules lachrimantes, les aultres tout outrobs de gouttes nouées, les aultres estantz encores aux faulz-bourge de la verolle, bien chargez de chancres, pourreaulx, filletz, chaudes pisses, bosses chancresues, carnositez superflues et aultres menues drogues.

Ces quelques lignes nous fournissent de précieuses indications sur la conception que l'on avezt de Vérolle au xvé sièce : les fisules lachrimantes désignent probablement les gommes. Les gouttes nouées, ou rhumatismes noueux, étaient, nous l'avons vu déjà, du domaine de Vérolle. Notons enfin que le chancre était déjà considéré comme l'accident primitíf, puisque seuls en sont chargés ceux qui sont aux faubourgs de Vérolle. Nul n'ignore également que ce n'est que très tard que fut faite la distinction entre la vérole, la blennorragie, les bosses chancreuses (bubons) et les pourreaulx (vegétations).

Et l'auteur termine sur quelques conseils de

La seconde édition du TRIUMPHE était suivie d'une pièce en prose qui nous est parvenue mutilée et dont la valeur littéraire est nulle. Nous avons nommé LE POURPOINCT FERMANT A BOUTONS. Sans insister sur le calembour que renferme le titre, disons seulement que c'est une petite pièce en prose où l'auteur conjugue dame Vérolle: nominatif, génitif, datif, singulier et pluriel, ce n'est, pour chaque cas, qu'ûne liste de mots. Tirons-en ce que nous pourrons.

Nous apprenons d'abord, au nominatif, les divers termes employés pour désigner Vérolle; la grande majorité de ces termes ne sont que de très gratuites plaisanteries de l'auteur: la vérolle, nous dit-il, se nonume encore la gaillardise, la pomperie, la diablerie, la penade (?), le jarrou (?), le maujoinct (1), le collier, etc. Parmi les expressions que l'on peut prendre au sérieux, citous: la galle de Naples, le mai de Nyort, de Poictiers, et peut-être le mai du Clos Bruneau (2).

De la vérole viennent, au génitif :

Les gros boutons hastiviaulx, les prunelles, les escales, les groyselles en forme de noyaulx de pesche, les escharboucles saulvage, les grosses peries de Ocadent qui relyusent comme gomme de prunier,. les crapandiers mal brunies portans diverses faces qui suyntent et desgouttent cau pire que fillet, comme vuystres en l'escalile qui sont fresches peschées,. lesquelles apparaîssent... au

(1) On désignait sous le nous de maujeines (probablement mai joins), les parties getinites externes de la femme, y compris le publs. Une profession curieuse, dont nous avons piusicum fois truuvé des traces dans les vieux textes, était celle d'épileur ou de barbier d'étuue. Cette profession consistait à tondre maujeinest entre Pratejus.

(2) Le Clos Bruncau comprenait, nous dit A. de Montaiglon, les rues Fromenteau, Saint-Jean-de-Latran, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Beauvais et la rue Charretière. roug, aux temples, au col, an petit joly et gentil ventre, au jardin d'amours, entre les deux tétins et ailleurs.

### A elle sont, au datif:

Les playes, les ulcères graudes, longues, larges, projondes, chancreuses, puantes,... de couleur my-jaulhe verde et plombée en more demye meure (mûre à moitié mûre), qui corrodent, mordiguent et atteigneut les nerfs, les weites, les artères, les musculles... pénétrautes jusques à la substance métullaire, dont les os demeurent descouvers, putrefice, en couleur de craye de chardonnier...

### A l'accusatif, nous allons noter:

... Les joinctures des doigtz, dont ilz sout crochus, retirés et accourcis, aussy droictz que branche d'un vieil mellier (néflier), les orteils podagrisez, en forme d'une grosse nouzille (noisette)...

Et ceci achèvera de nous convaincre que le rhumatisme, déformant ou non, était considéré comme accident de vérole. Plus loin, le pauvre malade nous est présenté si couvert de toiles cirées, d'emplâtres et de linges, que son pourpoint devenu trop juste doit être décousu par derrière.

Ainsi continue pendant de longues pages que nous ne pouvons citer la piètre élucubration de l'auteur. Nous ne nous arrêterons que sur certains passages, tels que celui-ci, où le poète a peut-être voulu indiquer la paralysie ou l'hémiplégie:

... Èt retirent les nerfs sensitifs et narcotifz, depuis la région cérébrale jusque és basses parties infinies et aussi perdables, qui divertissent et occupent l'habitude (habitus) et mouvement du povre corps humain, dont il cst de serment de non saulter, ne courrir...

Plus loin vient une recette que nous croyons devoir reproduire in extenso. Après avoir signalé les nombreuses et multicolores pommades, l'auteur écrit:

«Recipe unquentum Aposlorum, Egyphiacum de Agripa gratia (3), Martiacum (4), diaculum (5), galbaum basilicum, incarnativum populeonis, (6), pomphisigos (7), ceruse, rasis (8), staphisagrie, boracis, linature ferry, scorie ejus, tartarieris (9), mercuvii, litargiri, auri et argenti, plombiusti (10), mordicativum sulphuris, vivi calcis, contra scabeam (11), morpheum (12), malum mortusm (13), cachemm (14), variolas, scorphulos, morbios mobios (15), noli me tangere, canchrum, lubum, etc.,

- (3) Onguent d'Agrippa, dit aussi de Bryone.
- (4) Ongueut martial.
- (5) Dlachylon.
- (6) Onguent populéum.
  (7) Oxyde de ziuc.
- (8) Huile de racine de pin.
- (9) Tartre.(10) Oxyde de plomb.
- (11) Gale.(12) La morphée, ou vitiligo.
- (12) Lêpre,
- (14) Cachexic. (15) Rougeole.

# PRODUITS CHIMIQUEMENT PURS

Maximum d'Action et de Tolérance

Conservation absolue

# **IODURES SOUFFRON**

(KI ou NaI)

<u>Leurs Indications :</u> Artério-sclérose, Angine de poitrine, Aortites Hypertension, Syphilis

> Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques Scléroses pulmonaires et viscérales Cirrhose du foie, Maladies de la Nutrition Goitre, Cataracte, Actinomycose, Sporotrichose, etc.

Leurs Formes:

- 1º Solution = 1 gr. d'iodure par cuiller à potage.
  2º Sirop = 1 gr. d'iodure par cuiller à potage.
  - 3º Gouttes = 1 centigr. d'iodure par cumer a pota
  - 4º Dragées = 0,25 centigr. d'iodure par dragée.

### Leurs Doses:

Très variables suivant les cas.

Sous la même Marque Souffron, *Garantie de Produits chimiquement purs,* Nous délivrons également :

- 1°Les Préparations bi-lodurées Souffron: Gouttes et Ampoules pour le treitement mercuriel simple.
- 2º Les Bromures Souffron (KBr ou NaBr) en ¡Solution, Sirop ou Granulé.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sevres, PARIS

### VARIÉTÉS (Suite)

les gresses de porc privé, de porc sauvage, de bouc, de regnard, de cerf, de cheval, de cygne, etc. »

Parmi cette nombreuse et fantaisiste pharmacopée, il faut pourtant retenir la staphisaigre qui n'est plus guère employée que comme insecticide (herbe aux poux), mais qui était à l'épour considérée comme stimulante, et aussi les divers sels de métaux, et en particulier les métaux lourds, plomb, argent, or et mercure.

Enfin, un peu plus loin, nous allons trouver une description parfaite d'une perforation tertiaire de la voûte palatine. Done, parmi les méfaits imputés à tort à la vérole, parmi les gouttes et autres scrophules, nous relevons au moins une lésion incontestablement spécifique. Nous disons au moins, car nous allons trouver plus bas un nez éfondré et oxéneux. Mais écoutons :

... Le palais, auquel souvent s'i forme le chaucre, qui fait ung pertuis ou deux soubz les naseaux et ès cartillages dudiet palais, qui font parler le patieut en homme qui a huyé le loup, en trompette percée, et nasarder en haultboys de Poyetou.

Cette description est suivie d'une autre série de mots de remplissage. Et l'auteur nous signale enfin des lésions oculaires imprécises et de précises lésions nasales:

... Les yeux leur demeurent rouges et esrailléz, qui filent la cyrc... aussi le nez remuselé (camus), racourey, pressé comme une figue de vieulx cabas, où a souvent ung

esgout comme une canelle à laver les mains, qui est en façon de pertuys de flute d'Allemant, rond comme ung pois.. La alaine courte, puante, punaise, les dents noires joulnes

Nous n'allons pas le suivre plus loin. Laissons-le parachever son œuvre, non pourtant sans l'avoir remercié de nous donner la date approximative de l'introduction du galac en thérapeutique spéciale: «...la médecine qui est GAYACUM, nouvellement trouvée...». Or, la seconde édition du TRIUMPHE, la seule qui contienne en fin d'ouvrage le POURPOINCT, est datée de 1540. La première édition (TRIUMPHE seul) est de 1530. Le POURPOINCT fut donc composé comme suite au TRIUMPHE à la fin de 1539 ou au commencement de 1540, et, à cette date, la galac venait d'être introduit en thérapeutique spéciale (1).

Le POURPOINCT se termine par une excuse :

... suppliant à messieurs les doeteurs de ladiete faculté, que, si j'ay laissé et obmis chose qui soit propre et requis à la curc... que ilz me vueillent avoir pour excusé.

C'est par une semblable excuse à nos lecteurs que nous terminerons cet article.

(I) D'après Darmesteter, le mot gaïac figuremit dans la Prognostication de Rabelais (1532). Nous n'avous pas trouvé ce mot dans le glossaire de Rabelais. Nous n'avons d'ailleurs en vue jei que le gaïac employé en vénéréologie.

### REVUE DES CONGRÈS

### CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'UROLOGIE

Paris, 5-7 juillet 1921.

Burbau du Congrès. — Président: M. Legueu; vice-présidents: MM. Verhoogen (de Bruxelles), et Brongresma (d'Amsterdam); secrétaire général: M. Desnos; trésprier: M. Pasteau.

Première question.— Des néphrites à syndrome urémigène. Rapporteurs : 1° M. Thissier, professeur à la Faculté

Rapporteurs: 1° M. Thissirk, professeur à la Faculté de médecine de Lyon; 2° M. Foster, New-York; 3° M. Hogge, professeur à l'Université de Liége.

Il convient de réserver le titre de néphrite acotinique au syndrome relevant de la rétention de l'urée dans le sang, comme conséquence directe du barrage rénal, et avec restriction plus ou moius prononcée des fonctions de perméabilité de la glande.

Les nephrites accompagnées c'augumentation croissante de l'acote résiduel s'eu distinguent nettement par les causes, les symptòmes, l'évolution, et surtout par leur pathogénie, grandement différenciée, subordonnées qu'elles sont à l'action, non plus des poisons de rétention, mais des poisons endojornets, c'est-à-dire d'un processus primitif toxt-infectieux, dont la néphrite n'est plus qu'une détermination secondaire, avec perméabilité rénale plus ou moius complétement conservée. Ainsi considérée, la néphrite aucténique varie, c'est-à-dire par rétention ureique pure, a son étiologie précise, son caractère dyscrasique ou toxique net, avec des déterminations artéritiques plus ou moins étendues et subordonnées aux conditions d'hérédité, d'hygiène individuelle et à la nature, comme au degré de l'auto-intoxication.

Rôle essentiel du foie dans le développement, la tolérance et l'évolution des rétentions asotées. — La conservation du fonctionnement régulier de la cellule hépatique, PIVOT DE LA RÉGULATION ANTIVOXIQUE, et indrument de défense primordial contre les dangers de l'hyperacotémie et de l'intoxication ammoniacale.

Influence de l'interrention précoce à l'aide des procédés opothérapiques dirigés contre les accidents de la rétention acotée. Effet utile de la sérothérapie à l'aide du sérum de la veine rénale de la chèvre : réveil de l'action protectrice de la glande hépatique.

Types de néphrites qui conduisent à l'urémie. — Il faut se rappeler d'abord les trois types d'urémie: éclamptique, léthargique, séreuse.

En apport avec la dissociation des fonctions rénales, il a été possible d'isoler des syndromes : azotémique, chlorurémique et hydropigène. Cependant, l'on ne pourrait pas, sans erreurs importantes, se baser uniquement sur des modifications sanguines pour arriver à isoler unde ces syndromes

Dans les néphrites aiguës, chez les sujcts jeunes, la simplicité des lésions observées fait contraste avec leur complexité dans les formes chroniques.

# CRISTE PETIT - MIALHE



# MÉDICATION NOUVELLE



# DESINFFCTION INTESTINALE

FNTFRITF/

AUTO-INTOXICATIONS

# ET DE BILE PURIFIEE ET DEPIGMENTEE

BASE DE Comprimés Glutinisés

OXYDANT E BACTÉRICIDES DÉSODORISANT

LABORATOIRE OF BIO-CHIMIE APPLIOUÉE 21 Ruc Theodore de Banville, PARIS J. LEGRAND, Pharmacien

DOSE: 2 Comprimes avant chaque repas



# Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésiques et antiseptiques de l'Acide salicylique.

INE (Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates; Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; est donc Un antiseptique puissant des reins et de la vessie.

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes | Granulés effervescents pour le traitement prolongé. | LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS | Comportanés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage. | A LA DISPOSITION DE MM. LES DOCTEURS

L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).



# APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites. :-:

A. HELMREICH, Électricien-Constructeur, NANCY

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Il est possible de distinguer une forme glomérulaire avec oligurie et azotémie au point de vue clinique, et une forme interstitielle ne s'accompagnant pas de ces phénomènes, et cependant il est des affections à prédominance glomérulaire, comme le rein amyloïde, qui n'entraînent pas de ces insuffisances fonctionnelles.

En pratique, l'urémie correspond sous toutes ses formes à de l'insuffisance rénale ; d'autre part, il est probable, mais non encore certain, que le degré de cette insuffisance est proportionnel au nombre d'éléments anatomicues détruits.

Le professeur Albert Hogge, de Liége, a rapporté sur les néphrites urémigènes et l'urémie.

Voici le résumé du rapport :

- I. Chez les urinaires chirurgicaux, on peut observer toutes les formes de néphrites, mais c'est la forme azotémique qu'on rencontre le plus fréquemment. C'est chez les urinaires aseptiques que les phénomènes toxiques
- d'origine rémale s'observent dans leur plus grande purcit.

  Il. J'intockación qu'on appelle e utenic se als te terme final de l'évolution de toutes les uéphirtes graves ou incurables, qui sont toutes a utemligénes ». L'e arcinie » ainsi entendue ne répond pas toujours à l'accumulation d'uréc dans le sang, ni probablement non plus à la rétention de produits auxèen son uréques. La pathogenie de l'e urémie » l'est, en effet, pas élucidée, et il paraît probable que parmi les produits nouve et action de que parmi les produits nouve et action une de l'entre doit élimier et dont beaucoup nous sont d'ailleurs inconsus, il se trouve des corps non acotés qui jouent un rôle dans cette intoxication (NaCl., sels de potasse, autres sels unipéraux, principes d'acclidos, etc.).
- III. Si l'insuffisance rénale caractérise avant tout ce qu'on appelle souvent improprement l'a urémie s, ectte insuffisance peut être précèdée, accompagnée et surtout suivie de la déficience physio-pathologique d'autre, grause (système nerveux, cour et valusseaux, foie, glandes endocrines), ce dont témoignent les déviations et troubles de multiples métabolismes (dégradation incomplète on dévide des protéiques, des hyàrates de carbone, des graisses, troubles de l'uréogenées, etc.).
- IV. Le tableau clinique des intoxications « urémiques » est souvent masqué ou troublé, en médecine interne par les symptômes propres de la maladie causale de la néphrite, en chirurgie par les phénomènes d'infection et les comnileations inflammatoires.
- V. I'msuffasauer r'onale globale s'apprécie la micux jusqu'ici par les sigues diluiques, par le dosoge d'urée dans le sang et peut-être aussi par la détermination de l'azote non uréique. Mais ce taux d'azote sanguin n'est probablement que le témoin d'autres rétentions que l'état de nos comaissances biochiniques ne nous permet pas encore de préciser et par conséquent d'apprécier.
- VI. La recherche de la constante d'Ambard permet aussi de se rendre compte du fouctionnement rénal global, mais cette recherche ne doit pas se substituer à d'autres moyens d'investigation qui telle doit, au contraire, venir compléter (tout au moins dans les nejéropathies d'ordre chirurgical): quand la diurèse journalière et l'azotémie sons attisfaisantes, et que la densité des urines non albumineuses et non sucrées est bonne, il est intuité de prendre la constante. Cu n'est que lorsque ces intuité de prendre la constante. Cu n'est que lorsque ces

éléments sont douteux ou indécis qu'il peut être bou de recourir à l'épreuve d'Ambard.

VII. Il serait hautement désirable qu'avant toute opération chirurgicale importante, on s'enquit de la capacité fonctionnelle.

VIII. Dans les opérations qui foreément s'accompagnent de fortes hémorragies (prostatectomies), il faut s'enquérir de la coagubilité du sang par les épreuves in vitro et par le bledding time (temps de saignement, épreuve de Duke).

Deuxième question.—Résultats éloignés des traitements des traumatismes de l'urêtre.

Rapporteurs: 1º MM. PASTEAU, ancien chef de cliuique de la Paeulté, et ISEELN, ancien interne des hôpitaux, Paris; 2º M. KiDD, Londres; 3º GARDINI, agrégé à l'Université, Bologne.

Traumatismes récents.— 1º Drebre pénien. — Théoriquement, plus la plaie urétrale est importante, plus il y aurait intérêt à en diminuer l'étendue, en rapprochant ou en suturant l'un à l'autre les deux bouts du cànal sectionné.

Pratiquement, l'étude des résultats éloignés des diverses opérations publiées prouve qu'il n'en est pas qui soit capable de s'opposer de façon eertaine au développement ultérieur du rétrécissement traumatique.

- 2º Urètre scroto-périnéal. Plusieurs inéthodes de traitement sout à la disposition du chirurgien.
- A. LA RECONSTITUTION SPONTANÉE DE L'URÊTRE SUR LA SONDE A DEMEURE est incapable de mettre le blessé à l'abri du rétrécissement.
- B. LA RECONSTITUTION DE L'URÈTRE PAR URÉTROR-RAPHIE peut se faire :
- a. Sans dérivation de l'urine en amont et donne alors quelques guérisons ineontestables, mais, dans la grande majorité des ças, elle aboutit au rétrécissement, alors mêue que la suture a bien tenn.
- D. Avec deficiation de l'unine en amont et donne un résultat inverse: la guérison absolue, saus dilatation d'eutretien, s'obtient daus la majorité des eas. Elle est rapide, survient en moyenne en un mois, mais elle s'accupagne d'une contre-ouverture périndale on vésicale qui peut rester fistuleuse et nécessiter une nouvelle intervention. D'autre part, elle se complique asses frécuemment d'impossibilité de miction et de cathécrisme, par suite de coudure ou de dislocation, de décalage d'unètre qui oblige à intervenir chirurgicalement.
- C. LA RECONSTITUTION DE L'URÈTRE PAR AUTOFLASTIH CUTANÉE AU MOYEN DE L'URÉTROSTOMIE PÉRINÉALE.— Cette opération donne les mêmes résultats que l'urétrorraphie avec dérivation, c'est-à-dire une guérison complète et définitive dans la majorité des cas.
- C'est à l'une de ces deux opérations : urétrorraphie avec dérivation sus-publeune de l'urine, ou autoplasie cutanée par urétrostomie périnéale, que le chirurgien devra normalement recourir en cas de plaie scroto-périnéale de l'urêtre, s'il tient à obtenir une guérison totale, à l'abri du rétrécissement secondaire.
- 3º Urètre membraneux. Aucune des méthodes de traitement employées (dérivation hypogastrique seule, dérivation hypogastrique avec sonde à demeure sans

Granules de Catillon

a 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouven que 2 à 4 par jour donnent une durrèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE. DYSPNÉE. DPPRESSIDN, ŒDÉMES, Affections MITRALES, CARDIDPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Sifet immediat, - innocuité, - ni intolérance ni vasoconstriction, - on peut en faire un usage continu.

GRANULES de Catillon à 0,0001

TONIOUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teletures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Briz de l' drademie de Medecine pour "Etrophanius et Strophantine", Medaille d'Or Expos. univ. 1900. 



LIPOIODINE-Ho

Combinaison iodo-mercurielle réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure, avec exaltation de l'activité thérapeutique propre à ces deux composants.

Une seule forme { Comprimés à 0 gr. 32

Tolérance parfaite

Echantillons : Laboratoires CIBA -- O. ROLLAND, Pholon, I, place Morand, LYON

POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

ALLEVARD (Isère) Sur la ligne PARIS-GRENOBLE - Eau sulfbydriguée (Inhalations, pulvérisations, bains, boisson)

Affections des voies respiratoires Saison du ler juin au 30 septembre

Renseignements : SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

incision périnéale, dérivation hypogastrique avec sonde à demeure et incision périnéale, urétrorraphie sans ou avce dérivation hypogastrique) ne met sûrement à l'abri du rétrécissement ultérieur.

4º Uritre prostatique. - En fait, le traitement immédiat de ces lésions de guerre ayant été borné à la scule dérivation hypogastrique ou à la sonde à demeure, tonjours on les a vnes aboutir à des complications de rétrécissement et des fistules plus ou moins étendues.

Traumatismes anciens. - 1º Urêtre pénien. - La résection du rétrécissement est nécessaire pour obtenir la guérison. Mais celle-ei ne peut être assurée qu'en cas de rénnion par première intention et sans sonde.

Les greffes minqueuses on vasculaires penvent permettre la réfection complète de l'urêtre après une résection étendue.

2º Urêtre scroto-périnéal. - Parmi les méthodes de traitement employées, il faut distinguer :

A. LA DILATATION SIMPLE, LES URÉTROTOMIES IN-TERNE ET EXTERNE qui penvent être utilisées dans les cas légers on comme adjuvants d'opérations plus complexes et plus efficaces.

B. LA RÉSECTION DE L'URÈTRE (SANS DÉRIVATION DE L'URINE) qui ne répond en réalité qu'à une première indication : la suppression du rétrécissement.

Elle doit être nécessairement snivie de la restauration du canol

C. Les méthodes qui tendent avant tont à lutter contre la néoformation du tissu scléreux péri-urétral après la résection.

D. LES PLASTIES URÉTRALES, muquenses ou vaseu-

laires, toujours faciles sous la protection de la dérivation des urincs en amont, qui sont eapables de donner des résultats excellents et durables, en eas de résections étendues.

3º Urêtre postérieur. - Au niveau de l'urêtre membraneux, les rétréeissements traumatiques peuvent être traités par l'urétrostomie et l'urétroplastie périnéales. Mais, le plus souvent, ces rétrécissements et plus eneore ceux de l'urêtre prostatique nécessitent des résection étendues plus ou moins suivies de sutures, opérations difficiles et complexes qui ne peuvent être assurées qu'an moyen de la désinfection ischio-pubienne de l'aponévrose périnéale moyenne.

Quand la gnérison survient, elle est ordinairement incomplète, et des dilatations sont nécessaires pour l'entretien du calibre de l'urêtre.

Troisième question. - De la pyélographie.

Rapporteurs: 1º M. PAPIN, chirurgien adjoint de 1'hôpital Saint-Joseph, Paris; 2º MM. Young, professeur de elinique à John Hopkins Hospital, et Waters, assistant ræntgenologiste, John Hospital, Baltimore.

1º La pyélographie, née en 1906, s'est perfectionnée rapidement, surtout en Amérique ; elle est devenue une méthode dont on ne pent se passer en urologie.

2º Les accidents, surtont fréquents an débnt, sont dus à une manvaise technique ; ils doivent être évités aujourd'hni et il n'y a pas lieu d'avoir pour cette méthode d'exploration une appréhension excessive.

3º Mais il est vrai que le eathétérisme et l'injection doivent être conduits avec la plus grande doncenr. Il f au



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE
Le médicament régulator par le dégulator le plus de des mere le médicament de chôr de certaine de chor de certaine de cho

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître

LITHINÉE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se pr

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS .

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

employer de petites sondes permettant le reflux du liquide, et ne jamais faire usage de la seringue.

4º Le liquide le plus employé est cueore aujourd'hui le collargol. Les solutions de cristalloïdes sont préférables, et notaument le bromure de sodium à 30 p. 100.

5º C'est dans le diagnostic des hydronéphroses que la pyélographic trouve sa principale application, mais le rein mobile, les anomalies du rein et de l'uretère, la lithiase réno-urétérale ont bénéficié largement de l'emploi de cette méthode. La tubroulese ávalues les temeurs du

consist inso-increase on beneinte magement ut el rupar de cette méthode. La tuberculos rénale et les tumeurs du rein elles-mêmes ont vu leur diagnostie précésé et facilité, dans certains eas, par la pyélographie. 6º Il serait done illogique, comme le demaudent certains adversaires de la méthode, de la rayer du cadre de nos procédés d'investigation. Mais se perfectionant sans

tains adversaires de la méthode, de la rayer du eadre de nos procédes d'investigation. Mais se perfectionnant sans cesses et devenue complètement inoffensive entre les maius d'urologistes exercés, elle constitue un appoint imporant pour l'exploration urinaire, et dont on ne peut aujourd'ani négliger l'emploi.

D'après MM. YOUNG et WATERS, de Baltimore, le collargol fut lougteups le seul produit employé en pyélographie, malgré les nombreux eas de mort signalés en Allemagne et dans tous les pays où il était utilisé.

D'après des travaux expérimentaux français et américains, la cause de ces acelicatis serait que, par suite d'une pression trop forte din el la scringue à piston employés, le collargol traverse les tubes urinifères, péater les glomérules, on blen, passant à travers l'épithélium tubulaire ailleurs, atteint le tissu interatitiel et arrive utérieurement sous la capsale réuale. Du rein, il passe dans la circulation générale, produisant des lésions en des organes doignés et occasionant la mort. La solution est toujours introduite lel dans la sonde urétérale au moyen de la pesanteur. Es Amérique, bien des recherches out été entreprises pour découvrir un substitutif au collargol et aux autres sels d'argent. En 1933, Kelly et Lewis proposèrent l'émulsion d'iodure d'argent; puis, en 1955, Burns se servit du thorium qui avait l'avantage d'être une solution aqueuse, incolore, presque dépourvue de toxicité, très opaque aux rayons X.

Les pyclographies devralent être prises à la fois me position horizontale et verticale (assise), pour unietre en évidence la mobilité rénale et les coudures urétérales, parfois aussi en position de Trendeleuburg, en particulier pour constater la présence d'orifices urétéraux béants, et du reflux vésico-urétéral. Dans ce but, l'auteur a fait coustruire une table permettant des examens combinés cystoscopiques et radiographiques et qui peut égaleument ter utilisée nour la radiographiques et qui peut égaleument

Cette tablecat d'une grande utilité. Elle peut également être employée pour la cystoscopie courante et les opérations habituelles d'urclogie. Le tube de Cooliège est unaintenant utilisé à l'exclusion de tous les autres, et le uouvean incélé e radiator set simple et peu volumineux. Les films radiographiques d'Duplex » out entièrement supplanté les radiographies sur verre à notre clinique. Les images sont mellleures ; ils ue sont pas fraglies, sont peu encombrants et peuvent aisément être classés avec les observations. Les systoscopes aucrécains de Wappler à eathétérisme sont beaucoup plus simples et plus pratiques que les instruments alleunands.

Les vues stéréoscopiques sont utiles pour montrer leurs rapports, et aussi pour exclure les phlébolithes, etc. Dans les lumeurs, la pyélographic est de la plus grande importance, et souvent le seul moyen de diagnostic. Des modifications très significatives du bassinct sont observées: élongation, aplatissement, distorsion et rétraction.

Après la cystoscopie, la radiographie, simple, stéréoscopique, et la pydographie, dans differentes positions, constituent le prourès le plus sérieux réalisé en urologie, durant ces vingt dernières années. Le cystoscope, les rayons X, les différentes épreives fonctionnelles et les examens microscopiques ont fait de l'urologie la plus caracte et la plusitréessautées spécialités divurgleales.

(A suivre.)
Durand.

# Laboratoire de BIOLOGIE appliquée

L.D.

Téléphone: H. CARRION & CIE

Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

# LEVURE CARRION B 17

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

# Technique Thérapeutique Médicale

PAR

le Docteur MILIAN

12 fr

### REVUE DES REVUES

Élimination urinaire de l'arsenic dans la sulfarsénothérapie intramusculaire (P. GALONNIER, Ann. de derm. et de syphil., 1920, nº 8-9).

I/élimination urinaire de l'arsenie après les injectious intraveineuses de suifarsicol ressemble beaucoup à celle qui suit les injections intraveineuses de néosalvarsau; elle débute avant la fiu de la première heure qui suit l'injection et atteint son maximum dans les quelques heures suivantes. Mais quand l'injection de suifarsicol a été intramusculaire, l'arsenie apparaît dans l'urine ordinairement vers la fin de la première heure et le maximum d'élimination ne se produit qu'à la fin du premier lour oui suit l'injection.

Quelle que soit la méthode d'introduction, intravelneuse on intramusculaire, du sulfarsénol, la majeure partie de l'élimination arsenicale urinsire a lieu daus les six on sept premiers jours qui sutvent l'injection; i a quantité d'arsenic réluinice appès le septième jour est négligeable. Il n'y a guère de proportion entre la quantité d'arsenic introduité dans l'organisme et la quautité retrouvée dans l'urine; le rein n'élimine qu'une partie relativement per importante de l'arsenic injecté, le reste s'élimine par d'antres voies on se fixe daus les viscères.

Huit cas de calculs de l'uretère ou d'anurie calculeuse traités par le cathétérisme urétéral (ANDRÉ, Journ. d'urol., t. X, n° 2).

Le cathétérisme urétéral répété ou à demeurc est un moyeu efficace d'obtenir l'expulsion des calculs de l'uretère, lorsque ceux-ci sont de petit volume et bas situés. Il réussit encore quaud les calculs ont le volume d'un haricot ou d'un novau de cerise, ou même quand ils sont situés assez haut. Les sondes urétérales ordinaires donnent d'aussi bons résultats que les sondes spéciales à ballonnet ou à ailettes. Même quand la sonde ne pout franchir l'obstacle, le cathétérisme mobilise souvent tant soit peu le calcul et favorise son expulsion. Quand on peut pousser la sonde jusque dans le bassinet, il convient de faire un lavage au nitrate d'argent, lequel joint, à son action antiscptique, l'avantage de réveiller les contractions de l'uretère. Dans l'anurie calculeuse, on doit pratiquer le plus tôt possible le cathétérisme des deux uretères et, si la sonde a passé, la laisser à demeure et désinfecter la cavité rénale par des lavages au nitrate.

Indications de la mobilisation périnéale de l'urètre (Léon Thévenot, Journ. d'urol., t. X, nº 2).

Rochet a présonisé, en 1916, la désinsertion de l'aponévrose périndale moyenne dans les opérations faites, à travers le périnée, sur l'urètre profoud et la prostate. Le périnée étant découvert par une incision en H, on décolle la face antéricure du rectum sur toute sa hauteur, on sectionne transversalement l'urètre membraneux en arrière du buibe, et on désinsére progressivement, à la rugine, les attaches latérales, puis l'attache supérieure de l'aponévrose périnéale moyenne. La traction de l'urètre porfond amène alors en debors du bassif l'urètre potérieur, la prostate et la partie basse de la vessie.

Cette méthode opératoire convient aux grandes pertes de substance de l'urêtre à la suite de blessures périnéales par armes à feu, aux rétréclasements étendus consécutifs aux plaies anciennes du périnée, aux plaies de l'urêtre profond compliquées de fistules urétro-rectales, au cancer de la prostate principalement, enfin au cancer du basfond vésical et à certaines rétractions cicatricielles ayant cutraîné une déformation et une déviation du canal urétral. L. B.

La réaction de Silvestri (uro-diagnostic de la fièvre typhoïde) (A. RAYBAUD, Marseille médical, nº 10, 15 mai 1919).

Silvestri (de Turin) recommande, dans la fièvre typhoède, une méthode arologique encore inédite en France (Riforma midica, anno XXXIV, nº 41).

Dans une épronvette, ou verse à froid 2 centimètres cubes de perchlorure de for liquide auquel on ajonte IV à V gouttes d'acide suffurique pur ; ensuite, au moyen d'une pipette ou en la transvidant doncement d'une autre éprouvete, ou introduit 3 centimètres cubes de l'urine à examiner, après l'avoir préalablement filtrée ; les deux liquides ne doivent pass mélanger.

Si la réaction est positive, l'urine prend au point de contact une coloration jaune brun (marrou), plus ou moins intense, qui se diffuse rapidement vers as partie supérieure. A la surface de l'urine, il se forine un anneau de plquide trouble, à rid.ts verditres, qui disparait lorsqu'on agite l'épronvette, tandis que la teiute marron plus ou moins foncé nes altère pas en seconant le mélange ui cu le chamilant. Cette réaction se produit dès les premiers jours de la fièrre typhoïde et de la para B et dans les urines des sujetes sounis à la typho-vacciquation.

Elle peut se voir très rarement à la période d'état (et non au début) de la tuberculose fébrile, de la grippe, du rhumatisme. Si les sujets out absorbé du saloi ou l'un de ses dérivés, la réaction est masquée par une coloration bleu violet.

Injectez-vous de l'oxygène (M. Ségard [de Saint-Honoré], L'Hôpital, nº 10, novembre 1919).

Les injections d'oxygène tonifient sans exciter, Elles reglobulisent et elles apaisent la dyspnée. Leur technique est devenue très simple avec le nouvel appareil de poche et son petit obus d'un demi-litre. La méthode ne conuaît ui contre-indications ni dangers.

Le traitement de l'ozène par la méthodeglycolytique (Bruno Bruzzi, Archivo italiano di otologia, Vol. XXXI, 1920).

L'auteur part du principe que l'activité des bacilles de Perez serait absorbée par la décomposition des corps protéiques au moyen des ferments tryptiques, d'où les composés sulfurés générateurs de la fétidité de l'ogène.

Le glucose activerait les staphylocoques et les saprophytes du nez, qui produitatent la fermentation des sucres au détriment des bacilles de Perez. Il en résulterait un milleu acide impropre aux ferments tryptiques.

Les résultats in vitro et in vivo sont encourageants, Dans les formes initiales, l'application de solutions glycosées dans les fosses nasales fait disparaître l'écoulement muco-purulent. Dans les formes &gées, la fétidité s'aténue, disparaît, l'écoulement devient séreux.

Vingt-deux cas furent solgnés par l'auteur avec une solution de glycose, 12 furent traités avec du miel : les résultat furent identiques.

Il en est de ce traitement comme de tous ceux qui ont été proposés. Les symptômes de l'ozène réapparaissent lorsque le traitement est suspendu. J. TARNRAUD.

L. B.

TUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME Scule Préparation permettent la Thérapeutique Arsenicale Intensivo par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



GOUTTES 10 à 20 nar ionr dosées à 2 millig. (en deux fois) 1 à 2 par jour **AMPOULES** 

— à 50 mill COMPRIMÉS 143 ---— à 25 millig

GRANULES 216 -- à 1 centiq

spécifique SYP

9, rue de la Perie, Paris.

Extrait hépatique

MONCOUR

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

MONTCOURT

TELEPHONE 114

## Extrait gastrique MONCOUR

De 4 à 16 sphérulines

par jour.

TELEPHONE 114

Matadies du Foie Hypopepsie Diabète par annépatie En sphéruline dosées à 30 etgr. En sphérulines en doses de 12 gr. dosées à 0 gr. 125 En supposito dosés à 3 gr.

De 4 h 16 sphérulines p. jour De 1 h 4 suppositoires

Extrait pancréation MONCOUR Dlabète par hyperhépatle dosées à 20 ejgr. En suppositoires De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 2 suppositoires

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques En sphérulines dosées à 25 ejgr De i à 4 sphéruli par jour.

Extrait intestinal MONCOUR Constination Entérite muco-membraneuse

hérulines dosées à 30 etar. De 2 à 6 sphérulines par jour.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se déllorent que sur prescription médicale,



# ISOL TOILET POWDER

LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantillon, prix spéciaux aux médecins, maternités, crèches, etc., sur demande.

Société des Produits MIRMER, 33, rue Victor-Hugo, Bois-Colombes (Seine)



# NIOUE MEDICALE D'ECU

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinemanes, maindles du tube digestif et de la untrition

CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médeoin directeur à Éculty (Rhêne)

Traitement EFFICACE de la Constinution par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine). ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH. 6. Rue de la Cossonnerie. PARIS-

### NOUVELLES

Légion d'honneur (ministère de la Marine). — A été promu commandeur : le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe Mercué.

Ont été promus officiers: les médecins principaux LALLEMANT, CARBONNIEL BERRIAT.

Ont été nommés ehevaliers: les médecins de 1º classe JUBER, BERGOUGNOUX, GUILLAUX, NAYROLLES, GUE-GUEN; les médecins de 2º classe LE FLOCH, LE MOULT BERNARD, DIGNE.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Cours de sucanses de chirurgie injantile et d'orthopédie, par le Dº B.-L. RO-CEER. — Dans son service de l'Hôpital des enfants de Bordeaux et à sa climique orthopédique, le Dº H.-L. Ro-cher, professeur agrégé à la Paculté de médecine, chirurgien des hôpitaux, fera du 12 au 17 octobre une série de conférences et de démonstrations prathjues sur la chirurgie infantile et l'orthopédie, avec projections et présentation de photographies, pièces anatomo-pathologiques de malades, avant, pendant et après traitement.

Cet enseignement aura lieu tous les jours de 9 heures à midi et de 3 heures à 5 h. 30 de l'après-midi.

Les examens de malades seront faits sous la direction du D' Rocher par les médecins et les étudiants inscrits ainsi que les applications d'apparcils plâtrés dans la coxalgie, le mal de Pott, les tumeurs blanches, les ponctions et injections dans les tuberculoses articulaires et ganglionnaires.

Pendant ces six jours, seront pratiquées la plupart de opérations courantes en chirurgic infantile et orthopédie. Ultérieurement paraîtra le programme détaillé des conférences et excretces pratiques.

Sout admis les médecins et étudiants français et étrangers.

Prière d'adresser son inscription (gratuite), et toutes demandes de renseignements, au Dr H.-L. Rocher, clinique orthopédique, 91, rue Judaïque, Bordeaux.

Congrès international du travail intellectuel, organisé à Bruxelles, les 20, 21 et 22 août 1921, par l'Union des Associations internationales. — Ce congrès traitera six questions :

1º Examen des conditions faites à l'intelligence et aux travailleurs intellectuels dans la société nouvelle;

- 2º Protection des intérêts professionnels, corporatifs et
- privés dans l'ordre des travaux de l'esprit; 3º Problème des imprimés et de la presse;
  - 4º Établissement d'un plan d'action ;
  - 5º Étude du problème de la Société des nations.
- 6º Place à faire dans la Société des nations à l'intellectualité, comme elle en a fait une déjà au travail manuel et à la finance.

La cotisation est de 20 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du Cougrès, Palais Mondial, Pare du Cinquentenaire (à Bruxciles).

La Presso médicalo hellétique. — C'est un nouvean journal médical, qui paraît mensuellement à Athènes. Ce périodique, auquel nous souhaitons pielei nuccès, est imprimé en gree et en français et l'on y trouve des travaix de la médiceline française. C'est ainsi que, dans un numéro de jauvier, onil ti un article de 3MA Sorrel, Mozer L'Parin, sur le tratienent des imbernuloses étirnyifactes dans les hôpitaux de la reille de l'arth, ainsi que des notices nécrologiques concernant l'ébeve et lufroit.

Un autre numéro comporte notamment une publication (avec figure) du Dr George's Portuann, chef de clinique du professeur Moure, portant sur une gomme syphilitique des sterno eléido-mattol'iens.

Un nouveau confrère. — Nous avons le plaisir de signaler à nos lecteurs le premier numéro du Fanion médical qui publie les statuts de l'Association mutuelle du Corps de santé de l'ayant, dont il est l'organe mensuel.

Nous rappelous que cette Association a pour but de venir en aide aux veuves, orphelius, mutilés de guerre du Corps de santé et que toutes les adhésious et dons sont reçus au Secrétariat pénéral, 16, rue de Téhéran, Paris (VIII).





# VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anémie Surmenage Neurasthénie Grippe

Débilité

Convalescences

# PARAFFINOLÉOL HAME

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes :

Indications

1º Aromatisė. 2. Sans arome. Colites, Entérocolites, Appendicites 3º Créme au cacac

ittérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE WANS

PRODUITS DE RÉGIME

# HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR OEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE



# raistine

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverle de coton hydrophile; après 24 04 48 heures se délache facilement).

Rappelez-vous l'Antiphiogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echantillons et Littérature : B. TILLIER, Phien de fre classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°), Ad. Telég. AVTIPIII.O-PARIS.

### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR MALADIES DES VOIES URINAIRES

EUMICTINE. - Dr M. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris (XIVe).

Indications thérapeutiques. - Antigonoeoeeique, diurétique, antiseptique, etc.

Affections des voies urinaires, blennorragie, Doses et mode d'emploi. — Capsules enrobées

au gluten pur (ogr,20 santalol, ogr,05 salol, et ogr,05 héxaméthylène-tétramine), 8 à 12 par jour.

IODARGOL. - Iode colloïdal pur en suspension huileuse. Antiseptique, leucopoiétique, cicatrisant, analgésique, spécifique des gonocoques. En instillations intra-urétrales et intra-utérines, à à 4 centimètres cubes. Attouchements, badigeonnages, pansements. Ampoules et flacons.

E. Viel et Cle, rue de Sévigné, 3, Paris. OVULES A L'IODEOL. - Dosées à 187,50 d'iode

colloïdal, pour pansements continus dans toutes les affections gynécologiques. Renforce et entretient les applications d'iodargol. Un ovule chaque soir, fond lentement et entièrement.

E. Viel et C1e, rue de Sévigné, 3, Paris.

PIPÉRAZINE MIDY. - Granulée, efferveseente. Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Le seul inserit au Codex français.

Dose. - Deux à six cuillerées à café par jour.

Laboratoire Midy, 9, rue du Commandant-Rivière, Paris (VIIIe).

SONDES ET BOUGIES en soie extra-souple et en qualité grise du Prof. Legueu.

Indications. - Rétréeissements, prostate, dilatation graduelle, etc..

Porgès, 12, boulevard Magenta, Paris.

URASEPTINE. - Urotropine, helmitol, pipérazine, benzoate de lithine. Antiseptique urinaire. Dissout l'acide urique.

Rogier et C. 19, avenue de Villiers, Paris,

URÉOL. — Excellent antiseptique urinaire. Composition. - Hexaméthylène-tétramine, ogr, 40;

benzoate de soude, ogr, 30 ; benzoate de lithine, ogr,10 par euillerée à café.

Dose. - Deux à trois euillerées par jour aux repas. · Chanteaud, 54, rue des Francs-Bourgeois, Paris, Echantillons gratuits.

URISANINE. - Antiseptique urinaire et biliaire complet.

Composition. — Benzoate d'hexaméthylène-tétranune, extrait de stigmates de mais et excipients balsamiques; 127,50 de principe actif par cuillerée à eafé. Dose. — Une à trois cuillerées à café par vingtquatre heures.

Laboratoires de l'Urisanine, 20, rue des Martyrs, Paris.

UROPHILE

Indications. - Cystite, urétrite, traumatismes, Dose. - Chaque dosc contient 187,50 de ben-

zoatc d'utropine. EMPLOI:1 cuillerée à soupe dans la matinée, autant

des ARTHRITIQUES Régime

des

Près NYON (Canton de Vaud. Suisse) LAC LEMAN

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur : Dr CALLET

BLEU DE METHY C\*, 6, Rue

M. PERRIN et RICHARD

ARYTH

dans la pratique journalière

Un volume in-16..... 4 fr. 50

AFFECTIONS L'ESTOMAC DYSPEPSIE GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

ENTERITE Chez l'Enfant -- Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques



# OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER M. BARBIER, Directour, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois

# Laboratoires DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS

- 0 CHLOROFORME ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS
  - en ampoules de 60 gr., 30 gr. et 15 gr. ETHER ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS
- en flacons de 125 gr. et de 100 gr. et en ampoules de 60 gr. /HUILE CAMPHRÉE) 0 CAMPHROIL AU DIXIÈME
- 0 0
- **FRANÇAISE** 0

Etablissement Therme toute l'année.

Climat sedatif doux et tempéré toutes scisons.

~

0

SOURCES DU BAYAA, - Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes. INDICATIONS: LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

# JPPOSITOIR

CONSTIDATION Echant.: HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# evrost

au Cacodylate de Strychnine et au Giycérophosphate de Soude

22

<sup>↑</sup> En Ampoules

Envol gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs. Téléphone 682-16.

2° En Gouttes gastrique) dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et ogr. 10 de Glycérophosphate de soude par centim. cube.

> Marius FRAISSE, pharmacien 85, rue Mozart, PARIS

(pour la voie

# RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR MALADIES DES VOIES URINAIRES (Suite)

dans la soirée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane Laboratoires Bailly, 20, rue de Hambourg, Paris.

UROFORMINE GOBEY.— Hexaméthylène tétranine. Antiseptique idéal des voies urmaires et biliaires.

Dose. — Quatre à six comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

Beytout et Cisterne, 12, Boulevard Saint-Martin Paris (X<sup>0</sup>). VADÉROL. — Voies urinaires, reins, vessie, blenuorragie, eystite, prostatite, pyélite, etc. Pilules (urotropine et balsamiques), 1 à 15 par jour.

VADÉROL. — Injection à 1 p. 100 de protargol. Urétrites, bleunorragie, etc., 2 par jour.

G. Durand à Joigny (Yonne). Laboratoire thérapeutique de France.

### NOUVELLES (Suzze)

Nécrologie.— Le docteur l'Almond Perrier, professeur et directeur honoraire du Musémun, membre et ancien président de l'Académie des sciencer, membre associé libre de l'Académie de médecire, commandeur de la Légion d'honneur; décédé à l'âge de 77 aus

Mariages. — M. Pierre Conty, fils du Dr Léon Conty, avec M<sup>110</sup> Yvonne Gombaud, pctite-fille du Dr Gombaud, médecin en chef de la marine.

Société d'ophtalmologie. — Le D' TERSON (de Paris), chargé d'un rapport à la Société d'ophtalmologie sur les troubles visuels après les pertes de sang, serai oblige à ses confrères d'vils et militaires, de lui communiquer les cas qu'ils ont pu observer, en particulier pendant la guerre, et le traitement suivi.

Consull supérieur d'Anglène publique de France.

La Chambre vient de prononcer le renvoi à la Commission de l'hygiène du projet de loi tendant à modifier
comme suit la composition du Consell supérieur d'hygiène
publique de France, projet présenté par M. Leredu.
ministre de l'Hygiène:

- § 4. Le Conseil superieur d'hygiène publique de France comprend des membres de droit qui sont : Le président de la Commission d'hygiène du Sénat ;

Le président de la Commission d'hygiène de la Chambre des députés.

§ 6. — Un représentant de l'Union des syndicats médicaux de France, nommé par le ministresur une liste triple présentée par l'Union ;

présentée par l'Union ; Un représentant de l'Association générale des médecins de France, nommé par le ministre sur une liste triple

présentée par l'Association.

Il ne faut pas preserire sous le nom d'e urotropine d'hexaméthylène-déramine. — En effet, l'appellation d'urotropine est d'origine et de marque essentiellement allemandes, et elle a permis jusqu'iri à l'industrie chimique allemande de monopoliser la fabrication et la vente de l'hexaméthylène-étéramine. L'urotropine allemande a donné lieu, d'alleurs, par sei impuretés on par sa manvaise conservation, à des déboires thérapeutiques. Les journaux professionnels, la Consours météral en partienier [129 11 et 15], ont releve les observations de métécnis praticiens se plaignant des cfêtes obtenus par l'emploi d'urotropine; gastrites, hémeturies, nausées, diarrhée, etc.

Il ne faut cesser de se rappeler que l'hexaméthylènetétramine, découverte par le Polonais Butlerow, elève du chimiste français Wurtz, fut étudiée et expérimentée par Trillat et Bardet sous le nom de Jormine. Accaparée cusuite par les Allemands, elle fut baptisce par env verdrophie. Mais un prédable, ils avaient déposé ce mot dans le monde entier comme marque de fabrique, de telle façon, et M. Hehme (Voy. Progrès médical 23 mai 1921), que « chaque fois que vous employons ce mot, ue croyant y voir qu'un vocable sedentifique, nous favorisons, sans nous en douter, une marque de fabrique allemande. El tiengage ses confrères à bannir définitivement ce mot de leur littérature et de leurs prescriptions, et à le remplacer par celui d'urojornine, vocable bien français, désignant un produit fabrique par des pharmaciens français, partonne par l'élité du corps médical, et offrant les plus grandes garanties de purcté et d'efficacité.

Dans l'article signalé, M. François Helme passe en revue les propriétés physiologiques et thérapeutiques de l'uvojormine et fait un résumé magistral de la thérapeutique générale de ces dernières années.

uque generale de ces dermeres années.

Nous ne saurions trop recommander la lecture de cet
article, qu'on peut demander à MM. Beytout et Cisterne, 12, houlevard Saint Martiu, Paris, qui l'enverront

gratuitement sur simple demande.

7.

Thèses de la Faculté de médesine de Paris. — 11 juillét.—
M. CLAF (Louis), Les ruptures de l'appareil céctuseur
de la jambe. — M. LUCAS-CHAMITONNIBUS (JUSY), CONTIBRESSE, Recherches expérimentales sur l'anesthésie au
protoxyde d'azote. — M. MORRAU (Buille), Contribution
à l'étude de l'ostéoentribre tubercelleus esterno-davienlaire. — M. BIONDIRY, De la gestation dans les cornes
utérines rudimentaires. — M. RURAN (Prançois), Le
syndrome d'occlusion intestinale dans ses rapports avec
la gestation.

la gestation.

12 juillet. — M. DELIONE (Auguste), Les perforations de la voête palatine. — M. NOSE, (A.), La douche fillérome. M. FÉRIGOEV, Rapports du tabes avec la puerpéralité.

— M. BONNAID, Le cancer de l'œsophage, sans signes cliniques. — M. VAST, La migraine. — M. GARNET, Le cancer broncho-pulmonaire. — M. SALINÈRE, Contributions à l'étude de la névrite optique. — M. FOUCHAED (Rend), Contribution à l'étude d'inique de la paralysie. — M. HERTE (Paul), Contribution à l'étude d'inique de la paralysie. — M. ESTER (Paul), Contribution à l'étude des hematuries au cours de la grossesse. — M. VINCENT, Traitement des pyédonc-plurites gravidiques par l'entéro-vaccin. — M. GIRARD (André), Sur l'immunisation par la voic gastro-intes-

# STRYCHNA L LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par ce'

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS P. LONGUET 50, rue des Los

# Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIe) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE et la MÉDECINE

INSTRUMENTS

Appareils pour la Mesure DE LA PRESSION ARTÉRIELLE **ENREGISTREURS** DE DIAGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Postes complets d'Électrocardiographie

CATALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES sur demande. Livraison directe. PROVINCE et ÉTRANGER

OSCILLOMETRE SPHYGMOMETRIQUE du Prof. PACHON BREVETÈ S. G. D. G.



Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Av. de Wagram, PARIS



LIPOIDES SPLÉNIOUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIOUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 169, Avenue

de Wagram PARIS

## NOUVELLES (Suite)

tinale. - Mmc Zaboul, Dolaski (J.), Sur la radiothérapie tion à l'étude du traitement des luxations. - M. Dan des adénites bacillaires. - M. GUILLAUME (Georges), Contribution à l'étude des paratyphoïdes. - M. Bou-TROUX (Louis), I'tude clinique et auatomo-pathologique d'un cas d'encéphalite. - M. NEMOURS (Auguste-S.), Contribution à l'étude du spasme pylorique. - M.VILLOT, L'tude radiologique des séquelles de la pleurésie. -M. DURAND (Rcné), La fièvre typhoïde depuis la guerre. - M. GODEAU (Léon), L'étude du contenu gastrique cn pratique courante. - M. Bloch (Sigismond), Epreuve de Goctsch. - Mme Thiers-Salinas. Recherche sur la bacillémic tuberculcuse dans la sceonde enfance. -Mme Chalor, Contribution à l'étude du diagnostic de l'encéphalite. -- M. MARANTIS (M.), Un cas de péricardique brightique. - M. RENAUDEAU, Constipation et transit iléo-cæcal. - M. LEBRUN (Charles), De l'ablation du sac lacrymal. - M. GUITARD (Pierre), Occlusion avec invagination par tumeurs polypeuses. - M. Plumey (Victor), Sur un cas de septico-pyohémic. - M. STANLEY, Contribution à l'étude du traitement opératoire des fractures. - Mile KORCHLIN, Sur le traitement des rétrodéviations utérines. - Mme Le Monnier. Contribution à l'étude des métrorragies des jeunes filles.

13 juillet. - M. ABOULKER (David), Note sur la forme floride de la tuberculose du uourrissou. - M. ODIE (Roger), Contribution à l'étude de la Faculté de médecine. - M. Poucy. La lutte coutre le péril de l'eau dans un secteur des armées. - M. Chataignon (Charles), Fouctionnement d'un sanatorium type aux Etats-Unis. -M. HARRYAGUE, L'anticlasie. - M. AMABILIS, ContribuCISSAC, De la mobilisation du maxillaire inférieur.

16 juillet, - M. MARÇAIS (André), Contribution à l'étude de la réaction de Schick. - M. KORCHLIN, Le vitiligo pilaire chczla femme. - M. RABEAU (Henri), Contribution à l'étude des albumines. - M. CACHERA (André), Quelques réficxions sur la prophylaxie de la syphilis. - M110 M018-SONNIER, Etude de la toxicité des sels ammoniacaux en thérapeutique. - M. JAY, L'abcès polvien au cours de l'appendicite. - M. AUREILLE, Contribution à l'étude du traitement des cystites bacillaires et des cystites banales. - M. BIERRY, Effets cliniques des rayons ultraviolets sur le d. fructose. - M. Louvor, La glycorachic (son intérêt diagnostique). - M. LAVIER, Les parasites des invertébrés hématophages. - M. Descriens, Les entérites à Giardia (Lamblia). - M110 ARMAND (Marie), Contribution à l'étude des accidents consécutifs aux interventions sur la plèvre. - M. Perrier, L'injection intramusculaire de sérum autidiphtérique, - M. YVES DES BOUILLONS. Des influences des injections d'éther dans la coqueluche. M. Levent (Rémy), Contribution à l'étude du traitement par les sels de Perret. - M. PERRION (Gustave), Le benzoate de benzyle et son emploi dans le traitement de l'hypertension artérielle. - M. Joffroy (Jean), Hygiène pratique. - M. BERNARD (Pierre), Etude des divers traitements de l'orchite bleunorragique. - M. ROUYEN VAN THINH, L'tude sur l'étiologie du béribéri. - M. THÉBAUD. Sur la forme symétrique des myosites syphilitiques.

Cours de gastro-entérologie de l'hôpital Beaujon. -Une série de conférences sur les colites aura lieu, du 14 au 20 octobre 1921, à l'hôpital Beaujou, dans le service du



HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL



# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

# BIOPLASTINA SERONO

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cho!estérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le séri**m** physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noysux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les subs'ances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoids et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est completement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

Lα "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor. PARIS (I°)

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)
Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

## RICHARD POMARÈDE

LA CURE DE DIURESE

### NOUVELLES (Suite)

Pr Carnot, avec la collaboration de MM. Carnot, Lardennois, Harvier, Friedel. Le cours sera gratuit et le programme détaillé des leçons sera donné ultérieurement.

Institut de médecine coioniale de la Faculté de médecine de Paris — Cel: Institut, destiné à donner aux médecins français et étrançers un enseignement théorique et pratique des maladies irropicales, recommencera ses cours du 3 cetobre au 13 décembre 1921. Les examens donnant le diplôme de médecin colonial de l'Université de Paris au ront lieu du 19 au 23 décembre. L'enseignement est donné al l'École-pratique (21 rue de l'Ecole-de-Médecine) et il est organisé de la façon suivante.

Pathologie exotique : MM. Calmette, Dopter, Joyeux, L. Martin.

Parasitologie: M. Brumpt. Bactériologie: M. Roger.

Hygiène et épidémiologie: MM. Marchoux, Teissier,

Maladies cutanées : M. Jeanselme.

Chirurgie : M. Lecène.

Ophtalmologie : M. de Lapersonne.

Règlements sanitaires : M. L. Bernard. Sont admis à su ivre les cours : les médecins français et étrangers, les étudiants ayant 16 inscriptions, les in-

ternes des hôpitanx.

Droits: Immatriculation, 20 fr.; bibliothèque, 10 fr.; laboratoire, 350 fr. Examens pratuits.

S'inscrire au secrétariat de la Faculté à partir du 15 septembre, tous les jours de midi à 3 heures. Congrès de la santé. — A l'occasion de l'exposition coloniale qui doit avoir lien à Marseille l'an prochain, s'ouvrira, en mai 1922, un Congrès de la santé publique et de la prévoyance sociale sons la présidence de M. le D' Gouzien, médecia inspecteur général des troupes coloniales. Envoyer les adhésions au Congrès au Comité d'oranisation, 5x. rue de Paradis. à Marseille

### MEMENTO CHRONGLOGIQUE

r6 Aour. — Leysin. Cours d'héliothérapie par M. le D' ROLLIER.

17 Aout. — Paris. Hôpital des Eufents Malades. Cours de clinique de M. le Dr Nobécourt.

20 AOUT. — Paris. Hôpital Lariboisière. Cours de perfectionnement d'oto-rhino-laryngologie de MM. les Dr. DUPOURMENTEL, MIÉGEVILLE, etc., sous la direction de M. le P. SEBLIAGU.

30 Aour. — Paris. Clôture des inscriptions pour le concours d'externat des hôpitaux.

4 SEPTEMBRR. — V. E. M. Voyage d'instruction aux stations thermales du centre de la France, sous la direction de M. le professeur Carnot.

7 SEPTEMBRE. — Rochefort. Concours pour la place de professeur de pathologie interne et de thérapeutique à l'École du service de santé de la marine à Bordeaux.

12 SEPTEMBER. — Paris. Ouverture du cours de vaeances de clinique obstétricale à la clinique Baudeloque, A l'Hôtel-Dicu (clinique médicale, professeur Galera, ouverture du cours de perfectionnement: professeur agrégé Maurice VILLARE,



# **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0,04) GOUTTES (Xg=0,01) PILULES (0,01) AMPOULES (0,02)

TOUX nerveuses INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

# **I**odéine

MONTAGU

SIROP (0,03) GOUTTES (Xg=0,01) PILULES (0,01)

EMPHYSEME ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

# CHRONIQUE DES LIVRES

Les principes directeur de la chii urgie contemporaine, par le D'F. Cambuin, ancien chef de clinique de la Faculté de Paris, chirurgien en chefté l'hôpital d'urologie. Paris, 1921 (J.-B. Baillière et fils, ééit., Paris.

L'autèur, qui a déjà mbhlé beaucoup, dédie « à Pélix. Le Dantec, au maître incomparable », ce petit livre où il a réuni et complété divers chapitres parus dans divers périodiques, en encadrant ces chapitres dans un ensemble intéressant et curienx, au frontispiec duquel M. Cathelin place cette pensée de Rostau « Une boune philosophie médicale est un véritable fil d'Ariane qui nons guide et nous conduit dans la pratique.

Cette évocation fomnit le sens et l'orientation de l'ouvrage où sont envisagées toutes sortes de questions, en commençant par l'histoire de la chirurgie, pour continuer parson présent et son avenir. La deuxième partie du livre traite de l'enseignement, de la vivisection, de la mécanique instrumentale, des rapports de la chirurgie avec les autres sciences. La troisième partie ou synthèses traite de la chirurgie comme sciencé et comme art. M. Cathelin passe en revue les diverses mentalités chirurgies gicales, l'instruct chirurgieal, a conscience du chirurgies

Eu somme, cet exposé de la philosophie de la chirurgic est loin d'être banal, et la lecture approfondie de ce trevail est pleinement justifiée.

H.

Prédis de pratique médicale (technique, diagnostic, pronostic, traitement), par P. Savv, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon, médecin de l'Hôtel-Dieu. I vol. de I 400 p. avec 52 fig. dans le texte. Coll. Testut. Br. : 24 fr. (Doin. dáit.).

L'étudiant laborieux, préoccupé de devenir un médecin averti, est attiré par l'hôpital, dès le début de ses études. Après cinq années de guerre, il a le désir d'apprendre bien, d'apprendre vite; plein de zèle, il fréquente les services hospitaliers, il examine les malades, mais il se trouve désorienté devant l'étendue du champ pathologique, devant la complexité des phénomènes d'observation. Les techniques du laboratoire, associées aux méthodes traditionnelles de l'observation directe, rendent le labeur long et ardu ; le stagiaire, l'externe ne saveut discerner la valeur réelle de tel ou tel examen de laboratoire, l'importance de tel ou tel symptôme, l'intérêt de telle ou telle recherche. Il leur faut un guide. C'est cette tâche qu'assume le Précis de pratique médicale. Le livre débute par un exposé des lois relatives à la responsabilité médicale, au secret professionnel, aux maladies contagieuses, aux médicaments toxiques. Puis l'auteur expose l'étude générale des agents thérapeutiques, des procédés d'exploration clinique les plus usuels, des examens de laboratoire les plus simples. Enfin, une deuxième partie, la plus importante de l'ouvrage, est uniquement consacrée à la clinique : c'est l'étude résumée des éléments essentiels du diagnostic, du pronostic et du traitement, telle qu'une longue expérience l'apprend au lit du malade. La clarté du plan, la simplicité du langage, le « bon sens clinique » assurent à ce Précis le plus grand succès auprès des étudiants et des praticiens qui désirent trouver résumés en un seul ouvrage, les éléments de clinique et les procédés d'examen indispensables à connaître.

Le Scepticisme en médecine, par le D' JEAN FÉLIX (de Toulouse). 1921, 1 vol. in-8 (J.-B. Baillière et fils, édit., à Paris).

Ouvrage très intéressant et qui pose d'une façon originale la question du scepticisme médical. Dass un style serré et lucide, l'auteur établit, en les illustrant d'exemples familiers à tous les médecins, les raisons de caqu'il appelle leur scepticisme naturel et qui doit devenir pour lui un scepticisme critique, principe constructeur et base de la méthode. Il donne même cin qu'êge d'application pratique et qui paraissent assez générales pour tout comprendir principe constructeur de la constructeur de l

Quoique M. Pélix s'appuie sur ce qu'il appelle le scepticiame naturel du médecin, ses idées susciteront des objections, qu'il souhaite d'ailleurs. Elles abordent des questions précises et bien actuelles, comme la réforme de l'enseignement anatomique, la réduction de la littérature médicale, les applications propédeutiques. Les philosophes trouveront là une notion nouvelle, celle du lait médical et que seul un médecin, semble-t-il, pouvait leur donner. Les médecins y reconnaîtront, heureussement analysés, la plupart des procédés habituels de leur esprit. A signaler parmi les pages les plus intéressantes la fine psychologie du doute médical.

Le diabète insipide (Nuevas orientaciones sobre le ciabetes insipida) par le D. G. Maranon, 1920, 1 vol. in-16 de 170 pages (Editorial Saturnino Calleja, Madrid)

Le Dr Marañon est un maître incontesté en endocrinologie. Ses publications nombreuses, son livre récent sur « les maladies de la nutrition et les glaudes à sécrétion interue », son étude sur « l'âge critique » ont montré l'originalité de son esprit et son érudition. Nous lui sommes redevables de nombre d'acquisitions nouvelles sur l'hypophyse et sa pathologie. Le petit volume qu'il publie sur le diabète insipide, clairement écrit, élégamment présenté, vient à son heure. De nombreux faits ont montré que l'hypophyse, quel que soit son rôle exact, est à l'origine de la plupart des cas de diabète insipide, et ce livre groupe fort heureusemeut tous les arguments qui tendent à prouver que le diabète insipide est une maladie produite par l'insuffisance des lobes moyen et postériour de l'hypophyse. Tous eeux qu'intéresse cette question auront plaisir et profit à lire l'exposé méthodique et convaincant qu'en fait M. Marañon.

P. LEREBOULLET.

Trench Fever, a house-horne disease, par major W. Byam, cap. J.-H. Carroll, J.-H. Churchill,, Ivrn, Dimond, W.-E. Sorafure, R.-M. Wilson, I.-IL. LLOYD. 1919, un vol. in-8° de 196 pages (London, H. Frounde et Hodder et Schuerkom).

La fièvre des tranolices a été trés étudiée dans l'année anglaise et rapprochée du typhus exanthématique et de la fièvre récurrente, comme eux transmise par les poux. Le présent volume est le récit, fort clairement expreé, accompagné de nombreux tracès, de la fièvre des tranchées, tella qu'elle est apparue aux auteurs, avec les observations et les expériences qu'ils ont pu faire. C'est un livre vécu, plein de constatations personnelles et qui dezre une idée exacte de ce qu'ont observé les Anglais et les Américains au cours de la guerre. L. P.

## VARIÉTÉS

### A PROPOS DE L'ULTRA-CINÉMA

Juin, mois, dit-on, ainsi dénommé en souvenir de Tules César le triomphateur. Mois, certes, présentement, de tous les triomphes : mois du triomphe de la nature d'abord, avec ses luxuriantes floraisons ; mois également choisi par notre civilisation pour manifester, elle aussi, ses triomphes dans les arts, le théâtre, la musique, voire même pour celui de la race chevaline dont l'amélioration intéresse tant de profanes ; mois enfin, dont, dans notre Paris, chaque jour est une fête pour les yeux et l'esprit où tout le monde vibre à l'unisson, au maximum, avant que d'aller se reposer emmi la bonne nature réparatrice des nerfs exacerbés, récalfatrice des poumons mal en point, régulatrice des cœurs détraqués, avec ses bois, ses prés, ses montagnes, sa mer et ses griffons de santé.

Durant la grande guerre, ce mois, heureux entre tous, était passé inapercu, sauf cependant celui de 1018 qui n'avait pas laissé que d'être particulièrement angoissant. Mais, pour beaucoup, que cela est donc déjà loin. Trop peut-être | Toujours est-il que, renaissant, ce mois ne nous a jamais, sans doute, apporté plus belle floraison d'art et de civilisation que celui dont nous venons de jouir. Hier c'était la plantureuse École hollandaise qui nous incitait à la vie saine, large, reposée, équilibrée, solidement vécue avec ses pleines carnations de Rembrandt. Un peu plus loin, c'était Ingres, le grand maître de la ligue, le dieu du dessin après Michel-Ange, ressuscitant dans toute sa gloire sévère et réprobatrice de nos folies cubistes et dadaïstes. Aujourd'hui, c'est Fragonard, le divin Frago, qui nous ramène aux joliesses rieuses, aux grâces pleines de fossettes de la fin du xviire siècle où, paraît-il, l'on goûta si complètement le bonheur de vivre, bonheur qui semblerait devoir être aussi l'apanage de-notre époque si nous savions de quoi demain sera fait!

Pour ce demain, en tout cas, on nous promet l'exposition de l'œuvre du froid et pompeux David avec lequel nous revivrons les grandeurs romaines et les splendeurs de l'épopée napoléonienne. Tout cela, bien entendu, augmenté, agrémenté des multiples petites expositions particulières, éclairé des mille girandoles de nos palaces et de nos fêtes mondaines, parfumé de nos thés-flirts, orchestré de nos récitals, de nos symphonies, adorné de nos danses grecques et de nos ballets russes. En vérité, ce mois est bien celui où nous jouissons le plus délicieusement de la vie dans le cadre de la nature en fête. Or, parmi tous les cartons multicolores reçus ces temps-ci me conviant à diverses fêtes, un d'allure modeste, me priant à une conférence devant être prononcée, au Salon des Artistes français, par M. Noguès, chef de laboratoire à l'Institut Marey, sur l'ultra-cinéma ou cinéma ralenti, piqua particulièrement ma curiosité.

Au jour fixé je me rendis donc au Salon par les Champs-Elysées. C'était à cette heure de l'aprèsmidi où la vie rutile et déborde. De tous côtés ce n'était que files d'autos se pressant, se poursuivant, s'entrecroisant, que piétons rapides allant à leurs affaires ou à leurs plaisirs, s'engouffrant dans le métro, que figures trahissant une vie intime intense, que cacophonies faites des mille bruits des voix, des cris, des sifflets, des trompes. Arrêté un instant à contempler cespectacle familier, je songeai, à part moi, à ce vertige, à cette folie de la vitesse qui va chaque jour s'emparant de plus en plus de nous. Encore plus vite! toujours plus vite! semble bien être la devise de notre vie moderne, A cette griserie, que pouvons-nous gagner, sinon d'aller tout simplement un peu plus tôt vers notre terme : la mort? Et cela, le plus souvent, sans avoir même eu le temps de jouir, de regarder toutes les beautés qui nous entourent, qui furent créées pour nous. A vrai dire, nous semblons bien ne vivre que pour elles : nous nous en donnons tout au moins l'illusion. Nous les chantons, nous les exaltons, mais... en troisième vitesse! Nous les effleurons du regard, mais nous ne communions pas en elles! Cependant l'heure d'aller voir le cinéma ralenti était venue et j'avais hâte de savoir ce qu'il allait bien pouvoir m'apprendre. Je traversai donc, tout d'abord, la blanche forêt des sculptures du Salon, où les troncs sont, ici, soit des poilus que l'on a tenté de rendre épiques, soit des femmes graciles, avec de-ci de-là des fûts plus robustes tels ces deux Clemenceau campés solidement dans la boue des tranchées. synthétisant dans leur massivité même l'opiniâtreté de la résistance.

Ainsi j'arrivai à la salle de conférences où déjà, sur l'estrade, commençait de parler un homme petit, désinvolte, grisonnant, à la figure intelligente, aux yeux vifs et fouilleurs.

Après avoir rappelé, fort à propos, dans son exorde que les deux grandes découvertes scientifiques qui, actuellement, révolutionnemt lemonde: le cinéma et l'aviation, avaient pris, en germe au moins, naissance dans ce nodeste laboratoire du Parc aux Princes, petite oasis où, sous l'inspiration du grand physiologiste Marey, avait été arraché aux oiseaux, avec quelle patience, lescerce de leur vol, enregistré par des séries de clichés rapides, ouvrant ainsi, encore une fois, la voie la l'aviat tion, au cinéma. Et M. Noguès, estimanqu'en matière scientifique les plus belles paroles ne valent pas des actes, des expériences, fit passer

# *IODURES SOUFFRON*

CHIMIQUEMENT PURS





**AMPOULES** 

LABORATOIRES CORTIAL-PARIS-125 Rue deTurenne -

COMPRIMÉS



## Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les

PANBLINE

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE

aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés

à 12 PILULES par Jour ou 1 à 5 œullerées à

sessert de Soull'orées à

# CONSTIPATION of AUTO-INTOXICATION INTESTINALE



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques

LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

## L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE
Ouvart à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Saison 15 Mai -- 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

successivement, sous nos veux émerveillés, des films, d'abord, de champions de marche, de course, de saut, de lancer du disque. De cet instant notre surprise alla toujours croissant. A mesure, en effet, que nous considérions ces mouvements, que la vie et le cinéma nous font voir si rapides, s'effectuant, se détendant, si l'on peut dire, si lentement devant nos veux, nous découvrions toute la grâce et la force que la nature y a mises et y garde cachées. A voir ces coureurs célèbres avancer si posément, nous découvrions l'amble humain ; à considérer ces sauteurs s'élevant doucement puis se ramasser sur eux-mêmes et successivement passer une jambe l'une après l'autre par-dessus l'obstacle, il nous semblait qu'ils vivaient dans une atmosphère différente de la nôtre, plus dense. Puis ce fut le tour des animaux. chevaux, chiens, aux sauts lents, chats se retours nant dans leur chute pour retomber sur leur, pattes, exercice favori à beaucoup de politicienspigeons, encore, dont le secret du vol nous fut ainsi dévoilé. Enfin une gracieuse ballerine de l'Opéra nous fit admirer, dans leur leuteur, ses plus rapides jetés-battus, ses envols, ses pointes. Et ainsi passa trop brève l'heure où défilèrent devant nos yeux tous ces émerveillements, où nous fut donné de vivrelentement, lentement, cette vie que nous voulons, que nous faisons chaque jour plus rapide. En même temps que se refaisait le jour dans la salle, i'entrevoyais, en réfléchissant, tousles résultats fructueux que faisait présager la belle découverte dont M. Noguès venait de nous entretenir. Rien qu'en ce qui nous concerne, nous autres médecius, je vis, de suite, toute l'éducation clinique par les yeux qui pourrait s'en suivre. Je vis les plus brillants et rapides tours de main chirurgicaux mis ainsi à la portée de tous. Nul n'ignore qu'il v a quelques années un chirurgien habile se fit cinématographier opérant, mais avec le cinéma rapide la dextérité, la maîtrise

même des mains ne faisaient qu'augmeuter l'écueil de la vitesse. Avec le cinéma ralenti, c'en est fini de l'éblouissement, chaque temps sera lentement décomposé et exposé. Tout le monde pourra apprendre à lire, car le ba, be, bi, bo, bu vient d'être découvert. En physiologie, plus ne sera besoin d'exhiber ce malheureux chien ouvert, si douloureux aux âmes sensibles. Pour étudier les temps de la révolution cardiaque, il suffira d'un film de l'ultracinéma. Il n'est pas, en l'espèce, jusqu'à ce cours de pathologie interne, si décrié, qui ne profitera de ce progrès. Si voilà, incomplètement certes, pour ce qui nous regarde, que d'autres applications, que d'autres progrès cette découverte ne suscitera-t-elle pas! Aussi, tout en m'en allant, cette fois d'un pas plus mesuré. - était-ce l'influence, ou était-ce, simplement, la rêverie qui cadençait de façon plus lentema marche? - je songeai, qu'à la vérité, à notre époque, la vie est vraiment bien curieuse à vivre pour qui veut faire de l'observation ralentie par la réflexion. Ainsi donc. tandis que nous tendons à peu près tous à vivre de plus en plus vite, il eu est quelques-uns qui cherchent, pour mieux aualyser scientifiquement cette vie, à la ralenti. Et tout en me replongeant dans cette ambiance de vitesse folle qui, tout à l'heure, m'avait frappé, je me demandai quelle série de films ralentis il faudrait faire passer devant les yeux de tous ces gens pour les convaincre de la duperie de cette vitesse qui les emporte vertigineusement vers la mort. J'en conclus, 'sceptiquement, que sans doute ils ne les intéresseraient pas et qu'ils leur préféraient, à n'en pas douter, les actes rapides d'un Fantomas. Quand même j'estime belle la découverte de M. Noguès et susceptible d'heureuses conséquences, et puis n'est-ce pas Figaro qui nous enseigne « que la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre »?

PAUL RABIER.

### REVUE DES CONGRÈS

### CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'UROLOGIE

Paris 5-7 juillet 1921. DISCUSSION (1).

Le professeur ACHARD préfère appeler urémiques les accidents hydropiques du mal de Bright et réserver ce nom à la rétention rénale des produits de déchet de la nutrition,

L'azote résiduel est souvent à un taux élevé dans le sang quand l'azotémie est forte; mais parfois, au contraire, il n'est qu'à un faible degré dans des cas d'hyperazotémie mortelle.

(1) Voy. Paris médical nº 32.

M. Mauriee CHEVASSU. — Le syndrome urémigène est fréquent dans les maladies chirurgicales de l'appareil urinaire; beaucoup d'azotémiques sont chirurgicaux.

Tous les azotémiques à urines troubles à l'émission et vérifiés pyuriques relèvent des explorations spéciales de l'urologie chirurgicale. Les azotémiques à urines claires peuvent être chirurgicaux aussi blen que médicaux.

Le syndrome urémigène chirurgical asceptique est essentiellement représenté par cette altération progressive du fonctionnement des deux reins qu'on observe dans les compressions et les obstacles siégeant sur les voies urinaires inférieures (hypertrophie de la prostate, rétrécissements de l'urètre, tumeurs utérines ou pelrièmente).

Il importe de reconnaître si un azotémique est d'ordre chirurgical, beaucoup d'azotémies chirurgicales étant

# ABÈTE PAIN FOUGERON AVEC MIE & FRAIS & EXQUIS

Échantillon gratuit à MM, les Docteurs.

37. Rue du Rocher, PARIS



# DRAPIER & Fils 41, Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol. 7

------ PARIS -----

APPAREILS A AIR CHAUD APPAREILS DE MASSAGE = VIBRATOIRE =

Se montant sur toutes les prises de courant et fonctionnant Indistinctement sur alternatif et continu de 110 volts. -56-

BOITES A AIR CHAUD pour traitement des

ENVOL DU CATALOGUE SUR DEMANDE



VOMALATNE puissant reconstituant naturel alimentaire à base de diastase et de lécithine actines

Par sa teneur en maltose et en lécithine. l'Ovomaltine " favorise l'assimilation de l'albumine et devient un véhicule remarquable du phosphore.

> MALADIES FIÉVREUSES TUBERCULOSE ANÉMIE -- SURMENAGE

e dans du lait ou du lait coupé d'eau à volonté. Peut s'ajouter au café, au thé.

au cacao, voire aux bouillies SE PRÉPARE SANS CUISSON

Echantillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE ARIS-5



Établissement Thermal ouvert

Olimat sédatif doux et

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-todurées fortes. INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

curables, à l'inverse de l'azotémie médicale brightique.

Toute azotémie chronique sans hypertension arté-

Toute azotémie chronique sans hypertension artérielle doit être soupçonnée d'ordre chirurgical. Le traitement chirurgical des néplarites médicales n'a

causé à M. Chevassu que des déboires.

M. Eugenio Piroxdini, de Rome. — 1º Dans les néphrites urémigènes sa mélode d'azoture expérimentale (élimination provoquée de l'urée) lui e donné des résultats assez importants même au point de vue du pronostic. Par une telle méthode, il est possible d'obtenir des don-Par une telle méthode, il est possible d'obtenir des don-

nées exactes relativement à la réduction de l'élimination; uréfique, ainsi qu'à la fixité du pouvoir de concentration; 2º L'étude de ce pouvoir peut aussi se faire, d'une façon tout à fait simple, au moyen d'une méthode du type Williams Hedimeer.

3º L'azofómia a presque tonjours une grande valeur pour le diaguostic et le pronostic. J'ai cependant vu plusieurs néphritiques dans les périodes terminales avec des phénomènes très graves d'urénnie, et cependant avec une azofómie de moina de 1 p. 100. La costante urdosserbier a une valeur clinique très considérable, sans doute supérieure à l'azofómie. Elle un'a parfois permis de faire des pronosties très sombres, que les simples constations cliniques et urologiques un in'auralent pas permis;

4º Des recherches sont aujourd'hui eucore en cours relativement à la perméabilité des reins à la fluorescéine dans les néphrites.

M. POUSSON, de BORICAUX, présente quelques remarques sur les résultats des interventions chirurgicales dans les néphrites chroniques, sur leurs indications et leur physiologie pathologique, en envisageaut séparément ces néphrites à leur période d'état et au moment des crises a'quis d'urémie. Malgré le peu de gravité dos interventions à la période d'étate sa népirites, M. Pousson ne croît pas qu'il soit i'datiqué d'interventi taut que l'état de santés en maintent en équilibre, graice au régime difététique et à la mética-tion symptomatique. Mais lorsque le malade est à cette phase eschectique se traduisant par la pâleur des tégunsts, iuu elégrée boufissure de la face, des ordemes fugaces, un essoufflement au moindre effort, un peu d'albumine, quelques cylindres avec dimination de l'arcé et des sels de l'urine, l'opération peut rendre de grands services.

M. VAN Houtum, d'Amstendam. — L'élimination de l'urée n'est pas exclusivement régiée par le taux du sang en substances azotées et par l'état du parenchyme rénal. Addis et ses collaborateurs out d'émontré que l'adrénalis accélèr l'éliminatiou de l'urée,

Quand chez les nephritiques l'élimination de l'urcé diminue, cette fante sera compensée plus ou moins par la sécrétion d'uu surplus d'adrénaline, qui se trahit par l'Appertension. Minsi, on peut comprendre que la ucphrite urémigène s'accompagne d'une élévation de la tension artifeile, qui, à son tour, est la cause des symptômes cardio-vasculaires tant redoutés dans le mal de Bright.

M. le professeur M. PAVONE, de l'alermé, rapporte quelques cas de néphrite à syndrome némagiese dont on relève l'importance de la recherche du taux de l'uréchan le sang et celle de la constante d'Ambrit. Il rapporte aussi plusieurs observations chez des individus depuis longéeupes albuniumiques, qui se palignaient seulement d'un sentiment d'eccublement général et de fatigue au travail. Le taux de l'uréc dans leur sang coellait entre 0,37-0,45 et la constante entre 0,7-0,15 et la constante en

à l'état biologique



Dose : Une petite mesure (1 gr.) à chaque repas, mélée aux aliments (aucun goût) antillons et Littérature : DESCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8')



# OPOTHÉRAPIE INJECTABLES !

SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

# HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: 15 Correspond à le lobe posterieur d'hypophyse de bœu f SUR DEMANDE SPÉCIALE: Lobe antérieur ou Glande totale

DOSAGE: 1ºº Correspond à 0º10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE : Substance corticale ou médullaire

FT TOUS AUTRES FXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY A LEXTRAIT ( LA SONTE

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



# ALGOL Granule DA

Quino-Salicylate de Firamicon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

STOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

# MOSERI BAILLY

ÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français (périmenté par plus de 30,000 Médicals étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE Laboratoires A. BAILL 5, Rue de Rome, PARIS



# LABORATOIRES

15 et 17, Rue de Rome # PARIS (8º) Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

# ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sárositás

Sécrétions pathologiques

Examens bactériologiques

SUR FROTTIS

Contenu stomacal Selles

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI

Urines Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches , Etudes Travaux spéciaux pour MM.les Docteurs Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Industrielles

## REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Il conclut que la recherche du taux de l'urée dans le sang et de la constante d'Ambard est plus intéressante que la recherche de l'albumine et des cylindres dans les urines. Aujourd'hui, avec le dosage de l'urée daus le sang, le médecin peut établir avec précision, dans la plupart des cas. la durée d'une néburité.

M. Francis RATERAY. — Toute néphrite chronique acotémique présente deux ordres de symptémes qu'il est blen difficile d'isoler complétement. Les uns relevent d'un barrage mécanique, les autres d'une modification profonde dans le métabolisme général. Il ne semble pas qu'on puisse admettre l'existence de néphrite relevant exclusivement de l'un ou l'autre de ces deux cuitres de manifestations.

manifestations.
L'étude du trouble du métabolisme général peut se faire, en dehors de l'azotémie, par la recherche de la glycémie et celle de l'azote résiduel.

Le sucre libre est souvent augmenté dans les néphrites chrouiques, mais les molfidections du sucre paladique, qui n'ont jamais encore été étudiées, présentent un intérêt beaucoup plus grand. L'hyperglycémie protédique est un témoin fédie du trouble humoral; comme nous l'avons moutré avec Biéry-Bordet, Gruat et Mie Levina, l'avon moutré avec Biéry-Bordet, Gruat et Mie Levina, concustate une éfévation fréquente et importante du sucre protédique dans les grandes acotémies; l'hypergyécemie protédique, sans étre absolument paralléle à l'hyperazotémie, renseigne d'une façon remarquable sur le pronostie de la majadie.

Quant à l'azote résiduel, nous ue pouvons que confirmer diel se nontaisons que nous avons énisses avec Carnot et Cérard : un azote résiduel devé est ordinairement de romant peut pronostic grave, mais un azote résiduel normal peut exister au cours d'urémies mortelles. L'azote résiduel exprésente, à ure présente, à ure pas douter, un grand intréft, mais on ne saurait être actuellement trop réservé sur sa signification exacte.

M. PASQUERRAU, de Nantes, dit qu'il faut d'abord bins d'entendre sur le terme sevinégène qui semble vouloir dire engendrant l'urémie, conduisant à l'urémie qui est l'état à symptomatologie variable des sujets en déficience rénale. Car, sous cette signification, toutes les néphrites seraient urémigènes. En Parnce, en opposition à la néphrite hydropigène à rétention chlorurée, on entend par néphrite urémigène celle qui devarté plutié s'appoler hyporaudémigène, c'est-à-dire qui se manifeste par un excès dans le sanc d'azote urédunce et nou urédune et nou

Laissant à part l'anatomie, la pathogénie, la physiologie pathologique des népurites de cette classes, M. Pasquereau cuvisage particulièrenuent la difficulté d'interprétation de l'azotémie chez les prostatiques et l'amélication lente mais fréquent de l'hypéracotémic chez eux grâce au régime fruito-végétarien et au drainage sus-publem prolongé.

Même après la prostatectomic, il ne faut pas se hiter de fermer la fistule sus-publeune, qu'il cousidère comme une soupape de sûreté, permettant le réveil progressif de la contractibilité vésicale et évitant un brusque réflexe vésico-rénal qui peur treturit désastreusement sur le rein.

M. HETTZ-BOYER parle de la valeur des concentrations sur le débit de l'urée; il rapporte le taux d'Abarran de 0,75 qui est considéré le plus souvent.

Le dosage de l'urée dans le sang apporte une valeur et une rectification à l'urée trouvée dans l'urine.

La polurie ureique, recueillie avant et après la suractivité imposée au rein, est un élément de diagnostic précieux; elle est évaluée dans les trois observations suivantes.

Si la polyurie augmente, ou peut conclure que l'état du rein est excellent et permet l'opération. Dans les cas douteux, examen de l'urée dans le sang et la constante d'Ambard.

M. Chevassu croit à la concentration et non à la valeur absoluc du débit.

M. CASTAIGNE rapporte le cas de M. le professeur POUSSIN et s'associe aux conclusions de ce dernier.

M. Escar, de Marseille. — La rapidité de formation et de fécilive des rétréclessements traumatiques permetd'apprécier le résultat des interventions eu quelques mois. Toutefois un urêtrene sera présamé restauré de façon stable, définitive qu'aprés une épreuve de six mois à un a saus traitement, et tonte cleatrice urétrale impose surveillance et réserves poin l'avenir.

Pour juger la valeur thérapeutique comparée des méthodes, nous manquous de statistique homogène donnant des faits comparables, comme siège et degré des lésions, conditions et technique opératoires, exper-

tise par un même chirurgien urologue.

M. KEWORS.—La récldive du rétrecissement ple l'untire princial suit les opérations pour traumatisme, même après des années. Les résultats éloignés dépendent en effet du choix de l'opération selon la nécessité immédiate et du traitement post-opératoire. Maís, d'ordinaire, les malades essent de se sondre ou de se faire sondre après quelques mois. La récldive, dans cc cas, será constatée drothaire après plusieurs années.

M. PROKOINIA, de Rome. — Dans les cas où une sténose surviendrait à la suite d'un trauma urétral, on pourrait, essayer la dilatation graduelle au moyen des petites chaudelles semi-rigides réchaufiables de Kobelt, qui devraient modifier l'urêtre, non seulement par effet du facteur mécanique de la dilatation, mais encore du facteur biologique de la chaleur.

Les résultats obtenus dans les sténoses inflammatoires eucouragent les expériences de ce genre.

La dilatation thermique est presque toujours très facilement supportée. Elle permet souvent une progression plus rapide que toutes les autres suéthodes.

Je n'al jâmais remarqué d'incidents ou de complications importantes: parfois seulement quelque urétrorragie d'une quantité uégligeable. Une fois seulement après la première séance, il se produisit une rétention éphémère.

Pour ce qui est des résultats éloignés, théoriquement lis devraient être supérieurs à ceux que l'on obtient par la simple dilatation. De toute manière on ne peut rien préciser encore, et mon premier cas du dernier groupe peut faire vaguemeut espérer une supériorité décisive sur les autres méthodes.

M. Charles CAUTHIER, de Lyon. — Il faut attendre très lougteuns avant de juger le résultat d'une opération pour traumatisme urétral. J'ai vu des rétrécissements sectionnés par la voie externe récidiver gravement après quatre et den quas. C'est donc avec réserve que je présente des résultats obtenus dans 8 rétrécissements, savoir :

2 rétrécissements péuieus : 1 urétro-interne avec résultat bon après quatre ans ; 1 résectiou-dérivatiou, résultat bon après ciuq ans.

4 rétrécissements périuéaux : 1 résection saus dérivation, résultat bon après quatre aus ; 1 urétro-exterue, résultat bon après deux ans ; 1 urétro-externe, résultat mauvais après cinq ans ; 1 urétro-interue, résultat bon après quatorze mois.

2 rétrécissements membraneux : urétro-exterue, résultat bon après cinq aus. Traitement TUBERCULOSE
ILMONAIRE GANGLIONAIRE VISCÉRALE ET CUITANÉ!

Par le



SELS ORGANIQUES DE TERRES RARES A BASE DE SELS ORGANIQUES DE TERRES RARES préparé sous le contrôle scientifique de A. FROUIN.

Hyperleucocytose durable

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberculeux

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc. d'une solution à 2 % de sels.

COMMUNICATIONS : gie : 1912, 29 Mai 1920.— Académie de Médecine : 2 Mars 1920, 6 Avril 1920, 15 Juin 1920.— Académie des Sciences : 14 Juín 1920 Thèse Bléton. — Thèse S. Guerquin 1920.

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS



## REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Les prétro-externes ont été faites avec sonde à demeure sans dérivation. La dilatation post-opératoire a toniours été poussée très haut, 20 à 30 chacune pendant deux à quatre mois.

La qualité des résultats a été subordonnée, à la dilatation consécutive, même après l'urétreetomie. Je suis partisan de ne pas l'abandonner, même après la suture circulaire et l'urétrectomie avec dérivation hypogastrique, qui semblent s'imposer à l'heure actuelle.

M. MICHON. - Il faut tout d'abord, dans les traumatismes de l'urêtre, étudier la conduite à tenir en présence des plus fréquents, c'est-à-dire des ruptures de la portion périnéo-bulbaire.

Au moment de l'accident même, la première indication à suivre consiste dans l'évaluation de l'hématurie périnéale, par une incision aussi précoce que possible. Cette incision, dans les cas légers, peut suffire à elle seule. Dans les cas plus accentués, où il y a cependant conservée une bandelette de la paroi sapérieure, elle permet tout d'abord de faire cesser les accidents de rétention. Après quelque temps, où la miction s'est faite par le périnée, on peut, par le catéthérisme et les dilatations, modeler la cicatrisation du canal, et une nouvelle intervention n'est pas toujours nécessaire

Dans les ruptures complètes, si la contusion ne s'étend pas trop loin sur le canal, je crois que l'on pent tenter une urétrorraphie circulaire immédiate avec dérivation urétrale ou vésicale. Dans les cas de contusion étendue, cette urétrorraphie immédiate evidemment est à rejeter.

Dans les délabrements étendus l'autoplastic cutanée. même applicable à l'urêtre postérieur, est scule capable de donner un calibre urétral large à longue échéance.

M. JEANBRAU, de Montpellier. — En ce qui concerne les traumatismes récents de l'arêtre par projectiles de guerre, il a toujours pratiqué systématiquement la dérivation hypogastrique des urines, sans tenter une urétrorraphie primitive qui était vouée à l'échec parce que la plaie était infectée. La dérivation des uriues a mis tous ses blessés à l'abri d'accidents graves et lui a permis de les évacuer sur l'intérieur dans des conditions favorables.

A propos des rétrécissements traumatiques de l'urêtre. et en particulier des sténoses périnéales consécutives à des ruptures par chutes à califourchon, M. Jeaubrau déclare que la résection de la virole cicatricielle avec urétrorraphie circulaire et dérivation des urines temporaire. selon la technique si bien réglée par M. Marion, constitue la méthode de choix.

Il rappelle que ROCHET, de Lyon, a attiré le premier l'attention sur les mouvements graves de la sonde à demeure chez les malades à qui on suture l'arêtre.

M. CIFUENTIS a traité 18 cas de traumatismes de l'urêtre : 8 de rupture et 10 de rétrécissement traumatique.

Dans les rétrécissements traumatiques, il a fait une foisl'urétrotomie interne, deux fois l'urétrotomie externe et la résection urétrale suivie d'urétrorraphie (1 cas sans dérivation, 3 par dérivation périnéale et 3 par dérivation hypogastrique).

Avant l'emploi de la dérivation, il n'a pas réussi. avec la suture de l'urêtre ; la sonde à demeure est un élément pernicieux pour ces sutures. L'urétrite, l'action de corps étranger et la possible production de contrac tions vésicales sont les inconvénients de cette technique.

Le calibre urétral restera plus assuré dans ces opérations d'urétrorraphie si on emploie la dérivation urinaire.



# Le Diurétique rénal par excellence

## LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le reméde le blus héroïque pour le brightique

PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdémes et la dyspnée, renforce la systole, cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-

tions; jugule les cris la diathèse urique, les acides urinaires.

- Ces cachets sont en forme de cœur et se pré 4; rue du Roi-de-Sicile PARIS

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Cette dérivation a deux principales indications : dans les sutures par rupture ou par résection d'un rétrécissement, et dans les cas où, ne faisant pas suture, l'uriue est très infectée et qu'il convient d'éviter sou coutact avec la plaie

M. Denis Courtade, de Paris, est pour la dilatation au béuiqué (méthode Demas), dans les cas de rétrécissement post-traumatique.

M. le professeur PAVONE, de Palerme, rapporte des observations, entre autres des cas de rétrécissements traumatiques dans lesquels il a pratiqué la résection du trajet d'urêtre rétréci la suture bout à bout de l'urêtre sur une grosse soude et l'épicystotomie afiu d'y placer un cathéter Peyzer pour dériver l'urine par la voie

sus-pubienne, jusqu'à la cicatrisation de l'urêtre. Par cette méthode, l'auteur n'a constaté aucun rétré-

cissement consécutif.

Dans la pyélographie, le professeur Pavonc se sert actuellement d'une solution de bromure/de sodium à 10 p. 100, moins toxique que le collargol auquel il avait recours autrefois. La pyclographie lui a été très utile surtout pour le diagnostic des stades primordiaux des reins flottants, d'hydronéphrose, de pyélonéphrite, de calcul rénal dont il rapporte plusieurs cas.

M. Cantermann, d'Anvers, rapporte un cas de rétrécissement traumatique ancien et étendu de l'urêtre périnéal, qu'il opéra par excisiou large de la partie seléreuse, avec les meilleurs résultats jusqu'à ce jour

M. BRONGERSMA, d'Amsterdam, préfère l'iodure de

potassium (10 p. 100) au collargol dans la pyélographie. M. PASTEAU, de Paris, développe les indications cliniques, et la technique concernant l'urétéro-pyélographie. C'est pour lui uu mode d'exploration qui peut rendre les plus grands services dans certains cas particuliers pour établir un diagnostic précis, ou mêsue pour éclairer uu diagnostic impossible avec les autres moyens d'exploration.

M. GENOUVILLE, de Paris, insiste sur l'importance que présente la pyélographie dans l'étude et le diagnostic, des calculs réno-urétéraux. Il faut faire deux radiographies: une du calcul seul, ct une du calcul avec pyélographie. La comparaison et la superposition des deux clichés permettent de situer exactement le calcul par rapport au bassinet. "

M. BEYER, de Gand, a renoncé, lui aussi au collargol, et a employé, sans inconvénients en ce qui le concerne, l'iodure de potassium à 12 p. 100, dans la lithiase réuale, la tuberculose, les tumeurs des reins,

M. PIRONDINI. -- 1º Pour ce que coucerne la technique de l'urétéro-pyélographie, les cystoscopes type Brown-Buerger, les cathéters opaques, les solutions d'iodure

de potassium sont préférables.

2º L'interprétation des images lacunaires est toujours assez complexe et peut être, parfois, très douteuse. La pyélographie peut aussi ue pas donner de résultats pour beaucoup d'autres causes.

3º L'urétéro-pyélographie peut avoir une grande valeur pour l'étude de certaines lésions congénitales, complexes et rares, ainsi que, quoique rarement, pour diagnostiquer si une tuméfaction abdominale est rénale ou non réuale.

M. THEVENOT, de Lyon, rapporte des cas de traumatismes de l'urêtre. Il considère l'urétrorraphie circulaire comme la méthode de choix.

M. VERHORIGEN, de Bruxelles, a abandonné la suture. Dans le plus grand nombre de cas il a recours au drainage hypogastrique.

M. Marion envisage les ruptures comme les traumatismes les plus en vue. Il indique les résultats suivant que la période est immédiate ou secondaire. Même conduite que pour les rétrécissements ; actuellement, il ne semble pas iudiqué de faire quelque chose de défiuitif, car le résultat ne peut être immédiat ; il vaut mieux s'abstenir et attendre ; il faut faire uriner le malade par une sonde à demenre ou par la cystostomie. Attendre eu général

Le procédé Pasteau et Iselin serait employé daus les cas de pertes de substance étendues. Urétroscopie circulaire et procédé Pasteau-Iselin dans les autres cas.

M. André, de Nancy, donne les résultats de ruptures récentes et anciennes de l'urêtre périnéal. M. Escar affirme l'innocuité de la méthode préconisée

par M. Papin. M. DE SMITH u'a jamais eu d'accidents avec le collargel

et le bromure de sodium. M. MANGOT insiste sur la partie radiologique, en indi-

quaut un petit perfectionnement technique.

DURAND

.. B. A Téléphone : Élysèes 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

Téléphono : Élysées 36-45

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C', 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 10 iuin 1921.

Inefficacité du nitrite de soude dans le traitement de l'hypotension. —M. Mixiriax a constaté sur lui-uniene, et avec expériences de laboratoire à l'appui, que le nitrite de soude, très employ à cetuellement comme hypotenseur, était dénué de toute action thérapeutique : les achdes gas-triques le décomposent instantanément, et les récetifs les plus sensibles, même en forçant la dose ingérée, n'en décèlent pas la trace dans les urines. M. GAUTIRR est du même avis et rapple l'action litypotensive du ngui de chême, qu'il a préconisé en thérapeutique et dont les effets sont toujours régulières, durables, sans altération du sang.

Technique d'exploration du tube digestif. — M. GAUI-TIER présente une nouvelle édition de son précis, reflet de quinze ans d'études et de pratique; précis tenu à jour, embrassant toute la pathologie à propos des maladies gastro-intestinales et qui peut être un guide utile pour le praticien.

Pleurésie puruiente guérie par ourlage de la plêvre.

M. PERAIRE présente deux illettes guérica de pleurésie
purulente grave par son procédé d'ourlage de la plèvre
à la peua après résection costale large et très déclive.
Ancethésie locale, suppression du draitage en quarantehuit heures, guérison sans faitle. Il faut faire rapidement lever et marcher les malades et commencer de
bonne heure la symunastique respiratoire.

Auto-hétéro-vacein antigonococcique. — M. Mixmi midique le mode de préparation et la technique de l'application d'un vaccin antigonococcique composé par parties égales d'une source hétérogène et des gonocoques du malade, qui s'est montré efficace contre des métrites anciennes et rebelles, et décrit le mode d'application qui évite les réactions sénérales et l'ocales.

Kyste intraligamentaire. Conservation utéro-annexielis, rédection de la tompie.—M. DATRICUES montre un beau cas de chiturgie conservatrice : une femme de vings-sept ans présentait un kyste untilloculaire intraligamentaire gauche remontant sous le foie ; malgré la difficulté, il fit l'ablation du kyste, conserva l'utérus et les annexes à droîte et refit un pavillon tubaire sur la troupe droite fermée. Cette conduite, plus conforme à la restitution anatomique et physiologique, doit être le but de la thérapeutique chirurgicale.

Soins préopératoires. Rôle du médechi dans le pronostic des opérations.—M. PAUCHIT montre que le succès opératoire dépend de la technique, d'un diagnostic bien posé, des soins préparatoires et post-opératoires, Il faut examiner le sang, doser l'urée (fâtomes utérins), examiner les urines, le cœur et l'aorte (Rayons X), le système nerveux, l'apparell respiratoire, le tube digestif, l'aspect général, laver le foie chez les hépatiques, faire du sérum si l'on prévoit des hémorragices.

Anesthésie générale par le chlorure d'éthyle. — Pour endormir les opérés sans danger, M. DUPUY DE FRENELLE utilise le chlorure d'éthyle qu'il fait respirer goutte à goutte. Il obtient ainsi le minimum de danger et le minimum d'intoxication; les doses massives seules sout dangereuses. Le débit des gouttes doit être réglé sur le rythme de la respiration.

Encéphalite léthargique expérimentale. — Dans une conférence fort intéressante et très documentée, M. I.E.-VADITI, de l'Institut Pasteur, expose les résultats des recherches entreprises avec M. Harvier sur l'encéphalite léthargique; sou virus est un germe filtraut, invisible, qui se conserve longtemps dans la glycérine et à l'état sex. La maladies serponge par les sécrétions naso-pharyngées. Il existe des porteurs de germes qui propagent la maladie, qui peut aussi se transmettre par les objets inertes et certaines substances alimentaires. Le virus peut passer de la mère au foctus. H. DCCAUX.

#### SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Séance du 7 juillet 1921.

Scilence en plaques probable à forme cérébelleuse conscentive à l'encéphatité épidémique, — MM. Sorquus et ALAJOIANIN. — Le unlade avait été atteint d'encéphalite caractérisée par du ptosis, par de la diplopie et par de la soumolence. Trois semaines après, il présente des troubles considérables de l'équilibre, non modifiés par l'occhision des yeux, une asymegie marquée des quatre membres avec hypermétrie et dysmétrie, de l'adiadococinésie, du nystaguus.

A ce syndrome cérébelleux s'ajoutent des troubles bulbaires : parésie vélo-palatine, difficulté de la déglutition, paralysie des muscles de la face, dysarthrie considérable.

Les auteurs discutent l'hypothèse d'une sclérose en plaques consécutive à l'encéphalite épidémique. MM. A. TUOMAS, H. CLAUDE peusent que l'on pourrait également parler d'ataxie aiguë. C'est un diagnostic d'évolution, parlois très difficile, qui ne peut eucore se juger.

Mai perforant plantaire avec fracture phalangienne consécutif à une gélure. — MM. ACHARD et THIRIRS. — Il n'existait aucus sigue de la scire tabétique et le Bordet-Wassermann du sang était uégatif. Mais le malade avait souffert de sciatique, du même côté, antérieurement à sa gelure, et le réflexe achilléen, de ce côté, était resté aboli.

M. Forx rappelle les altérations de uévrite diffuse qu'il a observées dans les gelures de guerre; M. LHER-MITTE, les altérations vasculaires. M. SICARD signale qu'il existe souvent des modifications de la courbe oscillométrique.

Remarques à propos de la guérison siliajue d'un syndrome de Brown-Sequent. — NM. P. MARIE, H. BONATE, THE STATIETE PIÉSENTERI DE L'AUTHEUR PIÉSENTERI L'AUTHEUR PIÉSENTERI L'AUTHEUR PIÉSENTERI L'AUTHEUR PIÈSENTERI L'AUTHEUR PIÈSENTERI L'AUTHEUR PIÈSENTERI L'AUTHEUR DE L'AUTHEUR DE L'AUTHEUR PIÈSENTERI L'AUTHEUR PIÈSENTERI L'AUTHEUR PIÈSENT L'AUTHEUR PIÈ

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TELÉPHONE 114

# MONTCOURT

Corps thyroïde Myxædème, Obésité

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

En sphérulines desteed to clar

De 2 à 6 sphérulines par jour.

Extrait rénal MONCOUR Insuffisance rénaie Albuminuric Néphrites, Urémie

En sphérulines De 4 à 16 sphérulines

par jour

dosées d 15 clar.

Arrêt de Croissance Fibromes a dosés à 5 ctor. rutines dosées á 35 ejar.

1 à 4 bonbons par jour 1 à 6 sphérulines —

En sphérulines

Dysménorrhée dosées à 20 e/g: De 1 à 3 sphérulines par jour.

Poudre ovarlenne

MONCOUR

Aménorrhée

Ménopause Neurasthénie féminine TÉLÉPHONE II4

Autres préparations MONCOUR Frtrait de Muscle lisse Extrait

de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine Poudre surrénale Thymus, etc., etc.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautes doses , sans aucun inconvénient

# "ROCHE"

uniquement sous forme de SIROP

"ROCHE" COMPRIMES "ROCHE" "ROCHE" CACHETS

Rééducation Physiologique de l'Intestin

CACHETS de SANTE de L. PACHAUT

Alpha: Sans belladone. Gamma: Avec 1 centigr. d'extrait de belladone.

CONSTIPATION, MIGRAINES, VERTIGES RÉACTIONS APPENDICULAIRES, etc.

DosB: 1 & 4 par jour.

Pharmacie L. PACHAUT, 130, Bould Haussmann,

CACHETS ÂNTINÉVRALGIQUES à la SALIQUINOTHÉINE de L. PACHAUT

**NÉVRALGIES**, MIGRAINES RHUMATISMES

. PACHAUT, 130, Boul Haussmann, Pari

# AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES

Entérite muco-membraneuse Entérites diverses.

Diarrhées infectieuse

Constipation

Acné · Furonculose Urticaire · Eczéma Dose: 4 comprimés par jour

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE . 5. Rue Ballu-Paris

TUBERCULASE — NEURASTRÉNIE — ANÉM

(SERUM NEURO-TONIQUE) BAU DE MER..... 5 c.

Laboratoires CHEVRETIN & LEMATTI

5, rae Ballu - PARIS

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

ment guéri. Scules persistent quelques fines altérations des réflexes.

Cette observation diffère des formes bénignes du syndrome de Brown-Ésquard, detrites récemment par Gobifiam et par Oppenheim, par la gravité des symptômes et par la rapidité de l'évolution. On peut disserter son assimilation, soit aux méningites inniculaires d'Henneberg, soit aux méningites séreuses spinales postérieures de M. H. Clande. En tont cas, il convient d'étre prudent avant de poser dans ces conditions, un diagnostie de compression médullaire et une indication opératoire.

Un cas de tabes sympathique. — MM. P. WLART, F. LÁVY et HAKTGAS ont observé leur malade à l'occasion d'un héuatome suppuré de la hanche droite, surveus sans douleur à la suite d'une fracture intraartienlaire spontanée. Le tabes se tradisiait milquement par les troubles papillaires, des crises gastriques et des anesthés ex viscérales (testienlaire, épigastrique). Il y avait de la tachycardie et de l'hypertension artérielle, avec abolition du réflexe oculo-cardiaque.

Pseudo-tumeur oferberale. — M. Souppirus profesente pour la troisième foise e malade à la société. Il "agit d'un syndrome d'hypertension cranicme, pour lequel nue trépanation décompressive fut faite il y a douze ans. La gerison a défrapide, et s'est maintenue depuis cette date. Il ne s'agissait donc pas d'une tumeur, mais vraisembla-blement d'une méningite séreuse ventriculaire.

M. H. CLAUDE rappelle les observations analogues qu'il a recueillies, et qui simulaient des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. Il signale l'utilité de la ponetion ventriculaire, répétée trois ou quatre fois, si la cranicetomie simple se moutre insuffisante.

M. BABINSKI propose, comme signe en faveur des vraies tumeurs de l'angle, la précocité des troubles labyrinthiques anciens.

M. STCARD pense que seules, les tumeurs donnent lieu à des paralysies des nerfs cranicus et à des troubles de sensibilité objective. Mais les observations de M. CLAUDR ne sont pas favorables à cette hypothèse.

Epliepsie jacksonienne par kyste de la région roiandique. — MM. H. et R. Prançais. — Les criscs ont persisté malget 'èublation chirurgicale du kyste. Les auteurs attribuent ce fait aux lésions d'encéphalite de voisinage que l'examen histologique a montré sur la pièce opératoire.

La radiohérapie de la syringomyélla. — M. BOURGUI-CONT montre un malede che lequel la maladie é at stabilisée après un traitement prolongé, MM. Lauxaurrzz, CLAUDE, insistent sur la disparition rapide des douleurs sous l'influence de ce traitement, sur landecssiféels fortes doses, et surtout des frandiations étendues, dépassant largement le siège présumé des lésions.

Lésions meningo-vasculaires dans les maindies families.— M. Térétractor Pa retrouvé ces lécions dans la chorée chronique d'Huntington, dans la névrite hypertrophique familiaite et dans la maindie de Prieterich. Des lesions du meino ordre s'observent ches les vieux athéromateux; mais il s'agissait, sur les pièces de M. Trétiakoff, de sujets jeunes.

Réflexes toniques de posture. — M. CH. FOIX. — Ces ré. flexes s'observent surtout au niveau du cou-de-pied. Ils tendent à maîntenir le segment dans la position pas-

sive où on l'a porté. Ils sont à rapprocher de la shorlening et de la leghening contraction décrites par Sherrington chez l'animal décérébre. Ils sont abolis on dimbués chez les tabétiques, chez les hémiplégiques, et peut-être aussi chez les cérébelleux et dans les hypertonies d'origine non pyramidale.

Action du brombydrate de cieutine sur les parapidgies pasamodiques en Incaion et sur l'automatisme médulaire.
— MM. P. MARIS, H. BOUTTIRS et J.-R. PERRER Utiliser des séries des huis injections intramansculaires de 1 milligraume. Les crampes douloureuses disparaissent, et la motifié volontaire s'amilloire. Dar contre, la médication est ineffence dans les tremblements (maladies de Parkinson ; selfence en planges).

I MOTIZON

### SOCIÉTÉ D'OPHTALMOLOGIE DE PARIS

Séance du 16 juillet 1921.

A propos de la déclaration obligatoire du trachome.—
M. PAUL PERTY passe en revue les différentes opinions sur cette question, en étudie les avantages et les inconvénients et curvisage ecqui doit être fait pour combattre le fléau. Dans l'état actuel de la légialtion, il est à craîndre que la déclaration obligatoire donne des débotres, comme îl s'en est produit pour d'autres affections et pour le trachome même en d'autres pays. La généralisation et les facilités du traîtement, l'action à l'école, doivent être à la base detoute action entreprise courte cette affecture extente detoute action entreprise courte cette affecture extente.

M. A. Terson a vu des cas, même à Paris, où une conjonctivite granuleuse à forme grave, nécessitant pour guérir l'opération du brossage, a atteint plusieurs membres de la même famille.

Trois eas de conjonctivite papuieuse. — M. TOULANT a observe une forme particulière de papule conjonctivate ségeant sur la portion interpajebrade de la conjouctive bulbaire; papule unique, rouge, nou douloureuse, dont le centre est superficiellement ulorée et qui guérit en trois ox quatre semaines. Les recherches bactériologiques ont été nezatives.

Inclusion d'une bille en verre dans l'orbite un an après l'énueléation.— M. OFFREY.— La bille de verrecreuse, de 12 millimètres de diamètre, se maintient en place depuis dix-luit mois. Le résultat esthétique est bon. C'est une opération facile qui ne présente pas de risques.

Cette opération est assez souvent pratiquée en Angleterre et aux Etats-Unis; elle ne semble pas l'être eu France,

M. A. TERSON n'a aucune confiance dans le résultat tradif et réel des grefies de cops résorbables. Il essaie depuis qualque temps des sphères d'or vierge, creuses, très légères, d'environ un centimètre de diamètre. Mais le cas de M. Offret montre que s'îl y a enfoacement disgradeix après simple énucléation, on peut y remélier par une opération compléumentaire.

La vélonoskiascople de Trantas. — MM. POLACK et DUBAR pensent que cette méthode subjective fort précise de détermination de la réfraction est susceptible de résultats intéressants pour l'optique physiologique.



TUBERCULOSE . LYMPHATISME

# TRICA

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

# LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

TRICALCIF

# TUBERCULOSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

CAPIE DENTAIRE DIABÉTE

se vend : TRICALCINE PURE TRICALCINE CHOCOLATEE TRICALCINE

ACIDE THYMINIOUE

UROTROPINE

LYSIDINE

DIATHESE URIOUE

Litteralure di Ethanillens LABORATOIRE DE THERAPIE BIO CHIMIQUE 189, Avenue de Wagram. PARIS

## NOUVELLES

Nécrologie. — Le docteur Henri Monel, de Paris. — Le docteur Jean Mazery, de Royat.

Légion d'honnour. — Sont promus officiers dans l'armée active: les médecies principaux REMILINGUR, MARCHET, HIRTZ, POULLAIN, GORBE, BINET, PLA, ROUPPIANDIS, BARON, PEILLETIRE, L'AIRAC, L'ÉMYLE, BONNETTE VICUIER, HOCHWALKER, NOUALLE-DIGORCE; les pharmaciens principaux RAVIN, ROTTÉE, FERRANDE.

Sont nommés chevaliers : les médecis-majors Asballix, Parkard, Dorpreard, Vielle, Senveiny, Chattnières, Nugue, Fruiller, Eérang, Orbe, Chauliac, Maranda, Paris, Fruillié, Courboules, Arnould, Graindorge, Guillois, Langlois, Costa, Mangenot, Laurent, Rey, Susini, Martinet, Guillaus, Rolland, Barrain, Duity, Provot, Cazanover, Javelly, Rican, Pirueny, Pinaud, Cardièr, Gambon, Prefer, Bouchaud, Didoser, Pochov, Dubalin, Soiro, Stévinke, Le Denyu, Gouin, Niel, Sauve, Erauly, Blaly.

Dans la réserve et la territoriale :

Officiers: les médecins principaux Legrain, Chassevant, Fasquelle; les médecins-majors Frey, Gianetti, Fillassier, Fouineau, Dreyfus, Sicard.

CARRAILET: ISS MÉDICHIS-MISJON CHANTILOURE, BERT,
ARAGON, VEIDH, GOSSILIN, BEALMONT, LANCHANTS
DE GUBERARTS, ANCIA, CASSE, WINSTEL, BIGART,
CATHALA, DIMMERIANU, VERGRE, PELOS, RICHARD, RIEU,
ROUX, BOUVET, BILLARD, WORBERTER, GARADJEAN,
LAGORIL-LAVASTINE, REAL, DARNSEN, TAVIER, VITEV,
ROCHER, BROUDE, GENOVA, DERRIN, MILLIOT, VOILLMOT, BABRE, ROLDERER, DILIMAS JICE MÉDICHIS GÜSMAZIER, MILON, PERRODY, BOUSS, JACQUERIN, CONNILON, PLANCIEL, GRIGARY, MAILLET, BLICQ, BOUNGL,
SARKON, MORER, SINILLIER, CASTAGNANY, SEBELLINAU.

Concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris. — MÉDECINEOPÉRATOIRE. — Séancedu 18 juillet; Questions données : Ligature de l'artère axillaire dans l'aisselle. Désarticulation médiotarsienne dite de Chopart.

MM. Lequeux 17, Lemeland 19.—Couinaud 11, Guéniot 17. Vaudescal 14, Cleisz 12, Ecalle 19.

Consultation ficrits. - Séance du 20 juillet. -

MM. Guniot 18, Lequeux 18, Vaudescal 15, Ecalle 19, Lemeland 18.

EPREUVE CLINIQUE. — Séances des 22 et 23 juillet: MM. Lemeland 28, Lequeux 28, Guéniot 27, Ecalle 29. A la suite de ce concours MM. Ecalle et Lemeland sont nommés accoucheurs des hôpitaux.

Glinlquo médicale de l'Hétel-Dieu de Paris (Professeur: M. A. GILBBRT; professeur agrégé, M. Maurice VILLARENT); Cours de perfectionnement (septembre 1921); iles notions réceutes médico-chirurgicales sur les maladies des voies digestives. — Cel enseignement de vacances, d'ordre essentiellement pratique, commencera le lundi 12 septembre 1921, à 9 heures, à l'amphithétire Trousseux, sous la direction de M. le Professeur agrégé Maurice Villaret, médeent des hôpituser, et avec la collaboration de MM. Lardennois, professeur agrégé, chirurgieu des hôpitus y. Errescher, médeent des hôpitus; Guilleminot, professeur agrégé; Lippmanu, Chabrol, anciens sinchés de chique; Leven, Francois Moutier, auciens sinchés de chique; Leven, Francois Moutier, auciens sin-

ternes des hôpitaux; Henri Benard, Saint-Girons, Duformentel et Coury, chefs de chinque; Paul Descomps, Dumont et Deval, chefs des laboratoires d'anatomie pathologique, de bactériologie et de chimie; Durcy, Dausset, Jagarenue et Gérard, chefs et assistants du laboratoire des agents physiques de la Clinique médicale del Yidéte-Dien.

Il aura lieu régulièrement, le matin à 9 heures, l'aprèsmidi à 14 h. 30.

Le cours comprendra 30 leçons et sera complet en deux semaines; il sera illustic de planches et projections, et accompagné de présentations de malades, d'instruments, de pièces et de préparations microscopiques. Il portent plus spécialement sur l'arame chirique au lit du malade et sur les procédér récents de thérapeutique médicale, chirurgétals, physiotheratique de hybraminérals.

Les élèves seront exercés individuellement à l'examen des malades présentés, aux manœuvres thérapentiques, au maniement des appareils, aux recherches de laboratoire s'appliquant à la clinique couraute, et pourront emporter les préparations exécutées par eux.

Ün voyage d'étude de trois jours sera organisé les 23, 24 et 25 septembre, à Vichy et à Châtel-Guyon. Les élèves du cours désireux d'y participer sont priés de s'inserire à l'avance, à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, aunyès de M. Deval. Les inscriptions sont limitées.

Un certificat sera délivré aux élèves à l'issue du cours de perfectionnement. Le droit de laboratoire à verser est de 150 france. Seront admis les docteurs français et étranges, ainsi que les étudiants immatricules à la Paculté, sur la présentation de la quittance de versement du roit. Les bulletins de versement relatifs à ec cours sont délivrés au secrétarist de la Paculté (guichet nº 3), les ioutles et suneits de vuillé à bustie (quichet nº 3), les ioutles et suneits de vuillé à l'outle

jeudis et samedis, de midi à 3 henres. Programmerésumé, - Examen clinique de l'abdomen (M. M. Villaret, 2 septembre, 9 heures); chimisme gastrique, coprologie pratique (M. Deval, 12 septembre, à 14 h. 30 et 16 h. 30) ; resophagoseopic (M. Dufourmentel, 13 septemdre, 9 heures); rectoscopie (M. Frauçois Moutier, 13 septembre, 14 h. 30); radiologie gastro-intestinale (MM. Guilleminot et Lagarenne, 13 septembre, 16 h. 30); l'aérophagie (M. Leven, 14 septembre, 9 heures) ; hémorragies gastro-intestinales, vomissemeuts (M. Paul Descomps, 14 septembre, 10 h. 30); constipations, diarrhées (M. Saint-Girons, 14 septembre, 16 h. 30); dilatation et ptose gastrique, syndromes solaires (M. Leven, 15 septembre, 9 heures); le foie en sémiologie digestive (M.M. Villaret, 15 septembre, 14 h. 30); affectious de l'œsophage (M. Coury, 15 septembre, 16 h. 30); gastrites, syphilis stomacale (M. Herscher, 16 septembre, 9 heures); l'ulcus gastrique (petite courbure), ulcus pylorique, ulcères du duodénum, thérapeutique médicale des ulcères de l'estomae (M. M. Villaret, 16 septembre à 10 li. 30, 17 septembre à 9 heures et 17 septembre à 14 h. 30) ; caneer de l'estomae, thérapeutique chirurgicale des ulcères gastrique et duodénal et du cancer (M. Herscher, 19 septembre à 9h, et à 14 h. 30) ; appendicites aiguës et chroniques (M. Paul Descomps, 20 septembre, 9 heures); tuberculose intestinale (M. M. Villaret, 20 septembre, 16 h. 30) ; les dysenteries, l'helminthiase (M. Dumont, 20 septembre, 14 h. 30); stase intestiuale chronique (M. Lardennois, 21 septembre, q heures), occlusious intestinales aiguës (M. Henri

MÉDICATION ANTIDIARRHÉIOUE Avantages réunis de Tanin adala Gélatine

LITTÉRATORE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Idiah, FLEURUS 13-07

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)

VACCINS I.O.D. Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode. - Procédés RANQUE et SENEZ -

Vaccin Anti-Streptococcique I.O.D.

Prévention de l'infection puerpérale. Traitement de l'Érysipèle et des streptococcies

Vaccins Polyvalents I. O. D.

Type I — Staphylo-Strepto-Pyocyanique Type II — Staphylo-Strepto-Colib.-Anaérobies Traitement des Suppurations et des Annexités.

Vaccin Anti-Gonococcique I. O. D. Traitement des complications de la blennorragie.

VACCINS Anti-Typhoidiques, Pneumo-Strepto, Anti-Staphylococcique, Anti-Méningococcique.

Anti-Mélitococcique, Anti-Dysentérique,

- - - Anti-Cholérique I. O. D. - - - -

Pour Littérature et Échantillons Laboratoire Médical de Biologie 2, Rue Lafon, 2 MARSEILLE

Dépositaires : Dr DEFFINS 40, Faubourg Poissonnière, PARIS REBOUL, Doctour en Pharmacie, 15, Allées Capucines, Marseille SOUPRE, phar., rue Port-Neuf, Bayonne HAMELIN, Phar. 31, rue Michelet, Alger

VICHY

Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Ung tropine, prescrivez à

Urotropine Française

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6-par tour) Echantilions gratuits : 12, Boulevard Spint-Martin

FOURNITURES GÉNÉRALES pour la MEDECINE et la CHIRURGIE

C. LOREAU VENTE-ACHAT-ÉCHANGE - RÉPARATIÓN

3" Rue Abel. (Gare de Lyon) Paris XII

s à l'Académie des Sciences (Séance du 26 Février 1917) et à la Société de Biologie (Séance du 17 Février 1917). Litterature er Echantillons : Leboratoire d'Endocrinologie,
2. Place du Théâtre-Français, Paris.
ir\*: A CÉDARD, Pharm. de 1° cl., ancien laterne des Hôp. de Paris

MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLENIQUES ET BILLAIRES CHOLESTÉRINE PURE

ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPI BIO-CHIMIQUE

> 159, Avenue de Wagram PARIS

## NOUVELLES (Suite)

Bénard, 21 septembre, 14 h. 39); cancers des côlons, cancers et affections du rectume et traitement (M. Lardennois, 21 septembre, 16 h. 30; 22 septembre, 9 heures et 10 h. 39); colites (M. Chabrof, 22 septembre, 14 h. 39) thérapeutique gastro-intestinale par les agents physiques (MM. Guilleminot, Durcy, Dausset, Gérard; 22 septembre, 16 h. 39); thérapeutique gastro-intestinale, médicale, bydrouinérale et diétédique (M. Lippmann, 23 septembre, 0 heures et 10 h. 39).

La rétribution des médeelus requis en matière. de secours publies. — Sur la proposition faite par M. de Fontenay au nom de la "pe Commission, le Conseil général de la Scine a récidé, conformément aux propositions de l'administration, de consentir à l'augmentation du taux de la vacation à payer aux médeelus des communes suburbaines requise en matière de secours publies.

Service de santé des troupes coloniales. — M. le D' Hazard, médecin principal de 2° classe, est uomné médecin inspecteur.

Assistance publique. — Concours pour la nomination aux places d'élève vectime en médeche des hôpitaux et hospiese sivils de Paris. — I/ouverture du concours pour la nomination aux places d'élève exterue eu médeche vacantes le 1º murs 1922 dans les hôpitaux et hospiese civils de Paris aura lieu le inuit is spétuente 1921, à scize leures précèses, dans la salle des concours de l'administration, rut des Saints-Peres, 49.

Les étudiants qui désirent preudre part à ce concours sout aduts à se faire instrire au service du personnel de l'administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 14 heures à 17 heures, jusqu'au mercredi at noît 1021 indensivement.

Chaire d'anatomie à la Facutif de Bordeaux. — Datus sa séance du lundi 4 juillet 1921, présidée par le doyeu Sigalas, le Conseil de la Facutif a proposé pour la chaire d'anatomie : en première ligne, M. le professeur agrégé Piequé ; en deuxième ligne, M. le professeur agrégé Priuceteau.

Le Dr Cheuut a été nommé, après concours, chef des cliuiques du professeur Chayannaz.

A la mémoire du D' Loray. — Dintanche to julilet, à 10 heures et demie du matiu, a été inaugarée à Rughien-les-Bâtus, sous la présidence de M. Leredia, misistre de l'Tugiène, une plaque commémorative, sur la maison où vécut quelques auuées le Dr Adolphe Leray, où in unourut vécime des rayous X., après une lougue et douloureuse maladie. Le D' Boyrand, qui l'a soluné à Euchien, avait oransiéecte belle manifestation.

Les De Harek, Zimmern, Foveau De Courmelles, Rosenthal, Belicenotre, Beyrand, le maire d'Engidien et le ministre de l'Hygiène célébrècent tour à tour l'homme modeste et simple, l'artiste, le radiologue, le combatif, chef de service de l'Hôpital de Saint-Drieue, le dévonement médical, qu'incarna si bien Leray. On a opposé l'amourd un médiche pour son art et ses malades, à certains écrits ou pamphiets actuels coutre notre corporation. On a montré que, seuls, les radiologues enore couraient des dangers, alors que les malades, entre les mains et le cerveau exercés des opératens, n'en courert plus aucun.

Ligue d'hygiène mentale. — Le Conseil général de la Seine a voté, sur la proposition de M. Henri Rousselle, la transformation d'un des services de l'asile Sainte-Anne en service ouvert pour l'hospitalisation sans intermoment des psychopathes inofensifs et curables. Cette innovation très importante est le résultat d'une action de la Ligne d'hygiène mentale qui, l'an dernier, sur le rapport des D° Toulouse, Briand et Genil-Perrin, avait transmis au Conseil général un vœu qui fut soutenu à l'époque en M. Frédéric Brunet.

De même, la Ligue d'hygiène mentale peut déjà compter sur une importante subvention du Pari mutuel.

Une nouvelle chaire de la Ville de Paris à la Facuité de medichie. — Dans as dernière cession, le Conscil municipal de Paris a adopté, sur le rapport de M. Derville au nom de la 4° commission, la délibération suivante qui est intéressante en elle-même et par ses considérants. Voici le texte néme de cette délibération :

« Vu la demande de la Faculté de médecine, ensemble la nonvelle délibération du Conseil de cette Faculté eu date du 7 juillet, proposant la créatiou d'une chaire de cliuique propédeutique;

«Vu l'avis de la Commissiondes rapports entre la Ville de Paris et l'Université ;

e Vu le rapport de principe de M. André Lefèvre 11º 12 de 1899 et la délibération du 24 mars 1899 ;

« Considérant que la Ville de Paris a d'abord envisagé la création de deux chaires à la Faculté de médecine, qu'elle a ultérieurement engagé des pourpariers en vue de la création d'une troisième chaire qui a été créée ensuite par l'Etat;

4 Que la Ville de Paría a tonjoura estimé que si elli intervenalt pour compléter l'emestigement de la Faculté de médeciue, ce ne pouvait être que pour la voriser la création de chaires d'enseignement spécial, original et n'ayant pas de similaire à la Paculté ; qu'elle s'est d'alleurs tonjours réservé expressément le droit d'apprécier à chaque vanence des chaires créées par elle, s'il y avait lieur de les maintenir suivant les besoins de l'enseignement et les garanties que pourraieut offire les nouveaux titulaires éventuels, sans vouloir empiéter sur les droits du Conseil de' la Paculté in d'unisistre :

« Considérant qu'il résulte taut des avis ci-dessus que de tous renseignements recueillis que l'enseignement propédeutique qu'a institué de sa propre initiative et que professe à ses risques le docteur Sergent, présente les caractères d'originalité et d'utilité qui peuvent déterminet l'intervention de la Ville;

 Sur le rapport de M. Deville, au nom de la 4º Commission et de la Commission des rapports de la Ville et de l'Université.

« Le Conseil délibère :

« Une subvention de 12 000 francs est allonde à la Faculté demédecine pour la création et le fouctionnement pendant le 1 st trimestre de l'angée scolaire 1921-1922, 4ºtrismestre de 1921, d'une chaire de clivique prophédeutique qui sera institute auivant le programme et la méthode du D' Sergent. La nomination du professeur sera faite suivant la procédure précédemment adoptée par la Commission des rapports dels Ville et de l'D'itversité.

« Il sera statué en fin d'année sur l'organisation définitive de cette chaîte et sur le maintien des deux autrescréées par la Ville sur lequel le Couseil municipal n'a pas encore été consulté.

# VITELLINATE ARGENTO-CUPRIQUE

οu

ARGYRO-CUPROL



ANTISEPTIQUE
DES MUQUEUSES
SPÉCIFIQUE
DE LA BLENNORRAGIE

# LE PHYTOL

Par sa richesse en argent, a une action spécifique sur le gonocoque qu'il détruit en quelques injections.

# LE PHYTOL

Par l'action combinée du cuivre et de l'argent à l'état colloidal, est aussi efficace contre les associations microbiennes si fréquentes au cours de la gonorrhée.

# LE PHYTOL

Est non seulement indolore mais anesthésique, en ce sens qu'il fait immédiatement disparaître la sensation parfois si pénible de brûlure à la miction.

# LE PHYTOL

N'est ni toxique, ni caustique et il a une action kératolytique remarquable sur l'épithélium des muqueuses qu'il renove insensiblement.

# Le PHYTOL peut être obtenu sous la forme de :

A. COMPRIMÉS DE PHYTOL.

B. AMPOULES-SERINGUES dosées et prêtes pour l'injection qu'on pratique à l'aide d'un embout à collerette obturatrice.

Traitement des urétrites, cystites, pyélites, etc.

C. TUBES-SERINGUES DE GLYCO-PHYTOL.

Traitement des urétrites chroniques.

Prophylaxie de l'infection gonococcique.

C. TUBES-SERINGUES DE GYNÉCO-PHYTOL s'adaptant à un injecteur intra-utérin qui permet d'introduire le topique dans la cavité utérine sans traumatisme et sans dilatation préalable du canal cervical. Traitement des mérites.

Toute blennorragie doit être traitée sans délai.

Tout médecin doit pouvoir soigner d'urgence les blennorrhéens qui viennent le consulter. Nos ampoules et nos tubes-seringues ont pour but de donner aux praticiens le moyen de soigner les gonorrhées aigués ou chroniques sans installation spéciale, sans erreur nossible de technique ou d'assensie.

Vente en gros, renseignements et échantillons .

LABORATOIRE P. ALBARRAN, 3, rue Chanez, PARIS, Auteuil

# NOUVELLES (Suite)

e Il est rappelé qu'à chaque vacance de chaire créée par la Ville de Paris, avis doit être donnéau Conseil municipa l pour qu'il statue sur le maintien ou la transformation de la chaire vacante.

Les maiadles de la bouche et des dents chez les enfants des céoles primaires et maternelles. — Le Conseil municipal de Paris a voté, dans sa dernière session, la délibération suivante : « Ess médecins inspocteurs des écoles devront, en même temps que l'état physique général, examiner apécialement la bonche et les dents des enfants tous les les deux mois. Le résultat de l'examen sera consigné sur les fiches sanitaires.

« L'Administration est invitée à rechercher et à désigner les cliniques dentaires déjà existantes qui seront indiquées aux enfants.

« Elle étudiera d'autre part dans un rapport ultérieur le côté financier de la réforme. »

A l'hôpital Boueleaut. — Le Conseil municipal de Paris a décidé: 1º La créatiou d'une consultation d'otorhino-laryngologie; 2º d'adopter le projet d'agrandissement du laboratoire central de cet hôpital.

Assemblée générale annuelle de la «Ligue d'hygiène mentale».— La Ligue d'hygiène mentale a tenu son assemblée générale annuelle à la préfecture de la Seine, sous la présidence d'honneur de M. Frédéric Brunet, conseiller municipal.

Après une allocution du D' Toulouse, président, le D' Gouli-Perrin, secrétaire, a retracé la rapide évolution de ce groupement qui possède maintenant des rauifications à l'étranger, et coopère, avec le Comité américain d'hygiène mentale, à l'organisation internationale de la lutte contre les causes de la folie.

M. Lahy, trésorier, expose la situation financière, et M. Virolet, conseil juridique, présente un projet de modification des statuts, en vuc de la reconnaissance d'utilité publique.

Le D' Cazeneuve, ancien sécateur du Rhôue, attire l'attention de l'assemblée sur une cause de péril mental, particulièrement menaçante à l'heure actuelle, le développement de la cocañomanie. La cocaîne importée clandestimemet d'Allenagne, souligue le D' Cazeneuve, constitue pour l'avenir mental de notre pays un danger contre lequel la Ligue d'hygiène mentale doit lutter, en unissant ses efforts à ceux de l'Académie de médecine.

Faculté de médecine de Parls. — Cours de vingt jours sur le diagnostic et traitement pratiques de la tuberculose médico-chirurgicale.

Trente-hult leçons théoriques et pratiques sur la tuberculose des ganglions, des os, des articulations, du péritoine, des poumons, du tube digestif, du système nerveux, de la peau et de l'apparail urinaire, par les professeurs Auguste Proce et Louis Rénou, du 21 novembre au 11 décembre 1921, à l'hôpital des Bufants-Malades et à l'Hôpital Necke. Les leçons pratiques auront lieu tous les matins à 9 heures, et les leçons théoriques, tous les soirs, de 16 heures à 18 h. 30.

La partie chirurgicale sera traitée par le professeur Auguste Broca, et le partie médicale par le professeur Louis Rénon, avec l'aide de MM. Géraudel, Guinard, Jacquelin, Kuss, Louste, Miguot, Monier-Vinard, Petit, Thibaut, Tikier et Verliae.

Le prix d'inscription pour ce cours est de 150 francs.

Un programme détaillé des sujets traités sera publié au début du mois d'octobre prochain.

« Les Compagnons de l'Intelligence », association dont le siège social est à Paris, rue Las-Cases, 5 (VII»), fait des efforts de solidarité intellectuelle et sociale, notamment en aidant les étudiants et les jeunes gens sans situation, en eu rt touvant des places.

 Les Compagnons de l'intelligence » comprend diverses branches qui sont représentées dans sou comité de direction : sciences, lettres, arts, enseignement, presse, professions libérales, etc.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUE

17 AOUT. — Paris. Hôpital des Enfants Malades. Cours de clinique de M. le Dr Nobécourt.

20 AOUT. — Paris. Hôpital Lariboisière. Cours de perfectiouement d'oto-thino-laryngologie de MM. les Drs. DUFOURMENTEI, MIEGEVILLE, etc., sous la direction de M. le Pr Sebileau.

30 AOUT. — Paris. Clôture des inscriptions pour le concours d'externat des hôpitaux.

4 SEPTEMBRE. — V. E. M. Voyage d'instruction aux stations thermales du centre de la France, sous la direction de M. le professeur Paul Carnot.

7 SEPTEMBRE. — Rochefort. Concours pour la place de professeur de pathologie interne et de thérapeutique à l'École du service de sauté de la marine à Bordeaux.

12 SEPTIMBER. — Paris. Ouverture du cours de vacances de clinique obstétricale à la clinique Baudeloque. A l'Hôtel-Dieu (clinique médicale, professeur Grabert), ouverture du cours de perfectionnement: professeur agrégé Maurice VILLAURY.

A Cochin (service du professeur Widal). Ouverture des cours pratiques, par MM. Lemierre et Abrami, agrégés.

15 SEPTEMBRE. — Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le equeours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale de l'Ecole de médecine de Marseille.

15 SEPTEMBRE. — Varsovie. Congrès frauco-polonais de médecine.

19 SEPTEMBRE. — Toulon. Concours pour la place de chef de ciiuique ophtalmologique et oto-rhino-laryngologique à l'Ecole du service de sauté de la marine à Bordeaux.

19 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture du concours pour des hôpitaux, à 16 heures, rue des Saints-Pères, 49.

# Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer CHLORO-ANÉMIS
(4 à 6 par jour) NERVOSISME
MONTAGE, 49, Bonl. de Port-Boyal, PABIS

# Bromeine Montagu

GOUTTES GE == SIROP (0.00) BUTTES GE ==

ROP (4.09)
ILULES (4.00)
EPOULES (4.00)
EPOULES (4.00)
EPOULES (4.00)

Businessi da Prot-Ropal, PARIS

### CHRONIQUE DES LIVRES

Précis-atlas de pratique dermatologique, par L. Brocq. Ouvrage de 1272 pages avec 80 planches hors texte contenant 320 figures dues à la collaboration de feu M. le D' Sottas et M. Schaller (Doin, éditeur).

Le livre que vient de faire paraître M. Broeq et qui, nous dit l'auteur, avec une volonté ecrtainement attristée mais déterminée, sera sa demière publication médicale, est l'abrégé d'une vie. Pendant toute sa carrière, Broeq a observé, comparé, médité, et de cette longue et patiente étude, Il a extrait un abrégé de nos connaissances dermatoloriouse, auis sont les siennes.

C'est eet ouvrage mûri et condensé qu'il offre aux médecins désireux d'apprendre à reconnaître les multiples a peets des dermatoses et à en poser correctement le diagnostie, base essentielle de tont traitement. Le texte en estpréés. Les figures en sout (photographies) bonnes, orieinales et personnelles et personnelles.

Ces lignes sont un éloge court mais assentiel. Paissentclles engager le lecteur à faire entrer le Pricis a-tlas de pratique dematologique dans sa bibliothèque, où il le trouvera tous les jours sur le premier rayon, prêt au secours journalier de sa pratique médicale. G. MILIAN.

Tuberculose. La tuberculose en général, 1 vol. in.8º de 380 pages (du Traité de pathologie médicate et de thérapeutique appliquée de Sergeny, Rinadeau-Dumas et Banonnux,), par MM. Bahile Sergeny, I. Rinadrau-Dumas, Sanorun, Justin Roux, Gimbert, André Joussyk, J. Berther (Maloine et fils, édit. à Paris.)

Ce volume, qui ouvre la série des volumes consacrés à la tuberculose dans ce nouveau traité; est, du fait tant de son plan général que de la compétence particulière de ses auteurs, d'un intérêt constant.

L'histoire générale de la tuberculose et les généralités celliques que M. Sergent a placées en tête du volume groupent fort heur-usement les idées ai saines et, à bien des égards, si neuves exprimées souvent par levature. A M. L. Ribadeau-Dunnas est revenue la têche d'exposer les généralités anatomo-pathologiques, baet-fologiques effexérimentales sur la tuberculose. Le champ était vaste; il a su le condenser en methant en rellef les notions nouvelles et en retragant fort claiment quelle doit être la conception actuelle de l'origine et du dévelopment de la britisé chez l'ionne.

Nos lecteurs connaissent le charme du style de M. Sabourin et son exceptionnelle compétence en phisiologic. Son article sur la eure d'air et de repos ets ur l'heliothérapie refiète ses habituelles qualités. Les pages où M. Justin Roux expose la thalassothérapie, les règles de l'alimentation, la chimiothérapie, celles où M. Gimbert analyse les conditions de la cure de travail, celles que M. André Jousset consaere au traitement spécifique (vaceinchtérapie et sérothérapie) se recommandent à l'attention du lecteur par leur précision et leur clarté. M. J. Bertier a donné dans ce volume un véritable et excellent traité du pneumothorax artifiétel.

Enfin M. Gimbert termine l'ouvrage par un exposé remarquable de la prophylaxie de la tuberculose, qui contient nombre de renseignements pratiques.

Ainsi composé, ce livre constitue donc une parfaite mise au point des notions actuelles sur la tuberculose et ne peut manquer d'être accueilli avec succès.

P. LEREBOULLET.

Guide pratique pour l'analyse des urines, par H. RONCHÉSH. 3º édit., 1921 I vol. in-8 de 432 pages avee 85 figures et 6 planches coloriées. 12 fr. (Paris, J.-B. Baillière et fils, éditeurs à Paris).

Voici un excellent petit volume, qui expose clairement, simplement tout equi'l est utile de savoir pour pratiquer soi-mêue l'analyse des utires. Dans la muititude des proedés publiés pour chaque recherche ou chaque dossigs, l'auteur en choisit un, le meilleur, et le décrit avec des détails suffisants pour que toute autre documentation soi sisperflue. Cinq chapftres :1º Caractères organoleptiques et analyse physique de l'urine; 2º Affements normaux de l'urine; 2º Mitemetts normaux, principes accidentels, détermination de la toxicité uninire: 4º Schiments, calculs, bactériologie, parasitologie urinaire; 5º Composition de l'urine normale, rapports urolociuse, etc.

Nul doute que cette troisième édition, mise au courant des plus récents progrès de la science, n'ait le même succès que les précédentes.

G. LINOSSIER.

Thermes de France (Centre). Un volume de 185 pages, publication du journal Le centre médical, rédigé par un groupe de médecins des stations hydrominérales du Centre (Moulius, 1921).

Les études hydrologiques sont nombreuses depuis quelque temps. Parmi les groupements qui font de louables efforts pour mettre en lumière la valeur des eaux minérales de France, il en est peu qui déploient autant d'activité que la rédaction du Contre métical. Voict qu'elle publie un second volume dà à des médechis distingués de Vichy, Bourbon-Laney, Pougues, Saint-Honoré, Bourbon-Lachembault, Néris, Evaux, Saint-Honoré, Bourbo

D' DE LA HARPE

# Guide aux Eaux minérales

BAINS DE MER, ÉTABLISSEMENTS HYDROTHÉRAPIOUES

4921, 4 volume in-16 de 312 pages......

### REVUE DES CONGRÈS

#### II. CONGRÈS INTERNATIONAL D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE

(Paris, 1-6 juillet 1921).

Exposition rétrospective (1)

Collection de M. le Professeur Gilbert. - Avec ce maître érudit et éclairé, en quête de toutes les manifestatious artistiques relatives à notre art, nous pénétrous, grâce à son merveilleux médaillier, le plus curieux, le plus complet qu'il uous ait été donné de voir, dans le domaine sévère et malgré tout si prenant de la numismatique. Quoi de plus beau, en effet, de plus loyalement artistique qu'une médaille? Ici point de trompe-l'œil, de subterfuges, comme trop souvent en peinture; non, c'est toute la beauté de la sculpture ailliée à la sévérité du métal éclairé de sa patine : grâce à quoi nous éprouvous, à tenir et retouruer dans uos mains une médaille, de si précieuses sensations d'art. Aussi sommes-nous pris, dès l'entrée, par ses nombreuses vitrines. Et c'est de suite, la joie des yeux de considérer, en tous métaux, en tous modules, en avers et revers, les nobles effigies des Minerve, des Esculape, des Hygie, des Hippocrate, des Galien, de tous nos ancêtres uiédicaux eu bouuet, en perruque, voire les profils de nos uraîtres modernes, le tout adorné, relevé des emblèmes chers à notre art : coupe, serpent, coq, caducée. Jetous, plaquettes, médailles, médaillons sont rangés, disposés avec autant d'art que de science, si bien qu'il va nous suffire de suivre l'ordre des vitrines pour tout voir. Voici, tout d'abord, les médailles des doyens de notre ancienne Faculté de Paris, de 1638 à 1793. Viennent, à leur suite, celles du Collège et de l'Académie de chirurgie, et parmi sout à citer celles de Lapeyronnie, de Maréchal, celle aussi à la double effigie d'Ambroise Paré et de Fernel. Proche sont les médailles de l'Académie des sciences (section médicale), celle de la première Académie de médecine, qui dura seulement quelques auuées, puis de la secoude Académie, celle actuelle Et ce sont, en suivant, les jetons et uiédailles des différentes sociétés médicales de Paris, lesquelles se sont fondues en notre actuelle Société de suédecinc de Paris, comme en témoigne sa médaille votive. Puis les sociétés de province, de Lyon, de Montpellier, et aussi celles de l'étranger, dont les plus belles pièces sont frappées à l'effiigie des grandes figures médicales hollandaises, belges, anglaises, italienues, danoises, autrichiennes, voire allemandes où, à côté de Wirchow et de Beliring, nous apercevons plusieurs beaux profils de Schiller, tous uoms qui sont dans nos mémoires. Ici, se sont les médailles de l'Assistance publique : médailles de fondation d'hôpitaux conune l'hôpital Saint-Jacques, l'Hôpital général, Salpêtrière actuelle. A côté, voici les médailles commémoratives de la fondation du Valde-Grâce, des Invalides, et aussi celles de nombreux hôpitaux de province, frappées la plupart à l'effigie de Napoléon III. Là sout réunies toutes les médailles de la Croix-Rouge avec leurs rubans multicolores,

les médailles de la reconnaissance d'après-guerre, de tous les pays adhérents à la Convention de Genève. Les médecins politiciens nous offrent entre autres profils, ceux de Marat et de Raspail estampés eu un étain démocratique. A côté, voici l'ascétique figure de saint Vincent de Paul, en compagnie de saint Anastase, saint Sébasticu, saint Benoît, saint Roch. Suivent des médailles votives de la vaccine et des grandes épidémies comme la peste, le choléra; des médailles de sociétés paramédicales, antialcooliques, voire mesmériennes. A signaler tout particulièrement une modeste petite médaille de bronze que nous crayons unique, ou à peu près vouée qu'elle est, en effet, par un malade reconnais. sant à la gloire de son médecin. Et ce sont encore des jetons des hôpitaux et hospices du xvrº siècle à nos jours ; des médailles et plaquettes votives de l'Iuternat, des médailles de médecine militaire et navale Enfin, au milieu des plaquettes modernes de nos célébrités médicales actuelles, ressort un beau médaillon de Gosselin.

Sur toutes ces richesses précieuses, un numismate averti aurait trouvé matière à un volume à écrire simple profaue, nous nous soumes borné à admirer, appréciant certes de-ci, de-là, la purceté d'une frappe, la beauté d'une patine, mais applaudissant surtout, saus réserve, uon seulement au geste patient et éclectique qui a su réunir une pareille collection, mais encore et surtout à la science unie un goît qui a su ordonner cette réunion de pièces rares, de façon que l'on puisse suivre avec elle l'évolution médicale depuis ses origiues, dans ses manifestations les plus belles et les plus nobles : dans ses gloires, ses sociétés, ses hôpitaux et ses scadémies.

Collection de M. le Pr Ager, M. Villaret et de M. le Dr Fr. Moutier. - Avec M. le professeur Gilbert, nous venous de voir l'accentuation vers la spécialisation dans l'art de la collection. Cette sorte de déterminisme artistique est, à notre avis, très désirable si l'on vent atteindre à un résultat heureux, probant, instructif. Collectionuer, comme on est trop souveut enclin à le faire, au petit bonheur, sans but bien défini, constitue simplement un passe-temps, une amusette, quand ce n'est pas une forme de snobisme. En cet art, comme en tout, il ne faut pas s'éparpiller, mais bien se fixer un but et y tendre. C'est ainsi qu'en ont usé, nous l'avons vu, MM. Pasteau, Bérillon, Cabanès et quelques autres. Et c'est au sens le plus strict et le plus heureux de cet esprit qu'ont obéi, comme nous allons le constater, pour la constitutiou de leur magnifique collection, MM. Maurice Villaret et François Montier. An reste, n'est-ce pas justement parce que M. Maurice Villaret, en tant que présideut du comité d'organisation de cette première exposition rétrospective de l'Histoire de la médecine, a apporté dans l'arrangement de celle-ci avec l'aide de M. Halm, le bibliothécaire, et de M. D'Allemagne, sa compréhension claire, son esprit net de classification qu'elle a remporté le légitime et franc succès qu'elle a eu? Estimant, d'autre part, que pour obtenir une exposition plus parfaite; plus

<sup>(1)</sup> Voy. Paris médical, nº 31.

MÉDICATION RADIO-ACTIVE



NI AUTOLYSE

2 à 8 par jour

Plus actif des Poludiaestifs

Dyspensies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est *toujours identique à elle-même*; la garantie très sérieuso de sa réquiarité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigoureuse.

Solution au 1/1000 | Flacons de 10 et 30 c.c.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS L. DURAND, Pharmacien, 24, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)



#### APPAREIL **PHOTOTHERMIQUE**

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: paréstes - reliquats inflammatoires - arthrites - pértionites. :-:

A. HELMREICH. Electricien-Constructeur, NANCY

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

lnamonieuse, plus compréhensive et par cela même plus instructive, mieux valait rompe avec l'habitude coutumière des petites exhibitions sinou rivales, du moins faites beaucoup pour soi, pour sa petite satisfaction personuelle, M. Mauriec Villaret a joint ses richesses à celles de M. François Moutier et ainsi ont été évités les doubles emplois, out pu être remplies des ineunes, a pu être constitué un bloc d'œuvres complètes, figurées dans tontes leurs éditions. Il faut être bibliophile pour comprendre toute l'heureuse portée de cette féconde finovation dont feront bien de s'inspirer les exposants à venir. Au reste, nous allons en apprécier toute la valeur en pareourant l'essentiel de l'œuvre médieale allant du xve au début du xix séele, qu'ils ont exposée.

Leurs premières vitrines ont trait à l'histoire de l'anatonie. On y voit, tout d'abord, les anatomistes des XVº et XVI siècles. Citons, entre autres, quatre excupilaires de la Margarita philosophica, ces curieux ancêtres des compendiums encyclopédiques, où l'on voit ces belles planches, premiers essais des localisations écrébrales. Il couvient de rappeler de cette série la belle cœuvre de Jean de Kélam, dont les bois out considérés comme les plus beaux exemplaires de la gravure du XVº siècle. A efter pour continuer les anatomies de Dynander et de Montana de Monservata, de même que les deux volumes d'anatomie et de chiruige de Berengarius.

Le XVP siècle nous offre eucore une collection entièrement complète de Vésale et de ses continuateurs et commentateurs. A citer en particulier, parmi ces onze exemplaires, les deux superbes preunière et dernière éditions — celle du XVIII° — de Vésale et les rarissimes Commentaires par Fallope.

L'œuvre exposée de Charles ESTIENNE comprend ses éditions latines et françaises dont les figures sont particulièrement remarquables et par la vérité anatomique et par le souei artistique du pittoresque.

Il convient de signaler, à part, l'œuvre d'Ambroise Pard, reprisentée seulement par les éditions princeps de ses în-folio français, latin et hollandais et aussi par les luit éditions originales în-octavo des différents traîtés réunis ultérieurement. Ou y remarque également le triage à part—nomun, nous semble-t-il, de tous les commentateurs — des figures de son ouvrage, qu'eu une préface lapidaire, Aubroise Paré déclare réserver au Roy, pour lui éviter la lecture imitie d'un texte fastidieux.

A citer au XVII° siècle les trois éditions latine, talienne et française des cenvres d'Albert Dûrer dont les canons auatomiques out fait époque; l'œuvre de Paou; les curieux atlas à planches superposées de Remmelin et Spanier auxquels IM. M. Villaret et 1ºr. Moutier ont consacré nue étude; les anatomies de Kulm et d'Habicot; l'Ostéologie et la Myologie de Fournier.

I, exposition anatomique du XVIII siècle fait nettement ressortir l'évol ntion artistique et scientifique qui caractérise cette époque. On y voit, entre autres ouvrages, les huit volumes de l'œuvre d'Albims; le bel atlas aux planches si curieuses, auquel MM. M. Villaret et Fr. Montier ont consacré dernièrement une étude. A côté, nous trouvons le superbe atlas de Bidloo et Comper, suce le beau portrait de Bidloo; les anatonies de Graelt et de Genga, aux remarquables frontispices; les monographies de Brown; le grand in-folio de Mascagni, sur les lymphatiques; l'Anatomie de Casserius.

Mais il est bon de réserver une place à part, où l'artiste aura la préséance sur l'anatomiste, par exemple pour les planches évocatrices de Gamelin, eelui-là même dont Anatole France a fait un des héros de son livre Les Dieux ont soit.

Cette exposition d'anatomie se termine par un ensemble extrêntement rare des atlas d'anatomie humaine de Gautier d'Agoty père, et fils; anatomie de Duverney et Jadelot; ce sont les premiers essais de la gravure en couleur à plusleurs planches.

La Gynécologie est représentée dans cette collection par quelques exemplaires rares. Citons le Propagatif de l'homme de Jacques Bury: le Rhodion; le Livre de la Nature et de l'Utilité des moys de la femme, de

La Médecine et la Chirurgie comprennent de riches séries où se range l'œuvre de Marsile Ficini, de Grévin, de Barbette, de Paracelse, de Guy de Chauli ac, de Scullet.

A signaler eucore dans cette catégorie les planches définitives de Tagliazozii, l'inventeur de la greffe italienne; les rarissimes éditions de Galien et de Paul d'Egins, sorties des presses d'Elienne Dobet; de curieux livres à timages sur la Saignés; l'œuvre de Vico, de Joubert et de Fabrice d'Aguaphendut; de curieux excupplaires de Lancisi, médecin du pape Clément XI.

La Botanique médicale elle-mênue est représentée par quelques ouvrages des plus rares. Citous d'abord: l'Hortus sanitatis de Cuba (1490), les beaux bois de Brunfelz, l'œuvre de Dodolens, celle de Fuchsius, une suite intéressante d'Albinus.

A côté des groupements précédents se détachent quelques séries particulières dout nous retiendrous surtont l'euvre de Marat, médecin des gardes du comte d'Artois, avant de devenir l'ami du peuple, où l'ou trouve ses livres très hardis pour l'époque sur le feu, la lunière, l'électricité et l'homme.

MM. M. Villaret et Pr. Moutier n'ont point négligé non plus la partie documentaire. C'est ainsi qu'ils ont agrénenté leur exposition d'autographes divers de Larrey, Dubois, Corvisur, du cours de Broussais, recueilli par Bouillaud, alors élève interne à Saint-Louis, ainsi que diverses pièces curieuses, telles la trousse de Corvisar et le plessimètre de Piorry.

Collection de M. le D'Paul Hamonic. — La collection de cet ainuable courbre, au godt sûr et éclairé, à l'érudition vaste et au sens artistique des plus affinés, comporte de nombreuses vittines dant chacune est, elle-même, un petit musée. Ces vitrines, il ne les a pas granies, mais bien enrichiés de tous let résors qu'il a pur feuir au cours d'un demi-siècle et dout le nombre de pièces atteint, rien qu'icl, le chiffre respectable de 935, leur origine allant de plusieurs siècles avant uotre ère jusqu'à nos jours. Ha suivant l'ordre d'exposition, nous voyons

# L'ERMITAGE d'ÉVIAN - les - BAINS

Lac de Genève ( Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

SYNERGIOUE

# BAILLY

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPIÈTE ET INOFFENSIVE DES

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

MODE D'EMPLOI Une cuillerée à soupe dans la matinée, autant dans la solrée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane,

Echantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, 115 :: PARIS

# MIGRAINES NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

# BAILLY

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérébrales

Mode d'emploi : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons franco sur demande

Laboratoires A.BAILL 15. Rue de Rome PARIS

# Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIe) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision

nour la PHYSIOLOGIE et la MÉDECINE

INSTRUMENTS

DE DIAGNOSTIC & SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Appareils pour la Mesure DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

ENREGISTREURS

Postes complets d'Électrocardiographie

CATALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES sur demande. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.



États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maindles du tube digestif et de la autrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES O: FEUILLADE, médecin directeur à Équity (Rhêne) Notice sur demande

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

d'abord, toute la série des instruments dont se servaient les chirurgiens grecs, romains, assyriens et égyptiens, en même-temps qu'à côté s'aligne la série des vases destinés aux substances médicamenteuses, aux onguents, aux parfums : hydrics, œuochoés, bombydes, alabastres, aryballes, oxybaphons, ascos, kelebés, cotylescos et nombre d'antres dont l'énumération formerait un catalogue. Voici des umes cinéraires grecques et romaines, des eanopes égyptiennes, lesquelles étaient destinées à contenir les viscères après l'embaumement. Tous ces vases sont décorés de sujets adéquats à l'époque. Dans cette vitrine s'étagent d'anciens verres égyptiens aux curieuses irisations dues à leur long séjour dans des terres humides, ayant contenu eux, aussi, des remèdes, des ouguents, des parfums. Ici sont des amulettes porte-bonheur, des talismans de santé et encore des priapes, des génitoires et autres anulettes phalliques contre la stérilité. Là des vases pharmacentiques anciens de Bolivie, du Pérou, des vases grecs et romains pour faire boire les malades et doser les médicaments. Parmi ceux-ci est à signaler mi beau vase grec découvert à l'Acropole d'Athènes, destiné à contenir l'Odumo, saus doute quelque hypnotique, et c'est encore nue curieuse enseigne de médecin grec du IIIº siècle avant Jésus-Christ représentant Esculape et Hygie consultant trois malades.

De là, nous passons au XIVº siècle et à la Renaissance etnous admirous, pour commencer, une série de spéculums trivalves en fer forgé, puis des pinces de Guy de Chaulfac, des tire-belle de Maggi, le bistouri à laune courbe, de Pélix, vainqueur de la Pistule du ROy; des trousses dentaires et une intéressante collection d'apparelis prothétiques et orthopédiques, en fer forgé, des XV° etXV° siécles: deux mains, des corsets, des cuirrasses pour scoloriques, des jambières, des apparelis tracteurs pour réductions de fractures. A signaler deux reliques précieuses: la trousse de Johert de Laurballe et le bistouri de poehe du célèbre Dupuytreu.

Voici encore une fort belle boîte chirurgicale d'amputation que l'on croit avoir appartenu presque sûrement à Ambroise Paré, puis ce sont des trousses japonaises, des trousses de l'armée et de la marine françaises, des trousses de chirurgie urinaire, des ventouses dont trois de l'époque romaine, des scarificateurs, des nécessaires de lancettes, des nécessaires de circoncision. Suivent des vases de pharmacie, un enrieux plat italien du XVIº dont le sujet, une tête de femme, est formé de phallus, des mortiers, deux jolies statuettes en ivoire montrant l'anatomie interne de l'homme et de la femme, et une autre encore représentant une femme enceinte dont le ventre ouvert montre l'enfant in-utero. Des palettes à saignée, des hutettes, des urinaux, des balances, des boîtes de pharmaeie nous montrent l'évolution de notre art. Une vitrine est consacrée aux microscopes. dont deux très beaux sont surtout à signaler : un

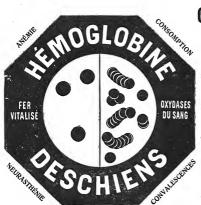

# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empic yé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général ; Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

# ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

# BIOPLASTINA SERONO

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle on ses constituants existent dans les novaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la " BIOPLASTINA SERONO " à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (Ier)





# LA SANGLE OBLIQUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES
est une concention

# **ABSOLUMENT NOUVELLE**

du relèvement des ptoses abdominales

# DRAPIER ET FILS

BANDAGISTES-ORTHOPEDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iª)
Téléphone: Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

haut et volumineux microscope hollandais de Drebbel et un très joil de forme, en cuivre dore, qui aurati été construit et aurati servi au régent, sous Louis XV. A côté sont exposées deux chaises d'accouchement, l'une du xVIIIº et l'autre d'origine italienne. Emîn, au point de vue iconographique, nous admirous un joli groupe en bois sculpté: la Circonsision; des gravures, et plusieurs tableautins: charlatan enlevant une pierre de tête, opérant une loupe; médecin posant un séton.

PAUL, RABIER.

Suite et fin dans un brochain numéro.

### LA MÉDECINE AU PALAIS

### LA TROMPERIE EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ MÉDICALE

La dixième chambre correctionnelle du tribunal de la Seine vieut de condamner à un mois de prison et à 5 000 francs d'amende un pharmacien et un chimiste qui avaieut mis en vente sous le nom de toxicuroi un remède qui, d'après les prospectus, devait guérir radicalement de la tuberculose. Tous les éléments de publicité avaient été réunis par les inculpés qui répandaient leur réclame à profusion en y indiquant qu'il suffisait de prendre ce remède pour être beaucoup mieux guéri, et à bier melleur marché que par n'importe quelle cure. Or, sur diverses plaintes, le Parquet ordonna une expertise qui établit que le prétendu remède était purement charlatanesque et qu'il ne pouvait contribuer en rien à la guérison des malades.

De ces divers facteurs du délit le tribunal n'a rétenu que l'exercice illégal de la médecine, et s'il a dit dans ce jugement qu'il y avait lieu decoudamner sévèrement les inculpés pour les faits qui leur étaient reprochés parce qu'ils constituaient un délit voisiu dans ses manifestations de l'escroquerie, il u'a pas osé aller jusqu'au bout du raisonnement, et considérer la publicité excessive les promesses cluinériques et la tromperie sur l'efficacité du remède comme des manœuvres frauduleuses suffisantes pour établir l'éxisteuce du délit d'escroquerie.

Pourtant, cette question n'est pas nouvelle, et la Cour de Paris avait déjà eu à se préoccuper d'une affaire du même geure à propos de la ceinture Mac Laughlin.

On se rappelle les faits de cette affaire qui a fait beaucoup de bruit avant la guerne, et au sujet de laquelle la neuvième chambre de la Cour de Paris a reudu le 7 juin 1912 un arrêt de principe établisant que la mise en vente de remèdes ou d'appareils saus valeur curative constitue un délit plus grave que celui de l'exricie lilégal de la médecine et doit être considéré comme uue véritable escroquere. Les faits du procès remontaient à 1902 : on avait créé à Paris un Institut du D' Mac Laughlin pour la vente d'une ceinture « d'élector-vigueur». Bien enteadu, aucun des directeurs qui se succédérent à la tête de cet Institut n'avait de diplôme médical. Quant au D' Mac

Laughlin, il n'était pas plus médeciu que les autres, mais ils avaient tous les trois des qualités commerciales incontestables et une sorte de génie de la publicité. Une publicité « outrancière », comme dit l'arrêt, montrait les cures admirables de la ceinture et magnifiait la science de l'inventeur. Les guérisons les plus infaillibles étaient représentées comme le dernier espoir des nombreux malades auprès desquels tous les autres traitements étaient demeurés impuissants. On guérissait ainsi les rhumatismes, les affectious du cœur, du foie, de l'estomac, des voies urinaires, l'albumiuurie, la méningite, l'ataxie locomotrice, etc. La plupart des veutes se faisaient par correspoudance : les clients signalaient leur état, les indices de leur mal, et des médecins attachés à l'établissement étient censés répoudre à ces consultations. En réalité, c'étaient quelques dactylographes qui, munies d'un formulaire progressif, selon la fortune du client, indiquaient la uécessité d'une ceinture d'autant plus puissante qu'elle était plus

Sur ces faits, la Cour de Paris a posé les principes qui permettaient de punir des peines prévues pour escroquerie ceux qui, au moyen de mauceuvres, font croire à leurs clients qu'ils vendent un produit ciratif, alors qu'en réalité, celui-ci n'a aucune valeur undicale. Deux attendus sont à rappeler:

«Considérant que si, envisagées isolément, la pubilicité mensongère et la mise en scène, quelque habiles qu'elles soient, ne pouvaient constituer une manœuvre frauduleuse, il en est autrement lorsqu'à ces agissements sont joints soit la présence effetive, soit l'intervention démontrée par la correspondance, qui au milieu des malades non prévenus a conservé intacte son autorité.

« Que l'adjonction d'un médecin daus ces conditions constitue l'intervention d'un tiers tel que l'a admis la jurisprudence et caractérise la manœuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal. »

Il en résulte que les charlataus peuvent vendre leur produit inutile en faisant toutes les réclames possibles, eu présentant leurs remèdes comme les meilleurs, mais qu'il ne saurait y avoir d'escroquerie que si la manœuvre frauduleuse est caractérisée par l'intervention de tiers.

En effet, les directeurs de l'Institut Mac Laugh-

# MUSCLARSENOL CORBIÈRE

ECHANTILLONS
GRATUITS
SUR
DEMANDE

POUR INJECTIONS
INTRA MUSCULAIRES
///DOLORES

TITRE en As CONTRÔLÉ (20%) PURETÉ CHIMIQUE

PAS DE DOULEURS NITRITOÏDES

# LABORATOIRES CORBIÈRE & # JONNET

Télégrammes: PANTUTO-PARIS FOURNISSEURS DES HOPITAUX
25 & 27. Rue Desrenaudes. PARIS

Téléphone ≥ WAGRAM 37-6\*



# ISOL TOILET POWDER

LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantillon, prix spéciaux aux médecins, maternités, crèches, etc., sur demande.

Société des Produits MIRMER, 33, rue Victor-Hugo, Bois-Colombes (Seine)

Vient de paraître :

HERZEN

# Guide formulaire de Thérapeutique

11° édition. 1921, 1 volume in-16. . . .

25 fr.

POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

# RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

# NESTLE

SAIN, BACTERIOLOGIOUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

## LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

lin avaient engagé plusieurs médecins qui ont su que l'unique raison d'être de l'établissement était la vente de la ceinture et que lenr rôle consistait dans la constante prescription de celle-ci.

C'est donc la complicité des deux médecins qui a permis au tribunal de condamner les directeurs aux peines prévues pour l'escroquerie.

La Cour a estimé que les commerçants s'étaient rendus coupables de ce délit en promettant la guérison infaillible de tous les malades, en se targuant d'un pouvoir qu'ils savaient imaginaire et en faisant naître l'espérance d'un événement qu'ils savaient chimérique.

Quant aux deux médecins, la Cour leur a reproché que, connaissant mieux encore que les antres l'inutilité curative de la ceinture, ils avaient aidé et assisté avec connaissance de cause les auteurs du délit d'escroquerie, en préparant ou en facilitant la réalisation de celui-ci. Des peines ont été prononcées, de six mois à deux aus de prison contre les uns et les autres.

Pent-être serait il nécessaire de reprendre cette jurisprudence pour essayer de l'élargir, et pour permettre au juge de condamner aux peines de l'eseroquerie eeux qui, sans l'intervention effective de complices médecins, font croire néanmoins au public à des guérisons imaginaires, en sachant fort bien que les remèdes qui font l'objet de leurs réclames bruvantes sont inopérants. Il semble que le souci juridique de la Cour d'exiger, en plus de la publicité scandaleuse et la mise en seène, d'autres éléments délictueux, doive céder devant l'opportunité qu'il y a d'en terminer, au moyen de peines rigonrenses, avec tons les charlatans qui encombrent les dernières pages des journaux et qui constituent un danger pour la santé publique.

Il est évident en effet que si la naïve crédulité de ccux qui emploient ces remèdes se trouve séduite par des guérisons radicales et rapides, les tribunaux, en ne condamnant que légèrement les charlatans, facilitent l'aggravation ou l'extension des maladies pendant toute la période où les malades. croyant à l'efficacité du remède secret, renoncent à consulter de véritables médecins et s'abstiennent de toute cure sérieuse.

> ADRIEN PEYTEL. Avocat à la Cour d'appel.



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES DUATRE FORMES

PHOSPHATÉE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brightique

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-

- Ces cachets sont en forme de c

4; rue du Roi-de-Sicile

### REVUE DES REVUES

Réaction de fixation et tuberculose (J. RIEUX et Millo BASS, Ann. de l'inst. Pasteur, 1921, 11° 6).

La rácetion de fixation avec l'antigène de Besrodka est positive dans 75 p. 100 des cas de tuberculose clinique; elle est spécifique, et ne fait défant que dans la tuberculose récente et dans les formes cachectisantes de la maladie. Cependant, les infections qui introduisent dans le plasma sanguin des corps colloidaux nouveaux peuvent déterminer une réaction positive, en debors de toute tuberculose: tels sont la syphilis et le paludisme. En tenânt compte de cette restriction, la réaction positive indique la tuberculose et peut révéler l'affection alorq u'elle est cliniquement latente. La réaction de fixation est moins banale et plus spécifique que les diverses réactions à la tuberculine.

L. B.

Action du corps thyroide et des glandes parathyroïdes sur les échanges respiratoires (M. Labbé et H. Stévenin, Ann. de méd., 1921, nº 4).

Part des expériences sur des lapins, les uns sains et servant de témoins, d'autres thyroïdectomisés ou parathyroïdectomisés, et d'autres soumis à l'ingestion quotidienne de poudre de corps thyroïde, les auteurs ont vérifié que la glande thyroïde jou cu n'ôle de preunier ordre dans les échanges respiratoires, taudis que les glandes parathyroïdes n'ont guère d'action sur ces échanges on excreent une action plutôt déprimante. Il est possible que l'action réciproque et antagoniste des glandes thyroïde et parathyroïdes soit nécessaire à l'équilibre de la nutrition.

L. B. Goutte et cholestérine (A. Chauffard et J. Troi-Sier, Ann. de méd., 1921, n° 3).

On observe très souvent dans la goutte, outre l'hyperuricémie, une hypercholestérinémie variant de 157,50 à 287,05. Chez un malade, goutteux des l'âge de treize ans et atteint de tuberculose génito-urinaire, les auteurs out constaté, en plus des lésions articulaires goutteuses, la présence, dans la région périarticulaire, d'un tophus mixte lipoïdo-urațique. La cholestérinémie n'était, chez ce malade, que de 187,25 à 187,65 ; ce qui était dû aux ésions rénales caséo-ulcéreuses, car toute tuberculose évolutive et grave abaisse le taux de la cholestérine sérique. L'hypercholestérinémie indique le rôle important qui revient au foie dans la pathogénie de la goutte ; d'autre part, clle provoque des dépôts de cholestérine fixée, au niveau des tophi ou lésions périarticulaires de la goutte. Si l'hyperuricémie reste la lésion humorale fondamentale de la maladic, l'hypercholestérinémie n'en apas moins sa place dans le syndrome humoral et dans la physiologie pathologique du processus goutteux.

L. B.



MIGRAINES NÉVRALGIES SCIATIQUES DOULEURS NERVEUSES RÈGLES DOULOUREUSES

Echantillon et Lilterature E. LANCOSME, 71 Avenue Victor Emmanuel III , PARIS

Laboratoire de BIOLOGIE appliquée L. I. I.

Téléphone: H. CARRION & CIE

Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

# LEVURE CARRION B 17

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

## REVUE DES REVUES (Suite)

Réaction de fixation à l'antigène de Besredka dans la tuberculose externe (B. FRIED et M. MOSER, Ann. de l'Inst. Pasteur, 1921, nº 6).

La tuberculose externe, comme la tuberculose viscérale, détermine l'apparition, dans le sang, d'auticorps spéci fiques que décèle la réaction de fixation en présence de l'autigène à l'œuf de Besærdka. La proportion des réactions positives est très lèvée au stade évolutif de la tuberculose externe; elle baisse uotablement à l'époque de la cicatrisation des Issions, Aliusi, dans les trois premières aumées de la maladie, la proportion varie: de l'à 78 p. 100 pour les maux de Pott; de 50 à 03 p. 100 pour la tuberculose coxale; de 55,4 à 67,4 p. 100 dans les tumeurs blanches du genou. Au delà de la troisième année, la proportion n'est plas que de 37,5 p. 100 pour les maux de Pott (10,5 p. 100 seulement chez les pottiques des comments de Pott (10,5 p. 100 seulement chez les pottiques fistuleux avec éta général grave), 16 p. 100 nota la tuber-fistuleux avec éta général grave), 16 p. 100 nota la tuber-fistuleux avec éta général grave), 16 p. 100 nota la tuber-

culose cozale, 21.4 p. 100 dans les tumeurs blanches du genou. Dans les autres lésions ostéo-articulaires tuberculeuses, la proportion est de 60,6 à 65,4 p. 100 dans les deux premières années de la maladie, de 15 p. 100 seufement au delà de la deuxième autre. Chez les malades porteurs d'adémites, la proportion est de 39 à 48 p. 100, quand les adémites datent de moins de deux ans; elle n'est plus que de 13,3 p. 100 au delà de la deuxième année. Les rachitiques out une réaction positive dans 15 p. 100 des cas, lorsqu'il sou tune cutti-réaction positive; dans 48 pour 100 seulement des cas, lorsqu'ils out une euti-réaction n'eative.

La réaction de fixation positive indique done, le plus souvent, un toyer tuberculeux en activité, bien qu'une réaction négative ne permette pas de rejeter la nature tuberculeuse d'une lésion.

L. B.

### REVUE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE Séance du 20 juin 1921.

Un employé de chemin de fer paralytique général.

ACCET et RORIN présentent un paralytique général
qui a été interné à l'occasion d'une crise délirante hallucinatoire d'origine toxique. L'intérêt de cette présentation
réside dans le fait que ce-paralytique général, malade
depuis plusieurs mois déjà, n'avait été soumis à aucun
examen médical et continuait à être chargé de fonctions
coucernant la sécurité dés vonceurs.

Évolomanie atypique. — M. DR CLÉRAMBAUX. — Houme de treute-quatre ans, sjusteur-nécentière. Objet du délire érotomaniaque : sa propre femme, dout il est divorcé dispuis un an. Le second mari sern riche, et lui reuctrix de l'argent qu'il gaspillera. Réactious persécutrices cuvers la femure et ses beaux-parents. J alonsie intermittente.

Ce cas met en lunière l'élément orgueil du syndrome érotomaniaque que l'auteur a déjà moutré être prédominant (définition de l'érotomanie : orgueil, amour, espoir).

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHÉMOL"

# RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cullicrée à seupe de "PANNEMOL" = 1 20 gr. de sang total cencentré dans le vide et à froid.

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cullierées à soupe par jour. | Doubler dans | ENFANTS qui-desous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à café par jeur. | Les cas graces,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. des Tornes, PARIS (XVII'). Tél. Wagram 61-42

# **SIEROSINA**

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode qui annule totalement ses effets toxiques ;

par la haute valeur plastique que l'association

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTERATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

## REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

Anomalies du cas actuel : égalité sociale du sujet et de l'objet ; fait d'une possession antérieure ; absence, au moins intermittente, de jalousie. Ce cas doit être classé dans l'érotomanie, mais parmi les cas les plus atypiques, et à côté des délires de revendication. De toutes façons, c'est un délire passionnel.

Deux cas de tumeur cérébrale avec autopsie. — M. Læ-ROY présente les observations avec autopsie de deux malades atteintes de tumeur cérébrale.

Chez ces deux malades, les symptômes cardinaux furent céphalée et aménorrhée; pas de troubles de la sensibilité nidesréflexes, pas d'hypertension du liquide céphalo-rachidien, ni sucre ni albumine, hypotension artérielle, pas de confusion mentale. Au début, chez les deux malades le médecin traitant avait pensé à des troubles de l'ovaire. Le diagnostic de tumeur cérébrale, fait pour la première par l'examen des yeux, était resté douteux pour la secoude.

Rupture pulmonaire, emphysème sous-cutané foudroyant. - M. le Dr LEGRAIN (Villejuif) présente un cas d'emphysème sous-euané suivi de mort sen quelques henres et survenu chez une vicille femme à la suite d'une cluste. L'intérêt de ce cas réside dans ce fait que la rupture pulmonaire n'avait aucune communication avec le fover d'une triple facture de côte survenue au cours de cette chute. Il y avait une minuscule rupture siégeant tout près du hile daus le médiastiu postérieur. La mort fut la conséquence d'une compression progressive du cœur.

Maladie de Recklinghausen et troubles mentaux. -Présentation de photographies par M. NAUDASCHER: - II . s'agit d'un homme de trente-cinq ans atteint de neurofibromatose généralisée chez lequel uu délire accompagué d'hallucinations visinelles et auditives ne paraît pas en rapport avec la maladie familiale. Sur neuf personnes composant la famille, six ont présenté les symptômes de la maladie de Recklinghausen.

Aptitudes artistiques développées chez une délirante à l'occasion de son délire. -- NAUDASCHER. -- Une malade de trente-neuf aus atteinte de délire de perséention et de grandeur avec hallucinations et interprétations délirantes est arrivée, sous l'influecue de son délire, à reproduire avec une très grande perfection des modèles de peinture très difficiles, pour prouver qu'elle est d'origine illustre et confoudre une rivale. Malgré un délire très actif avant duré ouze années, la malade ne paraît pas encore présenter d'affaiblissement intellectuel.



Un volume in-46..... 3 fr. 50



Comprenent 1 Table pliante avec cuvette sous le siète et porte-cuisses nickelés Laveur injecteur à élévation complet 1 Table à instruments avec 2 glaces de 50-30 1 Vitrine à Instruments de 42-62-28 toute vi trée avec 2 tablettes glaces ibouret à élévation pour opérateur wette cristal montée sur tige

PRIX de cette installation 9801 Ch. LOREAU, 331 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII



STÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMAGEUTIQUES ADRIAN et C'o, 0, rue de la Perie, Paris



Établissement Thormai QUVER toute l'année.

Climat sédatif doux ei tempéré en toutes scisons.

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-iodurées fortes. INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative,

## Granules & Catillon a 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouven que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affatbit, dissipent ASYSTOLIE, DYSPNÉE, DPPRESSIDN, EDÈMES, Affections MITRALES, CARDIDPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, - innocuité, - ni intolérance ni vaso En cas urgent, on neut donner 3, 12. onstriction, - on peut en faire un usage continu.

GRANULES de Catillon

# à 0,0001

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Brix do l' deademte de Mederine pour " firophantus et Strophantine", Medaille d'Or Expos. univ. 1900. 1263300004612002603200 PARIS, 3, Boulevard St-Martin of Philip. De Conscionance Conscionance



# Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les



OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par lour ou 1 à 6 cultierées à

# TO-INTOXICATION INTESTINALE



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèché)

# ANTITOXINE CÉRÉBRALE

XTRAIT ETHERE DE

ASTHENIE EPILEPSIE HYSTERIE MELANCOLIE Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE, 5 rue Ballu - PARIS

AMPOULES à 2 par Jour DRAGÉES 4 à 6 par Jour

# LES LIPOÏDES

dans l'infection et dans l'immunite

Par le D' G. LINOSSIER Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon-

Un vol. in-8 (14,5×20), de 105 pages...... 10 fr

# AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES

Entérite muco-membraneus Entérites diverses. Diarrhées infectieuses Constipation

DERMATOSES Acné · Furonculose Urticaire Eczéma Dose: 4 comprimés par jour

Laboratoires CHEVRETIN·LEMATTE·5, Rue Ballu·PARIS

R. GAULTIER

TECHNIQUE DE L'EXPLORATION

DU TÜBE DIGESTIF

2º édition, 4921, 4 vol. in-16 avec figures...... 4 fr

VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.) BICHARD POMARÈDE

LA CURE DE DIURÈSE

1920. 1 volume in-16.....

### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Flèche, ancien médecin-major de 170 classe, décédé à Bordeaux, des suites de blessures de guerre, à l'âge de quarante-six ans ; chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre.

Mariages. - Le Dr Frédéric Buret, médecin-major honoraire des armées, avec Mme Bureau.

Naissance. - Le docteur et Mme André Monlouguet ont un fils : Maurice .

Service médical de la Préfecture de la Seine. - Par arrêté préfectoral du 1 er août, sont nommés, après concours sur titres, médecins suppléants de la Préfecture, les Dre Lasnier, Maurice Genty, Langlois, Routhier, Paul Gresset, Salmont, Ary Odinet, Leroy.

Concours pour le prix Fillioux. - Les internes et externes en médecine des hôpitaux et hospices civils de Paris qui désirent prendre part à ce prix pour le meilleur mémoire est le meilleur concours sur les maladies de l'oreille, sont admisà se faire inserire à l'Assistance publique, 3, avenue Victoria, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 14à 17 heures, du 10 au 15 octobre inclusivement. Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra etre déposé avant le samedi 15 octobre et être manuscrit et inédit.

Léglon d'honneur .- Ministère de l'Hygiène : Commandeur, le Pr Bergonié de Bordeaux. Ministère des Pensious: Officier : le Dr Brisard. Chevaliers : les Dr Astruc et Ballerin. Ministère des Travaux publies : Chevalier, le Dr Pnéchagut, de Decazeville.

Clinique médicale de l'hôpital Cochin. - Sous la direction de M. le professeur Widal et de MM. Lemierre et Abrami, agrégés, commenceront, à la clinique médicale de l'hôpital Cochiu, à partir du lundi 12 septembre 1921,

des leçons avec exercices pratiques. Ces leçons auront lieu tous les jours, à 14 heures. Deux eours, de dix leçons chacun, seront faits successivement. Le nombre des assistants est limité à 25.

Objet du cours .- Procédés d'exploration clinique appliqués au diagnostic des maladies.

Le droit d'inscription est fixé à 100 francs pour chacun des deux cours. S'inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet 3) les jeudis, samedis, de midi à 3 heures.

Instruction publique. — Ont été nommés :

Officiers de l'Instruction publique. - MM. les Drs Arloing (de Paris), Barusby (de Poitiers), Boussenat (de Paris), Brin (d'Angers), Bureau et Col (de Nautes), Dauzats (de Paris), Gaujoux (d'Aix), Heuilly (de Nancy), Hutinel (de Paris), Inillet (de Montpellier), Maurice [Albert] (de Paris), Mayer (de Strasbourg), Mouriquand et Policard (de Lyon), Ponthieu (de Doullens), Raybaud (de Marseille), Rémy (de Naucy), Reverchon (de Paris), Reynès (de Marseille), Riard (d'Agen), Roques (de Montauban), Rouslacroix (de Marseille), Samalens (d'Auch), Tondeur (de Lille), Vassal (de Charleville),

Officiers d' Académie. - MM. les Drs Allembach (de Strasbourg), Bostetter (de Brumat), Frizac (de Rambouillet), Gueit (de Montpellier), Guérithault (de Nantes), Jouhaud (de Limoges), Mahaut (de Lyon), Mayoud (de Vienne), Moog (de Toulouse), du Pasquier (du Havre), Pau (de Paris), Raynaud (d'Alger), Roussel (de Lyon), Schaaff (de Strasbourg), Sinaud (de Guéret), Sonucville (de Lille), Tacquet (d'Abbeville), Vezeanx de Lavergue [de] (de Paris), Vincent (de Lyon), Vinsonneau (d'Angers), Garsonnin (d'Orléans).

# CONSTIPATION

# TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1°EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secrétions glandulaires de cet organe

2° EXTRAIT BILIAIRE DÉPIGMENTÉ qui requ larise la sécrétion de la bile



1 à 6 comprimés avant chaque repas

4° FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS action

3° Agar Agar oui

réhydrate le contenu intestinal

onti-microbienne et anti-toxique

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21, Rue Théodore de Banville, PARIS. J.LEGRAND, Pharmacien

# LONGUET TRYCHRA

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cci

LITTÉRATURE à ÉCHANTILLONS P. LONGUET 50, rue des Le



Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Movenne: 2 & 3 Comprimés.

Tuberculose

pulmonaire,

osseuse,

ganglionnair

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH. 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS,

Anémie. Scrofule. Chlorose, Matisme

# RECALCIFICATION - REMINÉRALISATION

COMPRIMÉS à DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

Mode d'Emploi : 2 Comprimés dans un peu d'eau avant chaque repas. Enfauts 1/2 dese.

A. ODINOT PARIS 25, RUE VANEAU

Croissance, Adénites. Coxalgie. laladie des Os

Diabète. Grossesse. Allaltement. nnvalescenc

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Uno Tropine, prescrivez l

# Urotropine Fr

Antisentique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour) Echantilions gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin,

# RAITEMENT LA SYPHILIS par les injections Mercurielles Intra-musculaires,

indoleres, de VIGIER

Huile grise Vigier à 40 % (Codox 1908) Seringue spéciale Barthélemy-Vigier, stérilisable. — H. au Calomel à 0,05 cgr. par cc. ; Huile au sublimé à 0,01 par cc. — H. au Btiodure de Hg. à 0,01 par cc.

mpoules hyperioniques, saccharosées, indolores : 1º au Benzoate de IIg. à 0,01 et 0,02 egrs. par cc.; 2º au Biiodure de Hg. à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc., 2 da Bho Pharmaele VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

Institut international d'anthroplogie. — La première session s'est tenue à Liége sous la présidence de Mgr le prince Bouaparte. Dix-luit nations étalent représentées et les délégués des offices nationaux ont réalisé une besogne de coordination dans les travaux des luit sections qu'on rencontre rarement dans les Congrès. C'est comme un vaste réseau qu'ut s'étendré des Amériques au Japon eu preuant par l'Europe et l'Inde, réseau de méthodes, d'unité dans les recherches et les travaux, le tout sous la direction du Comité international et du bureaufrançais siégeant à notre École d'anthropologie.

Les sections d'authropologie morphologique et fonctionnelle, de préhistoire, d'eugénique, de criminologie ont été les plus suivies.

. Des conférences des professenrs Carthaillae, Hervé et Lohest de Liége, des réceptions très cordiales de  ${\rm no_8}$  amis de Liége, des excursions nombrenses, variées ont complété dix jours de session très remplis.

Le professeur Ch. Fraipont a été remercié par le Dr Capitan au uom des étrangers pour la belle organisatiou de la session.

Le Gouvernement français était représenté par le Dr Paul Boncour.

Ligue nationale belge contre la tuberculose. — En couformité d'unc décision prise par le Comité directeur de la Ligue nationale belge contre la tuberculose, un prix de 500 frames sera alloué chaque année au meilleur mémoire qui lui sera sommis traitant de la tuberculose. Les une moires peuvent être imprimis on dactylographis. Les mémoires non signés doivent être datés et porter me devise reproduite sur une envéloppe fermée contenunt le nom et l'adresse de l'auteur. Les membres du Conité directeur ne pourront pas prendre part au concours. Le prix ne peut être partagé. Les mémoires doivent être adressés an secretariat de la Ligue avant le 1 " avril de chaque année. Ils resteut la propriét éd Comité des teur, qui les place dans les archives. Les auteurs de la peuvent en obtenir copie à lears frais.

IIº Congrès de l'Association des gynépologiques de los tétriciens de langue française. — Ce Congrès et sémilique Paris, au petit amphithéatre de la Facult cate angle de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de la Facult cate angle de l'acceptant de la Facult cate angle de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de la Facult cate angle de l'acceptant de la Facult cate angle de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de la Facult cate angle de l'acceptant de l'

du 29 septembre au 1º octobre 1921.

Les sujets des rapports mis à l'ordre du join son les suivants : 2º Troubles de la fonction thyroldienne dans leurs rapports avec la gestation, MM. Prihinsholz et Parisot (de Namey), rapporteurs ;

2º Protection médicale et sociale de la feinme enceinte MM. Doléris (de Paris) et Wægeli (de Genève), rappo:-

3º Des indicatious des hystérotomies abdominales au cours du travail en dehors des viciations pelviennes, MM. Convelaire (de Paris) et Heurotay d'Anvers), rap-

 $4^{\circ}$  De l'hystérectomie dans l'infection puerpérale aiguë,

25 fr.

J.-B. BAILLIÈRE et FILS, Éditeurs, 19 rue Hautefeuille, Paris (VIe)

# PRÉPARATION

DES

# MÉDICAMENTS ORGANIQUES

Par Ernest FOURNEAU

Chef du Laboratoire de Chimie appliquée à l'Institut Pasteur

Chef du Laboratoire de Chimie appliquée à l'Insti ut Pasteur, Membre de l'Academie de médecine.

Préface de M. ROUX, Directeur de l'Institut Pasteur.

### PRÉPARATIONS ORGANIQUES

Gayanol et phémacéline. — Gayanol, orthonitropicnol. — Nitro-unisol. — Méthyulton de la pyrocatéchine. — Emploi et dérivés du gayanol. — Phémacétine. — Nitrophode el stiropientelol. — Priémétidie. Paraminophémol. — Antiperdiques. — Quinne. — Adde saleylique. — Préparation de l'antipprine. — Hypnolepus. — Action des hypnolepus comparée à leur constitution. — Thôrine de l'action des hypnolepus. — Antelhèques lousus. — Antiengèmes, — Phèmol, doince, biemuth, mattères colorantes, etc. — Dérivés do marcure. — Adréantine. — Residence curie la constitution et l'action sympathonimétique. — Produits natures et et symboliques de marcure. — Adréantine. — Residence curie la constitution et l'action sympathonimétique. — Produits natures et symboliques de marcure. — Adréantine. — Residence curie la constitution et l'action sympathonimétique. — Produits natures et symboliques leuver. — Addé du thymus. — Nucléticies. — A latolidas. — Extraction. — Dérivés. — Proctions chimiques. — Oxydation. — Réaction of Hofmann. — Généralités sur les produits pharmaceutiques. — Elimination de surficiences par l'orespisance, cir.

#### TRAVAUX PRATIOUES

Montage des opherelle. Consult eus débutants. Préporation de Castelle de La Caste

Ajouter 10 pour 100 pour frais d'envoi.

IQUES Régime des

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÈRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE. 150 AV 64 WARRAN PARIS

# SUPPOSITOIRE P

CONSTIPATION Cohant: HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers. HEMORROIDES

TELEPHONE 114

## PRODUITS PHYSIOLOGIQUES MONTCOURT 49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TELEPHONE 114

Extrait gastrique MONCOUR

Hypopepsie En sphérulines dosées d 0 gr. 125

4 à 16 sphérutines par jour.

Diabète par anhépatie En sphérulines dosées d 80 ctar. en doses de 12 gr.

En suppositoires dosés d 3 gr. De 4 à 16 sphérulines p. jour De 1 à 4 suppositoires —

Extrait hépatique

MONCOUR

Maiadles du Pole

Extrait pancréatique MONCOUR Dishète par hyperhépatle En sphérulines dosées d 20 clgr.

De 2 à 10 sphérulines p. jou

De i. à 4 sphérulines par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délierent que sur

MONCOUR

Affections intestinales

Troubles

dyspeptiques

dosées à 25 ctgr.

En sphérulines

Extrait intestinal MONCOUR Constipation Entérite co-membraneus

érulines dosées à 30 clar.

De 2 à 6 sphéruli par jour.

Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) - LAC LEMAN

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur : Dr CALLET

### NOUVELLES (Suite)

MM. Cottes (de Lyon) et Potvin (de Bruxelles), rapporteurs;

5º La radiumthérapie : a) Dans les fibromes utérius, M. Faure (de Paris), rapporteur ; b) Dans le eaucer du eorps et du col de l'utérus. M. Hartmaun (de Paris), rapporteur ; c) Dans les métrorragies en deliors du caneer et de fibromes de l'utérus, M. Kœnig (de Genève), rappor-

Senls les membres des différentes sociétés d'obstétrique et de gynéeologie de laugne française ont le droit de faire partie du Congrès. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Briudeau, 71, rue de Greuelle, à Paris, ou à M. Couvelaire, 21, rue Louis-David, à Paris, secrétaires généraux.

Médecin, chirnrgien et pharmacien chimiste des hôpitaux militaires. - Les eoncours institués par le décret du 15 juin 1920 pour l'obtention des titres de médecin des hôpitaux militaires, chirurgien des hôpitaux militaires, pharmacien chimiste du Service de sauté militaire s'ouvriront à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, le 3 novembre 1921, à 8 heures.

Les éprenves complémentaires du concours prescrites par les artieles 3 et 4 du déeret du 15 jnin 1920 pour l'obteution du titre de spécialiste des hôpitaux militaires aurout lieu après que la liste définitive de nomination des médecins et chirurgiens des hôpitaux militaires aura paru an Journal officiel et à nue date qui sera fixée par le ministre de la Guerre.

Le nombre des titulaires à admettre à la suite de ces divers concours sera arrêté d'après le nombre des candidats et la valeur des concours.

Les instructions relatives à ces coucours paraîtront incessamment au Bulletin officiel du ministère de la Guerre.

· Les officiers du Corps de santé militaire, qui désireront y prendre part (médecius et pharmaciens-majors de 170 classe, médecins et pharmacieus-majors de 20 classe ayant au moins deux aus de grade au 1er jauvier 1921, et transitoirement pour les eoucours de 1921 médeeius et pharmaciens principanx de 2º classe), devrout faire parvenir leur demande, revêtne des avis hiérarchiques, au ministre de la Guerre (direction du Service de 'santé, ter bureau, personnel), pour le 1er octobre 1921 au plus tard. Ils stipuleront dans leur demande s'ils désirent se présenter aux épreuves complémentaires de « spécialités », cu iudiquant la spécialité choisie.

Les candidats aux concours pour l'emploi de professeur agrégé de l'Reole d'application du Service de santé (médceiue ou chirurgie), qui aura lieu le 1 er décembre 1921, pourront, s'ils le désireut, se présenter an eoueours de médeein ou de chirurgieu des hôpitanx militaires, et devront adresser une demande distincte à cet effet.

La nomination des chefs de travaux dans les facultés.-

M. Queuille, député, demaude à M. le ministre de l'Ins-

truction publique, s'il ne serait pas possible de faire cesser, enfin, l'irrégularité qui fait uonuner pour une seule aunée scolaire (done à titre temporaire) les chefs de travaux de Faculté de médecine classés au tableau en exécution de la loi du 6 octobre 1919 et des décrets du 12 janvier 1912 et des 28 et 30 décembre 1919, ajoutant que ce classement implique pour ees fonctionnaires une situation définitive, (Question du 4 juin 1921.)

Réponse. - La question posée est particulièrement difficile à résoudre. Les chefs de travaux demandent à être nommés à titre définitif. La Faculté de médecine, invoquant des raisons de bonue organisation de l'enseignement, insiste pour que la plupart des chefs de travaux n'aient qu'une nomination annuelle, Une réorganisation du personnel des chefs de travanx et des préparateurs dans les Facultés de médecine et des seiences est actuellement à l'étude. Elle permettra d'apporter une solution. (I O., 10 juin 1021.)

La loi des pensions et le réglement des frais pharmaceutiques. — M. Dugueyt, député, demande à M. le ministre des pensions à quel moment pourront être réglées aux pharmaciens les fournitures faites aux mutilés eu vertu de la loi sur les pensions, (Question du 12 avril 1921.)

Réponse. - L'arrêté du 28 mai 1921 (Journal officiel du 31 mai), pris en exécution de l'artiele 7 du décret du 9 mars 1921, a fixé les conditions du remboursement aux pharmaciens des fournitures faites en vertu de l'article ::6 de la loi du 31 mars 1919. En conséquence, les crédits uécessaires au règlement des mémoires vout être incessamment délégués aux préfets. (J. O., 10 jnin 1921.)

M. Robic, député, demande à M. le ministre des pensions, quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à l'incertitude dans laquelle sont laissés les pharmaciens qui fournissent des médicaments aux victimes de la guerre et qui ne peuvent encore, à l'heure aetuellecounaître le tarif auquel scront payés ces médicaments, le règlement d'administration publique prévu par l'artiele 54 de la loi de finances du 31 décembre 1920 et rendu le 9 mars 1921 n'ayant rieu décidé à ce sujet. (Question du 21 avril 1921.)

Réponse. — L'honorable député est prié de bien vonloir se reporter à la réponse faite à la question précédente insérée ee jour, (I. O., 10 juin 1921.)

#### MEMANTO CHRONOLOGIOUF

20 Aour. - Paris. Hôpital Lariboisière, Cours de perfectionnement d'oto-rhino-laryngologie de MM, les Dr DUFOURMENTEL, MIRGEVILLE, etc., sous la direction de M. le Pr SEBILEAU.

30 AOUT. - Paris. Clôture des inscriptions pour le coucours d'externat des hôpitaux.

4 September. - V. B. M. Voyage d'instruction aux stations thermales du centre de la France, sous la direction de M. le professeur Carnot. 7 SEPTEMBRE. - Rochefort. Concours pour la place de

#### rome: TIC MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg PILULES (0.01) (Xe=0.01) AMPOULES (0.02)

TOUX perveuses SCIATIOUE NEVRITES

40. Boulevard de Port-Royal, PARIS

# Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

PILULES (0,01)

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

professeur de pathologie interne et de th'Empeutique à 1.25 de le 1.25 de le

de médecine.

19 SEPTEMBRE. — Toulon. Concours pour la place de chef de cliuique ophtalmologique et oto-rhino-laryngo-logique à l'École du service de Santé de la marine à Bor-

19 Septembre. — Paris. Ouverture du concours pour l'externat des hôpitaux, à 16 heures, rue des Saints-Pères, 49.

20 SEPTEMBRE. - Paris. Dernier délai pour les caudidatures aux prix de la Société de pliarmacie.

22 SEPTEMBRE. - New-York. Chngrès d'eugénique. 22 SEPTEMBRE. - Bordeaux. Congrès national de la natalité.

23 SEPTEMBRE. - Rennes. Dernier délai d'inscription pour le concours de suppléant de la chaire de chimie à l'École de médecine de Rennes,

24 SEPTEMBRE. - Amiens. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'École de médecine d'Amiens.

29 SEPTEMBRE. - Paris. Congrès de l'Association de gynécologie et d'obstétrique.

### CHRONIQUE

Travaux neurologiques de guerre, par Guillain et BARRÉ (Masson éd., 1920).

MM. Guillain et Barré ont réuni en volume les travaux ncurologiques qu'ils ont publiés durant la guerre et qui étaient disséminés dans des revues ou dans des comptes rendus de Sociétés. Cette publication est heureuse : car. en neurologié surtout, les blessures, les commotions, les émotions ont fourni des données cliniques très importantes, qui ont parfois la valeur de l'expérimentation, et qui ont posé des problèmes tout nouveaux.

Les auteurs étudient d'abord des faits intéressants de sémiologie nerveuse (réflexe médio-plantaire, réflexe tibio-fémoral postérieur, réflexe péronéo-fémoral). Puis

### DES LIVRES

ils étudient les plans de l'encéphale, de la moelle, les commotions par déflagration d'explosifs et les hémorragies méniugées consécutives; ils étudient enfin certains troubles des nerfs craniens consécutifs à une paratyphoide, à une intoxication picrique, à une chute d'avion, etc., ainsi que les troubles nerveux par gaz asphyxiants. On voit tout l'intérêt documentaire de ces observations, qui, heureusement, ne se renouvelleront pas, mais qui celairent de nome breux points de pathologic nerveuse.

L'esprit méthodique et la compétence neurologique des auteurs se retrouvent iei comme dans leurs précédents travaux et donnent à ce livre une grande valeur.

P. C.

# VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anėmie Surmenage Neurasthėnie Grippe Débilité Convalescences





#### A PROPOS DE BOUVART

Parmi les médecins qui prirent part à l'âpre querelle «sur la légitimité des naissances tardives », M. Horn, dans son intéressant article de Paris médical (1), a omis d'en citer un, dont le hasard me permet d'apporter le témoignage tardif.

Louis, secrétaire de l'Académie, chirurgien consultant des armées du roi et chirurgien de de soutien et il lui faut des vengeurs, puisqu'elle est indignement outragée. Vous verres incessamment un ouvrage de M. Bouvart, qui anéantira les mémoire et consultation de MM. Le Bas et Petit, et qui décèlera leur honteuse confance dans les moyens de defense qu'ils ont employés. Cet ouvrage fera une grande sensation, et comme nos adverssires ne sont pas gens à rester courts, et que les sophismes ne leur cottent rien, j'attendrai peu-tête leur dernier soupir afin de les traîner sur la claye. Vous sayéi, put-têtre que M. Bal-la Martinière a déjà donné qui mémbée contre M. Bal-

à paris le 15 juin 1465

je way dois de veneriaun, Mufou, pour le zole anoueque was temognes ; La verité a befoir de loutien, et il luy fair les veryons pais . quelle est indiquement outages vous veris inefammer un ouragede M. Bouwars, qui avenuira des memoire en confettution de circu. Lebas at West, et que danslera leur heutente confiame dans les mayour Deleffent quili our suployer. est ourrege for un grand Prisation, un comes not advertains we four por year à verte courts, or eye la fogilieures ne leur content view, , alterdrai que être leur houir lougier afre de la traine fer laclage were having puretie que co: le la marinier aliga donne un memorie conte en. Vilguer celuy que ver preparis por tos los pour l'Academie, en journe were write distinction at vecreyears. If we transmy pay a way que ware. us pijus content la letat apin fin de vote limbation; je von que de wanter dan toute le ourfine fur un lon officer so dete propriade de house attachment are legal ja fin, Morfour Wolst's hunde en to dupant forten fouis

l'hôpital de la Charité, ne semblait pas prendre cette dispute à la légère, et voici sa lettre, tout enflammée de passion, adressée à «M. de la Souche, lieutenant de M. le 7<sup>er</sup> chirurgien du Roy, à Meaux».

## A Paris, le 15 juin 1765.

Je vous dois des remerciemens, Monsieur, pour le zèle ardent que vous témoignés. La vérité a besoin guer, celty que vous préparés sera très bon pour l'Académie et pourra vous mériter distinction et récompense. Il ne tiendra pas à moy que vous ne soyiez content de l'état qu'on fera de votre émulation; je vous prie de compter dans toutes les occasions sur mes bons offices et d'être persuadé du sincère attachement avec lequel je suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant servileur.

Louis.



SOLUTION
OU
COMPRIMÉS
Établissements
Albert BUISSON
157, rue de Sèvres
PARIS



Ses propriétés nutritives,

sa digestibilité parfaite et son assimilation rapide,

la désignent pour toute

alimentation rationnelle.

CONVALESCENCE - REGIMES - DIFTE

preod de préféreoce dans du last ou du lait coupé d'eau 4. voloce Peut s'ajouter au café, au thé, au cacao, voire aux bouillies SE PRÉPARE SANS CUISSON.

Echantillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE ARIS-5



L. B. A.
Téléphone : Élysées 36-64

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cio, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

Établissement Thermal

# SALIES DE BEARN

Olimat aédatif doux et tempéré

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-jodurées tortes.

## VARIÉTÉS (Suite)

L'ouvrage de Bouvart qu'annonce Louis à son correspondant parut en effet en 1765. Il est nitriulé: « Consultation sur une naissance tardive pour servir de réponse à deux écrits de M. LeBas, chirurgien à Paris, à une consultation de M. Bertin. à une autre de M. Petit ».

\*\*\*

L'auteur de cette lettre, Antoine Louis, était un chirungien réputé de la fin du xum'e sicle. Il fut l'auteur d'un très grand nombre de travaux parmi lesquels nous citerons d'abord toute la partie chirungicale de la grande Encyclopédie. Dans d'autres écrites, il distingua la paralysie par compression des tubes médullaires de celle par

e atonsie» et reconsumenda (en 17/41) l'usage de l'électricité pour cette dernière forme. Il étudia les fractures spontanées des os. Il publia plusieurs études de médecine légale sur la pendaison, la submersion dont il décrivit l'anatomie pathologique. Il fut moins bien inspiré dans ses iddes sur l'âme dont il plaçait le siège auniveau du corps calleux. Enfin il prit part à diverses querelles retentissantes de son temps. La plus curieuse est celle de la Subordination des chirungiens aux médecins «, conception que Louis attaqua dans plusieurs mémoires. La plus amusante est celle des « Naissances tardives », signalée par M. Horn dans on article et à laquelle se rapporte notre autographe.

Dr René A. Gutmann.

# LE CINÉMA RÉÉDUCATEUR

Né en r895, le cinéma, à l'heure qu'il est, n'est plus un enfant. C'est un splendide gaillard, solide sur son pied, d'une constitution de fer, plein de vie et plein de feux. Son œil est clair, lumineux, étincelant. Il a de belles couleurs, et, lorsqu'il se présenté devant le monde, il ne sautille plus, il ne tremble plus, comme au temps de sa prime jeunesse. On doit donc à présent le prendre au sérieux et l'élever au-dessus du rang de baladin, d'amuseur de foules.

Depuis 1912, sous le titre : Le Cinôma éducateur, ji publié une série d'études où je me suis efforcé de montrer le rôle que devait avoir la projection animée dans la formation intellectuelle et tech-



# MÉDICATION

tages réunis de Tanin et de la Gélatine LITTERATORE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Taloph, FLEURUS 13-07

DAG DINTOL

# APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Breveté S. G. D. G. France et Etrange SULVA "

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué







Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales,

aux ptoses généralisées.

Notice sur demande

BERNARDON 13, rue Treilhard, PARIS (8e)

TÉL. : WAGRAM 67-56

### PEL OTE non gonflée

ties : deux poches in-férieures et latérales i et 2 et une poche 2

Les poches inferieures se gonflent les premières : grâce à l'obliquité de leur grand axe, elles s'insinuent entre les deux branches des angles coliques et déterminent un mouve-ment d'ascension du côlon trans-verse et subséquemment de l'estornac.

### PELOTE entièrement gasflèe La poche 3 se gonflant

après réplétios des poches inférieures, lève et mainti en position normale le gros intestin et Pestomae.

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm<sup>3</sup> 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les



OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de SOLUTION

# CONSTIPATION of AUTO-INTOXICATION INTESTINAL E



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques

LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

nique de tous les individus. Je n'ai cessé de demander l'inscription du cinéma sur la liste des collaborateurs de marque chargés d'assurer notre remise en marche économique et sociale. Générateur de mouvement et de vie, infaillible truche. ment de la nature, de la science, de la vérité, le cinéma est un « animateur » hors de pair, c'est un informateur:un conseiller omniscient, un démonstrateur infatigable et sûr. l'exerciseur idéal de l'attention et de la mémoire : il est à l'encéphale ce que l'extenseur de Sandow est au muscle. Il n'a pas d'égal pour changer en cerveaux vifs les cerveaux lents, et pour leur ouvrir le royaume des yeux.

L'idée du cinéma éducateur a fait d'ailleurs son chemin, et nous voici arrivés à l'ère des réalisations intéressantes. Il convient de signaler à cet égard, comme modèle du genre, la récente production de M. Louis Forest : Les Mystères du Ciel, grand film d'initiation astronomique, projeté au Cirque d'hiver.

Et maintenant que le film a obtenu droit de cité - on devrait dire droit de ciné - dans les milieux intellectuels, je viens solliciter son admission officielle dans le monde médical. Il a beaucoup de titres pour cet honneur. Aujourd'hui, je voudrais le présenter uniquement comme rééducateur de la volonté, comme psychothérapeute.

Pour justifier cette présentation, opérons au préalable, si vous le voulez bien, la dissection du spectacle cinématographique.

Constatons d'abord ceci. A côté de films d'un rare mérite, d'un intérêt indéniable, on nous sert quantité de bandes sans queue ni tête, qui semblent avoir été concues et tournées à Film... Evrard, ou dans des «studios» charentonesques d'Amérique, d'Italie et des autres pays civilisés. Or, avec la hâte de moutons rejoignant le bercail, le public se rue dans les salles où se font ces exhihitions

D'où vient ce panurgique empressement? De beaucoup de causes. D'abord, c'est bien le diable si dans un programme il n'y a pas tout de même un film de valeur et qui, à lui seul, peut valoir le dérangement. Puis il v a les raisons d'ordre matériel. On va au ciné parce que c'est relativement bon marché, c'est près de chez soi. On y va en voisin, on entre quand on veut; presque toujours on peut fumer. Comme on est en plein dans le noir, les femmes n'ont pas besoin de s'habiller, comme pour aller à la promenade, ou de se déshabiller... comme pour aller au théâtre. Et les mâles ne cherchent pas à se donner l'allure de Pétrones raffinés ou de grands dandystes américains.



### Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF, DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration)

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE

Le médicament degaissur par la divineau le plus sût des eures cocilience, d'une discussité au san déchieurement, le comméte le divineau le plus sût des eures de la comméte le divineau le plus sût des eures de la comméte le divineau le plus sût des eures de la comméte le divineau le comméte le déchieurement, le plus sût des eures de la comméte de déchieurement, le plus sût des eures déchieurements, le plus sût des eures déchieurements de la comméte de sont le comméte de sont le comméte de déchieurement, le comméte de sont le comméte de la co

- Ces cachets sont en forme de co

4: rue du Roi-de-Sicile PRODUIT FRANCAIS PARIS

Traitement TUBERCULOS

Par le



DE SELS ORGANIQUES DE TERRES RARES préparé sous le contrôle scientifique de A. FROUIN.

Hyperleucocytose durable

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberculeux

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc. d'une solution à 2 % de sels,

COMMUNICATIONS : addmix deMédecine : 2 Mars 1920, 6 Avril 1920,15 Juin 1920.— Académic des Sciences : 14 Thèse Biéton.— Thèse S. Guerquin 1920.

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS



ABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS

Ceci posé, il ne faut pas prendre ce public pour un ballot essentiellement dirigeable et croire qui a accepte comme images d'ivangile des films sans esprit, sans pensée, ou ridicules d'exécution. Et ce qui est stupide, il est le premier à le trouver idiot.

Mais, direz-vous, si vraiment ces clients n'étaient pas contents, ils le diraient, ils le crieraient, et la Normandie n'aurait pas assez de pommes pour leur fournir de quoi marmiter, comme ils le voudraient, les projections.

Théoriquement, il devrait en être ainsi. Mais en fait, considérez l'état d'âme du monsieur (ou de la dame) qui va au cinéma. Il vient avant tout pour se distraire. S'il a payé, ce n'est pas pour casser les vitres, briser toutes les résistances... du rhéo-stat, ou désencadrer l'écran. C'est pour passer un moment agréable. Aussi, en ce qui le concerne, il fait tout pour réaliser son programme : si celui qu'on lui montre n'est pas parfait, sans doute il en sent les défauts, mais il l'accepte tout de même avec beaucoup d'indulgence et de docilité.

Aussi bien, la nature même du spectacle cinématographique l'oblige à adopter une manière de voir courtoise et bienveillante.

Von countoise et ontervenance.

Considérons un peu la position du client. On lui a confié un fauteuil sympathique qui embrasse agréablement une partie notable de son académie (c'est un fauteuil à l'Académie (). Ainsi bloqué quant au bas, notre homme l'est aussi par le haut, car, fiévreux de curiosité, ses yeux sont en arrêt sur l'écran et empéchent sa tête de bouger. Son corps est donc, la mécanique l'ordonne, condamné à l'immobilité. Or, cette situation est tout ce qu'il y a de moins favorable à la poussée des germes de colère et de révolte que peuvent faire naître les scènes qui ne sont pas de son goft. Comment protester comme un... protestant, comment prieretser comme un... protestant, comment crier

comme un putois, rugir comme deux lions, quand on n'est pas debout, libre d'envoyer ses bras, ses pieds, à droite, à gauche, et dans le milieu? Un homme assis, mais c'est un mouton. Voyez un rond de-cuir installé sur sa pièce de siège et, comme un vaisseau, attaché à... l'encre. Est-il calme, est-il tranquille! On dirait qu'il est mort!

Mais ce n'est pas tout. Nous voici au point intéressant de notre analyse. N'oublions pas qu'au cinéma nous sommes plongés dans la nuit, dans les ténèbres. Et c'est au milieu de ces ténèbres, ans le silence absolu, que, là-bas, au fond, apparaît, étincelant, fulgurant, immense, l'Ecran. Sa flamboyante masse, telle la boule brillante de l'hypnotiseur, exerce sur les assistants une véritable suggestion et les conduit à un état voisin de l'extase.

Bon gré mal gré, chaque voyeur est contraint de subir cette action magnétique et même... cinémagnétique. Inscalsiblement, sa propre personnalité s'atténue, devient floue, il touche à la fin du « moi », et il est prêt à vivre dans l'image qui , va s'offiri à lui.

Si cette image se met à bouger, alors la puissance attractive passe au paroxysme. On sait comment le moindre objet qui remue peut, des heures entières, mobiliser l'attention de tout un peuple. Voyez ces petits automates qui, à la devanture des couteliers, montrent le charme voluptueux du rasoir X et le ridicule du confrère V. Dès que nos camelots de papier mâché se mettent au travail, tournant la tête, ouvrant la bouche, fermant les mirettes, secouant leurs bras, cognant du talon, aussitôt les chalands, par douzaines, comme à Cancale, s'arrêtent, médusés, devant leur éventaire... Br pourtant, un rasoir, c'est., la barbe l

Le même phénomène a lieu au cinéma, et quand la projection commence, quand les ombres



### **SCURÉNALINE**



Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable.

\*\*Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En flacons de 1gr. (Produit cristallisé).— En flacons de 10 et 30 gr. (Solution au 11600).

### SCUROCAINE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques. dulion à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration
Solution à 2 % | Anesthésie régionale.
Anesthésie dentaire.
Anesthésie rachidienne-

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Phelen, 21, Rue Jean Gewjon, PARIS (8º).

s'animent, les assistants, complètement extériorisés, deviennent esclaves de l'écran. Ils s'identifient, ils communient avec lui : ils sont fas...cinés.

Au point de vue médical, ces diverses constatations nous donnent à entrevoir une application du cinéma, que je me borne aujourd'ini à indiquer, me réservant d'entrer plus tard dans les détails de réalisation, au cas où cette question intéresserait narticulièrement nos lecteurs.

Il s'agit d'utiliser la projection animée pour le traitement de certaines névroses : psychasthénie, phobies, obsessions... Nous ne considérons ici, bien entendu, que les malades non lésionnés, récupérables, justiciables de la psychothérapie, pour lesquels les exercices d'attention, la gymnastique de la volonté et la suggestion donnent déjà des résultats positifs.

Voici comment on peut obtenir cette cure on plutôt cette... cinécure nouveile. On installe les malades de même catégorie dans une salle aménagée pour eux, et l'on projette à l'écrau des visions et des scènes spécialement préparées (c'est là tout le problème) pour attirer nos tristes égrotants vers de nouveaux genres de spéculations et les arracher à la préoccupation qui les imprègne et les intoxique: les idées lumineuses et animées chasseront les idées noires et les idées fixes. Cette action sera intensifiée par la projection de vues colorées: nous enverrons des feux rouges pour réaxer et stimuler les déprimés, réservant aux excités les radiations bleues ou triées sur le vjolet,

D'autre part, l'aération, la composition et la température de l'atmosphère de la salle peuvent être réglées de manière à placer ces clients trop sérieux dans leur optimum de réceptivité.

Enfin, allons hardiment au bout de l'idée et envisageons l'exécution simultanée d'une musique adéquate, d'une mélodie... nerveuse, ce qui plongera l'intéressé dans un bain de lumière et dans un bain de son.

Comme on le voit, la sauté ne tient plus qu'à un film : ce film peut donc devenir le ciné qua non d'une thérapeutique vraiment moderne.





### DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

### ORTHOPEDIE - PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

Envol du Catalogue sur demande

BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

### L'AVENIR DE NOS STATIONS THERMALES

#### UN PROJET DE BANQUE D'INDUSTRIE THERMALE

Nos stations thermales, a part Vichy, Vittel, Châtel-Guyon, sont encore presque complètement inexploitées.

La raison?

Elles ne sont pas industrialisées.

Or l'eau thermale représente une source de richesse incalculable :

1º Par son efficacité thérapeutique réelle (amélioration du « capital humain »);

2º Par le mouvement d'argent drainé vers des régious déterminées; bien des stations sont eu outre des centres de tourisme daus les Alpes, les Pyrénées ou le plateau central;

3º Par l'exportation de cette eau, soit eu France, soit à l'étranger (Vichy exporte de 25 à 30 millions de bouteilles et Vittel de 5 à 8 millious);

4º Par l'extraction scientifique et industrielle des sous-produits.

Pour cette exploitation, il faut réaliser des capitaux :

D'ol la nécessité manifeste d'une banque thermale. Une hanque thermale, constituée par un consortium de financiers, verrait, dès maintenant, son capital gagé par le produit de la « taxe de séjour « tovir décision de janvier 1921 à la Commission permanente des eaux minérales), taxe actuellement obligatoire dans toutes les stations thermales; par le « monopole » qu'elle pourrait se faire concéder de l'extraction et de l'exploitation commerciale des sous-produits, sels, comprimés, pastilles : elle pourrait donc émettre, en toute sécurité, actions et obligations.

Cette bauque, comme toutes les Compaguies d'assurances et les grandes firmes financières, deviendrait propriétaire d'immeubles, de terrains de sport, d'hôtels de montagne (vous savez toute l'importance de la Société des Hôtels de montagne, société à laquelle a voulu largement participer la Compagnie du Midi, et dont Fout-Romeu, Superbagnères de Luchon sout le prototype), de chutes d'eau et, partant, d'usines électromotriecs, dont le premier client serait le centre thermal voisin.

Cette banque aurait avantequire memaryosan. Cette banque aurait avantequire internationa vec un certain nombre de stations thermales comunes et d'une valeur thérapeutique indiscratable: Aix, Ax-les-Thermes, Cauterets, La Bourboule, Luchon, etc. (quelque-sunes deces demières offrent des établissements thermaux en voie de radicale transformation). Peu à peu, cette banque étendrait son champ d'action.

Il ne faut pas ignorer, et l'on a tendance à trop l'oublier, que les établissements thermaux, quelle que soit leur gestion, ue penvent, dans leur état actuel, réaliser des bénéfices considérables. La asisou est trop courte et les stations (à quelques exceptions près) ue veulent pas faire l'effort nécessaire pour se tenir à la disposition des étraugers dés le 15 main. La courageuse campagne actuel-lement menée par le T. C. F. et l'O. N. T. sera longue à porter ses fruits. L'avant et l'arrière-saison devraient être la saison des célibataires on des familles sans enfants. Or, l'agencement modernisé des établissements thermaux constituerait la meilleure propagande, soit pour la station elle-même, soit pour les eaux d'exportation, soit pour la diffusion des sous-produits (prencz Vichy conme exemple démonstratif).

Notez-le : la Benque thermale serait considéralement aidée de ce fait que ses premiers actionnaires seraient les médecins et les commerçunts des stations thermales, mais aussi les Compagnies de chemiu de fer, qui feraient une propagande d'autant plus active que la station prendrait plus d'essor. Le publie s'intéresserait, dans de larges proportions, à l'émission des titres : les malades ou touristes qui fréquentent la station seraient heureux de récupèrer, sous forme de jolis dividendes, les dépenses qu'ils auraient faites auprès de ces villes d'eaux, centres de cure ou de tourisme.

La Banque thermale aurait donc pour but de moderniser, dans le laps de temps le plus court possible, les grands établissements thermaux de luit à dix villes thermales, importantes déjà, afin d'établir sur une base solide l'exportation de l'eau et des sous-produits, par exemple, le bain, les comprimés, les pastilles, les sels ratio-actifs de Luchon, d'Ax, les sels conceutrés de Salins de Mouillères ou de Salies de Béarn ou de Salies du Salat, etc.

Mais les sous-produits, l'eau exportée, loin de nuire au développement d'une station, constituent pour elle la meilleure propagande, le malade étant entraîné à venir sur place, puisqu'il aura ressent lu certain bieufait des sous-produits utilisés, ceux-ci, en tout état de cause, ne pouvant jamais se substituer, scientifiquement, aux eaux thermominérales «viantes ».

Le rôle de la Banque thermale sera encore de s'affilier aux organismes, nés de l'Office national du tourisme, tels que le c'Acédit hôteler s, la c'ompagnie française de tourisme ». Cette banque créerait non pas seulement des palaces, mais des hôtels, type « T. C. F. », à chambres nombreuses, claires, confortables, pourvues au moins de deux chambres de bain par étage et de... water-closets abordables... (L'îre dans l'Echo de Paris la campagne faite dernièrement à ce sujet, par Hugues Le Roux). Ces hôtels, simples, accessibles aux bourses moyennes les plus uombreuses, seraieut



οu

ARGYRO-CUPROL



## ANTISEPTIQUE DES MUQUEUSES SPÉCIFIQUE

DE LA BLENNORRAGIE

LE PHYTOL

Par sa richesse en argent, a une action spécifique sur le gonocoque qu'il détruit en quelques injections.

LE PHYTOL

Par l'action combinée du cuivre et de l'argent à l'état colloidal, est aussi efficace contre les associations microbiennes si fréquentes au cours de la gonorrhée.

LE PHYTOL

Est non seulement indolore mais anesthésique, en ce sens qu'il fait immédiatement disparaître la sensation parfois si pénible de brûlure à la miction.

LE PHYTOL

N'est ni toxique, ni caustique et il a une action kératolytique remarquable sur l'épithélium des muqueuses qu'il rénove insensiblement.

Le PHYTOL peut être obtenu sous la forme de :

A. COMPRIMÉS DE PHYTOL.

B. AMPOULES-SERINGUES dosées et prêtes pour l'injection qu'on pratique à l'aide d'un embout à collerette obturatrice.

Traitement des urétrites, cystites, pyélites, etc.

C. TUBES-SERINGUES DE GLYCO-PHYTOL.

Traitement des urétrites chroniques.

Prophylaxie de l'infection gonococcique.

C. TUBES-SERINGUES DE GYNÉCO-PHYTOL s'adaptant à un injecteur intra-utérin qui permet d'introduire le topique dans la cavité utérine sans traumatisme et sans dilatation préalable du canal cervical.

Traitement des métrites.

Toute blennorragie doit être traitée sans délai.

Tout médecin doit pouvoir soigner d'urgence les blennorrhéens qui viennent le consulter. Nos ampoules et nos tubes-seringues ont pour but de donner aux praticiens le moyen de soigner les gonorrhées aiguës ou chroniques sans installation spéciale, sans erreur possible de technique ou d'asspaie.

Vente en gros, renseignements et échantillons .

LABORATOIRE P. ALBARRAN, 3, rue Chanez, PARIS, Auteuil

### L'AVENIR DE NOS STATIONS THERMALES (Suite)

un très grand succès pour la Banque thermale. Sans copier les méthodes allemandes, la Banque thermale organisera, dans les établissements de son

thermale organisera, dans les établissements de son choix, des instituts de physiothérapie dont le rendement commercial est certain et dont l'entretien, une fois les frais de premier établissement constitués, est nul.

D'après certains calculs, les diverses formes de l'industrialisation d'une station thermale doivent donner un revenu net de 12 à 15 p. 100... Voilà le fait qui intéressera les financiers.

Pendant la période qui a précédé la guerre mondiale, les grandes banques, les sociétés de crédit exportaient nos capitaux par dizaines de milliards. On intéressait l'éparene française à de lointaines affaires I... Tont ce qui dtait national semblait ne mériter aucun intérêt...
Vous savez tous les résultats lamentables de cette politique financière. Au môment où les perturbations économiques que nous venons de traverser laissent inemployée une quantité énorme de capitaux, il y a lieu de saissir l'opinion française de cette question et d'aider l'initiative privée dans l'œuvre de restauration nationale qu'elle doit in-lassablement poursuivre : le médecin doit vaider l

Que la France soit aux Français et les capitaux français à l'industrie française, dont « l'industrie thermale » peut être l'une des branches les plus florissantes et les mieux gagées.

Dr R. MOLINÉRY.

### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 25 juin 1920.

Solirodermie par Intotastion exicaire. — M. GURLER, présente une malade atténite de selfordermie avec dépôt par places de masses culcuires pariois abcédées avec pus surchargé de cristaux de phosphate de chaux. L'affection augmentait depuis vingté-duq ans. « Cure Gulpa a depuis vingt-quatre jours : amélioration déjà remarquable. Tension descendue de 25 à 20. Laxation méconnue el tréductible du coude. — M. Tê-RAIRE en présente un cas datant de trois mois : la malade étant complètement infirme, il dut recourir à l'intervention sanglante. Arthrotomie et réduction. Il aurait pratiqué la résection du rouleau huméral, au pis aller, si la réduction avait été impossible : le résultat a été excellent. Il s'édève contre le traitement fait au début, immobilisation pendant buit semaines dans un appareil plâté, au lieu de radiographie le coude luxé, pris pour



### CLINIOUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

une fracture

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadies du tube digestif et de la mutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médeoin directeur à Éculty (Rhône) Notice sur demande

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés ae

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne : 2 à 8 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

### MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE

Eau laxative diurétique. — Eau de régime des
CONSTIPÉS et des OBESES. — Traitement des
Entéro-Colites et Appendicites chroniques.

AU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE.
Sation thermale de Met à Odobre.

## Uroformine Urotropine Française Colore

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Eténantillens gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin



### Tablettes de Catillon

Our. 25 corps thyroide Fitré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable, ontre Myxœdème, 2 à 8 contre Obésité, Goître, et

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic, (Aletti, directeur.) EMERY et MORIN

Traitement de la Syphilis

1921, 1 volume in-16 de 200 pages...... 7 fr. 50

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

## VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO - ROME

### BIOPLASTINA SERONO

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine). pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les Intéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nuclèines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

FAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (I")

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

M. MOUCHET pense que cette artirotomie n'est pas le procédé de choix et que la résection eût permis d'obtenir un meilleur résultat fonctionnel, que d'autre part une inclsion postérieure eût été moins inesthétique que les deux inclsions postérie-olatérales employées.

M. PÉRAIRE considère la résection comme un pis-aller, qui produit souvent un coude ballant, témoin les mauvais résultats rappelés par Bégouin à la Société de chi-

A propos de l'auto-hétro-vaccin antigonococique. —

M. LAVENAT rappelle que la vaccination antigonococcique a eu le malheur d'être employée asus aucune règle,
d'où les différences très variables obtenues dans son
application. Il faut tenir eoupte des réactions individuelles, du mode de préparation du vacein, des milieux
de culture, des races différentes de gonocoques, des
associations mieroblemues, des doses employées, de la
date de la vaccination. L'auteur emploé la vaccination
après la période aigué mais toujours avec le traitement
local dont la vaccination n'ext qu'un adjuvant

Les applications pratiques de la rééducation auditive.

M. MAURICE présente un appareil de traitement de la surdité par la rééducatiou auditive au moyen de vibrations sonores dont il règle à volonté la durée, l'intensité, la tonalité et le timbre. Il y adjoint parfois la diathermie, les exercices actifs à la voix, la gymnastique musculaire et le massage vocal.

Un cas de chirurgie conservatico par fibromyeciomie abdominaie. — M. Dartiguïs a enlevé chez une femme de trente-deux ans un fibrome gros comme une tête d'enfant, par une incision de 10 centimètres de la face antérieure de l'utérns. Suture de l'utérns après capitonange; péritoine vesico-utérin ramené sur la suture pour la rendre plus étanche.

Deux cas de tuberoutose de l'isohion. — MM. P. MEYER et ROIDERNE présentent 2 cas de cette localisation rare de l'ostédie tuberculeuse : un cas classique, et un autre un peu spécial par l'âge du malade et le siège de l'abeès : bord du sacrum. Le aradiographie, comme toujours, fut três utile,

Conceptions nouvelies en thérapeutique. — M. Levenice, de Nice) montre que la théorie des electrons appliquée à la physiologie et à la pathologie conduit à admettre une périole vibratoire des électrons cellulaires variable suivant l'état de santé on de maladie. Tout médicament dont la période vibratoire est identique à celle de la maladie qu'il set appelé à quérir sera spécifique pour cette maladie.

H. Duclaux.

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le D' Mitiana y Gordon, ministre d'itspagne près la cour de Sudde. — Le D' Prankin-Gront. —
Le D' Pand Bérard, officier de la Légion d'honneur, fils
d'un ancien professeur de la l'aculté de médecine de Monpellier et nevent d'offial dont la vaut été le préparateur
à la Faculté de médecine de Paris. — Le D' Tissier (de
l'hchy). — Le D' Lobit (de Pau). — Mes Podulater, mère
de M. le D' André Poulatier (de Saint-Amand). —
M'le Rocher, fille du professeur agrégé Rocher (de Bordeaux). — M. Abel Buguet, professeur de physique et de
chimie à l'Ecole de médecine de Rouen. — Le D' Leuarimier père (de Paris). — Le D' Pessex (de Chitel-Chyon).
— Le D' Heuri Castagné, aneien interne des hôpitaux de
Montpellier.

Mariage. — M. Gérone Arnould, fils du Dr Arnould, chirurgien de l'hôpital Saint-François, chevalier de la Légion d'honneur, avec M<sup>10</sup> Madeleine de Gournay.

Concours de médecias suppléants au service médicai de nuit. — Un concours sur titres pour l'admission à des emplois de médecin suppléant au service médicai de nuit aura lieu à la préfecture de police le 5 octobre 1921. Les candidats doivent être Français, pourvus du diplôme de docteur en médecine et n'avoir pas atteint quarante ans au 1º4 lauyler 1921.

Les médeeins titulaires et suppléants reçoivent par nuit de garde une vacation de 60 francs.

S'inscrire à la préfecture de police (bureau du personnel) avant le 3 septembre.

Hôpitaux de Paris. — CONCOURS POUR LES PRIX A DÉ-CERNER A MM. LES ÉLÈVIS INTERNES EN MÉDICINE DE 4º ANNÉE. — CONCOURS DE MÉDAILLE D'OR DE MÉDE-CINE. — Ce concours aura lleu le 16 janvier à 16 heures à l'Hôté-Dieu. Les candidats sont admis à se faire inscrire au service du personnel de l'administration de l'Assistance publique tous les jours de 14 à 17 heures du 21 novembre au 3 décembre juclus.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au service du persounel au plus tard le 3 décembre à 17 heures, dernier délai-

CONCOURS DE MÉDAILLE D'OR DE CHIRURGIE ET D'AC-COUCHIRMENTS.—Ce concours aura lieu le 19 janvier, à 16 heures, à l'Hôtel-Dieu. I, sec anciedats sont admis à se faire inscrire au service du personnel de l'administration de l'Assistance publique tous les jours de 1,4 à 17 heures du 21 novembre au a décembre inclus.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au plus tard le 3 décembre à 17 heures, dernier délai.

PEIN CUVALE.—UI concours est ouvert en 1921, entre les internes titulaires ou provisoires en médecine pour l'attribution du prix fondé par le D° CUVALE au profit de l'élève qui aura présenté le travail le meilleur sur les Maladies des voies urinaires. Ce prix a une valeur de 1 000 francs.

Ce travail devra être déposé à l'Administratiou de l'Assistance publique de Paris (Scrvice du personnel) avant le 26 novembre 1921, au plus tard.

Les mémoires destinés à être présentés pour le concours des prix de l'internat (médaille d'or) ue pourront pas être admis pour le prix Civiale.

Asiles publics d'aliénés. — Un poste ac médecin adjoint est vacant à la colonie familiale de Ainay-le-Châtean.

Le poste de directeur-médecin de l'asile de Saint-Dizier est vacant.

Un poste de médecin-adjoint est vacant à Fains (Meuse). Faculté de médecine de Lyon. — La chaire de clinique obstétricale de la Faculté de médecine de Lyon est déclarée vacante.

#### NOUVELLES (Suite)

Faculté de médecine de Montpellier. — CONCOURS DU CLINICAY. — Sont mommés: M. le D' Gueit, chef de clinique médicale ; MW le D' Sentis, chef de clinique médicale infantile ; MM: les D'\* Delord, chef de clinique chirurgicale infantile ; Roux (Georges), chef de clinique chirurgicale.

CHAIRE DE PHYSIQUE MEDICALE. — M. le P' Imbert est nommé professeur honoraire; M. le professeur agrégé Pech est chargé du cours de physique médicale; M. le D' Albaret, chef 'des travaux de physique; M. le: D' Parès, chef du laboratoire de radiolorie.

PRIN FONTAINE. — Ce prix est attribué au Dr Georges Fontés pour sa thèse: Hydrophille de l'axonge cholestérinée, essai de pathologie et de thérapeutique des œdèmes irréductibles.

Ont obtenu des mentions : MM. les Dr. Dor, Fraisse, Louis Gilis, Jourdan, Pellier.

Bourse Dubreuil. — Cette bourse est attribuée à M. Taviania.

CONCOURS DE PRIN DE FIN D'ANNÉE. — Les prix sont attribués à MM. Jauhnes (2º année); Mayras (3º année); Cristol (4º année); Bolle (5º année). Des mentions à MM. Mans et Tirouvauzian.

#### Légion d'honneur. - Sont nommés :

Commandeurs: MM. les D<sup>20</sup> Sabatier, Clouard, médecins inspecteurs; Pinard, médecin principal de territoriale; le professeur Bergonié, professeur à la l'aculté de médecine de Bordeaux; Drago, médecin de la marine.

Officiers: MM. les Dra Melot, médecin-major; Marx,, médeciu. aide-major; Duché. (de Montinçon).; Gibrat, Lucas, Faucheraud, Crozet, Brieud et.Delaborte, médecins de marine.

Chewaliers: MM. Ies. Dr. Rivière, undedein de 2º classe de la marine; Desforges-Méride, indécein-major de territoriale; Ducasse, undécein-major de territoriale; Ducasse, undécein-major de territoriale; Chiling, médecin aide-major; Puéchagut (de Decase-ville); Charpentler, Jeanniot, Masson, Dusanli, Degoul, Roi, Guerrier, Vidal, Mozin, médecins de unarine; Pouloux (de Sauti-Setions); Ferraud, chirungien de l'Hôtel-Dieu de Blois; Willot, professeur à la Faculté libre de Lille; M. Dorocedame, pharmacieu à Wallly; MM. Ies. Dr. Bonta (Italien), Leyba (Néerlandais), de Torres (Chabit); Perrot, médecin saintaire marithue; Akemank (Suédols); Tštayez-Abreu (Cabain); Mendelovici del Vinci (Roumain); Dourvin, Drouot.

Officiera de l'Instruction publique. — Sont nommés: MM. les Dr. Arloing (de Lyon). Clément (de Lyon), Fayre (de Lyon), Corpunt (de Cap), Gautier (de Strasbourg), Gidon (de Cacu), Hacot (de Berck), Hamant (de Nancy), Jonan (de Nantes), Laborie (de Tulle), Larcena (de Sens), Morcau. (d'Augers), Faye-Nogues (d'Oloron), Frat-Folter (de Toulon), Eleard (d'Azgen), Silhol (de Maxsellle), Tanquerel des Planches (d'Avranches), Terroine (de Strasbourg), Thémevu (de Lyon).

Officiers d'Académic. — Sont nommés : M.M. les D'Enbyer (de Toulouse), Daguer (de Beasapon), Douzillé (d'Agen), Ducuing (de Toulouse), Fravreul (de Nautes), Lerat (de Nautes), Lombard (d'Alger), Massonnet, Malaval (de Saint-Cyr), Pastureau (de Naucy), Paucot (de Lille), Roussel, médecin principal, Schaff (de Kratsoborg), Slavue (de Lille), Svynghedauw (de Lille) (de Vigoria)

Timbal (de Toulouse), Tournade (d'Alger), Théedere (de Strasbourg), Betz (de Colmar).

Ecole de médecine d'Angers: — M. Fouchet est institué pour une période de neur ans suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale.

Service médical de la Préfecture de la Seine. — Sont nommés médecins suppléants pour les circonscriptions, les Dra Debray et Sanquirico.

Visite aux eaux de Luchon, des médecins et étudiants de l'Institut hydrologique de Toulouse. - Dimanche soir, le très distingué directeur de l'Institut hydrologique de Toulouse, M. le professeur Lafforgue, conduisait à Luchon une caravane de médecins, d'ingénieurs et d'étudiants qui, après avoir visité Barbazan, Saint-Bertrand de Comminges, La Barte de Rivière, débarquait à Luchon, « Reinc des Pyrénées ». On sait avec quel succès, il y a déjà très longtemps de cela, le professeur Garrigou (de Toulouse), le professeur Landouzy et le Dr Carron de la Carrière (de Paris), avaient développé le goût de la leçon. de chose, et, comme couronnement d'une année d'études,. conduisaient, soit dans les Pyrénées, soit dans le Plateau central, soit dans les Alpes, des groupes nombreux de médecins ou étudiants qui avaient suivi leur cours d'hydrologie ou de climatologie.

Continuant la tradition, M. le professeur Lafforgue, dont le cours d'hydrologie clinique a été des plus appréciés à l'Université de Toulouse, a voulu donner à ses flèves une démonstration, sur place, des agencements, des applications hydriatiques, et des résultats cliniques de quelouses stations thermales.

M. Le D' Ferras, fils de Pierre Perras, qui, pendant trente ans, a tenu un si lautraug dans le corps médical de Luchon, et le D' Molinéry, directeur technique, ont étéchargés de donner. à leurs jeunes confrères tous les renseignements, qu'ils-pouvaient désire:

Visite des sources et des griffons.

Exausen de leur répartition géologique et chimique. Etude de leur arrivée et de leurs applications dans les diverses salles de bains, de douches, dont la merveilleuse transformation. a fait l'admiration de tous.

Visite des humages qui sont, actuellement, les plus beaux que l'on puisse voir en France, tant le luxe sobre a été déployé pour leur réorganisation.

Visite des étuves dont l'agencement est si particulier à Luchon et qui constituent la caractéristique, avec les humages à vapeurs spontanées naturelles, de la « Reine des Pyrénées.»

Visite du petit institut de physiothérapie, où letraitement par la lumière bleue, par la lumière rouge et par l'électricité, constitue un merveilleux adjuvant de la cure thermale.

Visite des bains radio-actifs au pavillon que le proesseur Moureu a bien vouliu patronner de son uom et où est utilisée, pour le plus grand avantage des rhumatismes douloureux, et des pauvres neurasthéniques, l'eau de Lepape, dont la radio-activité (41,5) est la plus puissante de France et une des plus puissantes du monde.

Les aéro-bains, qui permettent d'augmenter la pénétration de l'émanation radio-active et font l'admiration de tous.

### NOUVELLES (Suite)

Dr Cazal Gamelsy, avait joint l'agréable à l'ntile, et la Société des hôtels de montagne avait gracieusement offert un train spécial à la caravane pour faire l'ascension de Superbagnères où un splendide hêtel va être livrépour les sports d'hiver prochains.

Le soir, le corps médical et la municipalité de Luchon offraient, dans le parc du Casino, un five o'clock des mieux rénssis.

Nons n'aurions garde d'omettre que la direction du Casino avait réservé tous les fautcuils nécessaires pour une audition théâtrale qui fut très applaudie.

Sonhaitons de voir notre belle Université tonlousaine continner, dans tous les ordres d'idées, de pareils voyages d'études. Elle Inttera, aiusi, pour le dévoloppement de la rishesse économique d'une région sur laquelle elle doit régner.

M. le professeur Lafforgue, an nom de ses collègues et de ses élèves, a remercié tous les organisateurs de cette belle manifestation scientifique, et les a assurés qu'ills emportaient le meilleur souvenir de leur réception auprès d'une ville d'eaux qui, plus que jamais, demenre la Refine de nos Montagues ». R. M.

Hôpital civil de Tunis. — Deux places d'internes sont vacantes. Traitement de début: 2 400 francs, nourri, logé, blanchi. Adresser les demandes an directeur de l'hôpital.

Hopital de Dieppe. — Le lundi 9 janvier 1922 aura lien à 9 heures, à l'Hôtel-Dien de Rouen, un concours pour la nomination de deux médecins adjoints à l'hôpital de Dienpe.

Le registre d'inscription à ce concours sera clos le o décembre 1021.

S'adresser pour tons renscignements an secrétaire

directeur des hospices civils de Dieppe.

Concours d'inspecteur d'hygtène de la Mayenne. — Un concours sur titres pour l'emploi d'inspecteur des services d'hygtène de la Mayenne anra lien à Laval, à la préfecture. le 4 octobre.

Les candidats doivent être l'rançais, âgés de trente aus an moins et de quarante-cinq aus au plus et être doctenrs en médecine.

Adresser les demandes de candidature à M. le préfet de la Mayenne avant le 30 septembre.

Concours de médocins inspecteurs d'hygiène de l'Hérault. — Sont nommés MM. les D<sup>n</sup> Anblant, Porestier, Pillebone, Tarral, Vernhes, Galtier et Pradal.

Cours complémentaire de pratique obstétricaie (Ct.: NIGUE BAUNDIACQUE). — Ce cours sera fait du 12 an 24 septembre sous la direction de M. le D' Levy-Solal, agrégé, acconchem des hópitaux, assisté de MD. Vignes, acconchem des hópitaux, Marcel Pinard, médecin des hópitaux, Cleisz, chef de clinique, Morisson-Lacombe et Sellet, chefs de clinique adjoint Droit d'inscription: 100 francs. S'inscrire an secrétariat de la Faculté (guichet nº 3) les jeudis et samedis de midi à 3 heures.

XXXe Congrès français de chirurgie (STRASBOURG, 3-5 octobre 1921, an Palais de l'Université). — Lundi 3 octobre. — A o b. 5: Séance d'ouverture du Congrès. Discours de M. leiprof. Jules Bockel, président du Congrès; rapport de M. J.-L. Parve secretaire genéral; à 14 h. 18 emise de la medialile offerte par souscription an prof. Jules Bockel; à 14 h. 30: Question mise à l'ordri - di jour : è Traitement de l'épliépsie consécutive aux traumatismes craniens» ; rapportenra : MM. Billet (armée) et C. Lenormant (de Paris) à 2x il : Récention officielle.

Mardi 4 octobre. — A Q h. 30 Visite de l'Hôpital; à t h. 19uestion misé à l'ordre al jour: « Séro et vaccinothérapie dans les affections ostéo-articulaires»; rapporteurs: SML Deires (de Liége) et R. Grégoire (de Paris); à 19 h. 18anquet par souscription (à l'Hôtel de Ville). Merordi 5 octobre. — A 9 h. 30: Communications indivinduelles à 14 pl. 1. Assemblée générale des membres du Congrès; à 15 h.: Question mise à l'ordre du jour: a Résultats éloignée du traitiement du cancer du seins; rapporteurs: MM. Forgne (de Montpellier) et C. Walther (de Paris).

Jesuii 6 octobre. — Visite de la ville, excursions diverses. Un comité de dames fonctionnera pendant le Congrès. Une exposition d'instruments de chirurgie, d'électricité médicale et d'objets de pansements sera installée dans le grand hall du rez-de-chaussée du Palais de l'Université

Ligue contre la mortalité infantille, 49, rue de Miromesnil, Paris (VIII<sup>4</sup>). — Président, M. le sénateur Paul STRAUSS, membre de l'Academie de médecine. — Congrès international de protestion maternelle et infantile. — Par suite du voes insipar la Conférence de mai 1920, la Ligue contre la mortalité infantile a décidé de convier tontes les personnes s'intéressant à la puérieulture à un Congrès international, qui se tiendra à Paris, les 6, 7 et 8 hullet rozz.

#### PROGRAMME DES QUESTIONS.

1<sup>re</sup> section: Protection de la mère avant et après·les conches. — 1° Les consultations de grossesses. Dr Dg-VARIGNE, accoundeur des hôpitaux de Paris. — 2° organisation de l'acconchement à domicile. M<sup>11</sup>6 CHAPTAL, présidente de l'Union maternelle et infantile de Plaisure.

2º section: Protection de la mère nomriee. — 1º Hospitalisation des mères nourriess pendant la guerre. M<sup>mo</sup> PALLU. — 2º Protection de l'ouvelère nourriee. M<sup>mo</sup> LETELLIER, inspectrice du travail an ministère du Travail. — 3º Les asties pour mères nourriees. M<sup>mo</sup> la comitesse Hocoular DE TUROTO et D'S CHERIBER.

3º section : Protection de l'enfant séparé de la mère. --

### Dragées Mecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 per jour) | NERVOSISME | MN7AU, 40, Bool. de Port-Royal, PARIS

### Broméine Montagu

GOCTIES 44

S'ROP: M. M.
PILULES MAD
AMPOULES MAD

OUX MIES

### NOUVELLES (Suite)

bonne santé.

1º L'élevage en commun. Dr Théroude. — 2º L'enfant né de parents tuberculeux. Dr ARMAND-DRILLE, médecin des hôpitaux de Paris, secrétaire général de l'œuvre Grancher.

Union des œuvres d'Assistance maternelle et infantile, 49, rue de Miromesnil, Paris (VIII°), — Le dimanche piullet 1928 et tiendra, à Paris, une réunion de toutes les œuvres françaises d'assistance maternelle et infantile. Toute personne ou toute œuvre désirant assister à cette réunion est priée d'en faire part au président de l'Union des Œuvres d'assistance maternelle et infantile, 49, rue de Miromesnil. Paris.

Ecole pratique és service social. — Le développement qu'ont pris depuis la guerre les ceuvres d'hygiène sociale, a ouvert à l'activité féminine de nouveaux débouchés. Dans les situations multiples d'infirmières visiteuses, directrices de crèches, de foyers, de jardins d'enfaut.. elles peuvent rouver les moyens, tout en gaganant honorablement leur vie, d'utiliser leurs qualités naturelles de dévouement.

L'entrée dans une telle carrière nécessite des connaissances acquises, et des écoles se sont fondées assez nombreuses pour les donner aux futures candidates aux fonctions d'infirmière sociale.

Parmi celles-ci, on pent citer l'Ecole pratique de service social, 18, place des Vosges, fondée en 1913 par M. Paul Doumergue, et que dirige avec la plus grande compétence et le plus entier dévouement M<sup>14</sup> Dubreuilh, fille de notre éminent confrère, professeur de dermatologie à la Paculté de médécine de Bordeaux.

Les études y sont d'un an à deux ans ; elles sont peu coîteuses, ce qui permet l'accès de l'école aux jeunes filles de position très modeste ; elles se composent de cours théoriques, de visites dans les hightaux, au sège d'œuvres sociales, dans les céoles, dans les usines, les dispensaires, bref partout où peut être donnée aux dèves une utile leçon de choses. Enfin, elles se complètent par des staces dans divers établissements d'assistance.

A la fin de leurs études, les élèves ont des connaissauces géuérales qui leur permettent de s'orienter selon leurs goûts et leurs dispositions dans l'une ou l'autre des carrières qui s'offrent à leur choix. Un diplôme consacre leur travail.

Les organisations d'action sociale s'adressent de plus en plus à l'école pour lui demander des titulaires pour des emplois variés. Actuellement, il y a plus d'ofires d'emplois qu'il n'y a d'élèves disponibles. Une jeune fille qui entre à l'école peut donc compter, au bout d'uu an, et au maximum de deux ans d'études, trouver un emploi rémunérateur (traitement de 300 à 600 francs par mois, avec logement et nourriture). Etant donné l'important développement actuel des œuvres sociales, cette situation ne peut que devenir plus favorable.

tion ne peut que devenir plus favorable. Les candidates à l'école doivent avoir vingt ans au minimum, avoir reçu une bonne instruction secondaire, sans qu'aucun diplôme soit exigé, enfin avoir de bonnes références au point de vue de la moralité et justifier d'une

L'année scolaire commence le 1er octobre.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUE

- 30 Aour. Paris. Clôture des inscriptions pour le concours d'externat des hôpitaux.
- 3 SEPTEMBRE. Paris. Préfecture de police. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecins suppléants au service médical de nuit.
- 4 SEPTEMBRE. V. E. M. Voyage d'instruction aux stations thermales du centre de la France, sous la direction de M. le professeur Paul Carnot.
- 7 SEPTEMBRE. Rochefort. Concours pour la place de professeur de pathologie interue et de thérapeutique à l'Ecole du service de santé de la marine à Bordeaux.
- 12 SEPTEMBRE. Paris. Ouverture du cours de vacauces de clinique obstétricale à la cliuique Baudelocque.
- A l'Hôtel-Dieu (clinique médicale, professeur GILBERT), ouverture du cours de perfectionnement : professeur agrégé Maurice VILLARET.
- A Cochin (service du professeur Widal), ouverture des cours pratiques, par MM. LEMIERRE et ABRAMI, agrégés.
- 15 SEPTEMBRE. Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléaut des chaires de pathologie et de cliuique chirurgicales et de cliuique obstétricale de l'Ecole de médeciue de Marseille.
- 15 SEPTEMBRE. Varsovie. Cougrès franco-polonais de médecine.
- 15 SEPTEMBRE. Paris. Ouverture du registre d'inscription pour les cours de l'Institut de médecine coloniale de Paris.
- 19 SEPTEMBRE. Toulon. Concours pour la place de chef de clinique ophtalmologique et oto-rhino-laryngologique à l'Ecole du service de santé de la marine à Bordeaux.
- 19 SEPTEMBRE. → Paris. Ouverture du concours pour l'externat des hôpitaux de Paris, à 16 heures, rue des Saiuts-Pères, 49.
- 20 SEPTEMBRE. Paris. Dernier délai pour les candidatures aux prix de la Société de pharmacie.
- 21 SEPTEMBRE. Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. Ouverture du cours d'opérations chirurgicales oto-thino-laryngologiques par MM. Dufourmentel, Miégeville, Bounet, Truffert.
- 22 SEPTEMBRE. New-York. Congrès d'Eugénique.
  - 22 SEPTEMBRE. Bordeaux. Cougrès de la natalité.

### VARIÉTÉS

#### LES ORIGINES DE L'INJECTION THÉRAPEUTIQUE INTRA-VEINEUSE

#### Par MM. Maurice VILLARET et François MOUTIER.

Lorsque Jason prie Médée, experte en l'art de cueillir les simples et d'élaborer les philtres, de rendre à son père la jeunesse avec ses cheveux noirs, l'ardeur de son coloris et la force de son pouls, lorsque les filles de Pélias demandent le rajeunissement de leur père à la magicienne, celle-ci n'hésite point.

Stringite, ait, gladios, veteremque haurite cruorem Ut repleam vacuas juvenili sanguine venas (1).

La croyance en la possibilité d'injuser la jeunesse en nos veines est donc un vieil héritage. Le paganisme l'a légué à la Renaissance, et la légende mythologique du sang nouveau a tout naturellement pris rang de théorie médicale dans le cerveau d'une élite intellectuelle nourrie des classiques.

Mais, déjà le xvie siècle innove. A côté du sang, il entrevoit les vertus de cette autre sécrétion juvénile, le lait; et Marsille Ficin, dans ce chef-d'œuvre d'esprit et de fine observation qu'est la Triple Vie (2), s'écriera : « Et pourquoy noz vieillards aussi qui sont destituez de tout aide ne succeront-ils le lait d'une jeune fille? et le sang d'un jeune adolescent, qui le veuille bien, qui soit sain, gay, tempéré, qui ait le sang fort bon et par aveuture trop en abondance? Qu'ils le succent donc à la façon des airondes de la veine du bras gauche ouverte jusques à une ou deux onces. »

Ce passage, où il n'est point question encore d'infusion ou de transfusion, porte en germe la double orientation des injections intraveineuses. puisque, jusqu'en 1860, la faveur, plus théorique que pratique, des expérimentateurs sérieux devait hésiter entre les injections de lait et la transfusion du sang.

Notre intention n'est en aucune façon de reprendre l'historique de la transfusion. Cet historique a été maintes fois abordé (3), et nous

c. H. Milne-Edwards, Lecons sur la physiologie et l'ana-

n'en retiendrons que ce qui se trouvera indispensable à la compréhension de notre sujet.

Au demeurant, il est piquant d'opposer l'abondance de la littérature sur la transfusion, à la pauvreté de la bibliographie touchant l'infusion. Infusion ou injection, deux mots (l'un du XVIIe, l'autre du XIXe siècle) pour une même chose, semblent passées sous silence par les œuvres d'érudition modernes, grands dictionnaires ou monographies.

C'est donc un historique presque inconnu que nous allons entreprendre, et où nous aurons, chemin faisant, l'occasion de rencontrer plus d'une énigme délicate.



L'injection intraveineuse apparaît brusquement vers le milieu du xvne siècle. On s'en occupe pendant vingt ans avec intérêt, ou plutôt avec passion, car les querelles d'homme à homme, de nation à nation, de parti à parti, viennent compliquer les recherches scientifiques, Puis soudain, après cette période si féconde de 1650 à 1670, l'infusion dans les vaisseaux tombe dans une défaveur aussi marquée que l'avait été sa vogue, et pendant près de deux siècles, ou plus exactement pendant cent soixante ans, ce sera l'oubli total, absolu, l'ignorance stupéfiante d'un procédé dont les promoteurs avaient été pourtant illustres et ardents.

Ce gouffre ouvert devant une méthode encore balbutiante est un accident vraiment étrange, et c'est là que l'historique de l'infusion ne se peut distinguer de la transfusion. Celle-ci se trouve impliquée en effet, entre 1668 et 1670. dans une assez méchante affaire qui se trouva portée devant le Châtelet de Paris et sans doute aussi devant le Parlement. Des couclusions juridiques seront prononcées, nettement défavorables à la transfusion, et la condamnation de celleci, entraînant dans sa chute la méthode connexe des injections intraveineuses, clora de 1670 à 1830 le livre à peine entr'ouvert où les premiers expérimentateurs avaient inscrit le bilan de leurs recherches.

tomie comparée de l'homme et des animaux (Paris, Masson, 1857, tome I, p. 320-322). - Milne-Edwards a suivi les deux auteurs précédents.

d. L.-E. Nicolas, Essai sur la transfusion du sang (Thèse

Paris, 1866). e Oré, Études historiques et physiologiques sur la trans-

fusion du sang (Paris, J.-B. Baillière, 1868).

f. Moncoo, Transfusion instantanée du sang (2° éd., Paris, g. JULLIEN, De la transfusion du sang (Thèse d'agrégation,

1875).

<sup>(1)</sup> OVIDE, Métamorphoses, liv. VII.

<sup>(2)</sup> MARSILLE FICIN, Les trois livres de la vie. Le I pour conserver la santé des studieux. Le II pour prolonger la vie. Le III pour acquerir la vie du ciel. Avec une apologie pour la médesine et astrologie. Traduit en français par Guy LE Fèvre DE LA BODERIE. A Paris, chez Abel l'Angelier, 1581, in-8, p. 60.

<sup>(3)</sup> a. CLARCK, Letter on the origin of the injection into the veins, the transfusion of blood, etc. (Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1668, p. 172 et seq.). b. G.-A. MERCELINUS, Tractatio med. curiosa de ortu et occasu transfusionis sanguinis quâ hæc, quæ fit è bruto in brutum, à foro medico penitus eliminatur ; illa, quæ è bruto

in hominem peragitur, refutatur; et ista, quæ ex homine in hominem exercetur, ad experientiæ examen relegatur (Norimtbergæ, 1670).

### Thérapeutique Cacodylique Intensive et Indolore

## CYTO-SERUM

AUX CACODYLATES ALCALINS
Une injection intra musculaire tous les deux jours

5 CENTI. CUBES

Priissant Stimulant de l'Hématopoièse et de la Ghago cytose

GRIPPE
TUBERCULOSE
PALUDISME
NEOPLASME
NEURASTHÉNIE

CONVALESCENCES

Contre toute altération du Sang Contre les maladies infectieuses Contre les cachexies de toute origine

Echantillons gratuits surdemande

Laboratoires CORBIÈRE & LIONNET

Telegr. Gantuto Garico 27: Rue Desrendudes · PARIS Teleph. Wagram 37:64

NOUVEAU TRAITEMENT
SPÉCIFIQUE DES
DERMATOSES
SULFODERMOL

ENT ECZÉMA FURONCULOSE ACNÉ-URTICAIRE

CUBES

## SULFODERMOL RAMBAUD

TRAITEMENT COMPLET PAR L'EMPLOI SIMULTANÉ DE

### CACHETS ET PÂTE

Hyposulfites benzoinés (1 aux 3 repas)

Composés soufrés {sur voute plantaire matin et soir

Action efficace

Quand arsenicaux, pommades etc, ont échoué, prescrire: Sulfodermol(cachets et pâte)

Echant: llons . Littér C. F. C. LABORATOIRE RAMBAUD , 12, Rue Beautreillis . Tél: Archives 43-98

Telle est, brièvement esquissée, cette histoire de l'infusion que nous allons maintenant reprendre en détail.

Ι

On peut reconnaître à l'injection intraveineuse trois étapes: anatomique, physiologique, thérapeutique. C'est là sans doute une division un peu schématique, mais qui souligne les tendances et les préoccupations des biologistes du xvire siècle.

Harvey (I), découvrant la circulation du sang, mettait, au début du xvnº siècle, l'étude des vaisseaux sanguins à la mode; il marque ainsi le début de l'étape anatomique de l'infusion.

Il est malaisé de découvrir qui, le premier, eut l'idée de poursuivre les ramifications vasculaires par l'artifice d'une injection colorée; nous n'en avons point trouvé d'indication, en tout cas, dans l'œuvre de Harvey que nous possédons (2).

Au demeurant, cette étape anatomique de l'injection intraveineuse, si importante au point de vue de la philosophie de l'histoire, eût été d'intérêt bien indirect, si nos recherches ne nous avaient amené à relire le célèbre traité de Borelli (3). Or quel ne fut pas notre intérêt dedécouvrir que cet auteur, au lieu d'injecter dans les vaisseaux quelque décoction de violette ou de safran, employait, à côté de fluides bleus, du simple vin rouge, et que son homonyme Borellus avait même eu l'idée de poursuivre par l'injec tion de lait l'étude des vaisseaux du placenta (4)! Nous serons donc peu surpris de découvrir que les premiers expérimentateurs in vivo imitèrent fort simplement les anatomistes lorsqu'ils injectèrent aux animaux un vin généreux ou du lait (5).

\*1

Il importe, pour bien comprendre l'historique de l'étape physiologique que nous abordons maintenant, de se souvenir que l'infusion a nettement

(1) G. HARVAUS, Exercitatio auatomica de motu cordis et sangujuis in animalibus (Francofurti, 1628, in-4°).

(a) Le lecteur que cette question pourrait intéresser en trouvera une fort intéressante mise au point dans : Casp. BARRIOLINI TOMA. FIL. Administrationum anatomicarum specimen (Hafnise, 1678); Bibliogr. anatomica de Manger, (IIº partie, p. 1688 et seq. Genève, 1683).—Consulter également De GRAAP, RIOLANS, WAMMERDAMM.

(2) J.-A. BORELLI, De motu animalium (Rome, 1680, 107. passin Para altera in qui de cansis motus unusculorum et motionibus internits atque humorum qui per vasa et viscera animalium intu (Rome, 1681, et Hagee comitum, 1723).
(4) P. BORELLUS, Historiarum et observationum medico-physicarum centuria (Castres, 1652).

(5) La publication des travaux de Borelli est sensiblement postérieure à la grande époque de l'injusion. Mais Borelli (de Naples) était né en 1668 et l'ou a de lui des travaux datés de 1647; Borel, ou Borellus, naquit à Castres vers 1620. précédé la transfusion TCe n'est qu'après avoir constaté l'innocuité de l'addition à la masse sanguine de mainte substance étrangère, que les physiologistes se risquèrent à la transfusion.

Qu'est-ce donc que l'infusion? Etimüller nous l'apprend : «C'est une nouvelle manière d'introduire les remèdes (o) dans le corps, et de les injecte immédiatement dans les veines »; et l'auteur se hate de défendre cette e invention » contre le reproche de nouveauté, « car comme de dire qu'une opinion est ancienne, ce n'est pas dire qu'elle soit vraye, de même la nouveauté ne fait pas la fausseté ». Les lieux communs ont été, on le voit, les mêmes de tout temps.

Il est malaisé d'assigner à tel ou tel le mérite singulier d'avoir pratiqué la première injection intraveineuse. Il semble d'ailleurs que le populaire l'ait pratiquée par jeu, si nous en devons croire Schottus, compilateur infatigable, mais incorrigible bavard.

Schottus (7) raconte tenir d'un témoin oculaire que l'on s'amusait, à lacour du prince palatin Rupert, de la façon suivante. Se servant de fémurs d'alouette convenablement perforés et montés sur une vessie de bœuf ou de poisson, on injectait aux membres d'un chien, dans quelque veine légèrement incisée, une liqueur purgative ou du vin d'Espagne. Tambô la purgation faisait en temps voulu son effet, tantôt l'ivresse se déchaînait avec son déroulement labituel d'agitation, de cris et de mouvements, de vomissements et de sonmell profond.

Major rapporte à son tour ce remarquable racontar, mais il cite, non sans quelques fautes, son auteur l'Etimiller, en revanche, semble bien l'avoir repris à son compte; mais il se donne les gants de cette légende, et s'exprime ainsi:

gants ue cette regencie, et s'expine ains: « Un gentilhomme curieux et digne de foi me racontait un jour, qu'étant l'année 1642 dans la haute Lusace, il avait veu chèz un grand seigneur passionné pour la chasse et qui nourrissoit beaucoup de chiens, un veneur qui prenait plaisir à souffiler par un os de poule, dans les veines de ses chiens, du vin d'Espagne ou de l'eau-de-vie qu'il tenait à la bouche, qu'il fiasiat ensuite une ligature après quoy les chiens enyvrés ne cessaient de crier, qu'ils n'eussent dornuy leur vin, que le même veneur guérissoit ses chiens malades par de certains médicaments qu'il injectait de la même manière. « Il nous semble difficile de voir en ce récit autre chose qu'un aimable démarquage de ce bon Schottus.

Nous pouvons admettre ainsi que, de façon

(6) En italique dans le texte.

(7) Les Mirabilia miscellanea sont de 1663. L'anecdote est au livre XI, chap. 21, p. 891. Établissement Thermal ouvert toute l'année.

### SALIES DE BEARN

Olimat sédatif doux d tempéré en toutes scisons.

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÈTES CHRONIQUES TUBERCULOSSE EXTERNES, OSSEUSES, CANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORHÉE DYSMÉNORRHÉE, Ø Ø POUT tous renseignements, «'adresser au Comité d'indiative.

### TRAITEMENT COMPLET DES MALADIES DU FOIE



et des Syndromes qui en dérivent :

LITHIASE BILIAIRE, INSUFFISANCE HÉPATIQUE, ENTÉRITES, CONSTIPATION, INTOXICATIONS, INFECTIONS, MALADIES DES PAYS CHAUDS, ETC.

Seule Médication associant les .

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE
aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés



2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de solution

### CONSTIPATION ET AUTO-INTOXICATION INTESTINALE

Leur traitement rationnel d'après les derniers Travaux scientifiques

LAVEMENT

D'EXTRAIT DE BILE GLYCÉRINÉ ET DE PANBILINE



2 cuillerées à café dans 200 gram. d'eau bouille chaude Enfants 1/2 dose.

Échantillon, Littérature, LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

## DIUROCARDINE

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT

octeur de l'Université, Licencié ès-Sciences Chimique: Ex-Chef de Laboratoire de la Charité à Paris, Ancien Elève de l'Institut Pasteur 285, Avenue Jeans-Jaurés — LYON

ASTHME CŒUR REINS ARTERIOSCLEROSE ANGINE DE POITRINE etc

ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

## IODURE DE CAFÉINE

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remède praiment héroique, journellement prescrit par foutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolerance ni accidents d'ocisme. — 2 à 4 cuillerees à cale par jour. ITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE MARTINMAZADE [TUREAUTILLONG].

populaire du moins, on connaissait la possibilité de l'injection intraveineuse avant 1650.

A Christopher Wren est due l'orientation scientifique de ces premiers essais.

Wren (t) semble avoir été un esprit encyclopédique et une intelligence étrangement avertie des choses de son temps. C'est en 1656 qu'il attira l'attention de quelques physiologistes de ses amis sur la possibilité d'injecter dans les veines des produits singuliers dont on étudierait ensuite les effets sur la circulation.

Il n'est point très difficile de trouver la filiation des idées de Wren. Harvey ne professair plus à Oxford, sans doute; mais, chargé d'ans et de gioire, il venait d'accroître sa renommée par la publication récente de ses recherches sur la génération des animaux; il venait en outre de doter, en cette même amée 7656, le collège de Londres d'une rente perpétuelle de 86 livres steriing. Wren, qui devait enseigner en 1658 à Oxford, centre de tout ce mouvement nouveau, se trouvait donc, par le relief même de la personnalité de Harvey, dans des conditions excellentes pour que les problèmes de la circulation du sang aient pu retenir son attention.

Quoi qu'il en soit, Wren sut trouver en Clarch (2) en Hevshave, et surfout en Robert Boyle (3), des disciples heureux de réaliser les suggestions offertes.

On choisissait (4) une veine de préférence. Les artères, indifféremment incisées au début, furent tôt laissées de côté, à la suite d'accidents immédiats ou tardifs, hémorragies ou anévrysmes. Une fois repérée la veine, au bras en général (bien que les jugulaires aient longtemps gardé quelque faveur), « on frotte la partie avec des linges chauds, on la bassine avec du vin chaud, de l'eau de sureau chaude ou de l'esprit-de-vin, camphré». Après quoi, l'on fait deux ligatures, l'une au-dessus pour empédere un trop abondant exutoire, à moins que l'on ne tienne pour nécessaire de tiere du sang.

La veine était incisée à la lancette ordinaire. L'on introduisait par l'ouverture veineuse une canule ou siphon d'argent « étroit au bout et un peu recourbé pour emboîter dans la veine». D'autres se servaient de canules d'os ou d'or. Personne n'avait en l'idée, du moins en Angle-

 WREN, 1632-1723: Astronome et architecte, il édifia nombre des monuments de Londres, notamment Saint-Paul.
 CLARCK, Loc. cit.

(3) R. BOYLE, The method observed in transfusing the blood out of animal in the another (*Philosoph. Transact.*, 1666, p. 128).

(4) Cf. ETTMULLER, Loc. cit. (Voy. plus loin), p. 393 et seq., et les différents auteurs, passim. terre ou en Basse-Allemagne, de pratiquer l'infusion par ponction du vaisseau; et il faudra que nous lisions Denis pour apprendre que son chirurgien Emmerez savait pratiquer la ponction veineuse directe.

On se servait, afin de pousser l'injection, d'une petite vessie (5) ou mieux d'une seringue d'argent. Ces procédés avaient d'emblée remplacé l'insufflation per os. Bien entendu, la veine embotité (sic), l'on déliait la ligature d'au-dessus pour permettre le passage de l'infusion.

Des premières substances injectées, l'une fut à coup sûr le lait (Clarck); Boyle injecta des liqueurs opiates et émétiques ainsi que d'autres



L'infusion intravelneuse d'après le Dictionnaire de Diderot,

médicaments. Divers essais furent ainsi poursuivis à Oxford avec une fortune diverse de 1657 à 1664, lorsque Lower les reprit pour son compte.

Lower (6) infusa sams doute les diverses e choses médicinales » que les Boyle et les Clarek avaient injectées avant hui; il injecté aglament plusieurs sucs alimentaires, notamment du vin et de la bière, et, « voyant que le sang des différens animaux s'accordoit assés bien aux diverses injections... (qu'il) faisoit, il (10i) vint incontinent en pensée d'éprouver si le sang de divers animaux ne s'accordernit pas bien mieux l'un avec l'autre et s'il ne pourrait pas estre mélé sans aucune agitation entre leurs parties...» Mais nous laisserons Lower à la transfusion du sang dont il est à coup sûr le promoteur chez l'animal, e bruto in brutum, et nous quitterons les laboratoires d'Oxford.

Entre temps, en effet, Major (7), poursuivait

<sup>(5)</sup> Cf. dans le Dictionnaire de DIDEROT (loc. cit.), vol. I, pl. XII, la fig. 10 que nous reproduisons ci-dessus.

<sup>(6)</sup> R. Lowar, Tructatus de corde, item de modu et colore sanguinis et chyll in cum transitu (Amstelodumi, apud Dan. Elzevirium, 1669, p. 182 et seq.). — In., Traité du cœur, du mouvement et de la couleur du sang et du passage du chyle dans le sang (Paris, ISE. Michaillet, 1679, p. 186 et suiv.).

<sup>(7)</sup> D. Jon. DANBLIS MAJORIS Prodromus invente a se chiurupie inkusorie, sive, quo alrot agonizantes quidam, pro deploratis labiti, servari allquaudius possint infuso in venam scitam liquore peculiari (Lipsie, typis J. Wittigau, anno MDCLXIV). — In., Chirurgia infusoria ciladis... (Killer, in-4°, 1569).

### Recalcifiant et Reminéralisateur Biologique unique



Ses Indications: Tuberculoses et Pré-Tuberculose
Rachitisme, Troubles de Croissance
Consolidation des Fractures
Troubles de Dentition
Crossosse et Alleitement Phaembatunia

Grossesse et Allaitement, Phosphaturie

Sa Composition: Chaux silico-fluorée organique (partie centrale de l'écaille d'huitre et phosphates des céréales)

Ses Formes: 1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesuré de poudre

Ses Doses : ou 1 cuillerée à café de Granulé, au milieu de chaque repas

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

à Hambourg des recherches sur l'injection intraveineuse, avec la persuasion d'être l'inventeur de l'infusion chirurgicale, ainsi qu'en témoigne le titre de son opuscule pea enclin à la modestie. Major ignorait-il complètement les travaux anglais? Il nous est permis d'en douter et de partager l'étonnement de son ami Jacob Sacks, le célèbre chimiste: ce dernier lui signale, en effet, les travaux de «l'École expérimentale» anglaise et lui communique la fameuse citation de Schottus c'i-dessus signafée.

Il est donc intéressant de connaître le point de départ des idées de Major. Voulant un remède de grande énergie et que le malade puisse absorber sans grand effort, il pense que la section veineuse pouvait aussi bien servir à infuser qu'à évacuer et reconnaît d'ailleurs que l'intention de ce procédé se trouve dans les écrits galéniens. Pour prouver l'innocuité relative de sa méthode, il ajoute qu'elle n'est pas plus dangereuse que l'évolution de la maladie livrée à elle-même.

Il se proposait un but précis: « Méditant comment les sueurs rentraient dans les fièvres malignes à cause de la viscosité du sang, sans pouvoir être rapelées par les ramèdes usités, quoi qu'elles revinssent lorsque les malades estoient à l'agonie, et comment on pouvait redonner à la masse du sang une nouvelle fluidité et une nouvelle fermentation », il conçut l'espoir, en diluant la masse sanguine, de rétablir cette fluidité. Il se montrait ainsi un véritable précurseur des idées thérapentiques les plus modernes.

Malheureusement sa monographie est encombrée de digressions indigestes où se perdent les quelques points intéressants concernant l'infusion proprement dite. Rappelons simplement qu'il a injecté aux animaux des purgatifs et des émétiques, ce qui n'empêche pas son ami Johannes Michaël delui écrire: « Medicina in/usoria est onim materia memoranda, rara, paucis coguita et inaudita, multum in recessi habens ».

En même temps que Major, J. Sigismond Elsholts (1), médecin ordinaire de l'électeur de Brandebourg, injectait à des chiens une série complexe de médicaments. Il expérimenta successivement l'eau commune, le vin d'Espagne, les purgatifs, le safran des métaux, l'opium, la teinture d'opium, l'eau régale, le sublimé. Notons à ce propos l'absence absolue de critique chez les différents expérimentateurs qui injectent indifféremment des substances absolument inactives et des toxiques foudrovants.

(1) ELSHOLES, Clysmatica nova, sive ratio quà in venam sectam medicamenta inmitti possunt, ut codem modo, ac si per osassumpta fuissent...; addita et lam omnibus sacculis inaudita sanguinis transfusione. (Colonite Brandcburgice, 1661 et 1667, in-89. — Collegium anatomicens, Francfort, 1668, in-49. La même remarque s'applique aussi bien à l'école italienne qu'à l'école allemande, et Fracassatus, de Bologne (a), injectant dans la jugulaire des chiens de l'oleum sulphur, s'étonne de les voir se mettre sur le champ à chercher des os et à se jeter sur eux /amelions.

En France, les recherches sur ce sujet ne se dessinaient que très discrètement. Denis (3), le Dyonisus de Lower, menait à fond campagne pour la transfusion humaine dont l'auteur anglais lui reconnaît formellement l'invention, mais semblait se désintéresser de l'infusion. Nous savons seulement qu'il rechercha des preuves expérimentales du mélange parfait dans le cœur du liquide injecté et de la masse sanguine, « Car, dit-il, ayant seringué ces jours passez environ un demy septier de laict dans les veines de l'animal, et l'ayant ouvert quelque temps après, nous le trouvasmes si parfaitement meslé avec toute la substance de son sang, qu'il n'y avoit aucun endroit où il parut le moindre vestige de la blancheur du laict, et tout le sang estoit généralement plus liquide et plus difficile à coaguler. » Ne dirait-on pas que ce protocole d'expérience est de rédaction récente?

TTI

L'ÉTAPE THÉRAPEUTIQUE débute à ce moment. Il semble que ce soit Elsholts le premier qui ait injecté dans les veines de l'homme des substances médicamenteuses en infusant à des soldats porteurs d'ulcères, fébricitants ou scorbutiques, de l'éau de plantain ou de cochléaria, à des syphilitiques de la résine de scammonée dissoute dans l'essence de gaiac, à une épileptique de la résine de jalap en solution dans l'eau de muguet.

Mais nous avons hâte d'en arriver à l'ouvrage le plus important sur la question et cependant le moins connu, celui de Michel Ettmüller (4), médecin de l'Université de « Leipsic ».

Ettmiller, dans sa monographie posthume inspirée fortement de Clarke et de Major, paraît surfout un théoricien que sa mort prématurée a empêché malheureusement de devenir un réalisateur. Les 150 pages de sa dissertation n'en sont pas moins d'une extrême importance théorique et pratique. Aussi, pouvons-nous manifester hautement notre étonmement de ne la voir citée hautement notre étonmement de ne la voir citée

<sup>(2)</sup> Fracassati Diss. epistolica responsaria de cerebro ad Marcellum Malpighum, in Malpighi et Fracassati tetras anatomicarum epistol. (Bologne, 1665, in-12, et Amsterdam,

<sup>(3)</sup> DENIS, Loc. cit.; voy. plus loin.

<sup>(4)</sup> MICHEL ETTMULLER, Nouvelle chirurgic médicale et raisonuée, avec une dissertation sur l'infusion des liqueurs dans les vaisseaux (Lyon, Thomas Amaulry, 3 éditions successives: 1590, 1591, 1793).

# DIGITALINE CRISTÉ PETIT - MIALHE

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atonhan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillens PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

## VOMALTINE

puissant reconstituant naturel alimentaire à base de diastase et de lécithine actives

#### Pendant

la GROSSESSE et l'ALLAITEMENT,

l' Ovomaltine " entretient les forces et,

par sa forte teneur en extrait de malt,

active la sécrétion lactée.

ce dans du lait ou du lait coupé d'eau A

Peut s'ajouter au café, au thé, au cacao, voire aux bouillies SE PRÉPARE SANS CUISSON

Echaptillons et littérature : So. RUE LACÉPÈDE ARIS.S



### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"







INE Un energique dissolvant de l'Acide Drique et des Urates; Un analgésique extrémement efficace des donleurs rhumatiemales, néphrétiques, etc.; Un antisspique puissant des reins et de la vessite. L'URAZINE

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentés sous deux formes Granulés effervescents pour le traitement prolongé. LITIÉRATURE ET ÉCHANTILLONS Comprimés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage.

L. DURAND; Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).



### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale,

Suttes de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites. :-:

A. HELMREICH. Electricien-Constructeur. NANCY

par aucun des auteurs qui ont étudié la transfusion. Ni Milne-Edwards, ni Moncoq, ni Oré, ni . Nicolas ne la signalent à leur index bibliographique, et Tullien n'accorde qu'une mention de deux lignes à la seule édition latine de 1682. Or les éditions françaises sont, même encore à l'heure actuelle, suffisamment répaudues pour que nous en possédious plusieurs exemplaires.

Ettmüller, en une revue générale de pathologie, envisage successivement les indications de l'injection intraveineuse dans les diverses maladies connues à son époque. Nous n'iusisterons pas sur sa discussion de l'infusion en tant que procédé modérateur de la fermentation déréglée du sang il v subit évidenment l'influence des idées de Major et des théories obscures, chères au xvire siècle, concernant la lutte humorale des alcalis et des acides.

Mais nous devons reconnaître qu'Ettmüller a fait œuvre de génie en prédisant par avauce que, d'une façon générale, l'injection intraveineuse serait inutile contre les maladies dyscrasiques, dangereuse chez les femmes grosses, difficile et même inutile chez les petits enfants. Il a, d'autre part, explicitement souligné que, daus les fièvres aigues, il vaudrait mieux tenter l'infusion que de laisser le malade sans aucun secours. Malheureusement les indications pratiques sont loin de répondre à ces vues théoriques raisonnables, car il conseille, sans l'avoir jamais mis en pratique, d'injecter la corne de cerf, le sang humain, le sel ammoniac « dissous dans de l'eau de cerfeuil ou de semence de grenouille ».

Nous préférous oublier ce passage et lui voir par ailleurs déclarer qu'il n'y a point de secours plus prompt que l'infusion dans la syncope, et proposer comme médication héroïque l'injection de «l'esprit du lilium convallium.. empreigué... d'un peu de camplire ». Il ajoute du reste, immédiatement après, que l'on pourrait employer ces esprits volatils préparés avec des huiles d'aromates. On voit donc que la hardiesse présumée. de l'injection intraveiueuse d'huile camphrée ne l'eût pas effrayé.

En résumé, trois fovers principaux de recherches ont porté au XVIIº siècle sur l'injection intraveineuse, en Angleterre, en Basse-Allemagne et accessoirement en Italie. Il convient toutefois de réhabiliter l'idée française qui, avec Denis, délaissa l'infusiou et préconisa pour la première fois la trausfusion chez l'homme : il obéit ainsi



### Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATÉE PURE

CAFÉINÉE chets sont en forme de cœur et se

LITHINÉE raitement rationnel d

thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS

# SEL HUNT

ACTION SURE

La Sal de Hunt réclius l'Alculin-Typ, pojecielement despit à la Thirpoutique Gertique, Malgré es sur-pranante efficaciés, il se centient in opium, ni codéin, a cocain, an isubstance touque ou sulcolofique qual-conque; dans les criess doulouremes de l'hyperchio-conque; dans les criess doulouremes de l'hyperchio-conque; dans les criess doulouremes de l'hyperchio-conque in a comme de l'accommence le Sal de Hunt produit toujours les mêmes effets aux mêmes doces.

— On le trouve dans toutes les Phi<sup>14</sup>.

Envoi gratuit d'échantillons de

SEL

HUNT

pour leurs Essais Cliniques ABSORPTION AGRÉABLE

Le Sui de l'iunt est "friebl", c'est-à-dire qu'il se delle saint de donnent, après agittein sufficielle saint de donnent, après agittein sufficielle sui dilution de donnent, après agittein de la comment de la com

INNOCUITÉ ABSOLUE

EMPLOI AISÉ

SELDE HU

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers. Paris (16')

Insomnie neweuse)

des Surmenės des Nėvropathes 1.:+ 1:

Agitation

des Aliénés des Traumatisés des Toxicomanes Dial Ciba

Hypnotique anti-nerveux qui procure un sommeil calme reposant, réparateur

Echantillons: Laboratoires Ciba ORosand, Phil 1, place Morand à Lyon



### DRAPIER & FILS

41, Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol, 7

APPAREILS A AIR CHAUD APPAREILS DE MASSAGE

= VIBRATOIRE ====

Se montant sur toutes les prises de courant et fonctionnant indistinctement sur alternatif et continu de 110 volts.

BOITES A AIR CHAUD pour traitement de

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE



à la tendance de notre race et, mettant de la clarté dans les discussions théoriques ou obscures de ses prédécesseurs, fut du premier coup un réalisateur.

C'est avec Denis, d'autre part, que l'histoire de l'infusion, passant de l'étape scientifique à l'étape sociale, va subir les vicissitudes de la transfusion qu'il nous faut aborder maintenant.

Denis, professeur de philosophie et de mathiematiques, exerçant en même temps la médecine à Paris, fut d'abord attaqué sur les données théoriques mêmes de la transfusion. Mais sa polémique avec Lamy, si captivante soit-elle, est malheureusement en dehors de notre sujet (7).

(1) I, DENIS, Lettre escrite à M. de Montmor, conseiller du Roy en ses conseils et Premier Maistre des Requêtes, touchant une nouvelle manière de guérir plusieurs maladies par la transfusion du sang, confirmée par deux expériences faites sur des hommes (25 juin 1667. Paris, Jean Cusson. Bibliothèque Sainte-Geneviève, 4° Z. 916, 24° pièce). - G. LAMY, Lettre escrite à M. Moreau contre les prétendues utilitez de la transfusion du sang (8 juillet 1667, Paris, Jean Delaunay, Bibliothèque Sainte-Geneviève, 4° Z. 1031, 3° pièce). — C. GADROYS, Lettre escrite à M. l'abbé Bourdelot, docteur en médecine, pour servir de réponse au Sr Lamy et confirmer (en) mesme temps la transfusion du sang par de nouvelles expériences (8 août 1667, Paris, J. Cusson, Bibliothèque Sainte-Geneviève, 4º Z. 1033 (28º pièce). - G. LAMY, Lettre escrite à M. Moreau confirmant les raisons qu'il avait apportées dans sa première lettre contre la transfusion du sang (26 août 1667. Paris, J. Delaunay. Bibliothèque Sainte-Geneviève, 4º Z. 1031 4º pièce) et 4º Z. 8971 (15º pièce), deux exemplaires),

Denis avait déjà pratiqué la transfusion sur un jeune homme de quinze ans, un homme de quarante-cinq ans, un seigneur suédois et un fou. Ce dernier, traité à la fin de 1667, sembla guérir, mais ses troubles mentaux reprirent en 1668. Une nouvelle transfusion allait être pratiquée à la demande expresse de la femme de l'aliéné. « mais, à peine l'opération fut-elle commencée. que le malade fut pris d'un violent tremblement de tous ses membres, la transfusion ne fut pas faite et le malade mourut dans la nuit » (Nicolas). La femme attaqua Denis qui, de son côté, porta plainte : l'affaire vint devant le Châtelet. Ce tribunal rendit une sentence où, s'élevant au-dessus du fait particulier, il décidait « qu'à l'avenir la transfusion ne pourrait être faite chez l'homme sans l'approbation d'un médecin de la Faculté de Paris ».

De ce jour il ne devrait plus être question d'in-

Que s'était-il passé et quelle fut donc la portée exacte de cette sentence du Châtelet?

Nous nous sommes attachés tout particulièrement à ce sujet passionnant et nos multiples recherches, qui ont été aimablement facilitées par MM. les bibliothécaires des Facutiés de médecine et de droit, ainsi que des bibliothèques Nationale et Sainte-Geneviève, et des Archives,



## OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empleyé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

.

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général :

Dépôt Général : Laboratoires Deschions, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.



ou

ARGYRO-CUPROL



ANTISEPTIQUE
DES MUQUEUSES
SPÉCIFIQUE

DE LA BLENNORRAGIE

Ampoules - Seringues

### de Phytol et d'Électro-Phytol

Préparées par L. LAPORTE, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

Les ampoules-seringues ont pour but de donner aux praticiens le moyen de traiter sans installation spéciale, sans erreur possible de technique ou d'asepsie, les blennorragies aigues.

Elles contiennent des solutions de Phytol à 20 et 10 p. 100, ou de l'Électro-Phytol à 2 et 1 pour mille.

Les ampoules sont livrées en boîtes de six ou neuf ampoules, la poire et l'embout à collerette, dans une petite
boîte spéciale.

Indications. — Urétrites, cystites, pyélites, etc., en général tous les cas d'inflammation des muqueuses.





A gauche, ampoule-seringue de Phytol ; à droite, ampoule-seringue de Phytol à laquelle on a adapté la poire et l'embout à collerette.

### TRAITEMENT ABORTIF des URÉTRITES BLENNORRAGIQUES AIGUES

dont l'écoulement date au maximum de 48 heures

Les deux ou trois premiers jours on fera deux ou trois injections de Phytol à 20 p. 100 par jour, en laissant chaque fois le topique baigner la muqueuse durant trois à cinq minutes. On recommandera en outre au malade d'uriner le plus longtemps possible après l'injection.

Les jours suivants on opérera de même, mais avec des ampoules de 10 p. 100.

Afin d'éviter les souillures du linge, qui d'ailleurs disparaissent avec un simple lavage à l'eau et au savon, on enveloppera le gland avec du coton cardé, et on fera mettre un préservatif.

### TRAITEMENT des URÉTRITES AIGUÊS

dont l'écoulement date de plus de 48 heures

On ordonnera l'*Electro-Phytol*: une injection à 2, puis à 1 p. 1000, immédiatement après chaque miction. Maintenir chaque fois le topique cinq minutes en contact avec l'épithélium enflammé. Si l'urêtre postérieur est attent on fera en outre des lavages urétro-vésicaux avec des solutions de Phytol

(comprimés) à 3 ou 5 p. 1.000.

LABORATOIRE P. ALBARRAN, 3, rue Chanez, PARIS, Auteuil

n'ont abouti, comme celles de Nicolas, qu'à des résultats incomplets.

La senience du Châtelet, que la plupart des auteurs appellent indûment arrât, ne nous est conservée que par la traduction d'une lettre adressée par Denis à ses amis de Londres, lesarchives contemporaines du Châtelet ayant été brîties (r).

Il convient de remarquer, d'après la teneur qui nous en a été conservée, que les termes en étaientextrêmement modérés. On peut donc se demander si quelque décision plus haute n'en avait pas aggravé la portée.

Or, on trouve dans Dionis (2), que quelques amateurs des conférences de physique et de médecine de M. Denis avant fait passer le sang des animaux dans les veines de l'homme, virent ces malheureuses victimes de la nouveauté devenir « foux (sie) furieux et mourir ensuite. Le Parlement, informé de ce qui s'était passé, interposa son autorité, et donna un arrest par lequel il était défendu sous de rigoureuses peines de faire cette opération ». Dionis ajoute avec sarcasme : « et même ils prétendaient qu'en seringuant du bouillon dans les vaisseaux après une grande hémorragie, on reparoit en moins de tems le sang perdu, que s'il passoit par les voies ordinaires » (3). Et Dionis de conclure encore : « Jamais arrest ne fut donné plus justement pour détruire l'entêtement de ces novateurs, et prévenir le cours de-cette opération, qui serait devenue d'une pernicieuse conséquence contre la charité du prochain, et contre la religion... Aussi nos voisins, chez qui la Chirurgie Françoise s'est acquise depuis long-tems une grande réputation, ont-ils suivi le Jugement du Parlement de Paris, appuyé sur les fidèles rapports des Médecins et des Chirurgiens les plus célèbres de cette Ville ».

Nous voici donc en présence d'une nouvelle énigme : un arrêt du Parlement.

Or, cet arrêt est demeuré absolument introuvable, maigré toutes nos recherches. Sommesnous en droit cependant d'admettre son existence?

Nous avous eu la bonne fortune de trouver deux références inédites qui l'indiquent expressément :

 Extract of a printed letter, advessed to the editor of the Phil. trans. by D' Denis, of Paris, may 15, 1668, Paris (Phil. Trans., 1668, p. 258).

(2) DIONIS, Cours d'opérations de chirurgie démontrées au Jardin Royal (Paris, d'Houry, 1707; fiu de la huitième démonstration).

(3) Furman, étébre chirurgien de Breslan, pratiqua [3] Furman, étébre chirurgien de Breslan, pratiqua le premier, en effet, cet approximatif essai de stroithérapile intravénicase. Il Tésaya sur divers mandacés et sur l'in-même et, tant par les lajections de lait que par les injections de bouillon, se guicht d'une guel et d'un excenta... Prozasua (De PURMARNI) (M. O.), Chirurgia curiosa, Francfort, 1694, in-4%, pars III, Kap. 3. 1º Dictionnaire des Arrêts, de Brillon. MDCCXVII (Bibliothèque de la Faculté de droit. nº 100).

Article CHIRURGIEN, p. 169:

• ... Défeuse à tous médeeins et chirurgiens d'exercer la transfusion du sang à peine de punition corporelle (Arrêt du Parlement de Parls du 10 jauvier 1670: Journal des audiences, tome III, livre X, chap. 15). Les éprenves extraordinaires sont généralement dangerenses: et pour une qui réusit, toutes les autres devienment mortelles. »

On trouve l'indication du mênte arrêt à l'article MÉDECIN du même dictionnaire.

2º Resueil de plusieurs arrêts notables de tous le. Parlements et Cours souveaines de Fance, près des Mémoires de Monsieur Maître Georges Louet, cousseiller du Roy au Parlement de Paris, Nouvelle édition par Maître Guy du Rousseaud de la Courbe, avoeut en la Cour. Paris, MDCCXXIII (Bibliothèque de la Paculté de droit, 19104).

Tome I, page 265:

s Le DEUXIÈME (sid) jout de jauvier 1670, on pladia an Parlement de Paris, une cause eurieuse et extraordinaire touchant la question si l'on peut exercer la transinsion du sang : mais la Cour, après avoir oui les plaidoyers de Mousieur de Lamoignou de Baville, lors avocat des parties, et à présent avocat général, et de Maître Robert, vace celui de M. l'avocat général Bignon, fit défense à tous médeelns et chirurgiens d'exercer cette transinsion à peine de punitiou corporcle « (Buite du Journal d'est audiences du Parlement, tous LII, livre X, chap, 15).

Malheureusement une complication imprévue nous arrête à nouveau, c'est que, à la page indiquée du Journal des audiences, il n'est enregistré aucun arrêt se rapportant à notre cause. Brillon, puis Louet semblent donc avoir commis, l'un copiant l'autre saus doute, une erreur qu'il nous a été inmossible de rectifes.

Il semble bien cependant que l'arrêt dut être . prononcé, puisque des dates précises sont indiquées et qu'il s'agit d'affaires contemporaines, en somme, des répertoires consultés. Il est à remarquer par ailleurs, que dans la correspondance échangée par Denis avec un Anglais, il est mentionné que l'avocat de la veuve de l'aliéné devait prendre la parole le premier jeudi de décembre 1669 : or l'arrêt du Parlement aurait été rendu, d'après Brillon, le 10 janvier, ce qui cadre bien avec la durée présumée d'un procès de cet ordre. Enfin la sentence du Châtelet n'interdit pas la thérapeutique intraveineuse; elle conclut simplement en demandant le contrôle de la Faculté, Nous sommes bien loin des peines corporelles dont, d'après Dionis, les novateurs devaient être punis. De même, Brillon (loc. cit.) parle de «peines corporelles» et ajoute que «ces opérations sont dangereuses car, pour une qui réussit. toutes les autres peuvent être mortelles » : cette phrase pourrait bien être tirée de l'arrêt lui-même du Parlement. Louet donne d'ailleurs des préci-

# BACILLOSES

### **SUBAIGUES & CHRONIQUES**

### Sulfates de terres rares

(NEODYME — PRASEODYME — SAMARIUM)
CHIMIQUEMENT PURS ET NOTAMMENT EXEMPTS DE CÉRIUM

## PELOSPANINES

ΠΗΛΟΣ: terre; ΣΠΑΝΙΟΣ: rare.



LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
Laboratoires FOURNIER FRÈRES, 26, boul. de l'Hôpital, PARIS (5')

sions et cite le nom des avocats, noms réels, que nous avons trouvés mentionnés en maints passages de la correspondance de Guy-Patin.

Quant au Dictionnaire de James-Diderot, il reproduit, à l'article *Transfusion* (I), des considérants sur l'arrêt du Parlement et les peines corporelles évidenment inspirées de Brillon et de Louet.

On pourra s'étonner de l'importance que nous donnons à cette discussion médico-jurdique. Mais n'oublions pas que, quelque dix ans plus tard, les très rares auteurs s'occupant rétrospectivement de l'infusion et de la transfusion fenaient pour tellement remarquable l'extinction complète de ce mouvement s'cientifique qu'ils n'hésitaient pas, en plus d'un arrêt draconien du Parlement de Paris, à invoquer une bulle comminatoire de Pape. Telle est, en effet, la conclusion du court exposé chronologique qu'a fait Mercklim (2), de cet feigmatique débat.

\* \*
Nous ne pouvons donc nous empêcher de faire res-

sortir l'étrangeté de la «conspiration du silence» qui brusquement, en 1670, à la suite des événcments que nous venons de rapporter, se produit et contraste avec l'activité du laboratoire et le nombre des publications entre 1650 et 1670. Il est piquant également de constater qu'en Ang lesque de la constater qu'en Ang lesque de l

 Dictionnaire universel de médecine. Trad. de l'anglais de M. James, par MM. Diderot, Eidous et Toussaint (Paris, chez Briasson, 1747-48, VI vol. in-fol.).

(a) G. ABRAMAM MERGEKIN, Tractatio med. curiosa de ortu et occasu trapsilsonias sanguitis qua hace, que fit è bri in brutum, à foro Medico pe itus eliminatur; illa, quae èbruto in lominem peragitur, refutatur; etista que ex homiin hominem exercetur, ad experientile exameu relegatur (Norimberge, sumptibus J. Edgerf, 1679). 'terre et en Allemagne, les milieux scientifiques prirent leur mot d'ordre à Paris et que l'on cessa simultanément dans tout le monde civilisé les recherches sur cette méthode si nouvelle et si pleine d'avenir.

Ce silence absolu devail s'étendre sur tout le XVIII° sièle. L'infusion n'e même pas exercé la verve facile des auteurs satyriques tels que de La Mettrie. Cabanis (3) l'ignore, et Lordat (4), dans sa discussion pourtant très fouillée du traitementdes hémorragies, ne lui accorde pas la plus faible mention.

C'est en 1831 seulement que preud fin cette éclipse scientifique, peut-être unique dans les annales médicales, et dont nous ne tenons pas le mystère pour complètement éclairci. En Russie, Yähnichen ou Janikeu, sur les domées théoriques de Hermani, injecte de l'eau l'égèrement aci-dulée par de l'acide acétique dans les veines d'un cholérique. Puis la méthode s'étend à la faveur des grandes épidémies du xixe siècle (5).

Les, injectious intraveineuses de lait (6), remises un instant en discussion, furent promptement abandonnées, et vers 1879, sous l'impulsion de Dujardin-Baumetz, la technique intraveineuse reprit droit de cité, pour entrer bientôt dans la thérapeutique courante.

Il avait fallu deux siècles pour que, grâce à l'asepsie, pût se réaliser l'utopie des grands précursours du XVII<sup>e</sup> siècle.

 (3) P.-J.-G. CABANIS, Coup d'œil sur les révolutions et sur la réforme de la médeciue (Paris, Crapard, An XII, 1804).
 (4) J. LORDAT, Traité des hémorragies (Paris, Goujon,

1808). (5) Voy. HAYEM, Leçons sur les maladies du sang (Paris, Masson, 1900, p. 32).

(6) DEMETRE CULCER, Essal expérimental sur les injectious intraveineuses de lait (Thèse de doctorat, Paris, 1879, n° 225).

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL

#### LE MOUVEMENT MÉDICO-CHIRURGICAL EN TUNISIE

#### Par le D' LEMANSKI.

Depuis plus de viugt ans, l'activité scientifique, au pays des Beys, s'est manifestée par de très nombreuses et très intéressautes publications.

Sous la reinarquable direction de Cit. Nicotia, l'Iliastitut Pasteur de Tuule sat devenu un centre important de médecine expérimentale prétropleale. Les travaux de ce maître éminent et ceux de ses collaborateurs, CONSIM, BLAZOT, CONSIOI, LE BAILAY sont aujourd'hui conuus de tous et cités par les auteurs les plus autorisés. If faut particulièrement mentionner les recherches sur le typhus exanthématique (propagation par les poux); la féver méditernatéeme le tentiement et la prophylaxie de la rage; le kala-azar et le bouton d'Orient (leishmanioses); le truchoue (réceute contuumiestion à l'Académie de médecine avec le D' Cnénod); le virus filtrant, de la grippe, etc., etc. Ct. NICOLLE compte d'importantes découvertes thérapeutiques à son actif les vaccins antiéberthiens, antistaphyloeoecique, antigoucocodique auticoquellucheux, dont l'efficacité est indéniable. Récemment, Cts. NICOLLE et CONSRII, préconisaient la vaccination contre la fêvre méditerranéeme et recommandaient l'action préventive du sérum de convalescents dans

certaines affections contagieuses (rougeole, en particulier).

L'école tunisienne de bactériologie et de médecine
expérimentale acquiert, chaque jour, une plus grande
notoriété grâce aux découvertes et aux publicatious
de cette plétade de savants dont CH, NICOLLE est l'animateur.

La chirurgie a également ses représentants de haute

### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Sutte)

valeur: à l'hôpital civil français, BOUQUET et LEHUCHER, à l'hôpital Sadikl, BRAQUEHAYE et BRUN.

Bouguzir a signale des cas sombreux de splénectomie heurensement opéré et siutivà de gerfeion; il présentati, récemment, une malade opérée d'an cancer du cœcum et guérie depnis einq ans ; avec Massillor, un cas d'invagination lièc-creale ehronique, avec laparotomic et guérisou, pièces à l'appui; une très jolie observation d'extraction, par repérage a compas d'ilmrôor; d'une balle de revolver, au contact de l'atlas, radiographie et repérage faits pur JADBERT DE BRAUJEU, radiographe des hógitanx; avec Massillor, un cas de pleurésie purtuelte avillaire, à pneumocque, opérée et guérie. A etier un excellent article, avec observation, sur l'emplo du vaccin de DEJURY, en chirage des hógitans; avec Massillor, avec des pleurèsie purtues des la presentation des la presentation de l'article, avec observation, sur l'emplo du vaccin de DEJURY, en chiragire.

LEHUCHER, avec PLANCKE, rapporte le cas d'un kyste hydatique du poumon, guéri à la suite d'intervention. Les auteurs disent dans leurs conclusions:

«Le traitement chirurgical des kystes hydatiques uon infectés du ponmon constitue nue opération simple. d'exécution facile et d'une sécurité presque absolue l'on s'abstient de tonte anesthésie par inhalation et à la condition que la tumeur ne présente pas avec le hile de rapports dangerenx. »

Le professenr agrégé BRAQUEILAVE, qui assume la lonrde tâche de la lirection de l'hôpital Sadiki, continue la elle série de ses publications et communications il signalait, il y a pen de temps, la guérison, et la sortie au treizième jour, d'une malade chez laquelle il pratiqua nne hystérectomie pour suppuration pelvienne; il communique plusieurs observations de localisations rares de kystes hydatiques.

BRUN, aucieu chef de chinque du professeur HARYMANN, fait, dans son service de l'hópital Saditi, une ample moisson de documents. Il indique les avantages de la fermeture sans drainage, après opération des l'aystes hydatiques suppurés da fois, et l'opportunité de l'intervention précoce dans l'appendictie; il décrit une orchiotomie pour volumienx éléphantiasis des bonrses; une sétonôse colique droite d'origine ambienne (avec MASSEZOT); il relate le cas d'une femme atteinte de choldithiase familiale dont la vésicule énorme contensir blus de 1 voo calculs (opération, urérison).

Les médeeins de l'hôpital civil, de l'hôpital Sadiki, de l'hôpital italien, comme lenrs collègues chirurgiens, recueillent des faits et des observations dignes d'intérêt.

MASSIGO, À l'hôpital eivil, observe un' œdème infeteiux du l'aryax, saus diphtérie, chez un enfant de trois aus et deuni avec trachéctouile et gaérison; un cas de heart-block passager survean chez un aortique et ayant cédé à un traitement par le néssalvarsan: une psychose, à forme de confusion mentale, an décours d'une scariatiue; il écrit un article très documenté sur les cavernes pulmonaires thereculeuses à symptomatologie d'emprant.

A la Société des sciences médicales de Tunisie, on dans Voir la suite à la page X.



Téléphone :

### PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et aronatise

### ULCÈRES, GASTROPATHIES, HYPERCHLORHYDRIES

Sténoses pyloriques, Fermentations anormales, etc., Anti-Oxyurasique puissant.

DOSES 1 to à 50 grs. par jeur dans Ezu, Lait ou Tizane, haque Flacon porte une meaure dont le conteau contespand à 10 grs. de Cambonate de Uismuth, Ph. Lascossu, 71, Av Victo-Emmanuel III, Paris et toutes Ph<sup>in</sup>.

Laboratoire de BIOLOGIE appliquée

H. CARRION & CIE

C I E Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

### LEVURE CARRION B 17

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

les périodiques, je relève les publications ou communications suivantes:

MINGUET signale un cas de guérison de vomissements ineoercibles, chez une pithiatique, par les étincelles de haute fréquence; LANÇON, la récalcification, par voie endoveineuse, par une solution de manganate calcicopotassique; MINGUET et CASSUTO, une poliomyélite antérieure, d'origine searlatineuse ; SBRANA, un cas d'œdème du nouveau-né : LEVI et BONAN, un monstre double thoracopage, né vivant et succombant au bout de cinq jours : EMILE LÉVY, un monstre dérodyme : CALAMIDA et DE BRAUJEU, spondylite rhumatismale chronique et spondylite traumatico-infectieuse; SURIN, uronéphrose ealculeuse; DELEUIL, deux cas de kystes hydatiques du rein ; SORIA, anurie ealculeuse guérie par eathétérisme urétéral; Cortest, monstre symélien; SORIA, hématurie, néphrotomie, décapsulation, guérison ; Mme Brun-Romme, les cedèmes au cours de la dysenterie bacillaire; SBRANA, un cas de maladie de Hodgkins, pseudo-leucémie; Scialom, la tuberculose chez les Israëlites tunisiens et une revue d'ensemble sur la fièvre méditerranéenne.

Ces études ont parn dans la Revue lunisienne des sciences médicales, qui est déjà vieille de quinze ans et dont la publication est assurée, depuis cette époque, par le dévoué secrétaire général Cassuro.

Le Tunis médical, plus nouveau venu, est dirigé par les D<sup>18</sup> LOUIS CAILLON et JAUBERT DE BEAUJEU. Il a publié des travaux très remarqués parmi lesquels je citerai:

CH. NICOLLE, La question de la rage devant le corps médical tunisien ; Zammir, l'racture isolée de la cinquième vertèbre lombaire ; Masser,or, Tuberculose et pseudotuberculose ehez les militaires indigènes; LEGRAND (de Djérissa). Les caractéristiques biologiques du caneer ; BURNET, directeur de l'hygiène en Tunisie, une étude sur Cl. Bernard ; HENRY, Symbiose, vitamines et maladie par carence ; Deleun, Littrite suppurée et périurétrite pénienne; FRAUDET, Un cas de contamination syphilitique par morsure : Gobert. Revue des dernières acquisitions relatives à la bilharziose : Vullien. La dératisation des navires; Consem, Symptomatologie du typhus; Burner; Diagnostic de laboratoire du typhus ; Gobert, Prophylaxie de la même affection ; JAMIN, De nombreuses études sur la syphilis : Éruptions tertiaires entances chez les indigènes tunisiens; Quelques idées générales sur le traitement de la syphilis ; Un cas rare de contamination syphilitique : La syphilis utérine vue au spéculum : LEFÈVRE, Réaction méuingée à forme myoclonique, an cours d'une grippe.

Toute cette activité scientifique pronve l'intensifie de la valeur du novement médico-chirurgical, ne l'unisse, qui méritaient d'être signalées aux lecteurs du Paris médical. Je n'ai pu, dans une revue de ce genre, aux dimensions restreintes, qu'esquisser une caumération sommaire, suffisante, expendant, pour souliquer l'importance, le nombre, l'intérêt des travaux, le soin particulier dans les recherches et les observations que montrent leurs auteurs.

#### REVUE DES REVUES

Les réactions ganglionnaires péri-auriculaires d'origine otitique chez l'enfant (Dr PH. CADENAULE et Dr RETROUVEY, Revue de laryngologie, nº 12, 30 juin 1921).

Les auteurs étudient la propagation de l'infection auriculaire par voie lymphatique.

Les lymphatiques de l'oreille aboutissent aux différents groupes parotidien, mastoùlien, infra-auriculaire, rétropharyngien. Ces groupes possèdent des offérents qui se reudent aux ganglions supérieurs de la chaîne cervicale profonde.

Les complications gauglionnaires sont fréquentes chez fenfant atteitut d'oite. Elles aboutissent à la suppuration, à la résolution si elles sont précocement reconnues et traitées. Elles sont importantes à comaître d'ann les cas où l'inicétoin de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne évolue insidieusement, dans les cas où la caisse tympanique guérit alors que l'adeinte se dévoloppe.

Il s'ensuit que toute adenite cervicale ou parotidienue non attribuable à une infection buccale ou naso-pharyngienne nécessite l'examen de l'oreille.

J. TARNEAUD.

Les fistules œsophago-trachéales (Dr A. Gor, Revue de laryngologie, nº 7 et 8, 15 avril 1921).

Il existe des fistules congénitales avec imperforation de l'œsophage, eutraînant la mort des la naissance. ! Les fistules créées par la tuberculose sont dues à des lésions uleéreuses de la trachée, de l'essophage ou à l'évacnation de gauglions caséifiés dans la .nmière de ces conduits.

I.e syphilome, avant la période d'nleération, se décèle par de nombreux symptômes: dyspnée, cornage, dysphagie, toux; à la période d'uleératiou, il crécune fistule œsophago-trachéale.

Le caucer, l'anévrysme aortique, certaines inflammations localisées de l'œsophage peuvent causer la fistule

Elle se caractérise par la gêne mécanique de la respiration, de la déglutition, par la toux dite « aboyante » les hémorragies, la douleur. Elle se diagnostique par l'examen radiographique, par le cathétérisme et surtout l'œsophagoscopie et la trachéoscopie qui permettent l'examen in situ.

Le pronostie est grave, la mort survenant par suite des complications pulmonaires dues à la déglutition.

Le traitement se résume dans le repos du conduit cosophagien; l'alimentation se fera à l'aide d'une sonde à demcure ou par gastrostomie. Les perforations haut situées sont seules susceptibles d'un traitement chirurcical curatif.

Telles sont les principales données de cette question traitée de façon intéressante par l'auteur et qu'accompagne une bibliographie complète.

J. TARNEAUD.

TUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME Soule Préparation permettant la Thérapoutique Arsenicale Intensiva par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



GOUTTES dosées à 2 millio. 10 à 20 par jour (en deux fois)

AMPOULES 1 à 2 par jour — å 50 millio

COMPRIMÉS 143 ---- à 25 millig.

216 -GRANULES - à 1 centigr.

Traitement spécifique et abortif de la

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TELÉPHONE 114

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Corps thyroïde MONCOUR Myxædème, Obésité

Arrêt de Croissance

TELÉPHONE 114 Autres préparations MONCOUR

Extreit

Extrait

Extrait de bile MONCOUR Collques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

De 2 & 6 sphérulines

par jour.

dosées à 10 ejar.

En sphérulines

MONCOUR insuffisance rénale Albuminurie Néphrites, Urémie En sphérulines dosées à 15 e/gr par jour.

Extrait rénai

De 4 à 16 sphérulines

**Fibromes** En bonbons dosés à 5 ejgr. sphérulines dosées à 35 ejgr. De i à 4 bonbons par jour. De i à 6 sphérulines — Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine En sphérulines

De 1 à 3 sphérulines

DAT JOUR.

de Muscle lisse de Muscle strié Moelle osseuse dosées à 20 eter. Myocerdine oudre surrénele Thymus, etc., etc.

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadles du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Éculty (Rhêne) Notice sur demande

### Le Traitement actuel de la Syphilis

Par le Docteur E. EMERY Médecin de Saint-Lazare.

Avec la collaboration du Docteur A. MORIN, ancien interne de Saint-Lazare

1921, 1 volume in-8 de 229 pages. .

7 fr. 50

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

#### REVUE DES THÈSES

SIN (Thèse de Paris, 1919. Arrault et Cie, éditeurs,

Le très consciencieux travail de M. Cousin, qui porte sur 123 observations, a été fait au Centre ophtalmologique de la IX<sup>e</sup> Région, M. Cousin a réuni tous les cas que nous y avons observés pendant une période de plus de trois ans et a tiré de tous ees faits une étude d'ensemble dont il convicnt de le féliciter.

Après avoir insisté sur l'importance et la fréquence des blessures du cristallin, il distingue les cataractes par plaics pénétrantes, par contusion et par commotion. La pathogénie aussi bien que la symptomatologie en sont très différentes et les complications naturellement beauconp plus fréquentes et plus graves dans la première variété. Cc sont ici des complications inflammatoires: irido-cyclite et réaction sympathique, qui contraindront souvent à l'énucléation de l'œil traumatisé : celles-ci ne s'obscryent pour ainsi dire jamais dans la cataracte par contusion ou commotion, alors que les complications méeaniques, le glaucome excepté, y sont plus fréquentes. Ce sont des hémorragies du vitré, de la rétine ou de la région maculaire, des déchirures choroïdiennes.

Le pronostic est plus sévère chez les blessés de guerre que chez les accidentés du travail, en raison de l'étendue des lésions, de l'infection fréquente et de la présence de corps étrangers qu'il faudra toujours rechercher par la radiographie et par l'électro-aimant.

A côté du traitement d'urgence, visant à l'extraction

Cataractes traumatiques de guerre, par G. Cou- des corps étrangers magnétiques au moyen de l'électroaimant et au recouvrement conjonctival de la plaie pour peu que celle-ci soit assez large, l'auteur conscille très nettement l'opération de la cataracte elle-même, en l'absence de tout phénomène inflammatoire. Suivant sa très juste remarque, l'intervention doit être faite alors sans la moindre hésitation, puisqu'en aucun cas elle ne donnera de résultats inférieurs à l'abstention.

Enfin, on ne saurait trop insister sur la prophylaxie des cataractes traumatiques et. d'une manière générale. de toutes les blessures du globe oculaire. Dès les premiers mois des hostilités, avec M. Cousin nous avions attiré l'attention sur la possibilité d'éviter les blessures du globe oculaire dans une proportion considérable (dans 75 p. 100 des cas au moins), soit une économie de plus de 60 millions de francs par an en pensions ou en gratifications (1). Beaucoup de nos collègues, après nous, ont présenté des masques pare-éclats. Jamais l'un de ces modèles n'a pu triompher de l'inertie des bureaux. Rien n'a été fait au cours de la guerre à ce point de vue et rien ne le scra, de longtemps, on peut le craindre, en dépit de l'intérêt qui s'attache à cette question. F. TERRIEN.

La procidence du cordon à la Maternité de

Rennes, par Louis Jouvin (Thèse de Montpelliei). Exposé et commentaires de 24 observations recueillies cu huit aus à la Maternité de Rennes.

(r) F. TERRIEN et COUSIN, Prophylaxie des blessures du globe oculaire (Archives d'ophtalmologie, nov.-décembre 1915).

### TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÈGLES difficiles, Excessives, Insuffisantes PUBERTÉ, MÉNOPAUSE, VARICES, HÉMORROIDES, PHLÉBITES, VARICOCÈLES

### du Docteur BARRIER

Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Senecon, etc.

ENFANTS: 2 à 3 cuillerées à dessert par jour. ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

DOCTEURS: Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire?

Conseillez: l'HÉMOPAUSINE

Laboratoires du D' BARRIER, 1 es Abrets (Isère). - LITTERATURE, ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## Névrosthéniqu

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1º En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centim. cube. Enooi gratuit d'échantilions à MM. les Docteurs, Téléphone 682-16.

(pour la voie 2° En Gouttes gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, M 85, rue Mozart, PARIS



### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

## VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO - ROME

### BIOPLASTINA SERONO

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boltes de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boltes de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours dans la région fessière,
PAS D'INTOLÈRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la " BIOPLASTINA SERONO " à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (I°)

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)
Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

RICHARD POMARÈDE

LA CURE DE DIURÈSE

..... 3 fr.

### REVUE DES THÈSES (Suite)

Papillomes et kystomes papillaires des galactophores (M. MARIH HOFFMANN-CHASSARV, Thèse de-Montpellier, 30 juillet 1920).

Décelées par l'écoulement du sang par le mamelon, associé à la préseuce d'une tumeur rétro-mamelonnaire à évolution lente, ces timeurs imitent le plus souvent l'aspect de cavités kystiques dont la paroi intenne présente des exrosisances papillomateuses dont l'axe conjonctivo-vasculaire est tapissé d'unc ou plusieurs assisses épithéliales cylindriques régulières. La dégend-rescence maligne de ces timeurs est possible, quoique exceptionnelle. L'étendue de l'acte opératoire sera réglée par le volume de la tumeur.

Trépanation chez le nouveau-né (M. Louis Jean-Louis, Thèse de Montpellier, 21 juillet 1920).

Cette intervention est indiquée dans les quelques jours qui suiveut la uaissance pour remédier aux enfoncements craniens, consécutifs à l'accouchement, qui menaceraiqui la vic, la moltife et ultricireurement l'état psychique de l'eufant. Qui peut faire appel, soit à la trépanation limités transosseuse, soit à la trépanation transmembraneuse de Cushing, Pratiquée opportuniement et dans de bonnes conditions d'assepsie, les résultats en sont satisfaisants. Ils soit moins bous dans les cad l'inforragie méningée

De l'inversion du vagin chez les hystéromisées (M. Ange Calcatoggio, Thèse de Montpellier, 19 juin 1920).

Eventualité exceptionnelle, cette iuversion ne survient qu'après des luyérécetoniles vaginales pour prolapsus complet de l'utérus. Le prolapsus génital coultime malgré l'hystérectonile, grâce à la béance exagérée de l'hiatus uro-génital par effondrement du plaucher pet/den, et le vagin se retourue en doigt de gant. L'intervention la meilleure consiste dans la colpetonile totale. Dermas.

#### VOYAGES MÉDICAUX

#### LE XVº V. E. M.

Les voyages d'études aux statious lydrominérales et climatiques, entrepris chaque année depuis 1895 par Landoury et son dévoné collaborateur Carron de la Carrière, ont eu, jusqu'à la guerre, un succès et une réputation croissants. Interrompus depuis 1914, Is vont reprendre cette année du 4 au 13 septembre à truvers les stations lydrominérales du Centre : là compendront aussi la visite de nombreux sites climatiques, grâce à une grande randomnée en auto-cars, à travers les monts d'Auvergne. Le professeur Carnot, successeur les Landoury à la chaîre de thérapeutique de la Tacutté, assisté du professeur agrégé Rathery, prend la direction scientifique du voyage et fera avec lui les conférences sur les diverses stations. Le D' Gerst est clargé de la lourde têche de l'organisation maternelle.

Les adhésions ont été, d'emblée, si nombreuses que la liste, à peine ouverte, a dépassé le chiffre limité assigné, et que, pour satisfaire à une partie des demandes, force a été de porter le nombre des voyageurs à 150 au lieu de 100 ; un pareil nombre rend particulièrement difficiles le logement dans des stations encore encombrées ainsi que les voyages en auto-cars. Même ainsi, il a été impossible d'accepter tous les participants, les étrangers surtout qui se montraient désireux de connaître nos belles stations et d'en faire, plus tard, bénéficier leurs malades. Un tel empressement démontre éloquemment l'utilité de cette œuvre française et la nécessité de la reprendre. Il atteste la faveur dont jouissent les V. E. M., notamment parmi nos amis étrangers : car c'est aux efforts de propagande francophile des Ehlers à Copenhague, des Dejace à Bruxelles, des Léonhardt à Amsterdam, des Long à Genève que nous devons rapporter tous les témoignages de sympathie française reçus de nos adhérents étrangers.

La motifé des piaces ayant été réservée aux médecins étrangers, on compte parmi eux 34 Danois, 17 Belges, 6 Hollandais, 5 Suisses, bou nombre d'Italiens, d'Anglais, de Roumains, d'Espagnois. Beaucoup sont, d'ailieurs, des visiteurs de marque, coume les professeurs Sanarellii (de Romo); lörgursen, J.ssen, Ernst, les D\* Van Breemer (d'Amsterdam); Clarkom (de Dublin), Gaster (de Londres); P\* Hauel, Janssen, Thalbitzer, Péronard, W.is u, Salomousen, Guidal, June (qui furent, durant la geurre, les médécin-clief et clairugi's ná de l'ambulauce danoise); Sillier (de Leysiu); Besse (de Genève), etc., etc.

Dans les difficiles conditions économiques actuelles, ce voyage de douze jours pour un prix total de 500 frause n'a pu s'organiser que grâce à de nombreux et généreux concours : l'Office national de tourisme a pris le 15 V. R. M. sous son égide officielle. Les compagnies de chemin de fer P.-L. M. et P.-O. cut mis à l'organisation des itindraires et des trains sefeiars une complaisance indepnisable. La Compagnie fermière de Vichy, la Pédération thermale d'Auvergne, la plupart des municipalités, des Sociétés thermales nous sout venues en aide et s'apprétent à recevoir dignement leurs hôtes. Le programme du voyage permetra d'alleurs de se rendre compte combien l'Hinfraire est condensé et combien de merveilles plydrominérales et climatiques s'appréte à parcourir le 15 V. E. M. à travers les stations du centre de la Prance

#### ITINERAIRE-PROGRAMME.

Dans chaque Station la visite aura lieu par groupes, sous la conduite des médecins de la Station; des Conférences seront failes par le professeur Carnot ou le professeur garégé Rathery, et par l'un des médecins de la Station, délégué par ses confrères.

4 Septembre. — POUGUES-LES-KAUX.

Concentration à Pougues-les-Eaux, vers 13 h., au
Splendid Hôtel. Déjeuner. — Visite de la Station.

5 Sephambre — SAINT-HONORÉ, — BOURDON-LANCY, Départ par train spécial vers 6 l. du matin. Arrivée à Remilly vers 7 h. 30. Trajet Remilly-St-Honoré-les-Bains en autobus. Visite de la Station de St-Honoré-les-Bains, Déjeuner à 10 h. 30. — Conférences, — Départ pour Remilly à 12 h. 30. — Départ de Remilly par train spécial 4 14 h. Arrivée à Bourbon-Lancy vers 16 h. Visite de la

## STRYCHNAL LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine P. LONGUET No. 700 tour ce.

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

### Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIº) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE

et la MÉDECINE INSTRUMENTS

Appareils pour la Mesure DE LA

PRESSION ARTÉRIELLE **ENREGISTREURS** DE DIAGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Postes complets d'Électrocardiographie

CATALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES sur demande. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.

LACTOBY

Traitement Biologique

ACTOBYL

CONSTIPATION

1" Ferments lactiques; 2" Agar-Agar:

3º Extrait Biliaire: 4 Extrait total des Glandes de l'Intestin

AVALER SANS CROQUER

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Av. de Wagram, PARIS

MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLENIQUES ET BILIAIRES

CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE

GOMENOL, CAMPHRE AMPOULES - PILULES

ABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE

> 159, Avenue de Wagram

### VOYAGES MÉDICAUX (Suite)

Station. - Conférences.

6 Septembre. — BOURNON-L'ARCHAMMAULT-VICHY. Départ par train spécial à 6 h. 71. 0 du matin. Arrivée à Moulins vers 7 h. 40 et à Bourbon-l'Archambault vers 9 h. 30. Visite de la Station. — Conférences. — Départ à 14 h. par train spécial pour Moulins et Vichy. Arrivée à Vichy vers 16 h. 40. Conférences à 18 h.

7 Septembre. — Vicity.
A 8 h.: Visite de l'Établissement thermal, Visite des Sources, de l'Etablissement thermal, Visite des Sources, de l'Etablissement d'an groupe pour la visite de St-Yorre et de Saillis-les-Balins.

8 Septembre. — CHATHL-GUYON.
Départ à 7 h. 20 par train spécial pour Chatel-Guyon.
Arrivée vers 9 h. Visite de la Station. — Conférences. —
Départ vers 17 h. 10. Arrivée à Royat vers 18 h. 30.

rivće à Royat vers 18 h. 30. 9 Septembre. — ROYAT.

A 6 h. du matin : Départ pour l'ascension (facultative) du Puy-de-Dôme. Vers 9 h. 30, visite du Sanatoriumde Durtol et de l'Etablissement « La Terrasse » à Chamalières. — Visite de la Stațion à 1, 1, — Conférences.

10 Septembre. — SAINT-NECTAIRE et les STATIONS LIMATIQUES des Monts d'Auvergne.

Départ en auto-ear à 6 h. du matin pour St-Neetaire. Trajet par le Col de la Moreno, Oreival, les Roches Tiilère et Sanadoire, le Col de Dyanne, le Lae Chambon, Murols. Arrivée à Saint-Neetaire vers 9 h. 30. Visite de la

Station. — Conférences. — Départ vers 13 h. pour le Lioran et Vic-sur-Cère par Besse, le Lac Pavin, Condat-en-Péniers, Murat. Le Lioran, Dîner et coucher à Vie-sur-Cère (et éventuellement au Lioran).

11 Septembre. — Les Monts d'Auvergne.

Départ en auto-ear vers 6 h. par le Lioran, le Col de Néronne (arrêt pour l'ascension du *Puy Mary*), Salers. Visite de la ville. Mauriae, Bort, Tauves. Arrivée au Mont-Dore vers 19 h.

12 Septembre. — LE MONT-DORE.

A 6 h. du matin départ pour l'asecusion (facultative)

du Puy de Sancy. — Déjeuner. — Vers 14 h., visite de la Station. — Conférences.

13 Septembre. — I.A BOURBOULE. Départ par le train de 6 h. 18 pour La Bourboule. Visite de la Station. — Conférences.

14 Septembre. — Evaux et Néris.
Départ par train spécial à 7 h. 20 pour Evaux-les-

Balns. — Arrivée à Evanx vers 10 h. — Visite de la Station. — Conférences. — Départ à 15 h. 08 pour Montluçon. Arrivée en anto-ear vers 16 h. 45 à Nérls-les-Balns. Visite de la Station. — Conférences. 15 Septembre. — LAMOTTE-BRUVRON.

Départ de Néris-les-Bains vers 7 h. et par train spécial à Montlugon à 8 h. 15. Arrivée à Lamotte-Beuvron à 1 h. Visite du Sanatorium. — Conférences. — Dislocation dans l'après-midi. Départ pour tontes directions.

### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUES

ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES. — Combinaison formaldéhydogafacolo-tamique, douée d'un puissant pouvoir antiseptique, modificateur et désorisant.

Traitement de choix de l'ozène, du coryza, des rhino-pharyngites. S'emploie en insufflations.

Produits Lambiotte frères, 3, ruc d'Edimbourg, Paris, (8°). SULFO-RHINOL DU D' FAYÈS. — Baume antibacillaire au soufre naissant et benjoin en tube stérilisé, produit des vapeurs sulfureuses.

INDICATIONS: Désinfection du rhino-pharynx. Prophylaxie des maladies des voies respiratoires.

Echantillon: Laboratoires Fayès, 3, rue du 4-Septembre, Paris.

| Anémie,<br>Scrofule,<br>Chlorose,<br>Lymphatisme.       |                                                                                                                                                           | Tuberculose<br>pulmonaire,<br>osseuse,<br>ganglionnaira. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | "Calciline" REGALGIFICATION - REMINÉRALISATION                                                                                                            |                                                          |
|                                                         | COMPRIMÉS à DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE  Mode d'Emploi : 2 Comprimés dans un peu d'eau uvanil chaque repas. Enfants 1/2 dose.  A. ODINOT PARIS 25, RUE VANEAU |                                                          |
| Croissance,<br>Adénites,<br>Coxalgie,<br>Maladie des Os |                                                                                                                                                           | Diabète,<br>Grossesse,<br>Allaitement,<br>Convalescence  |



### OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directour, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

Conditions speciales pour MM. les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois

### PARAFFINOLEOL HAME

Paraffige liquide chimique

NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes : ( \* Aromatisė.

Indications:

2º Sans arome. Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

PRODUITS DE RÉGIME

HEUDEBERT Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiques LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

CURE DE LOJES URI

GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE



# Antiphlogistine

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

Rappelez-vous de l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Furonculoses, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie.

Rolte d'essal et Littérature sur demande faite à B. TILLIER, pharmacien de 1º classe, 116, rue de la Convention, Paris-15°

# NOUVELLES

Merologie. — Le Dr Victor Boutens, decédé à Marseille à sokrante-sopt ans. —Le Dr Georges Dugas, aucien interne des höpitaux de Marseille et aucien chef de clinique chirurgicale à l'Ecole de médecine de Marseille, decédé/l'Algae et trente-sept nam. — Le Dr Charles Baradat de Lacaze, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à Saint-Gervais-les-Bains. — Le Dr Molk (de Columar),

Le D' Kremer (de Lágeo), — Maw Charles Piessinger, chemne de M. le D' Charles Piessinger, membre correspondant de l'Académie de médecine, mère de M. le D' Noel Piessinger, professeur agrégé à la Paculté de médecine, médecin des lópitaux, belle-mère de M. le D' Jaurence, chirurgien-adjoint de l'abpital Saint-Joseph. Nous prions nos trois contrères d'agréer l'expression de notre douloureuse sympathie. — Maw Léon Genévrier, mère de M. le D' Joseph Génévrier, médecin de l'ibpital Saint-Joseph, à qui nous exprimons nos bien sympathiques coudelénecs. — Le D' Lemarignier (d'Argentan).

Marlages. — M. P. Huberte Kresser, fille de M. le D'Kresser, est fiancée à M. Marcel Mélendés, architecte. — M. le D'-Georges Burgard, fils de M. Burgard, directeur des hospiess civils de Versailles, et Mus Marthe Caumont.

Léglon d'honneur. - Sont nommés :

Cheraliers: M. le D' Guillemet, professeur de clinique obstétricale à l'Ecole de médecine de Nantes; M. le D' Butruille, chirurgien de l'hôpital de Roubaix; MM. les D' Desclaux et Mesnard (de Paris).

Ecole du service de santé militaire. — Les prix de la bourse et celni du troussean des élèves à admettre à l'École du service de santé militaire, à la suite du concours de 1921, sont fixés ainsi qu'il suit ; 1º Prix de la peusion 1 500 francs; 2º prix du trousseau 2 090 francs pour la 1ºe année, plns 460 francs par anuée supplémentaire passée à l'école; 3º prix du demi-trousseau 1 045 fr. pour la 1ºe année, plus 230 francs par année supplémentaire passée à l'école.

Convocations pour les examens à la Faculté de médeeine de Paris. — A partir du 1 et octobre prochain, MM. les étudiants candidats aux différents examens seront convoqués par voie d'affichage des séries cutre lesquelles ils auront été répartis.

Cette répartition sera établie par jour et par épreuve :

1º Etudiants de l'ancien régime d'études. — Les séries d'exauen seront affichées le mercredi de la semaine qui suivra la date de consignation à midi, sur un tableau réserve à cet effet :

2º Etudiants du nouveau régime d'études. — Les dates d'ouverture des sessions pour chaenne des matières des examens de fin d'année seront affichées un mois à l'avance. Les listes des candidats seront affichées le mecredi qui précédera la date d'ouverture des sessions.

Des convocations individuelles seront adressées à ceux de MM. les étudiants résidant dans les départements, y compris le département de Seine-et-Oise, et aux candidats aux examens de clinique résidant à Paris ou en province.

Hôpitaux de Paris. — Parx Partioux. — Un concoust province de prix concernit de prix principal de prix Pillioux aux internes et aux externes des hôpitaux qui aurout fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille, Exceptionnelleurent en 1921, il sera décerné deux prix aux candidats internes et deux prix aux candidats externes.

Les candidats doivent se faire inscrire à l'administra-

# VITTEL

# GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

# SOURCE HÉPAR

Régime des HÉPATIOUES

# LA MÉTAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre
Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SEPARES

Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

# NÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

# ENTERITE

VALS PRÉCIEUSE





Ch LOREAU, 3<sup>31</sup> Rue Abel (Gare de Lyon) PARÍS, XIII

BRONCHITES

ASTHME TOUX GRIPPE

GLOBULES OF D'DE KORAB
A L'HÉLÉNINE DE KORAB
EXPERIMENTES PARIS LES HOPITAUX DE PARIS
L'HÉLÉNINE DE KORAB calme la foux, les
guintes même incoercibles taril l'expectoration.

CHELEVINEDE KURRA SAMME LA GUAL, ES quintes même incoercibles, taril l'expectoration, diminue la dyspace, prévient les hémoplysies. Sterilise les bacciles de la tuberculose et rie l'adique pas l'estomac CHAPES 12 RUE DE L'ISLY PARIS

TONIK FINE

(SERUM NEURO-TONIQUE)

Caude of the sound of the sound

5, rue Ballu — PARIS

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES

Entérite muco-membraneuse Entérites diverses, Diarrhées infectieuses

Constination

raneuse,

LACTION DERMATOSES

Acné · Furonculose Urticaire · Eczéma

Dose: 4 comprimés par jour

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE-5, Rue Ballu-Paris

# SUPPOSITOIRE CONSTIPATION Const. HENRY ROGIET 19. Avide Villiers.

INFECTIONS CHRONIQUES

SYPHILIS TUBERCULOSE CORTIAL

# NOUVELLES (Suite)

tion ceutrale de l'Assistance publique de 14 heures à 17 heures du 10 au 15 octobre inclus.

Le mémoire prescrit comme épreuve devra être déposé le 15 octobre au plus tard.

Préfecture de la Seine. — M. le Dr Couty (Eugène-Léon) est nommé médeciu de l'état civil dans le 11° arrondissement.

Hôpital Boueleaut. — Le conseil municipal vient d'émettre l'avis de créer à l'hôpital Boucicaut une consultation d'oto-rhino-laryngologie qui sera confiée à un oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux.

Hôpital franco-brésillen. — Le conseil municipal a émis un avis favorable à l'installation d'un service de clinique chirurgicale dans les bâtiments de l'ancien hôpital franco-brésilien.

Hopital Laennee.— M. 'e D' Baldet.w.ck fera da's le service du D' Bourge is une série ¢ ed lix leço is et démonstrations pratiques sur les affections oto-finio-laryngologiques courantes, les mardi, jeudi et samedi à partir du 6 sen'embre.

Faculté de médecine de Toulouse. — La chaire de médecine opératoire est transformée en chaire de clinique chirurgicale infantile et orthopédie.

M. Caubet, professeur de clinique chirurgicale, est, sur sa demande, nommé professeur de clinique chirurgicale infantile et orthopédie.

M. Dambrin, professeur de médecine opératoire, est, sur sa demande, nommé professeur de clinique chirurgicale.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Tandis que M, le D' Robert Picqué, agrégé d'anatousie, était nommé professeur d'anatousie à la Faculté de médecine de Bordeaux, à M. le D' Princeteau, agrégé d'anatomie également, était conféré le titre de professeur.

PRIN COSTES A BORDEAUX. — Les candidats Labuchelle et Chavannaz sont arrivés ex aquo à la fin des épreuves. Une épreuve supplémentaire a donné le classement suivant : 1° M. Labuchelle ; 2° M. Chavannaz.

Faculté de médecine de Lille. — M. Gaudier, professeur de clinique chirurgicale infantile, est, sur sa demande, nommé professeur de clinique chirurgicale.

nommé professeur de clinique chirurgicale.

M. Le Fort, professeur de médecine opératoire, est, sur sa demande, nommé professeur de clinique chirurgicale infantile.

M. Vauverts, professeur d'accouchements et d'hygiène de la première cufauce, est, sur sa demande, nommé professeur de médecine opératoire.

Faculté de médeoine de Nancy. — La chaire d'ophtalmologie est supprimée et remplacée par une chaire de médecine opératoire. M. Michel, chargé de cours, est nommé professeur de médecine opératoire.

Le concours qui devait s'ouvrir le 7 novembre 1921 devant la Faculté de Nancy, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de nuédecine et de pharmacie de Besançon, est reporté au 21 du même mois.

Faculté de médecine de Montpellier. — Des concours seront ouverts :

Le 24 octobre 1921, pour la place de chef de clinique chirurgicale.

Le 20 octobre 1921, pour les places de chef de clinique obstétricale et de chef de clinique des maladies mentales et nerveuses. Le 26 octobre, pour les places de chef de clinique des maladies des voies urinaires et d'oto-rhino-laryngologie. Le 15 novembre, pour la place de chef de clinique de gynécologie.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 12 octobre, 16 heures, pour les cinq premières places; jusqu'au 10 novembre, pour la place de chef de clinique de gynécologie.

École de médecine de Dijon. — Un concours s'ouvrira le 24 octobre 1921, devant la Faculté de médecine de Lyon, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Dijon.

Le registre d'inscription scra clos le 23 septembre.

École de médecine de Marseille. — Un concours s'ouvrira à ladite Ecole le 15 novembre pour un emploi d chef des travaux d'anatomie et de physiologie.

Le registre d'inscription sera clos le 13 octobre.

CONCOURS DE CLINICAT. - Sont nommés :

MM. Périot, chef de clinique médicale thérapeutique ; Boyer, chef des travaux de bactériologie; Robiolis, def de clinique obstétricale ; Loriot, chef adjoint de clinique obstétricale ; Hayeun, chef de clinique clirirurgicale ; Tabet, chef adjoint de clinique chirurgicale ; Pringanit, chef de clinique exotique.

Concours d'adjuvat. — M. Gros est nommé aide d'anatomie et de physiologie.

CONCOURS DE CHEF DES TRAVAUX DE PHARMACIE ET DE CHIMBE BIOLOGIQUE. — Un concours pour un emploi de chef des travaux de pharmacie et de chimie biologique s'ouvrira le 24 octobre 1921.

Le registre d'inscription sera clos le 15 octobre.

École de médecine de Rouen. — M. le Dr Le Grand, professeur supplieant d'anatomie et de physiologie, est chargé des fonctions de chef des travaux d'anatomie et de physiologie. — M. Le Dr Lecaplain, professenr supplieant de pathologie et de clinique médicales, est prorogé dans les fouctions de clief des travaux d'histologie.

École de médecine de Besancon. — Le concours qui devait s'ouvrir le 7 novembre 1921 pour l'emploi de supplieant des chaires d'anatomie et de physiologie est reporté au 21 novembre 1921.

École de médeoine de Nantes. — M. le D' Heuri Lerat, ancien interne des hôpitaux de Paris, professeur suppléant à l'Reole de Nantes, est nommé professeur de clinique chirurgicale à l'Reole de médecine de Nantes.

Un concours s'ouvrira le 6 février 1922 devant la Paculté de médecine de Paris pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie externe et de clinique chirurgicale à l'Ecole de médecine de Nantes. Le registre d'inscription sera clos le 5 i anvier 1922.

École de médecine de Cavn. — Le coucours qui deva t s'ouvrir le 7 novembre 1921 pour l'emploi de suppléant des cindres d'anatomie et de physiologie aura lieu le 24 octobre 1921; le registre d'inscription sera clos le 23 septembre.

École de médecino de Clermont-Ferrand. — Des concours seront ouverts le 27 février 1922, devant la l'acutic de médecine de Toulouse, pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale et pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand. Les rectistres d'inscription seront dois le 3 ianvier 1922.

# Bulletin d'Oto=Rhino=Laryngologie ET DE BRONCHO-ŒSOPHAGOSCOPIE

# Fondé par A. CASTEX

PUBLIÉ PAR

Jean GUISEZ Ancien interne des hôpitaux de Paris. et

Paul LAURENS

Ancien interne des hôpitaux de Paris.

Il paraît tous les 2 mois un numéro grand in-8, illustré de figures.

Abonnement annuel: France, 20 fr.: Etranger, 24 fr.

Le Numéro : 5 fr.

### ARTICLES PUBLIÉS EN 1921

RAOULT. - Mucocèle du sinus frontal.

MARCOREILES. - Cinq abcès du cerveau d'origiue otique et sinusale, opérés et chirurgicalement guéris. LA BARRE. - Sinusite maxillaire double chez un nou-

KOENIG. - Trois cas d'otite moyeuue suppurée, deux guéris, par suite d'une attaque d'érysipèle, le troisième

aggravé par le vaccin antogène spécifique. Notes de clinique:

Perner et Paul Laurens. - Traitement du lupus du nez.

Revue analytique.

- I. Guisez. Pathologie des corps étraugers de l'œsophage et des voies aériennes supérieures d'après les cas observés par uous depuis 1903.
- A. RIVIERE. Phlegmon rétro-pharyngien simulant chez un vieillard une tumeur maligne.

PERNANDY. - Pibrome uaso-pharyngien, ARMENGAUD. - Quelques observations d'otorrhées chez les tuberculeux.

I. Guisez. - Les signes de la mastoïdite latente.

Revue analytique.

Nº 3.

- LOUIS VAN DEN WILDENBERG, A propos d'abeès du cerveau d'origine otitique. Présentation de deux opérés d'abcès cérébral guéris.
- JEAN GUISEZ. Huit cas de cancer de l'œsophage traités par le radium et suivis sous l'œsophagoscopie. ALFRED FALLAS. - Syphilis des 7º et 8º paires.
  - JEAN GUISEZ, Sur un nouvel anesthésique local complètement dépourvu de toxicité : l'atoxodyne. PAUL LAURENS. - Chirurgie esthétique du nez.
    - Revue analytique.

Nº 4.

- COLLET. Radium et caucer œsophagien.
- FALLAS. Paralysie récurrentielle bilatérale par volumineux anévrysme de l'aorte.

KOWLER. - L'héliothérapie dans la tuberculose laryngée : un nouvel appareil.

. Société belge de laryugologie.

Société française d'oto-rhino-laryngologie,

Revue analytique.

Revue des livres.

Vient de paraître :

# L'Infection méningococcique

Par le D' DOPTER

Professeur au Val-de-Grace. Membre de l'Académie de médecine.

### NOUVELLES (Suite)

École de médecine de Reims. — M. le Dr Villennin, ancien suppléant d'anatomie et de physiologie, est nommé professeur d'anatomie.

Un concours s'ouvrira le 1er février 1922 devant la Faculté de médecine de Nancy, pour l'emploi de suppléant des chaires d'auatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de Reins.

Le registre d'inscription sera clos e 31 décembre 1921, École de médecine de Grenoble. — M. le Dr Traversier, suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales, est charcé d'un cours de pathologie interne.

École de médecine de Poltlers. — M. le Dr de Blaye, ancien suppléant de pathologie et de clinique médicales, est nomuté professeur de pathologie interne.

Höphaux de Marselle. — COXCOURS DE CHRUR-GIEN DES HOPITAUX. — Le concours pour une place de chirurgien adjoint s'est terminé par la nomination de M. le D' Edouard Gamel comme chirurgieu adjoint des hôoitaux.

CONCOURS D'INTERNAT. — Un coneours pour six places d'internes en médecine aura lieu à l'Hôtel-Dieu le 24 oc-

CONCOURS D'EXTERNAT, — Un concours pour dix places d'externes en médecine aura lieu à l'Hôtel-Dieu le 17 octobre.

Hôpitaux de Toulouse. — M. F. Fournier est nommé chirurgien-accoucheur des hôpitaux de Toulouse.

Hôpitaux de Bordeaux. — Un concours pour deux places de chirurgien adjoint des hôpitaux aura lieu le

Cours d'opérations chirurgica'es oto-rhino-laryngologiques (AMPHTREATRE D'ANATOME DES HOUTAGE, 17, rue du Fer-Ànoulin).— AMA ILS DP Dinformentel, Miégeville, Bonnet et Truffert commenceront le 21 septembre à 2 heures ce cours de dix leçons et le continueront les lundi, mercredi, vendredi suivants. Droit d'inscription : 150 francs. Se faire inscrire, 17, rue du Fer-à-Moulin.

École du Service de santé militaire. — LISTE DES CAN-DIDATS admis à subir les éprenves orales du concours d'admission à l'École du Service de santé (section de médecine).

mission à l'Icole du Service de santé (section de médecine).

Candidats à 12 inscriptions : MM. Besnoit, Dupuy,
Fréjaion, Leièvre, Michel Mignot, Morel, Renard, Roques.

Candidats à 8 inscriptions : MM. Bouhet, Canouet, Carbuccia, Cellière, Chassagnac, Chauveau, Chamy, Dory, Dourlaux, Gallois, Giorgi, Goigoux, Lachaise, Laeutre, Laonilheau, Laurent, Luiggi, Mcyuadier, Passager, Perrin, Pierron, Reissier, Rohmer, Rouzand, Sautriau, Solignac Surtégaray, Temple Thabourin, Traillou, Vidal, Warmer

Candidats à 4 inscriptions : MM. Alessandri, Armani Augrand, Authier, Batisse, Beaufils, Bellat, Bousquet, Briault, Brontin, Calmet, Canilhac, Carillon, Carrère, Carrot, Casson, Cavailles, Cazalas, Chausset, Chavialle, Coat, Cohen-Jonathan, Combescot, Cosnier, Couillard, Courrier, Courtine, Crebassa, Cremona. Delteil, Derennes, Dezoteux, Dosdat, Dravet, Duballen, Dufloz, Eldin, Fabre, Ponta, Fort, Fouquet, Fourès, Franchimont, Féjaville, Friderich, Friess, Fromont, Gelard, Gensoul, de Godebout, Goubert, Gourvil, Griolet, Guerriero, Henry, Hurstel, Idrac, Jacob, Kieffer, Kœhren, Labrousse, Lahillonne, Leboucq, Le Renard, Le Roux, Lesbats, Limal, Martin (H.-H.), Martin (R.-A.), Marty, Martinier, Meidinger, Meunier, Monier, Moulène, Mortreux, Neyton, Nicol, Onillon, Paul, Peycher, Planchard. Raguaneau, Raynaud, Rey, Reynier, Robert, Rollet, Rone, Ronanet, Roussel, Sauvaget, Schneider, Sempé. Suberbielle, Tournade, Tournigaud, Valette, Valla, Veruhet.

Les candidats subiront les épreuves orales à neuf heures du matin dans les centres et aux dates ci après : Lyon (École du Service de santé militaire), jeudi res septembre :





Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

# Oto-Rhino-Laryngologie, Stomatologie, Ophtalmologie

- Séquelles oto-rhino-laryngologiques des blessures de guerre et ] Consultations oto-rhino-laryngologiques à l'usage des prati-
- ciens, par le Dr Castex. 1912, 1 vol. in-8 de 268 pages avec oo figures....
- des travaux d'oto-rhino-laryngologique, par le Dr J. Guisrz, chef des travaux d'oto-rhino-laryngologie à l'Hôtel-Dieu de Paris, 3 vol. in-16..... Séparément. — Maladies des Fosses nasales et des Sinus, 2º édi-
- tion, 1912, 1 vol. in-16 de 251 p., avec 102 figures... Séparément. - Maladies du Larynx et du Pharynx, 2º éditio 1913, I vol. in-16 de 336 pages, avec 176 figures.... 6 fr. Séparément. — Maladies des Orellies, 1909, I vol. in-16 de 288 pages avec 138 figures. . . . . . 6 fr.
  Oto-Rhino-Laryngologie, par Dra André Castex et J. Luber-Barbon, 1909, 1 vol. gr. in-8 de 601 pages, avec 215 fi-
- Traité d'Orthophonie publié sous la direction du Dr Castex par les professeurs de l'Institut national des sourds-muets.
- 1920, 1 vol. gr. in-8 de 300 pages, avec 30 figures.... 10 fr. Legons sur les Suppurations de l'Orellie moyenne et des cavités accessoires des Fosses nasales et leurs compilcations, par le D' Henry Luc, 2º édition, 1910, 1 vol. in-8 de 584 pages avec
- 280 pages avec 34 figures..... 7 fr.
- Orelile et Hystérie, par le Dr Chavanne. 1901, 1 vol. gr. in-8 de 320 pages, avec 84 diagrammes..... L'Odorat et ses troubles, par le Dr Coller. 1904, 1 vol. in-16 de 96 pages.....
- Trachéobronchoscopie et Æsophagoscopie, par le Dt J. Guisez. 1905, 1 vol. in-16 de 96 pages, avec 20 figures... 2 fr. 50 Maladies du Nez et du Larynx, par A. Cartaz, Castex et Bar-BIBR, 3º tirage, 1916, 1 vol. gr. in-8 de 277 pages, avec 65 fi-
- Atlas-Manuel des Maladies de la Bouche, du Pharynx et des Fosses nasales, par L. Grunwald, Edition française, par le Dr Georges Laurens. 1903, 1 vol. in-16 de 197 pages avec 42 planches chromolithographiées comprenant 106 figures,
- Maladies de la Bouche, du Pharpix et de l'Œsophage, par G. Ro-QUE, professeur à la Faculté de médecine de Lyon, et L. Galliard, médecin de l'hôpital Lariboisière. 3° tirage. 1916, I vol. gr. in-8 dc 284 pages, avec 11 figures.... 6 fr.
- Maiadles du Cou, par les Dre Arrou, Predet et Desmarest. 1913, 1 vol. in-8 de 166 pages, avec 41 figures. Broché 5 fr. 12 fr. 50 Cartouué..... La Pratique Ophtalmologique à l'usage des praticiens, par le Dr A. POULARD, ophtalmologiste des hôpitaux de Paris
- 1012, I vol. in-8 de 368 pages avec 167 figures noires et colo-
- Atlas-manuel d'Ophtalmoscopie, par le Dr Haab. 3º édition française, par les Dr. Terson et A. Cuénod. 1901, 1 vol. iu-16 avec 88 pl, coloriées, relié..... Précis clinique et thérapeutique de l'examen fonctionnel de
- l'Œil et des anomalies de la réfraction, par C. PROMAGET, ophtalmologiste des hôpitanx de Bordeaux, et le Dr H. Bi-L'Ophtalmologie indispensable au Praticien, par le Dr A. Pr-chon, 1013, 1 vol. iu-8 de 448 pages, avec 107 figures. 8 fr.
- Séquelles oculo-orbitaires des blessures de guerre et des acci-dents du travall, par le Dr F. Terrien, professeur agrégé à la Paculté de médecine de Paris, 1921. 1 vol. in-16 de 250 pages
- avec 67 figures..... Précis d'Ophtalmologie, par le Dr Terrien, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Préface du professeur DE LAPERSONNE. 2º édition, 1914, 1 vol. in-8 de 600 pages,
- avec 271 figures. 16 fr. Atlas-Manuel des Matadles externes de l'Œll, par le professeur HAAD. 2º déliton française, par le Dr Tersos, chef de cliuique ophtalmologique à la Faculté de médecine de Paris. 1905, vol. in-16 de 316 p., avec 40 pl. contenant 60 figures colo-
- Atlas-Manuel de Chirurgie oculaire, par O. HAAB. Edition française par le Dr A. MONTHUS, chef de laboratoire à la clinique ophialmologique de la Paculté de médecine de Paris,
- Maiadies de l'Œii. par le Dr Albert TERSON, ancieu chef de clinique ophtalmologique à la Faculté de médecine de Paris 1909, 7 vol. gr. in-8 de 100 pages, avec 142 figures.... 9 fr.

- Orthodontje, par le Dr Em. Gallavardin, 1913, 1 vol. iu-S, Traité de Stomatologie, publié sous la direction des Drs G. GAILLARD et R. Nogué, dentistes des hôpitaux de Paris. 1. .... Anatomie de la Bouche et des Dents, par les Des Dibularie
- et HERPIN. 1909, 1 vol. gr. in-8 de 180 pages, avec 149 fi-II. - Physiologie et Bactériologie. Malformations et anomalies de la Bouche et des Dents, Accidents de dentition, par Gui-
- BAUD, NOGUÉ, BESSON, DIEULAFÉ, HERPIN, BAUDET, FAR-GIN-FAYOLLB. 1910, I vol. gr. iu-8 de 322 pages, avec 217 fi-Maladies des Dents et Carie dentaire, par DIEULAFÉ.
- HERPIN et NOGUÉ. 1914, 1 vol. gr. in-8 de 416 pages, avec 229 figures..... I4 fr.
- IV. Dentisterie opėra loire, par Guibaud, Fargin-Pavolle, Mauß, Schaepfer, Nespoulous, R. Nogué. Guibaud, 1914, 1 vol. gr. in-8 de 575 pages, avec 473 figures. 18 fr. — Maladies paradentaires. Hygiène et prophylaxie de la Bouche et des Dents, par les Dra NOGUÉ, DAUGUET, FARGIN-FAVOLLE, KŒNIG, LEBEDINSKY, MAIIÉ, TERSON, GAUME-RAIS, GUIBAUD. 1911, 1 vol. gr. iu-8 de 430 pages avec
- 94 figures..... V1. - Anesthésie, par Nogué. 1912, 1 vol. gr. iu-8 de 410 pages VII. — Maladies de la Bouche, par L. Pournier.
- VIII. Maladies chirurgicales de la Bouche et des Maxillaires par Dibulafé, Herpin, Pierre Duval, Bréchot, Baudet. 1911, 1 vol. gr. in-8 de 440 pages, avec 266 figures... 14 fr. IX. - Orthondontie, par GAILLARD, 1921, 1 vol. gr. in-8. 30 fr-X. - Prothèse bucco-dentaire et faciale, par Gaillard.
- Bibliothque du chirurgien-dentiste, fondée par le D' CH. Go-DON, publiée sous la direction du D' FREY, chargé du cours de Stomatologie à la Faculté de médeciue, et de M.G. VILLAIN, professeur et directeur de l'enscignement à l'Ecole deutaire de Paris. Rédigé conformément au programme pour les examens de chirurgien-deutiste avec la collaboration de MM.: Cousin, L. Frey, Godon, G. Lemerle, Lemière, Martinier, Roy, Retterer, Sauvez, Scrres, G. Villalu, Wicart. 12 vol.
- iu-18 de 300 pages, avec figures. Notions de Chimie, de Physique, de Mécanique et de Métaliurgie dentaire, par MM. Cousin et Serres, professeurs à l'Ecole dentaire de Paris, 2º édition 1921, 1 vol. iu-18.
- Notions générales d'Anatomie, d'Histologie et de Physiologie, à l'usage des deutistes, par les D'e MARIS et AUGIER 2º édition, 1915, 1 vol. in-18...... 5 fr.
- Notions générales de Pathologie, à l'usage des deutistes, par le D' Marie, 2° édition, 1913, 1 vol. in-18, avec figures ..... 5 fr. Anatomie et Physiologie de la Bouche et des Dents, par les Dr. Sauvez, Wicarrel G. Lemerle, 3° édition, 1914, 1 vol. in-18, avec figures. 5 fr.
- Histologie dentaire, par le D<sup>r</sup> RETTERER, 1921, I vol. in-18. Pathologie des Dents et de la Bouche, par les D<sup>rs</sup> Léon Frey et
- 1909, 1 vol. in-18, avec figures.....
- Code du Chirurgien-Dentiste, par Roger, Ch. Godon et Du-CUING, 2º Édition, 1913, 1 vol. iu-18..... Prothèse, par MM. P. MARTINIBR et Georges VILLAIN, comprenant les volumes suivants :
- Tome I: Principes généraux appliqués aux différentes pro-thèses, par MM. P. MARTINIER et Georges VILLAIN, 1917. TINIER et Georges VILLAIN, 3º idition, 1921, I vol. in-18
- avec figures Prothéserestauratrice bucco-faciale et traitement des fractures des Maxillaires, par P. MARTINIER Ct G. LEMERLE, 1914,
- r vol. in-18 avec figures ...... fr. Séquelles des Blessures et des accidents des régions maxillofaciales, par les Dr. Léou DUFOURMENTEL et Léon F 150N.
- 1921, 1 vol. iu-16 de 150 pages avec 67 figures..... 14 fr. La Stomatologie indispensable aux médecins praticiens, par Th. RAYNAL, chargé du service de stomatologie au dispensaire central de l'Assistance médicale de Marseille. 1914, 1 vol. in-8 dc 412 pages avec 244 figures.....
- Prothèse et Chirurgie cranio-maxillo-faciale, par les Dr. I. Le-BEDINSKY, deutiste des hôpitaux de Paris, chef de centre de prothèse maxillo-faciale, et M. VIRENOUE, ancien interne médaille d'or des hônitaux de Paris, 1918, 1 vol. gr. in-8 de 400 pages, avec 154 planches hors texte comprehant 421 fi-

### NOUVELLES (Suite)

MM, Mignot, Morel.

MM. Cellière, Dory, Douriaux, Lacuire, Passager,

Perrin, Reissier. MM. Brianlt, Canihac, Chansset, Delteil, Duballen, Gensoul, Martiu (R.-A.), Marty, Neyton, Rollet, Roussol,

Marseille (hôpital militaire), samedi 3 septembre :

M. Roques.

MM. Carbuccia, Giorgi.

MM. Alcssandri, Carrère, Cohen-Jonathau, Cremona, Dravet, Dufloz, Eldin, Fourès, Fress, Leboucq, Plancard. Montpellier (hospice mixte), lundi 5 septembre : M. Michel

MM. Luiggi, Mcvnadier, Temple, Vidal.

MM. Authier, Calmet, Cosnier, Crebassa, Pabre, Goubert, Guerriero, Henry, Jacob, Raynaud, Tournigaud, Valette

Toulouse (hôpital militaire), mercredi 7 septembre : MM. Besnoit. Repard.

MM. Canouet, Ronzaud, Sautrian, Soliguac.

MM. Bousquet, Cassou, Cavailles, Cazalais, Pouta de

Godebout, Idrac, Moulène, Rey, Rouanet. Bordeaux (hôpital militaire), samedi 10 septembre:

M. Dupuy. MM. Bonhet, Lachaise, Laonilheau, Suertégaray,

Tugillon

MM. Augrand, Combescot, Dereunes, Dezoteaux, Lahillonne, Lesbats, Martinier, Peycher, Suberbielles Vernhet.

Rennes (hôpital militaire), mercredi 14 septembre : MM. Beaufils, Coat, Couillard, Frejaville, Gelard,

Gourvil, Le Roux, Nicol, Onillon. Paris (hôpital du Val-de-Grâce), vendredi 16 sep-

tembre: MM. Frejafon, Lefève.

MM. Chassagnac, Chauveau, Goigoux, Pierron, Tabon-

MM. Armini, Batisse, Bellat, Chavialle, Courtine, Port. Fromout, Griolet, Hurstel, Labrousse, Le Renard, Limal, Martiu (H.-H.), Mennier, Monier, Paul, Raganeau, Reyuier, Robert, Roue, Sauvaget, Sempe, Tournade.

Lille (hôpital militaire), mardi 20 septembre :

MM. Broutiu, Carrol, Mortrenx. Naucy (hôpital militaire), jeudi 22 septembre :

MM. Chauzy, Gallois, Laurent,

MM. Carillon, Pranchimont, Schneider,

Strasbourg (hôpital militaire), samedi 24 septembre:

MM. Rohmer, Wagner. MM. Courrier, Dosdat, Fouquet, Friderich, Kieffer.

Kochren, Meidenger. La présente publication tiendra lieu de convocation.

Aucune autorisation de chaugement de centre d'épreuves ne sera accordée.

Les candidats devront remettre an président du jury

un certificat d'examen attestant qu'ils ont satisfait aux examens afférents à leur scolarité ; ceux qui ne pourraient présenter ce certificat seront néanmoins admis à prendre part aux épreuves, mais ne ponrront être admis à l'École du Service de santé militaire, en cas de succès anx examens, que sur la production dudit certificat avant le 15 novembre 1921 au plus fard.

LISTE DES CANDIDATS admis à subir les épreuves orales et pratiques du concours d'admission à l'École du Service de santé (section de pharmacie).

Candidats à 8 inscriptions : MM. Alsac, Joulia, Murie. Candidats à 4 inscriptions: MM. Accover, Hubert, Muraine.

Candidats concourant comme stagiaires : MM. Andreis. Bertrand, Boucher, Dutard, L'Azeu, Le Cunet, Rey Rouche, Seite.

Ces caudidats subiront les épreuves orales et pratiques le lundi 19 septembre 1921, à partir de 9 heures du matin, à Paris (hôpital militaire du Val-de-Grâce).

Ils devront remettre au président du jury un certificat attestaut qu'ils ont satisfait aux examens afférents à leur scolarité ; ceux qui ue pourraient présenter ce certificat serout néamuoins admis à prendre part aux éprenves, mais ne pourrout être admis à l'École du Service de santé militaire, en cas de succès aux examens, que sur la production dudit certificat, avant le 15 novembre 1921 au plus tard.

Démonstrations pratiques de physiothérapie. 2º série. - Les Dra Sandoz, directeur de l'Institut Zauder, et GIRAUDEAU, chef du Laboratoire de radiologie de la clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis, commenceront le lundi 17 octobre, à l'Iustitut Zander, 21, rue d'Artois, nu : série de douze lecons pratiques de physiothérapie, comprenant la gymnastique médicale, la mécanothérapie, le massage, l'hydrothérapie, la thermothérapie, la photothérapie et les principales applications de l'électricité médicale, des rayons X et du radium.

Le prix du cours est fixé à 150 francs.

Le nombre d'élèves est limité.

Pour le programme des cours et les inscriptions. s'adresser à l'Iustitut Zander, 21, rue d'Artois, soit chez Vigot frères, éditeurs, 23, place de l'Ecole-de-Médecine.

Office médical international de renseignements. ---Notre collaborateur le Dr Molinéry, directeur technique des établissements thermaux de Bagnères-de-Luchon, secrétaire général adjoint des Amitiés franco-étrangères, vient de créer à Luchon une section de l'Office médical de renseiguements.

Ecole de puériculture de la Faculté de médecine de Paris, 54, rue Desnouettes, Paris (150). - Année scolaire 1921-1922 : ENSEIGNEMENT POUR INFIRMÈRES ET SAGES-FEMMES. - Enseignement élémentaire. - Durée : trois mois. Sessions commençant les 15 octobre, 15 jauvier, 15 avril.

# **FOMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.04) GOUTTES (Xg=0,01) PILULES (0,01) AMPOULES (0.02)

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS 49, Boulevevd de Port-Royal, PARIS

# Iodéine MONTAGU

(Bl-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg = 0,01) PILULES (0,01)

### NOUVELLES (Suite)

L'enseignement comprendra des conférences, des stages dans les dispensaires de l'Ecole de puérieniture, dans les maternités, les hôpitaux d'enfants, les crébess, les dispensaires antituberculeux, des excrelces de service social accomplis sons la direction de l'Office publie d'hygiène sociale du dénatrement de la Scine.

Conditions d'admission. — Elèves des écoles professionnelles d'infirmières, élèves présentées par les Sociétés de Croix-Rouge, sages-femmes diplômées.

Les elèves désireuses de partieiper à la première session devrout adresser une demande d'inscription au directeur de l'Ecole, avant le 15 septembre, et se faire ensuite immatrieuler à la Faculté de n'édecine. Droit d'inscription: 50 francs. Droit d'immatriculation: 30 francs.

Internat. — Prix de pension: 300 francs par mois (logement, nourriture, chauffage, éclairage, blanchissage, moins le blanchissage personnel). Auditrices libres (jeunes filles, mères de famille,

clèves des écoles normales d'institutrices, etc.). —Admission sur demande adressée au directeur de l'Ecole. Droit d'inscription : 10 francs.

Enseignement supérieur. — Durée : 9 mois. Sessious commençant les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet.

L'enseignement comporte l'assistance aux consultations de l'Ecole, la participation au service social, des stages de perfectionmement dans les services hospitaliers (maternités, service de niédecine, de chirurgie infantiles, dispensaires, services du lait).

L'enseignement supérieur donnera licu à l'attribution du diplôme universitaire d'infirmière-visiteuse d'hygiène maternelle et infantile, après examen probatoire.

Cet enseignement de la puérieulture conduit aux fonctions d'infirmière-visiteuse d'hygiène maternelle et infantile, de directrice de crèche, de consultations de nourrissons, d'infirmière scolaire, etc.

Conditions d'admission. — Serout admises les élèves pourvues du certificat d'études élémentaires. Droit d'inscription : 100 francs.

Internat. → Prix de peusion : 200 francs par utois pour les élèves ayant subi l'enscignement élémentaire à l'École. Pour être admises à subir l'examen, les élèves devront justifier du diplôme de sage-feuune, ou avoir accompli

justifier du diplôme de sage-fenune, ou avoir accompli leur scolarité dans une école d'infirmières, ou justifier d'une instruction dont l'équivalence sera appréciée par la Commission de l'enscignement de l'Ecole de puériculture.

### MEMENTO CHRONOLOGIOUE

3 Suptembre, — Paris. Préfecture de police. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecins suppléants au service médical de nuit.

4 SEPTEMBRE. — V. R. M. Voyage d'instruction aux stations thermales du ceutre de la France, sous la direction de M. le professeur Paul Carnot.

7 SEPTEMBRE. — Rochefort. Concours pour la place de professeur de pathologie interne et de thérapeutique à l'École du service de santé de la marine à Bordeaux.

12 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture du cours de vacances de elinique obstétricale à la clinique Baudelocque.

cances de clinique obstétricale à la clinique Baudelocque. A l'Hôtel-Dieu (clinique médicale, professeur GILBERT), ouverture du cours de perfectionnement; professeur agrégé Maurice VILLABET.

A Cochin (service du professeur Widal), ouverture des cours pratiques, par MM. LEMIERRE et ABRAMI, agrégés.

15 SEPTEMBRE. — Marssille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale de l'École de médeciue de Marseille.

15 SEPTEMBRE. — Varsovie. Congrès franco-polonais de médecine.

15 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour les cours de l'Institut de médecine coloniale de Paris.

19 SEPTEMBRE. — Toulon. Coucours pour la place de clief de clinique ophtalmologique et oto-rhino-laryngologique à l'École du service de santé de la marine à Bordeaux.

19 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture du concours pour l'externat des hôpitaux de Paris, à 16 heures, rue des Saints-Pères. 40.

20 SEPTEMBRE. — Paris. — Dernier délai pour les caudidatures aux prix de la Société de pharmacie.

21 SEPTEMBRE. — Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. Ouverture du cours d'opérations chirurgicales oto-rhino-laryugologiques par MM. Dufourmentel, Mićgeville, Bonnet, Truffert.

22 SEPTEMBRE. — New-York. — Congrès d'Eugénique.

22 SEPTEMBRE. - Bordeaux. Congrès de la natalité.



# CUNDUKANG Granulê

de L. PACHAUT

De une à trois cuillerées à caté par jour, pur ou dans un liquide quelconque, de préférence au moment des repas ou au moment où se manifestent les sensations pénibles et douloureuses.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET AU DÉPÔT : Ph'ol. Pachaut, 130, Boulevard Haussmann, Paris, - Wagram 16-72

# MÉDICATION BROMURÉE

SELS CHIMIQUEMENT PURS

de L. PACHAUT

Bromure & Sodium, Bromure & Potassium En tubes de 0.50, 1 gr., 2 gr. et 8 gr. TOLÉRANCE PARFAITE INALTÉRABILITÉ ABSOLUE

On dissout au moment de l'emploi.

Pasrmacie L. PACHAUT, 130, Boul' Haussmann, PARIS

# REVUE DES CONGRÈS

### IIº CONGRÈS INTERNATIONAL D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE (Paris, 1-7 juillet 1921)

Exposition rétrospective (1)

Collection de M. le Dr Desnos. - Ce confrère offre à notre euriosité une exposition importante, et par le nombre, la variété, le choix des pièces. Voici, à côté d'un manuscrit de Chomel, un ensemble d'ouvrages précieux : d'abord deux merveilleux manuscrits sur parchemin ornés de délieates miniatures aux ors fins, aux eouleurs vives; un superbe et volumineux incunable, traitant de la luxure et des punitions terribles infligées aux luxurieux, lesquelles devaient être copieuses, à en juger par l'importance du volunc. Et ce sont encore : une édition aldine de 1523; un poème en vers grees sur la Thériaque ; des opuscules sur : le Prêtre médecin ; le Brigandage de la chirurgie et de la médecine. - cela avant le Caducée de notre important et vertueux confrère, - les Pr nostications de Paracelse; les Lettres sur le pouvoir de l'imagination des femmes. Et puis, que de belles gravures : eaux-fortes, bois en eouleur ; parmi les premières sont à signaler celles ayant trait à la splanchnologie, faites de feuillets se recouvrant et s'entr'ouvrant comme des volets, origine de certains atlas anatomiques modernes. Voilà : le bon médeein, le galant chirurgien opérant une saignée, le plaisir du fou qui souffle le feu, les utédeeins botanistes et minéralogistes éerasés par le médecin à la mode. A retenir eneore : une belle suite de gravures anglaises en eouleur : l'Émétique, le Cathartique, le Touique, la Saignée, l'Indigestion, le Lavenuent, le Mal de tête, la Colique et enfin pour la bonne bouche, e'est le eas ou jamais de le dire : un médecin qui exhibe un vase plantureusement garni avec cette alléchante légende: « De ee mets précieux goûte, friand docteur : de son odeur, de sa saveur, tire d'infaillibles présages, » Voilà, n'est-il pas vrai, de quoi réjouir nos eonfrères eoprologistes. Enfin, ce sont des jetons, des plaquettes, des médaillous, dont celui de Guyon, et une belle médaille en cupule de Desault.

. \* .

Et voilà pour les plus importantes collections, force nous est, maintenant, de revenir sur notre premier compte rendu qui, rédigé alors que l'exposition n'était pas encore ouverte, non plus que la pluport des vitrines installes, a été de ce fait foreément incomplet, sans compter que des lacunes s'en sont suivies que nous tenons à réparer.

M. D'ALEMAGNE nous montre une eurieuse trousse homeopathique composée de flacons illiputiens, aux granules nuieroseopiques, dont nous rions volontiers entre allopathes, sans vontoir examiner la part de vérité que peut conteuir ectte doctriue dont le similia similibus... eher à Hippocrate est à la base même de la plupart de nos découvertes thérapeutiques modernes.

(1) Voy. Paris médical, nº 31.

M. DURANTE, dans la vitrine de M. le professeur agrégé Laignel-Lavastine, nous présente deux amusants urinaux, en bois, pour enfants, en uasge dans le Cauesse, en même temps qu'une intéressante bible, dont les vignettes sont des sujets médieaux ayant trait à l'embryologie à compter d'Ève.

Bibliothèque de la Faculté. — A la vérité, nous trouvons que bien modeste est sa vitrine, eu égard aux richesses qu'elle détient, sans compter que jamais occasion plus favorable ne lui aura été donnée de les faire admirer à taut de médecins qui les ignorent. A ce propos, puisque aussi bieu voiei qu'est ouvert le musée de l'Histoire de la médecine, pourquoi ne le parerait-on pas, de-ei, de-là, de quelques-unes de ees belles toiles, traduction de la médecine dans l'art, qui ornent certaines salles inaecessibles de notre Faculté? Quaud même, ce nous est un plaisir de sigualer dans cette vitrine : nu très beau portrait d'A. Paré, un médaillon de Pajot, une jolie miniature que l'on affirme être Lacunee, les traits de l'abot de Reims qui fut médecin de Henri IV et doyen de notre Faculté. Voici deux manuscrits de Dupuvtren et de Biehat, la toque professorale de l'éloquent Trousseau et le masque de l'illustre Chareot, fait de eette cire jaune et triste qui donne si bien l'impression de décrépitude au profil de Louis XIV, dans la chambre à coucher de Versailles. Et ce sont eneore quelques beaux exemplaires des anciennes thèses quodlibetaires, avee leurs superbes eauxfortes en frontispice, telles que les souliaite voir revivre M. Henry André, l'auteur et l'éditeur apprécié de nombre des ex-libris de nos confrères et auprès desquelles font, certes, piteuse mine nos maigres thèses si pauvres à tous égards et dont la disparition n'endeuillerait personne.

M. Brunox, ce eracture de l'intéressant musée paramédieal de l'Hôtel-Dien de Rouen, dont nous devrions bien suivre l'exemple, expose deux statuettes en bois de saints guérisseurs : un Saint Roch de la fin du xv° avec bubon pesteux et un Saint Antoine voué aux maladies pruriginenses dont le zona.

M. BLANCIET, entre des médailles, nous présente plusieurs eachets d'oculistes romains dont, nous le savons, eeux-el se servaient pour anthentiquer leurs pâtes et collyres, quelque chose comme leur marque de fabrication.

M. Pialon, fondateur du musée de l'École de pharmaie, place sous nos yenx une urieux exemplaire de la Généalogie d'une dynastie d'apothicaires allant de 1,0 r à nos jours, autrement dit de ses ancêtres à lui-même. Est-il une lignée médieale que l'on puisse mettre en parallèle?

M. le P. Jeansichus et M. Brodder. — Parmi d'intéresants traités d'autoniue et de chirugie, sont à signaler : les Commontaires de la Faculté de la fin du XVIII siècle, en deux volumes, édités par le regretté accoucleur Varuirer et continués après sa mort, avec l'aide et l'appui financier de MM. les Pre Pinard, Hartmanu et Widal, par l'éditeur Steinheit. RECALCIFICATION:
BIOLOGIQUE GLOBALE
POUDRE, CACHETS

🛪 COMPRIMÉ, GRANULÉ

**ISRÂNE** 

CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIQUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. — PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atophan-Cruet

en cacheta dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 houres)

Littérature et Échantilions PARIS 13, rue des Minimes, PARIS LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTIGULAIRES

and the same of th

# TOUS ETATS INFECTIEUX

ABORTIVATION DICHUTE TERMIQUE DICHUTE TERMIQUE

NULLE REACTION LABORATOIRE CORTIAL-PARIS-125 Rue de Turenne-

INJECTABLE



Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les



OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par Jour ou 1 à 6 ouillerées à dessert de SOLUTION

# CONSTIPATION et AUTO-INTOXICATION INTESTINALE



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques

LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

### L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

ert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air » de Soloii » de Régimes
Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire 

Four tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LEC - BAINS

M. Paul Guillon expose plusieurs instruments de chirurgie urinaire, dont un stricturotome.

M. le professeur agrégé LAIONET-LAVASTINE.—
Ce brillant et ainable psychiâtre, l'érudit et si
dévoué secrétaire général du Congrès de l'histoire
de la médecine nous offre, pour compléter son
intéressante exposition, un amusant tableau représentant les chirurgiens Delachambre et Dionis en
rabats et tabliènes, préparant leurs instruments et
onguents avant une opération. A ce propos, nons
voyons très bien, quelque jour, ce jeunc maître si
enrieux de l'évolution de notre art, occuper, à
l'instar de Brissand et de Bailet, cette chaire
d'Histoire de la médecine où îl brillerait certes.

Bibliothèque de l'hôpital Saint-Louis. — A côté d'un beau portrait de Fernel, nous y voyons plusieurs anciens traités des maladies de la peau dont un s'adorne d'une sorte de curieux arbre généalogique des dernuatoses.

M. le professeur PIERRE-MARIE nous montre quelques belles médailles et surtout un Saint Roch en bois du XVe qui, outre son classique bubon de l'aine, accuse un état variqueux accentué.

M. le professeur agrégé MAUCIAIRE a collectionné, lui, les seeaux des clururgicus de Saint-Cônic.

M. MOLINÍRY. — Cet érudit et distingué directur des établissements de Luchon, l'historiographe avisé du duc du Maine, le disciple de Cabauiss et le codirecteur, avec le Dr R. Glénard, du Musée d'hydrologie, fondation heurense de M. le professeur Carnot, fait défiler sous nos yeux, en une série de gravures, nos principales stations thermales en leurs sites agrestes, du xvir siécle à nos jours, avec tous les grands souffréeux qui les fréquentièrent, y compris Montaigne et aussi les élégantes qui y venaient chercher, avec la santé, souvent... les bonnes fortunes.

M. le professeur Paul RICHER. — Le grand sculpteur auquel nous devons la belle statue de Comit el pulpart des précieuses plaquettes de nos gloires médicales, expose un magnifique buste de Pasteur, tout de vie, de réflexion, de tendre compassion. Proche se carre la haute silhouette du Dr Galippe, parmi les athlètes chers au maître de l'anatomie artistique.

M. le professeur agrégé TUPPIER fait, lui aussi, partie de cette pléiade de maîtres passionués d'art. Ses collections, à dire d'experts, recelent de très belles pièces; nous u'en voulons pour preuve que celles qu'il avait prêtées à la récente exposition de Pragonard et le très beau portraît d'Ambroise Paré qu'il ofire à uotre admiration.

M. SÉMISLAIGNE, à côté d'une jolic sanguine: Charlatan arrachant une dent, expose deux très intéressants portraits de Pinel.

Pendant toute la durée du Congrès, des visitesconférences à uos plus intéressants lòpitanx parisiens, ainsi qu'à nos musées et à la Bibliothèque antionale, avaient éte très heureusement organisées. C'est ainsi qu'à Saint-Louis, M. le professeur Jeanselme, avec son amabilité et sa bienveillance contumières, nous fit les houneurs de son vétuste hôpital et nous convia à admirer, avec les richesses iconographiques du musée Feulard, l'incomparable collection des reproductions des pièces pathologiques du célèbre musée de cet hôpital.

A la Pharmacic centrale, dans ce précieux hôtel ou passa cette doucefigure de Mme de Miramion, de cette jeune veuve vouée aux entreprises cavalières de Bussy-Rabutin et qui finit ses jours dans la pratique des œuvres pies, fonda Sainte-Pélagie pour les filles repenties, et créa l'ordre des miramiones, M. Fosseyeux, l'aimable et disert secrétaire général du Congrès, nous fit priser, tout en nous rappelant la touchante histoire de l'hôtesse du lieu, la curieusc collection de pots de pharmacie, de mortiers, de balances, de bustes, provenant des divers hôpitaux de Paris et réunis, dans eet hôtel, lors de la fondation de la Pharmacie centrale en 1706. Il nous fit, de plus, admirer un ancien oratoire où subsistent encore quelques parmeaux et surtout un plafoud avec caissons, converts de jolies peintures très bien conservées.

A la Salpètrière, toujours sous la direction de ce même docte guide, après avoir apprécéi la belénapelle de Libéral Bruant et parcouru cette autique cité de la vieillesse, ce refuge de toutes les détresses nerveuses, celui-ci nous fit d'abord l'historique de cet aucieu Hōpital général depuis sa fondation en 1056, successivement affecté aux femmes criminelles et débauchées, puis aux vieilles femmes, aux enfants, aux tarés du système nerveux. Es ainsi, tout en passaut, il evoqua les curieuses figures qui y vécurent: celles de compassion et de science de Pinle et de Charcot, et celles amoureuses et révolutionnaires de Manon Lescaut et de Théroigne de Méricourt.

A la Maternité, à l'ancienne maison de Port-Royal, la parole fut à M. le D' Delaunay qui en usa avec la science la plus ambien pour évoquien usa nous ces grandes, auskères et mystérieuses figures des Jansénistes, et, pour que l'impression fût plus profonde, il nous conduisit devant la grille du chreur, réceniment découverte, derrière laquelle pria, sa cristallisa la mère Angélique.

Le lendeumin, d'érudits conservateurs nous promeirèrent, à leur tour, d'abord dans la Camavalette, chère à M<sup>mo</sup> de Sévigné, parmi les évocateurs souvenirs du Paris du XVIII sécle à nos jours, dout bientôt plus rien ne subsisten. Au Louvre, ce fut une agréable chasse à la recherche des plus cunteuses manifostations médicales dans l'art, ce qui nous permit, à tous, d'admirer une fois de plus, sous les espèces : tableaux, statuet, statut des scèues médicales et de figures que nous ont fait counsaitre plusieurs de nos revues iconographiques.

Infin, puisque aussi bien ce Congrès tenait, tout à la fois, de l'histoire et de l'art, il était tout indiqué que l'art d'amatique y efit voix, et ce fut sons les espèces de la comédie Le Caducde, pièce d'un de nos confrères unillardaire, au pseudouyme symbolique, qu'elle se fit entendre. Avec lui, après quelques autres, c'en est fini du bon, de l'alimable docteur, aux longs cheveux blanes, à l'ample rodingote, aux longs cheveux blanes, à l'ample rodingote,

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cci

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLON P. LONGUET 50, rue des Lo



# DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol. PARIS (Ier)

# ORTHOPEDIE - PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

Envoi du Catalogue sur demande

BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES



Olothmes Emphysème ronchites ronchectasies uberculose queluche etc...

TOUTES INVALIDITES PULMONAIRES Echantillona Littérature 27, RUE CAVENNE LYON

Chérapeutique Pulmonaire

en Injections trachéales · EFFET IMMÉDIAT ET DURABLE

### Stabilesement Thermal ouvert

Olimat sédatif doux outes egleons.

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-jodurées tortes. INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMENORRHÉE DYSMÉNORRHÉE.

Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative

quelque peu replet et bénisseur, cher à Scribe, unous cher déjà à Dumas qui, en philosophe souriant qui connaît la vie, ses crises et ses faiblesses, arrangeait toutes choses vers le quatrième acte. Le progrès a, semble-t-il, changé tout cela ; aussi notre confrère nous offrit-il, à la mode de l'ancien théâtre libre, une tranche de vie, et de vie saignante, peut-on même dire, puisqu'il s'agit, en l'espèce, d'un chirurgien qui, victime de son arrivisme, mésuse de son art jusqu'à commettre le pire des actes : l'abus de confiance scientifique ; le pire des crimes : le crime professionnel. Certes, je ne conteste pas, après bien d'autres, que la pièce ne soit bien charpentée, ni les persounages bien campés, mais je dois avouer qu'en considérant, ce soir-là, la salle remplie de confrères étrangers accompagnés de leurs charmantes femmes que, tout le jour, notre beau Paris avait enivrées de ses mille tentations, que l'on s'était, d'autre part, ingénié à séduire par un heureux programme ; je me suis demandé quelle pitovable, quelle douloureuse impression même, leurs maris, nos coufrères, et elles allaient emporter eliez eux de nos unœurs clururgicales. Avant que de

prende la plume, avant, surtout, que d'objectiver scéniquement sa pensée, notre confrère aurait dû souger que l'auteur encore plus que l'écrivain a eharge d'âmes, et que, encore une fois, l'objectivité de la scène est plus néfaste que les pires sophismes imprimés. N'est-ee pas, au reste, l'objection faite au cinéma? Mais il est, sans doute, écrit dans la destinée de notre beau pays : que toujours, à plaisir, sous prétexte de dire toute la vérité, nous continuerons à détruire, même sous les yeux de l'étranger, par un détail mauvais, tout un ensemble de qualités généreuses et précieuses. Et à part moi je pensai : quel domunage que l'un de nous n'ait pas mis à la scène, pour la circonstance, tout simplement le Médecin de campagne de notre génial Balzac, Et puis, aussi bien, puisque nous voulions égayer, auruser nos hôtes, pourquoi ne leur avoir pas donné le spectacle du Malade imaginaire par exemple, de cet autre immortel génie qui a nom Molière, Ainsi nous aurions ri tous ensemble, largement, en chœur, de ce bon rire large et sonore cher à Rabelais, cet autre immortel Français! PAUL RABIER.

### IVº CONGRÉS DE L'INTERNAT FRANÇAIS

Toulouse, 29 juillet-1et août 1921.

Malgré les difficultés de l'heure actuelle, malgré une

Malgré les difficultés de l'heure actuelle, malgré une température dont il est oiseux de dire qu'elle fut eanieulaire pendant plusieurs semaines, la quatrième session du Congrès de l'Internat francais, dont les séances de travail se sont déroulées à l'oulouse, a été un suceès, tant par le nombre des adhérents que par l'importance des questions qui y ont été étudiées. Toutes nos bien amicales léliétations, tant au secrétaire général permanent, le



# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY:

# HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: 15 Correspond à la lobe postérieur d'Hypophyse de bœuf SUB DEMANDE SPÉCIALE. Lobe antérieur ou Glande totale

# SURRÉNAL

DOSAGE: 1ºº Correspond à 0º10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ( PLA SON FE

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS

ANTALGOL Granule DALLOZ

Quino-Saliculate de Puramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou caronique, etc.

CURE SYNERGIQUE

# UROPHILE

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

• ÉTATS LITHIASIQUES • GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

ACCIDENTS ADMIDITIONES

# ACCIDENTS ARTHRITIQUE

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

Une cuillerée à soupe dans la matinée, autant dans la soirée, dans un demi-verre d'eau ou de ilsans.

Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY
15, Rue de Rome, 115 :: PARIS

# MIGRAINES NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

# THEINOL

Calmant de la Douleur

Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérébrales

Mode d'emplot : 2 cuillerècs à dessert par jour Échantillons franco sur demande

Laboratoires A.BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS

professeur Cruchet, qu'au secrétaire toulousain, le chirurgien des hôpitaux J.-P. Tourneux.

« Les trois premières sessions qui ont eu lieu à Bordeaux (1910).à Nancy (1912) et à Lyon (1914), ont toutes montré, par le nombre des congressistes et par l'intérêt des rapports qui furent présentés, quel plaisir les internes et les anciens internes avaient à resserrer leurs relations amicales, et de quelle utilité pouvait être l'étude et la discussion de leurs intérêts communs.

« La quatrième session devait se tenir à Lille, mais devant l'impossibilité matérielle où se sont trouvés nos camarades lillois de recevoir cette année leurs collègues des autres centres universitaires, l'Association de Toulouse a décidé, sur la proposition du seerétaire général de la Fédération, M. Cruchet, et cela afin de ne pas interrompre la tradition, de recevoir, en 1921, les représentants de l'Internat français, »

Membres présents : Faculté de Bordeaux : Cruchet, Lasserre, Lartiguaut, Johen, Bonnin, Larricu, de Nazaris, Massias.

Faculté de Lille : Le Fort, Minet, Razemon, Ausset. Faculté de Lyon : Delorme, Duclos, Barbier.

Faculté de Montpellier: Corone, Venère, Milhaud, Riche, Mayérat.

Faculté de Nancy : Perrin, Moriot, Mathieu, Duroch, Faculté de Paris : M110 Condat, Terson, Picout, Dambrin, Villemur, Clap, Morel, Haudant.

Faculté de Toulouse : Escat, Tourneux, Constantin, Laurens, Lefèvre, Rouvière, Bascou, Chatellier, Bonnefous, Stlimonkes, Germes, Laurentier, Laboule, Colombiers, Laporte, Saint-Martin, Gay, Bardier, Auban, Tapie, Molinéry, Saint-Ange, Dupuy, Berny, Levrat, Sicard, Boularan, J.-I. Viguier, Clermont, Roques, Ginesty, Girou, Rigaud, Dalous, Nanta, Soulié, Roy, Gazal, Croze, Giseard, Trouette, Bonhoure, Bayat, Soul, Cabanié. Sandrail.

A la séance d'ouverture, qui cut lieu à la Faculté de médecine, M. le Dr Audebert, ancien interne des hôpitaux de Bordeaux, professeur d'obstétrique à la Faculté de médecine de Toulouse, en l'absence de M. le doven Abelous, souliaita la bienvenue aux membres du Con-

Nous reproduisons, in extenso, le discours de notre

maître :

### Discours de M. le professeur Audebert,

« En l'absence de M. le doyen Abelous, j'ai le grand honneur de saluer, en son nom et au nom de la Faculté de médecine de Toulouse, le bureau et les membres du Congrès de l'internat, et de leur souhaiter à tous la bien-

« Certes, la Faculté est toujours disposée à offrir l'hospitalité aux groupements médicaux, mais aucuu ne pouvait compter sur un aecneil plus sympathique, plus empressé, plus chaleureux, que le Congrès de l'internat.

e Pour nous qui sommes d' « anciens » et même, hélas ! de « très anciens- internes », rien ne pouvait être plus agréable que cette résurrection du passé.

(1) Tous nos plus amicaux remerciements à nos confrères Chabot, de la Dipâche. Levrat, de l'Express, pour nous avois permis de nous de servir leurs notes.

« L'Internat ! c'est-à-dire l'école du travail, du désintéressement, de la fraternité. C'est là qu'on apprend le enlte du devoir et le respect du malade. C'est là que se comprend la grandeur et la noblesse de la médecine.

« Cette élite, qui a puisé dans la fréquentation incessante des hôpitaux l'oubli de soi-même et le mépris de la mort, faut-il s'étonner si, pendant la guerre, elle a fourni un ponrcentage de morts et de blessés égal ou même supérieur à celui des corps les plus cruellement éprouvés? Et n'est-il pas cent fois mérité.l'éclatant hommage rendu par le général Buat à l'héroïsme médical, lors de l'inauguration du monument élevé à la mémoire des internes parisiens morts pour la Patrie?

« La vie de l'interne, aussi bien à l'hôpital qu'au poste de secours, est faite de dévouement, d'abnégation, de sacrifice librement consenti.

«Malgré tout, heureux ceux qui ont passé par l'Internat, Ils y ont connu cette « douceur de vivre », dont parlait Talleyrand, ils s'y sout imprégués de cette atmosphère d'humanité, de douceur à l'égard des faibles et des déshérités, qui est le plus bel apanage de notre profession.

« Messienrs, la Faculté de médeeine vous ouvre ses portes. Ne vous attendez pas à trouver ici les spleudeurs et les magnificences que vous avez admirées dans d'autres

« Vous allez voir une installation encore incomplète, des laboratoires imparfaits ou insuffisants. Vous nous surprenez à une période de réfection, à la veille des grands travaux qui, nous l'espérons, mettront Toulonse au même niveau que les autres Facultés françaises.

« Mais telle qu'elle est, à l'exemple de la plus belle fille du monde, elle vous offre tout ce qu'elle possède. Elle vous l'offre de grand eœur, en toute simplicité, en toute cordialité et avec son sourire le plus engageant elle vous dit : « Messieurs les Internes, chers Camarades, yous êtes chez vous. a

A son tour M. le Dr Escat, président de l'Association de Toulouse et président de session, esquisse en quelques mots l'œuvre et le programme des précédents Congrès, dont la suite a été tragiquement interrompue par la guerre. Après avoir adressé son souvenir le plus fraternel et le plus ému à la mémoire des trop nombreux internes et anciens internes des hôpitaux morts pour la Patrie, il trace l'histoire de l'internat toulousain. «Le plus ancien procès-verbal de concours retrouvé, dit-il, dans les archives de nos hôpitaux remonte à l'année 1821, et par suite le IVe Congrès de notre Pédération est en même temps la commémoration du centenaire de l'Internat toulousain, » Quant à l'association, elle est bien plus jeune, et, sans tenir compte d'efforts autérieurs, elle date seulement de 1907. Le président invite ensuite les congressistes à se mettre laborieusement à la tâche.

Les applaudissements avaient à peine pris fin que M. le Dr I .- P. Tourneux, chirurgien des hôpitaux de Toulouse, secrétaire général du Congrès, fait son rapport et trace le compte rendu moral.

M. Escat eède la présidence à M. le professeur Le Fort, de la Paculté de médecine de Lille, Vient en discussion la proposition des délégués de l'internat et des hôpitaux de Bordeaux :

« L'internat et les titres et fonctions de la Paculté

Traitement TUBERCULOS

Par le



ORGANIQUES DE TERRES RARES préparé sous le contrôle scientifique de A. FROUIN.

Hyperleucocytose durable

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberculeux

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc. d'une solution à 2 % de sels.

COMMUNICATIONS : communications : 1912, 29 Mai 1920.— Accdémie de Médecine : 2 Mars 1920, 6 Avril 1920, 15 Juin 1920.— Académie des Sciences : 14 Juin 1920.— These Biléton. — Thèse S. Guerquin 1920.

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS

FURONCULOSE ET TOUTES MALADIES A STAPHYLOCOOUES ANTHRAX, ACNE. ORGELETS, ABCÈS DU SEIN USAGE INTERNE: COMPRIMÉS, AMPOULES, CACHETS.

PRODUITS A BASE D'ETAIN ET D'OXYDE D'ÉTAIN PRÉPARÉS SOUS LE CONTROLE SCIENTIFIQUE de A. FROUIN

11 4 mai 1917. — Académie de médecine : 29 mai 1917, 27 novembre 1917, novembre 1918. 7, 25 octobre 1918. — Société de chirurgie 1 27 juin 1917. — Société de biologie : 29 iuillet 191 24 août 1918. — Thèse Marcel Perot : Paris 1917. — Thèse A. Briens : Paris 1919. — ROBERT ST CARRIÈRE 37 RUE DE BOURGOGNE PARIS

USAGE EXTERNE : STANNOXYL LIQUIDE, BAIN, POMMADE. GLYCÉRÉ, GAZE.

(doctorat, moniteur de clinique, préparateur, aide d'anatomie, prosecteur, etc.). x

Les délégués de l'Internat des hôpitaux de Bordeaux proposent:

1º Que tout interne de ville de Faculté de médecine. nommé au concours, puisse passer sa thèse au cours de son

internat, tout en continuant à assurer ses fonctions. Ils basent leurs desiderata sur les arguments suivants :

1º Argument moral. - L'Internat, pour les initiés aux choses de la médecine, est réellement une école supérieure d'enseignement professionnel. Pour les profanes, le titre de docteur en médecine compte seul, le titre d'interne est mal interprété ou n'est pas suffisamment apprécié.

20 Argument social. - La législation créant deux catégories nettes : le docteur en médeeine possédant tous les droits thérapeutiques, et l'étudiant n'en possédant aucun, l'interne, tout en ayant plus de responsabilités que le second, n'est pas couvert par les droits du premier. Suivant les villes, les services, les usages, il agit comme médecin traitant, on possède des attributions souvent très effacées propres à le déconcerter.

3º Argument militairs. - Le titre de doeteur en médecine seul donne droit à la nomination au grade d'officier à titre définitif.

4º Il est utile pour l'administration hospitalière que l'interne soit docteur en médeeine ;

a. Par l'autorité sur le personnel que donne le titre de docteur en médecine, seul officiellement reconnu ;

b. Par la confiance qu'il affirme chez le malade ;

c. Par l'assurance qu'il donne en présence d'une grave responsabilité à assumer.

Sous réserve toutefois que tout interne docteur en médecine s'engage à ne pas faire de clientèle pendant la durée de son internat. Les présidents de l'Internat, sous leur responsabilité, veillent à l'obscrvation rigoureuse de cette règle.

2º Que les internes alent toute liberté pour exercer des fonctions officielles à la Faculté (moniteur de clinique, préparateur, aide d'anatomie, prosecteur) et recoivent les traitements et indemnités afféreuts à ces fonctions, dans leur intégrité.

En l'état actuel, certaines Facultés (Bordeaux), se basant sur le décret ministériel du 24 juillet 1920 (article 5), refusent les indemnités de nourriture et de résidence aux internes, sous prétexte qu'ils touchent des indemuités analogues d'une administration eivile (Administration des hospices).

Cette interprétation, entrée en vigueur en novembre 1020. semble contraire à l'esprit du décret qui n'a voulu priver des indemnités de cherté de vie que les fouetionnaires déià nourris par l'Etat. Elle lèse gravement les jutérêts des internes et paraît susceptible de les éloigner des fonctions que le concours leur avait permis d'acquérir,

(Bordeaux, le 2 juillet 1921. - Dr Ch. Lasserre, interne des hôpitaux, prosecteur à la Faculté ; Dr Ch. Massias. interne des hôpitaux, préparateur à la Faculté.)

On visite la Faculté de médccine qui, ne l'oublions pas,



# Le Diurétique rénal par excellence

# LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATÉE

PHRE
Le médicament régulateur par exceleince, d'une efficacité sans dégale dans l'artérociètros, la méscières, l'abuminurie, l'hy méscières, l'abuminurie, l'hy constant de dégale dans l'artérocières, la digitale pour le configue de la digitale pour le digitale pour le

CAFÉINÉE LITHINĖE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître

Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

les œdémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang. Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. -- Prix : 5 fr.

4: rue du Roi-de-Sicile PARIS

fut créée en 1229, et cette première matinée se termina par un déjeuner offert par les internes en exercice à leurs camarades des autres Facultés.

A 3 heures, sous la présidence de M. le professeur Cruchet, de Bordeaux, secrétaire général de la Fédération de l'Internat, on aborde la discussion des veux et des propositious présentés par les associations de Lille, Montpellier et Naucy.

Préparation de l'Internat et le nouveau régime d'études, par M. MILHAUD, interne des hôpitaux de Montpellier. — Cette question ne comporte pas grand développement.

De prime abord, en effet, Il semble que le nouveau régime d'études s'accorde fort peu avec la préparation au concours d'internat. Mais lorsqu'on étudie de plus prés la question et que l'on vent bieu y comparer les conditions de préparation telles qu'elles se présentent avec le programme de l'ancien régime, on s'aperpoit qu'en réalité ces conditions ue sont pas plus favorables qu'avec les exigences da nouveau régime.

Comment procédait-on, en effet, avec l'ancien régime d'études, lorsqu'on voulait préparer le concours d'internat? En général, l'étudiant arrêtait sa seolarité à la douzième inscription.

Il se désintéressait absolument de tont examen et se consacrait entièrement à la préparation du concours. Il faut reconnaître que si nous voulons conserver au concours la valeur élevée qu'il doit avoir, c'est dans cet esprit que nous devons éduquer les jeunes générations qui paraissent un peu trop soncieuses de faire marcher de pair leur scolarité et leur préparation à l'internat.

L'arrêt de la scolarité me paraît une chose nécessaire, indispensable, et juge la question que nos camarades de Lille ont bien voulu étudier.

Une objection peut être faite par les étudiaints du nouveau régime, savoir l'obligation dans laquelle ils se trouvent de passer leurs examens à des périodes déterminées et non point à des périodes choisies par le candidat. A cela on peut répondre que dans beaneoup de Facultés cette latitude pour passer les examens n'existe pas et que seules certaines périodes del l'amée son tréservées à tel on tel examen. De ce côté, l'anc'en régime n'ofire guère plus d'avantages que le nouveau

Reste une dernière question : l'obligation pour l'étudiant du nouvean régine de l'omirir nécessifirment des certificats de stage hospitalier pour prendre ses inserjations, C'est dans ce sens, et dans ce seus seulement, que notre action devra être éfficace, et il ne nous sera pas, je crois, diffielle d'obtenir la dispense de certains stages cospitaliers pour nos jeunes canuardas, à partir du jour où lis auront reça le titre d'interne, qui équivant à tous les certificats de stage, même lorsqu'ils indiquent la plus belle assiduité. Cette réforme est indispensable, de façon à ne point troubler la bonne marche des services hospitaliers. D'ailleurs il faut ajouter qu'à l'heure actuelle un projet de M. Bard est à l'étude, avant pour objet une nouvelle distribution des examens du nouveau régime

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT
MIGRAINES NÉVRALGIES SCIATIQUES
DOULEURS NERVEUSES
RÈGLES DOULOUREUSES
Echantiflon et Littérature, E LANCOSME, 71 Avenue, Victor Émmanuel III. PARIS

L. B. A.
Téléphone ; Élysées 36-64

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

pouvant concilier de façon satisfaisante la préparation au concours et la continuation des études.

· Mais il faut que les futurs candidats, pénétrés de l'importance du titre qu'ils désirent obteaut, n'hésitent pas à arrêter leur sociarité pour se consaere entièreument à la préparation d'un travail sontenu et des connaissances qui font que l'Internat a été, jusqu'à présent, et dévra continur à être une véritable élite.

L'Internat et le nouveau régime d'études, par Pierre RAZEMON, interne des hôpitaux de Lille. - Le sujet de ce rapport ne peut intéresser que très peu les internes cu exercice, même appartenant au nouveau régime d'études, mais il est d'un grand intérêt pour nos futurs camarades qui prépareront le coucours. L'opiniou générale est manime à déclarer que la fréquentation obligatoire des eours et travaux, telle que l'exige le nouveau régime et la préparation simultanée de l'Internat sont une tâche difficile pour le candidat. Pour quelques-uns ceci aura l'avantage de sélectionner les meilleurs, et de rajeunir le programme des concours. Pour la majorité, nu contraire, le nouveau régime éloignera de l'Internat certains candidats qui préféreront, en des temps de vie matérielle difficile, « teuir » leurs inscriptions que « courir » les chances d'un concours. Le nouveau régime risque ainsi de faire baisser le niveau de celui-ei.

Dans l'avenir, ce risque sera plus grand cucore. Actuellement en effet, le candidat du nouveau régine, pour lutter avec des forces égales contre ses cumarades de l'anelen, interrompt sa scolarité, muis lorsque tous isconcurrents seront dans des conditions ideutiques, ils pourront décider de se présenter à l'Internat saus esser de fréquenter la Paculté et ne consacere dès lors qu'un temps limité et insuffisant à une préparation sérieuse.

- Solutions de la question :
- 1º Reporter le concours en fiu octobre, de façon à donner avant celui-ei trois mois de liberté totale;
- 2º Interrompre la scolarité, d'où perte de temps pour les candidats éliminés ;
- 3º Refonte du régime (proposée par MM, les professeurs de la Paculté de Bordeaux).

L'organisation matérielle de l'Internat, par M. Markor, interne des libritaux de Nauey. — Les diffieultés matérielles de la vie pésent lourdementsur les étudiants et plus particulièrement sur les internes qui prolongent leur stage hospitalier dans nu but de perfectionnement.

Ces difficultés proviennent de la cherté de la vie et de la dinimition réelle des fortunes. Elles poussent les internes actuellement eu exercice à hâter leur installation ou font délaisser la préparation de l'Internat par des étudiants méritants à moyens pécuniaires limités.

Certes, les différentes commissions d'hospices ont augmenté dans une notable meur les indemnités qu'elles versaient aux internes avant la guerre, mais de manière trop insuffisante pour assaure leur existence matérielle saus le recours à leur famille. Or, l'interne rend des services, assume une responsabilité morale et médicale, encourt des risques. Il ne demnade pas que tont ceel fui soit » payé », mais il peuse que la plus élémentaires justice exige qu'on lui évite au moins d'être à charge à quelqu'un.

Différentes solutions se présentent : 1º indemnité con-

venable; l'inconvénient serait de faire délaisser la salle de garde; 2º intériorisation: incouvénient de use pas respecter complétement la libert de l'interne; 2º nourriture donnée à un mess, par l'hôpital, à tous ses internes. Indeamité suppléuentaire pour le logement. Les internes vivant en famille recevraient une indemuité plus forte. Cette deruière solution paraît la meilleure, à notre point de vue.

Mais l'existence matérielle de l'interne n'est pas tont. Il dott avoir les moyens de travailler à la salle de garde. Les prix exorbitauts des livres l'empéchent actuellement de se proeurer une bibliothèque suffissante; celle de la salle de garde doir y suppléer et les commissions d'hospices pourraient aider à leur entretien par des subventions convenables.

Ces buts légitimes n'out de chance d'être atteints que si de demandes, faites aux différentes Commissions, s'appuient sur l'autorité d'une décision du copps de l'Internat de toutes les Facultés. Il est à souhaiter qu'un organe de liaison entre les internes des différentes Facultés soit erété au plus tôt.

A 5 heures de l'après-anidi, dans la salle des Illustres, le corps unicipal recevait les membres du Congrès. En l'absence de M. Feuga, M. Domergue, adjoint délégué à Hygéine, entouré de MM. Télhilles, Laporte, Audebert, Bertraud, Brustier, Salamon, conseillers municipants, Milloz, architecte de la ville, Gambert, serrétaire genéral du bureau de bienfaisance, etc., a prononcé une charmante allocation.

« Le IV Congrès d'Internat, dit-il, est ouvert depuis ce matin à la Paculté de médecine. En l'absence de M. Le muire, retenu hors de Toulouse par des raisons de santé, j' al l'agréable devoir de saluer au Capitole, au nom de la numicipalité de Toulouse, l'étite du corps médical frauçais. L'Internat est la grande école du dévonement et de a seience, il a eu ses shéros, il en uses martyrs. C'est dans son sein que se sont fornuées les grandes vocatious médicales, ces meneurs d'homnes, ces idéalistes de la réalité qui, arrachaut aux corps souffrants leurs secrets obseurs, out su dévers s'hant cette clinique française admirablement clair, mals aussejet sutroit, profondéquent humaine.

• C'est un médecin, Messieurs, nu des vôtres, qui devrait vous recevoir iel. Vous devez penser que je suis un parent pauvre dans la grande et nois le smille. L'arbre du acducée prend pour moi la silhonette du pilon, et ses scrpents un'inctient à la professiounelle prindence, non pas dans ces instants de sublime augoisse où vous faites reculer la mort menaçante, mais plus prossiquement dans le ealme obseur de l'offecine, les yeux fixés sur le fléan de mon trômedat.

« Et cependant, Messieurs, laissez-moi vous dire que je vous connais et que j'aime votre formation scientifique et votre cour.

« Vous êtes des avides de savoir ce qu'est cette flamme de la vie qui toujours vous échappe, et sur le chemin de cet idéal vous faites dn bien en passant, quand vous ne mourez pas à la peine.

« Rémis dans vos salles de garde, ect éclair de courageuse gaîté placé aux portes des tombeaux, pareils à ees soldats que chante la légende impériale, vous gémissez sur votre sort ingrat, sur vos services incompris, vous critiquez l'administration toujours ingrate, avare et

# TRAITÉ DU SANG

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE MM.

### A. GILBERT

et

M. WEINBERG

Professeur de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu de Paris, Membre de l'Académie de médecine. Chef de laboratoire à l'Institut Pasteur,

Secrétaire de la Rédaction : Dr BOIDIN

Médecin des hôpitaux de Paris.

AVEC LA COLLABORATION DE MM.

ACHARD, professeur à la Faculté de médecine de Paris. AUBERTIN, médecin des hôpitaux de Paris. AYNAUD, de l'Institut Pasteur, BALTHAZARD, professeur à la Faculté de médecine de Paris. BAUDOUIN, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. BILLET, médecia principal de l'armée. BORDET, directeur de l'Institut Pasteur de Bruxelles. BRETON, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Lille, CALMETTE, sous-directeur de l'Institut Pasteur de Paris, CHABROL, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris, CHAUFFARD, professeur à la Faculté de médecine de Paris, DOPTER, professeur à l'École du Val-de-Grâce, FIESSINGER, professeur agrégé à la Faculté de mélecine de Paris, FOIX, médecin des hôpitaux de Paris, GENGOU, directeur-adjoint de l'Institut Pasteur de Bruxelles, HERSCHER, médecin des hônitaux de Paris, JEANTET, de l'Institut Pasteur, JONESCO, chef des travaux à la Faculté de médecine de Bucarest. DE JONG, médecin des hôpitaux de Paris. JOUAN, de l'Institut Pasteur. LEBŒUF et LÉGER, médecins-majors des troupes coloniales. MESNIL, professeur à l'Institut Pasteur, MOUTON, de l'Institut Pasteur. NICLOUX, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg, NICOLLE, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, NOGUCHI, chef de service à l'Institut Rockfeller de New-York. NOLF, professeur à l'Université de Liége. PARTURIER, ancien interne des hôpitaux de Paris. PHILIBERT, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, PINOY, de l'Institut Pasteur, RIBIERRE, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. RICHET, professeur à la Faculté de médecine de Paris. RUBENS-DUVAL, ancien interne des hôpitaux de Paris. SABRAZÈS, professeur à la Faculté de médeci le de Bordeaux, SACQUÉ PÉB, professeur à l'École du Val-de-Grâce, SICARD, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. TIFFENEAU, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. TIXIER, médecin des hôpitaux de Paris. TROISIER, chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris. VILLARET, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, VINCENT, professeur à l'École du Val-de-Grâce. WEIL (P.-E.), médecin des lippitaux de Paris, WIDAL, professeur à la Faculté de medecine de Paris.

### TABLE DES MATIÈRES

### TOME I.

Lo Sang, ses propriétés physiques et chimiques, par A. Gullerre C.E. Charmon. — La Conguitation du Sang, par P. NOIL. — Les galt de Sang, par I. PO NICLOUX. — L'état colloid du constituants du Sang, par H. MOUTON. — Le gibble rouge normal, par I. P. P. CHARMON. — Le gibble rouge normal, par I. P. P. CHARMON. — Le gibble rouge normal, par I. P. P. A. BERGER, — Le production de la P. P. CHARMON. — Le gibble rouge à l'état pathologique, par le D' ADRESSENT. — La résistance gibbliaire et le teltres hémolyques, par le P. T. A. RAMANDARO CÉL D' TROISER. — Les leucceptes à l'état mormal, par le P' A. PAPERHUM. — Les propriétés phagorytaires et senooptes, par le P' I. A. RAMANDARO CÉL D' TROISER. — Les leucceptes à l'état partie par le P' J. SANDARDE. — Les leucceptes à l'état pathologique, par le P' J. SANDARDE. — Les leucceptes à l'état pathologique, par le P' J. SANDARDE. — Les leucceptes à l'état pathologique, par le P' J. SANDARDE CÉL D' M. AFRAUT. — L'Ultramicroscopie du 'Sang, par le D' ATRAUD CÉL P. L'ANTEN. — Organes hémologolétques, par le D' R. PONTES. — Les produits, par le D' M. AYRAUT. — L'Ultramicroscopie du 'Sang, par le D' A. RAMADDE CONTRAINE CHARDES. — Les paralles quandants. — Les paralles quandants. — Les paralles animaux du Sang Aumalni I. Hémolocosires du spuladium, par le D' A. BELEET. — II. Trypanozome, Leishmanies, Microfilaires, par les D' MESSEL CEL LEQUOY. — Champignons ut Sang, par le D' R. B. TROOT. II. Trypanozome, Leishmanies, Microfilaires, par les D' MESSEL CEL LEQUOY. — Champignons ut Sang, par le D' R. B. TROOT. II. Trypanozome, Leishmanies, Microfilaires, par les D' MESSEL CEL LEQUOY. — Champignons ut Sang, par le D' R. BRANCE LE LEQUOY. — Champignons ut Sang, par le D' R. BRANCE LE LEQUOY. — Champignons ut Sang, par le D' R. BRANCE LEQUOY. — Champignons ut Sang, par le D' R. BRANCE LEQUOY. — Champignons ut Sang, par le D' R. BRANCE LEQUOY. — Champignons ut Sang, par le D' R. BRANCE LEQUOY. — Champignons ut Sang, par le D' R. BRANCE LEQUOY. — Champignons ut Sang, par le D' R. BRANC

### TOME II.

Sérum humain, par le P' A. GLEBER CLE D' M. BAUDOUNN. — Plasma et sérum, par JONAN. — Rémolyshase et antitrypaines, par le D' WENNEBRO. — Oppositione se réportée incon-activantes, par le P' ACLEBURG. — C' T- T- T- Stoidé de strème humain, par le D' TALASSÉVICH. — Bligfein, par le P' GLEBER CLE D' CLEBER CLE D' CLEBER. — C' D' CLEBER CLE D' CLEBER CLE

Le Tome II a été mis en vente le 1er août 1921

L'ouvrage est complet en 2 volumes de 1 400 pages avec 150 figures noires et coloriées.

Prix des 2 volumes : 80 francs.

Séparément : Tome II : 50 francs

réaliste. Mais, au premier appel, à l'annonce du danger si graud soit-il, vous vous levez tous, vous accourez n'ayant d'autre ambition que de vous devancer les uns les autres sur l'âpre et noble route du dévouement, n'avant d'autre but que le devoir ....

- « Avec ses chaires déjà nombeuses, lapléiadede savants estimés qui les occupent, les générations médicales peuvent venir à Toulonse recevoir non senlement l'enseignement professionnel le plus sincère, mais aussi les exemples les plus hauts.
- « Messieurs, j'eu ai fini; soyez bien dans l'hospitalité toulousaine, emportez de nôtre cité de briques rouges et de pierres sculptées un souvenir amieal, »
- M. le Dr Escat, président du Congrès, répond à M. l'adjoint Domergue. Il le remercie de ses paroles de bienvenue.
- « Une réception dans les murs de notre antique Capitole, dans cette salle des Illustres dont la décoration. œuvre exclusive de maîtres toulousains, crée que atmosphère d'art si bienfaisante, a été une heureuse inspiration de l'esprit élevé et pleiu de tact qui préside aux destinées de notre cité... »
- M. le professeur Escat insiste fort justement sur le but de ce Congrès de l'Internat français qui est, avant tout, de perfectionuer l'enseignement et aussi l'installation scientifique de uos hôpitaux. Il sait tout le bon vonloir de la municipalité toulousaine actuelle à l'égard de nos hôpitaux. Aussi la remercie-t-il au nom de l'Iuternat toulousain
- « Persuadés, ajoute-t-il, que le corps municipal ue peut rester insensible à notre vœu le plus cher, et que le maire de Toulouse, président-né de la Commission administrative des hospices civils, a toute autorité pour faire entendre sa voix en haut lieu, nous avons tenu à vous découvrir le vrai fond du cœur de l'Internat. »
- Samedi matin, M. le professeur Escat cède la présidence, à M. le professeur Le Fort et la parole est donnée à M. Tapie pour la lecture de son rapport sur les maladies et acci dents professionnels des internes. Avec la collaboration de M. Ducuiug, chirurgien des hôpitaux 'et de M. Caussé, docteur en droit, M. Tapie développe les considérations suivantes :
- « Les internes des hôpitaux sont exposés à des dangers quotidiens; il suffit de considérer leurs occupations journalières (visite et coutre-visite, recherches de laboratoire, autopsies, nuits de garde) pour se convaincre des risques nombreux qu'ils encourent. L'interne est exposé à contracter la plupart des maladies infectieuses : fièvre typhoïde, diphtérie, variole, méningite cérébro-spinale tuberculose, etc. ; il peut être victime d'une pigfire anatomique avec ses conséquences parfois redoutables : infection pyohémique, perte d'un membre, septicémie. Nous sommes à tel point habitués à ces risques que nous les considérons comme de strictes obligations de notre profession. Mais nous devous nous protéger contre le grave préjudice, temporaire on définitif, qui peut en résulter.
- « A. l'heure actuelle, l'interne qui est victime de son devoir n'a droit à aucunc compensation matérielle, alors même que l'accident dont il est frappé le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession. Est-il possible de remédier à une aussi grave injustice?

- est susceptible d'invoquer à son actif les dispositions de la loi sur les accidents du travail. Si on examine : rº l'ensemble des professions visées par la loi ; 2º les personnes qui y sont assujetties; 3º les persounes qui en sont bénéficiaires, on voit qu'il n'y a pas place pour les internes. Cenx-ci ne sont ni des salariés, ni des employés engagés par des établissements industriels ou commerciaux ; ils ne peuvent douc bénéficier des dispositions de la loi du 8 avril 1898.
- « 11 serait évidemment possible de faire rentrer par une disposition législative expresse les internes des hôpitaux dans l'application de cette loi on des lois postérieures. Mais les internes seraient dès lors assimilés aux ouvriers de l'industrie; nous repoussons cette solution coutraire aux principes de notre institution, et qui ferait de nous des salariés.
- « Il serait assez logique de demander aux administrations hospitalières une indemnité proportionuelle au dommage et à l'invalidité créé- par l'accideut. L'Internat est en effet une institution hospitalière. Mais il est peu probable qu'une Administration venille jamais s'imposer des sacrifices que la législation en cours ne peut exiger
- « Anssi vaudrait-il mieux se contenter de demander aux Administrations h spitalières qu'elles prenneut désormais l'obligation d'assurer à 'eurs frais leurs internes contre les risques professionnels. Ou pourrait donc trausmettre aux diverses Administrations le vœu qu'avait déià émis à l'unanimité le III. Congrès de l'Internat.
- « Si les Administrations ne consentent pas ce léger sacrifice, nous serons obligés de recourir à un moyeu proveuant exclusivement de notre initiative. Ainsi que l'a suggéré M. Perreau, il suffirait de constituer entre nous nne mutuelle-accident, à laquelle tous les internes et anciens internes donneraient leur adhésion. Le taux de la cotisation serait d'autant plus minime que les adhérents seraient plus nombreux ; le tarif des indemnités serait établi en s'inspirant des chiffres prévus par les Compaguies d'assurance, Les internes en exercice pourraient se décharger sur les administrations hospitalières du soin de réunir leurs cotisations par une simple retenue sur leurs appointements. »
- Le Dr R. Molinéry développe devant ses coufrères les grands avantages que présente la Mutualité familiale du corps médical français, filiale du Concours médical. Jusqu'au moment de la thèse, les administrations hospitalières payeraient la cotisation à la M. F. C. M. F. et les nouveaux docteurs ne pourraient ensuite que désirer continuer une pareille assurance. Le Dr Molinéry donne quelques détails sur les chiffres de l'assurance et le Congrès mandate le Dr Cruchet afin que notre secrétaire général puisse prendre auprès du Dr Gassot tons les renseignements nécessaires.
- La parole est donnée à M. Pierre Razmon pour la discussion d'un premier vœu émis au Congrès de Lyon eu 1914, concernant la situation des internes vis-à-vis des accidentés du travail.
- La question posée dans le rapport de MM. Le Fort, Vauhaecke et Devulder était la suivante :
- Les internes penvent-ils délivrer le certificat d'origines M. le D' Butmille proposa dans la discussion « que ni o Ou peut d'abord se demander si l'interne des hôpitaux les chefs de service, ni les internes ue rédigent de certi-



# TRICALCINE

TRICAL CINE

RECONSTITUANT
LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

LE PLUS POISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNE!

# LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

# TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE
DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

SE VEND :
TRICALCINE PURE
STRICALCINE GRANILLA, ET CACKETS
TRICALCINE CHOCOLATÉE
TRICALCINE RICHARD
TRICALCINE
Mithyloratole
Adringoline
I en cocheta

TUBERCULOSE . LYMPHATISME

ACIDE THYMINIOUE UROTROPINE

LYSIDINE

Littérature et Echapillons . LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram. PARIS

ficat concernant les blessés du travail soignés dans les hôpitaux ».

Il invoquait les arguments suivants: l'hôpital est un lieu réservé à soigne les indigents, et les Compagnies d'assurance ne devraient pas avoir le droît d'euvoyer leurs accidentés à l'hôpital. La proposition du Dr Bat, mille fut adoptée, et à la demande de M. le D' coronel usie à l'unantinité au programme du prochain Congrès. Ce principe paraît désirable; c'est aussi, semble-t-il, l'opinion des syndicats médicanx. Mais l'Association ne peut s'engager que vis-b-vis de ses adhérents et n'a point pouvoir pour entraîner la décision des chés de service qui ne sont pas anciens internes. Elle ne peut que leur donner communication des vœux émis par les coursessistes.

Après une discussion extrémenuent intéressante où la responsabilité de l'interne comme signataire du certificat fut, tour à tour, engagée et dégagée, M. le professeur Cruchet, de Bordeaux, fait remarquer que légalement l'interne, n'étant pas docteur, ne peut signer un certificat.

D'autre part, l'interne ayant souvent 16 inscriptions pent, au terme de la loi, exercer la médecine avant la soutenance de sa thèse et, de ce fait, a droit à la signature de ce certificat.

Sì l'hospitalisation d'urgence est admise pour les accidentés du travail, il faut donc, également, que la Compagnie d'assurance admette la rétribution de ce certificat délivré pour ces accidentés de travail, mais il est inadmissible que ce soit l'Administration qui touche les houoraires de ces certificats.

La discussion fut extrêmement serrée; les délégués de Montpellier se joignent à ceux d'autres Facultés pour demander que la thèse puisse être passée pendant les quatre années d'internat.

Le DrMolinéry propose alors, en fin de séance, les vœux

suivants qui sont adoptés à l'innanimité : «Le Congrès d'internat des hôpitaux de France émet le vœu que les accidentés du travail ne soient hospitalisés

qu'au cas d'extrême urgeuce.

\*La question de cette hospitalisation, de la rédaction du
certificat, étant d'importance générale, le Congrès émet
le vœu que cette question soit renvoyée, pour plus ample
étude, an Dr P. Bondin, conseil médico-juridique de
l'Association générale des médeches de France.\*

Les délégués de Lyon demandent qu'entre les villes de Faculté les internes puissent pratiquer l'interéchange: Le vœu est adopté et le bureau est chargé d'en poursuivre la réalisation.

Le Congrès, avant de se séparer, accepta l'invitation de M. le professeur Le Fort de se réunir à Lille en 1923, Montpéllier et Strasbourg devant venir ensuite.

1/Administration des hospices de Toulouse, par la parole de M. Brustier, docteur en pharmacie, et, eu même temps, l'un de nos plus sympathiques édiles du Capitole, avait tem à assurer les internes de la bienveillance de l'Administration. Nous savons les démêlés légendaires de toutes les salles de garde avec toutes les administrations, mais il est convenu que salle de garde et administrations y mais tit est convenu que salle de garde et administrations servit, dans l'aveuir, les mellemers ambes.

L'après-midi du samedi fut consacrée, par les internes de Toulouse, à leur réunion annuelle. Il en sera donné un compte rendu particulier. Visite au Musée médiéval, rne Alsace-Lorraiue, vers 6 heures ; ce soir-là, « on eût dit qu'il avait neigé des roses ».

A 8 heures, au Grand-Hôtel, un banquet d'adien réunissait les délégués de l'Internat des hôpitaux français,

Des toasts étalent prononcés au nom de la ville de Touse par M. le professeur Bezy, conseiller numicipal, par MM. Audebert, Escat, Cruehet, Brustier, Le Fort. Celui-ei, eu quelques paroles fort émues, nons rappela les souffrances de Lille pendant l'occupation alleunand, et nous demanda de vouloir bien accepter en 1923, dans sa cité reconucise. Phoenfailté de l'Internat illiois.

Une revue de Guignol toulousaiu fit défiler, aux applaudissements de tous, les « têtes sympathiques des patrons ».

Excursion à Luchon et Carcassonne. — Le burean du Congrès, il faut l'en féliciter, avait teuu à joindre l'utile à l'agréable; aussi une excursion aux Thermes de Luchon et à la cité de Carcassonne avait-elle été

Le dimanche, à la toute première henre, le groupe imposant des congressistes, où avec plaisir on remarquait un certain noubre de dames, debarquait à Juchon; lès guides, en eostmue traditionnel, casaquin de velours noir, ceiuture rouge, culotte blanche, attendaient, rênes en mains.

Défilé tout le loug des allées d'Etigny; visite des Thernes sous la conduite de plusienrs médecins de la station et du directeur technique, aucien interne des hôvitanx de Toulouse.

Nos camarades constatent avec une réelle satisfaction combien les établisseueuts thermaux de Luchon sont rénovés et avec quel souci de l'hygiène les nouveaux services de humage, d'étuves et de douches out été dernièrement auiénagés.

M. le professeur Éscat, fait ressortir quels sont les avantages des fusuffatious de la trompe d'Eustache, insuffationspratiquées au moyen de l'apparell Souviron, celui-ci permettant l'adduction lece delenti des vapeurs suffureuses émises par les eaux de Luchon.

Les bains du pavillon Moureu, où l'eau radioactive de Lepape est actuellement utilisée, reinti longuement l'attention de nos confrères. En effet, l'eau radio-active de Lachon, de la sourez Lepape, contient 4 r millimierocuries d'émancion à l'emergence, et ectre valeur la classe au tout premier rang des stations françaises et parmi les -dis stations du noncle les plus radio-actives.

La soirée fut passée à Superbaguères, où un hardi funiculaire conduit à 1 800 mètres d'altitude les ascensionnistes aucorrent du confort et de la belle nature. Toutes nos iélicitations à l'organisateur, notre jeune camarade Cazal Gamelsy.

Déjeunce et dher firent merveillensement servis dams le cadre unique au monde da parc du Casino, face au port de Vensaque qui semble continuer le jardin bordant la Pique. Le traiteur, Napoléou, fat hors de pair, et nos confréres ont bien vouln nous dire que le souvenir gastronomique ne gétait en rien les souvenirs d'un antre ordre. Pête de muit, danses antiques. - et on repartair pour Toulouse à destination de Carcassonne. La Cité a été très souvent décrite et il seratio tosser ici d'y revenir et il seratio tosser ici d'y revenir et il seratio tosser ici d'y revenir et il seratio tosser ici d'y revenir.

A tous nous disons : ne mourez pas sans avoir vu Carcassonne!

R. MOLINÉRY.

# MÉDICATION INTIDIARRHÉIOUE

DANS TOUS LES CAS DE :

Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ Règles difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc.

Pres-crivez L'HEMOPAUSINE

Du Docteur BARRIER Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ?

CONSEILLEZ L'HÉMOPAUSINE à base d'Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Senecon, etc. Dose par jour; Adultes; 2 & 3 ver. & liq. Enfants; 2 & 3 cuill. & dessert,

Laboratoires du Docteur BARRIER. Les Abrets (Isère)

Littérature - Échantillons sur demande

OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directeur, 39, rue Galande, PARIS (Va)

Conditions spéciales pour MM, les Docteurs

Règlement des comptes le 10 de chaque mois

BRONCHITES ASTHME TOUX GRIPPE

vantages réunis de Tanin et de la Gélatine LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS 1 LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine. PARIS. - Taingh FLEURUS 13-07

VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)

Hôtel Maiestic. (Aletti. directeur.)

Dans tous les casoù vous ordonniez l'Unornopine, prescrivez l

Antisentique Interne Parfait

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Ethantillans gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

FINIRNITURES GÉNÉRALES

pour la MÉDECINE et la CHIRURGIE Ch. L OREAU "VE"

VENTE -ACHAT- ÉCHANGE - RÉPARATION

3h Rue Abel. (Gare de Lyon) Paris XII

as à l'Acalémie des Solences (Séance du 26 Février 1917) et à la Société de Biologie (Séance du 17 Février 1917).

Littérature et Echantillons : Laboratoire d'Endocrinologie, 2. Place du Théâtre-Français, Parle. 2: A CÉDARD, Pharm. da i ci., ancien Intarna des Hôs. de Paris

GLOBULES of D. DE V. L'HÊLENINE DE-A L'HELENINE DE KORAB calme la toux. intes même incoercibles tarif l'exped ninue la dyspinee prévient les hemi Sterilise les bacciles de la tubercu et ne fatigue pas l'estòmac

HAPES 12 RUE DE L'ISLY PARIS

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif que les ferments lactiques seuls EXTRAITS BILIAIRES

DÉSINFECTION INTESTINALE

Literature et Echantillons: LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE. 50. Rue Rennequin. PARIS

### NOUVELLES

Néerologie. — Le professeur Ernest Dupré, professeur de clinique des maladies mentales à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'asile Sainte-Arme, officier de la Légion d'homneur, membre de l'Académie de médecine, décédé à Deauville. Nous consacrezons un article à sa mémoire dans un prochain numéro. Son enterrement a en lieu sans aucune cérémonie, tel qu'îl le désirait. — Le D' Thévenet, conseiller général du Jun. — Le professeur Sonilé, professeur d'unatomie topographique à la Faculté de médecine de l'oulouse, décédé à Agen. — Le médecin principal Ernest Albert, médecin chef de l'hôpital Sédilot de Nancy, décédé de sa suites de blessures de guestien.

Concours du prosectorat de l'amphithétire d'anatomie des hôpitaux. — Uu couccurs pour la nomination à deux places de prosecteur à l'amphithétire d'anatomie des hôpitaux sera ouvert le 20 octobre 1921 à 16 heures dans la saile des couccurs de l'administration, 49, rue des Saints-Pères.

Les candidats sout invités à se faire inscrire à l'aduinistration centrale de l'Assistance publique (Service du personnel), du 22 septembre au 1<sup>ex</sup> octobre inclus, de 14 à 17 heures.

Concours d'adjuvat de l'amphithéâtre d'anatomie des hépitaux. — Un concours pour la nouination à deux places d'aids d'anatomie à l'amphithéâtre d'anatomie des hépitaux, vacantes le 1° novembre 1921, scra ouvert le 13 octobre 1921 à midi dans le salle des concours de l'administration, 40, rue des Saints-Pères.

Les candidats sont invités à se faire inscrire à l'administration centrale de l'Assistance publique (Service du personnel), du 12 septembre au 24 septembre 1921 inclus de 14 à 17 heures.

Légion d'honneur. — Sont nommés officiers: MM. les D'a Legrain, Chassevant, Frey, Gianetti, Fasquelle, Fillassier, unédecins principaux et médecins-majors de territoriale.

Cheudiers: MM. les D Gibert, Tissot, Chauteloube, Bert, Fanquez, Baldet, Aragon, Vedel, Patry, Rabbe, Mazier, Gosselin, Beaumont, Jenchantin de Gubernatis, Ancel, Casse, Winstel, Bickert dit Bigart, Cuthala, Dentricual, Verger, Milon, Perrody, Pelon, Richard, Rieu, Roux, Bouvet, Billard, Wegbecher, Grandjean, Laignel-Lavashe, Bouis, Real, Jacquenin, Barnsby, undeclenis-majors, et médechas aides-majors de territoriale; MM. Lecceq, Gosson, Largean, Gounet, Puiconyoul, Pancon, Irisson, Plarmaciers, majors et aides-majors de territoriale; M. E D' Bougenault, médechi-major des troupes coloulales; M. Cottred, dentités mullitaire.

Médecins adjoints des asiles d'aliénés. — Les postes de médecins adjoints des asiles d'aliénés d'Ainay-le-Château (Allier) et de l'ains (Meuse) sout actuellement vacants.

Enfants assistés. — Sont nonumés médecius du service Ges Enfants assistés de la Seine dans les diverses ageuces départementales, les docteurs : Allart, Beaufils, Bezançou, Bascq, Capela, Carayon Cazenave Chauponnier, Cousyn, Dehée, Devers, Gardey, Fonteray, Gauthier, Gautié, Horay, Lacaze, Lacrotx, Leguay, Leln, Martiguon, Mornu, Oinières, Peyronie, Pouch, Rabot, Redde, Trapenard, Vasseur, Villeneuve, Virmont.

Hôpitaux de Nîmes. — Un concours pour la nomiuation à quatre places d'interne en médecine aura lieu à l'hôpital Ruffi le 2 décembre, au lieu du 4 décembre, date donnée par erreur précédemment.

Service de santé militaire. — Sont nommés médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, les dêves de l'École du service de santé militaire reçus docteurs en médeciue: MM. Raymond. Malafosse.

Sont nommés médecins aides-majors de 2º classe les élèves de l'Ecole du service de sauté militaire, reçus docteurs en médecine: MM. Janson, Stibio, Migayron, Bidault, Gautrot.

Association professionnelle des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux civils de France. — Le II ° Congrès professionnel de l'Association aura lieu à Strasbourg les 3, 4 et 5 octobre prochain.

ORDRE DU JOUR DU CONGRÈS. — 1º Compte rendu du bureau : présideut, secrétaire général, trésorier ;

2º Nouveaux statuts hospitaliers : délibération du conseil supérieur de l'A. P. ; délibérations administratives ; 3º L'hôpital gratuit aux iudigeuts : majoration des

indemnités pour ces services ;

4º Honoraires des malades aisés et petits payants
admis dans les hôpitaux ;

5º Les accidents du travail : décision définitive pour règlement d'honoraires ;

6º Peusionnés de la guerre; 7º Assurances du corps médical des hôpitaux. Rapporteur: professeur Rocher (de Bordeaux);

8º Élection du bureau annuel. Nomués ou nou au concours, les médecins et chirurgiens des hôpitaux civils peuvent assister au Congrès;

de même les universitaires tenant des services de clinique dans les hôpitaux.

Médailles d'honneur de l'Assistance publique. —

Médaille d'or. — M. Pfleger, à Turckeim (Haut-Rhin). Médaille d'argent. — MM. Gauja, à Bordeaux ; Thierry, Menier, à Tours ; Wagner, à Eckbolsheim (Bas-Rhin) ; Houillon, à Strasbourg ; Kayser, à Colmar ; Daspres, à Toulen

Médaille de bronze. — MM. Tardif, à Longué (Maineet-Loire) ; Houzé, à Nevers ; Raynier, Carpentier, à Paris. (Journal officiel, 21 août.)

École de médecine de Marseille. — Un concours sera ouvert le 24 octobre pour un emploi de chef de clinique des voies urinaires. Le registre d'inscription sera clos le 15 octobre. Le traitement annuel est de 2 400 francs. Höpltal Saint-Sean, à Arras. — Un incendie vient de détruire tonte une alle de l'hôpital Saint-Jean, à Arras, ainsi que la chapelle de l'hôpital qui servait d'eglise provisor à la paroisse Saint-Nicolas.

Plusieurs centaines de lits pour les malades ont été détruits au cours de ce sinistre.

Hôpitaux civils de Toulouse. — Ont été nommes internes titulaires en médecine: MM. Sendrail, Cabanié, M<sup>do</sup> Cazals, MM. Crozes, Giscard, Trouette, Bonhoure, Baillat.

Out été nomués internes provisoires : MM. Sarroste, Lyon, Bertrand, Garbay.

Médecins de la santé à Marseille. — Deux emplois de médecins de la santé sont vacants à Marseille. Les cundidats sont invités à produire dans le délai d'un mois leur demande accompagnée de l'exposé de leurs titres et de toutes justifications. La liste sera close le 1ºº octobre 1921.

# NOUVEAU

# TRAITÉ de MÉDECINE et de Thérapeutique

Publié en fascicules sous la direction de MM. P. CARNOT

A. GILBERT

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

MEMBRE DE L'ACADÈMIE DE MÉDECINE Avec la collaboration de MM.

Achard, Ambard, Auberlin, Auché, Aviregnet, Babonnett, Baizer, Berbler, Berth, L. Bernerd, Besenpon, Bothet, Boulloche, Pr. Cerrot, Castos, Chauffard, Fr. Claisse, Claude, Courmont, Cruster, Chaude, Courmont, Cruster, Castos, Chauffard, Fr. Claisse, Claude, Courmont, Caucher, Clibbert, Cauget, Culart, Harvier, Hayem, Horschen, Hudole, Hutlinel, Jeanselme, de Jong, Kilippel, M. Lebbé, Leedorich, Leignel-Lavastine, Lannois, Laveran, Le Fur, Le Noir, Lerebouillet, Léri, Leuil, L. Levi, Lion, Marian, Marie, Mariessov, Monstrier, Méry, Millan, Mosny, Netter, Permentier, Pitres, Richardère, Rochaix, Roger, Roque, Sacquépés, Sainton, Sérioux, Sicredy, Surmont, J. Tolasier, A. Thomas, Triboulet, Vallard, Vaguez, Villard, L. Weil, Weissenbech.

TOUJOURS MIS AU COURANT -- TOUJOURS EN ÉVOLUTION.

Le fascicule VII, Maledies vénériennes, par le D'BALZER, a reparu en 1920 avec un nombre de pages double et de nom-ou menutura na a menutus subs reins, par teo P - seasseans, tonavirano, amenutu amenutu, a repartu compactificit.

E fasciolus XXII, Maisedes du coure, par lo P V AORES.

60 fr.

Lo fasciolus XXX, Maisedes do is pièvre, nar les Dº M. Lansé, Galatian, Baless et Mescriusi, paraîtra en septembre
Les fasciolus IXII, VIII, A, XXX, AXII, XXII, SXIII, SANII et cours de réimpression. Les fascieules XXXII, XXXVI paraîtront très prochainement.

C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque.

| τ.   | Maladies microbiennes en général, ce tirage (272 pa    | ges, 75 figures noires et coloriées)                 |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2.   | Fièvres éruptives, 8º tirage (258 pages, 8 figures)    |                                                      |
| 3.   | Fièvre typhoïde, 8º tirage (312 pages, 32 figures)     | 7                                                    |
| 4 -  | Maladies parasitaires communes à l'Homme et            | aux Animaux (Tuberculose, morve, charbon,            |
|      | rage, etc.). 5° tirage (566 pages, 81 figures) .       |                                                      |
| 5.   | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages      | 3, 20 figures)                                       |
| ō.   | Maladies exotiques, 6º tirage (440 pages, 29 figure    | s)                                                   |
| 7.   | Maladies vénériennes, 10e tirage revu et augmen        | até (330 pages, 20 figures)                          |
| 8.   | Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8º tirage (1        | 64 pages, 18 figures) 4                              |
| Q.   | Gribbe, Coqueluche, Oreillons, Dibhtérie, 7º tirage    | (172 pages, 6 figures)                               |
| to.  | Streptococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Mér       | ringococcie, Gonococcie, Aréobioses, Colibacil-      |
|      | lose, etc. 6e tirage                                   |                                                      |
| II.  | Intoxications, 3º tirage (352 pages, 6 figures)        |                                                      |
|      | Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité),   |                                                      |
| 13.  | Cancer (662 pages, 114 figures) 14 *                   | 26. Maladies du Sang.                                |
| 14.  | Maladies de la Peau, 3º tir. (560 p., 200 fig.) 16 >   | 27. Maladies du Nez et du Larynx, 3º tira            |
| 15.  | Maladies de la Bouche, du Pharynx, etc., 4º tirage     | (277 pages, 65 figures) 6                            |
|      | (284 pages, avec figures) 6                            | 28. Sémiologie de l'Appareil respiratoire, 3º tira   |
| 16.  | Maladies del'Estomac (688 p. avec 91 fig.). 14 »       | (180 pages, 109 figures) 6                           |
|      | Maladies de l'Intestin, 5º tirage (525 pages,          | 29. Maladies des Poumons et des Bronches.            |
|      | of figures)                                            | Nouveau tirage (860 pages, 50 fig.).                 |
| 18.  | Maladies du Péritoine (324 pages, fig.). 6 »           | 30. Maladies des Plèvres et du Médiastin.            |
| TO.  | Maladies du Foie et de la Rate.                        | 31. Sémiologie nerveuse. (629 pages, 129 fig.)       |
|      | Maladies des Glandes salivaires et du Pancréas         | 26 tir ige                                           |
|      | 2º tirage (352 pages, avec 60 figures).                | 32. Maladies de l'Encéphale.                         |
| 21   | Maladies des Reins. 2º tirage 40                       | 33. Maladies mentales.                               |
|      | Maladies des Organes génito-urinaires, 6º tirage       | 34. Maladies de la Moelle épinière (839 page         |
| 22.  |                                                        | 420 figures)                                         |
|      | (464 pages, 67 figures) 9 b<br>Maladies du Cœur 60 fr. | 35. Maladies des Meninges (382 pag., 49 fig.). 9     |
|      |                                                        | 36. Maladies des Nerfs périphériques.                |
| 54 · | Maladies des Artères et de l'Aorte, 3º tirage          | 37. Néuroses.                                        |
|      | (480 pages, 63 figures) 9                              | 38. Maladies des Muscles (170 pages, 76 fig.) 6      |
| 25.  | Maladies des Veines et des Lymphatiques                | 39. Maladies des Os (755 pages, 164 fig.) 17         |
|      | (169 p., 32 fig.) 5                                    | 40. Mal. du Corps thyroïde et des Capsules surrénale |
|      |                                                        |                                                      |

Le Nouveau Traité de Médecine et de Thérapeulique est la premier ouvrage français qui ait pen en faccious.

Le Nouveau Traité de Médecine et de Thérapeulique est la premier ouvrage français qui ait pen en faccious est entre la commentation de la commentation d

CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPARÉMENT Chaque fascicule se vend également cartonné avec une augmentation de 7 fr. 50 par fascicule.

### NOUVELLES (Suite)

Directeur de la santé à Marseille. — L'emploi de directeur de la santé, chargé de la 6º circouscription sanitaire maritime est vacant à Marseille. Les candidats sout invités à produire, avant le 1º octobre 1921, leur demande accompaguée de l'exposé de leurs titres et de toutes justifications.

Bureau municipal d'hygiène d'Alais (Gard). — Le poste de directeur du Bureau d'hygiène d'Alais est vacant. Le traitement est de 10 000 frames.

Les candidats sont invités à s'inscrire d'urgence au ministère de l'Hygiène en envoyant leurs titres, justifications et références.

Lique bourguignonne contre le caneer. — Un comité de défense coutre le caneer vient de se former à Difon. Il a pour but d'attier l'attention du public avit la gravité et la fréquence du cancer, sur ses premiers symptômes pour pouvoir le sofigner en temps utile ; d'organiser une ceutre d'assistance aux caneéreux; d'organiser une centre d'étate scientifique local du caneer ; de créer une catisse du restinu

Les membres du comité sont : MM. les Drs Perrin, Morlot, Zipfel, Parizot, Dubard, Baron, Gault, Petitjean, Leelere, Malard, Jaeob, Agron.

Les souscriptions et adhésions (membre adhérent, minimum 3 francs) sont reçues par M. le Dr Leclere, 9, place Étienue Dolet, à Dijon.

École de puériculture. — L'École centrale de puériculture, 49, rue de Miromesuil, commeneera ses cours 1921-1922 le samedi 15 octobre, à 2 heures.

Congrès international d'ophtalmologie de Washington.
— Ce Cougrès se tiendra du 25 au 28 avril 1922. Les
ophtalmologistes français sont vivement invités à s'y
rendre nombreux. Aucune invitation n'est adressée ni

opintamionistics i rançais sont invitation u'est adressée ni aux Allemands, ni aux Autrichiens. Une copie de chaque mémoire à présenter au Congrès devra être soumise au président du comité avant le 1<sup>er</sup> janvier 1922.

Le président du conité est M. Edward Jackson, 318, Majestic Building, Denver, Colorado (U. S. A.), Le secrétaire est M. Walter R. Parker, 1025, David Withney Building, Détroit, Michigan (U. S. A.) qui reçoit les adhésions (cotisation, 10 dollars).

Gours de perfectionmenent de gynécologie (HOUTLA).

BIOCA). — MM. les D'\* DOUAY, HALLER et Mossè, chefs de clinique de M. le professeur Jean-Louis Faure, feront un cours de perfectionmenent de gynécologie du 19 septembre au 1° octobre. Ce cours comprendra douze leçons. Les Glèves scront exercés à l'examen gynécologique des unalades.

des malades. Le droit à verser est de 150 francs. S'inscrire au secréturist de la Faculté de médecine (guichet nº 3), les jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

### MĚMENTO CHRONOLOGIQUE

12 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de l'adjuvat de l'amphithéâtre des hôpitaux (14 à 17 heures), à l'Assistance publique. 12 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture du cours de vacances de clinique obstétricale à la clinique Baudelocque.

A l'Hôtel-Dien (clinique médicale, professeur GILBERT), ouverture du cours de perfectionnement dirigé par le professeur agrégé Maurice VILLARET.

A Cochin (service du professeur Widal), onverture des eours pratiques, par MM. Lemierre et Abrami, agrégés.

15 SEPTEMBRE. — Masseille. Clòture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale de l'École de médecine de Marseille.

15 SEPTEMBRE. — Varsovie. Congrès franco-polouais de médecine.

15 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour les cours de l'Institut de médecine eoloniale de Paris.

19 SEPTEMBRE. — Toulon. Concours pour la place de chef de clinique ophtalmologique et oto-rhino-laryngologique à l'École du service de santé de la marine à Bordoaux.

19 SEPTEMBRE, — Paris, Ouverture du concours pour l'externat des hôpitaux de Paris, à 16 heures, rue des Saints-Pères, 49.

19 SEPTEMBER. Paris. Ouverture du cours de perfectionnement de clinique gyuécologique à l'hôtel Broca, par MM. DOUAY, HALLER, MOSSÉ.

20 SEPTEMBRE. — Paris. Dernier délai pour les eaudidatures aux prix de la Société de pharmacie.

21 SEPTEMBRE. — Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. Ouverture du cours d'opérations chirurgicales oto-rhino-laryngologiques par MM. Dufourmentel, Miégeville, Bonnet, Truffert.

22 SEPTEMBRE, — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours du prosectorat de l'amphithéâtre des hôpitaux. S'inscrire tous les jours de 14 à 17 heures à l'Assistance publique.

22 SEPTEMBRE. — New-York. Congrès d'Eugénique.

22 Shptemer. — Bordeaux. Congrès de la uatalité. 23 Shptemer. — Caen. Clòture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Caen.

23 SEPTEMBRE. — Dijon. Clôture du registre d'inscription pour le coucours de suppléant des chaires d'anatomic et de physiologic à l'École de médecine de Dijon.

23 SEPTEMBRE. — Voyage d'études organisé par la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le Dr M. Villaret, agrégé (Vichy et Châtel-Guyon).

23 SEPTEMBRE, — Rennes. Dernier délai d'inscription pour le concours de suppléant de la chaire de chimie à l'École de médecine de Rennes.

24 SEPTEMBRE. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de l'adjuvat de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux (14 à 17 heures), à l'Assistance publique.

24 SEPTEMBRE. - Amieus. Clôture du registre d'ins-

# Dragées ..... **H**ecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 per jour) | NERVOSISME MONTAGE 49. Bogl. de Part-Royal, PARIS BE-Bromure de Codéine

AMPOULES (AM formed do Park-Report PRINCE) ÍNSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

### NOUVELLES (Suite)

cription pour le concours de suppléant des chaires de pathologic et de clinique médicales à l'École de médecine d'Amiens.

29 SEPTEMBRE. — Paris. Congrès de l'Association de gynécologie et d'obstétrique.

30 SEPTEMBRE. — Laval. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur d'hygiène de la Mayenne.

30 SEPTEMBRE. — Paris. Ministère de la Guerre. Direction du service de santé. Dernier délai pour la réception des demandes de candidature aux prochains concours de médeciu, chirurgien, pharmacien des hôpitaux militaires.

1<sup>er</sup> OCTOBRE. — Paris. Ouverture du registre d'inscription au secrétariat de l'École dentaire française, 29, houlevard Saint-Martin.

1<sup>cr</sup> OCTOBRE. — Marseille. Réouverture de l'École d'application du service de santé des troupes coloniales.

1<sup>cr</sup> OCTOBRE. — Paris. Ouverture, à la Faculté de médecine, du cours de technique histologique de M. le professeur PRENANT.

rer OCTOBRE. — Marseille. Dernier délai d'iuscription pour la place de directeur de la santé et de deux médecins de la santé à Marseille. 1° OCTOBRE. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de prosectorat à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.

3 OCTOBRE. — Strasbourg. Ouverture du IIº Congrès de l'Association professionnelle des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux de France.

3 OCTOBRE. — Paris. Ouverture du cours de l'Institut de médecine coloniale de Paris.

3 OCTOBRE. — Paris. Hòpital Saint-Louis. Ouverture du cours complémentaire de dermatologie sous la direction de M. le professeur Jeanselme.

3 OCTOBRE. - Strasbourg. Ouverture du Congrès de médecine.

3 Остовке. — Strasbourg. Ouverture du Congrès de chirurgie.

3 OCTOBRE. — Strasbourg. Hommage au professeur Boeckel.

3 OCTOBRE. — Bordeaux. Ouverture du concours de l'externat des hôpitaux de Bordeaux.

4 OCTOBRE. — Bordeaux. Ouverture du concours de l'internat des hôpitaux de Bordeaux. 4 OCTOBRE. — Laval. Concours sur titres pour l'emploi

d'inspecteur d'hygiène de la Mayenne.

### CHRONIQUE DES LIVRES

Sympathique et glandes endocrines, par MM. Lerrnouller, Harvier, Guilladde, Carron. Trail de pathologie médicale et de thérapeutique appliquée de MM. Sircent, Ribadeau-Dumas et Badon-Neix. 1921, i vol. in-8 de 349 pages 18 fr. (Maloine, à Paris).

Les médecius avaient jadis coutume de rutacher à l'hystéric ou à la neurasthieu destroubles pour lesquels lisne trouvaient pas immédiatement une explication plausible. Les glandes à sécrétion interne suppliantent à l'heure actuelle les névroses dans les théories pathogéniques, etleurs extraits interviennent de la façon la plus fantaisiste dans la thérapeutique. La mise au point de leur rôle dans l'organisme sain et dans l'organisme malade demandera encore de très nombrenses années, mais il est précieux que, par périodes, de bons esprits rémissent l'ensemble de nos connaissances sur ces chapitres obscurs et en fassent un exposé didactique.

C'est cetravail utile qu'ont entrepris MM. Lereboullet, Harvier, Guillaume, Carrion.

Dans l'introduction, M. L'ereboullet, à qui nous devons de nombreuses études personnelles sur les glaudes endocrines, nous donne le fruit de son expérience et de ser recherches en la matière. D'un large coup d'otil il envisage les fonctions normales et pathologiques de ces glandes, la classification de leurs troibles, les syndromes endocriniens et les bases des different traitements.

M. Harvier consacre près de 200 pages à une étude clinique très méthodique et très documentée des nombreux syndromes cliniques qui ont été attribués aux perturbations des fonctions eudocriniennes.

Les liens de ces dernières avec le système grand sympa-

thique sont fort intéressants à connaître et leur impornance va croissant dans différentes publications. C'est pourquoi M. Guillaume en a fait dans cet ouvrage une étude auntomo-physiologique et M. Harvier une étude clinique. Les notions de pharmacologie indispensables à connaître pour instituer une thérapeutique éclairée en opothéraple sont exposées de fagon claire par M. Carrion.

TEAN CAMUS.

Traité de chirurgie d'urgence, par le professeur Filix Lejars, Un fort volume de 1110 pages avec 1085, figures et 175 photographies originales, 20 planches hors texte. 1921, 8º édition revue et augmentée (Masson et C10, éditeurs, 4 Paris).

La huttlème ddition du Trailé de chirurgie d'urgence de Lejars vient de parattre ; la première ne date que de juin 1909. Huit éditions en douve ans l'C'est dire le succès considérable qu'a atteint cette œuvre chirurgicale unique en son genre, qui, traduitedans presque toutes les langues, a fait le tour du monde pour le plus grand renom de la science francaise.

Lejars a voulu exposer sous une forme et dans un esprit essentiellement pratiques, les indications et le manuel opératoire des principales opérations d'urgence; il y a encredileusement réussi. On peut dire que cet ouvrage a été vécu avant d'être écrit par un clinicien et un opérateur de premier ordre.

Une illustration abondante et soignée fait de l'œuvre de Lejars le vade-mecum indispensable de celui qui veut devenir un chirurgien.

ALBERT MOUCHET.

# VARIÉTÉS

# DE QUELQUES USAGES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX DE L'AMI DE L'HOMME

### Par le D' J. ROSHEM.

Si une révolution miraculeuse mettait un jour les chiens à la place des hommes, je crois qu'ils seraient assez débonnaires pour réserver à leurs ci-devant maîtres un sort heureux que beaucoup ne mériteraient pas.

Car les chiens savent oublier les injures et ne nousgardent pas rancune des coups de pied injustes qui assaillent trop souvent sous la queue arquée leur derrière tremblant. Ils nous pardonneraient même, j'en suis sûr, les extraordinaires supplices que les savants anciens et modernes ont su et savent leur faire subir.

Ils ne voudraient se souvenir que de ceux qui les aiment, qui les estiment.

Pour attirer leur clémence — au moment de comparaître devant leur Comité de salut public je demanderais à Colette un mot de recommandation; et pour ma plaidoirie je lirais ceci qui est de Gaston Phébus, comte de Foix (1):

« Chien est loyal à son seigneur, et de bonne amour et vraye.

- « Chien est de bon entendement et a grant cognoissance et certain jugement.
  - « Chien a force et bonté.
  - « Chien a sagesse.
  - « Chien a grant mémoire.
  - « Chien a grant diligence et grant puissance.
  - « Chien a grant vaillance et subtilité.
  - « Chien a grant légeresse et grant apprenance.
- «Chien est bien en commandement, car il apprendra comme ung homme tout ce qu'on lui enseignera.
  - « Tous esbatemeus sont en chiens.
- « Tant sont bons chiens que à peine est homme qui n'en veuille avoir pour un mestier ou pour un autre.
- « Chiens sont hardis. Car ung chien osera deffendre l'hostel de son maître et son bestail et gardera tout ce qui sera sien, et s'en exposera à la mort. »

La reconnaissance du maître envers ce fidèle mi, de quelle qualité est-elle? de quelle manière s'exerce-t-elle?

Nous allons en juger par quelques exemples choisis ad usum medicorum.

Ne citant que pour mémoire les tortures chaque jour infligées par les vivisecteurs à de pauvres chiens palpitants, dans des amphithéâtres où

(1) Cité par Franklin, Vie privée d'autrefois : Phébus, Des déduiz de la chasse des bestes sauvaiges et des oyseaux de proye, écrit en 1387, imprimé vers 1507. personne ne voit tien, c'est tans le passé que nous irons, selon notre contume, chercher notre mois-

Jadis, nous le savons, il était de pratique courante d'expérimenter les poisons sur le chien accouru, plein de confiance, à l'appel familier. Ce qui était déjà, de la part de l'homme, il faut le recounaître, la manifestation d'un esprit vraiment bratione.

Mais là où nous allons apprécier cette ingéniosité fertile, c'est dans l'énumération des nonbreuses ressources thérapeutiques que nos ancètres surent tirer des chiens. Parlons d'abord des vertus médicales des chiens vivants.

\* \*

La Feuille wheessaire, périodique qui s'imprimati à Paris au milieu du xvııı s'ècle, donne, en son numéro du 27 août 1759, la recette d'une bouillie que l'on étendait sur les articulations goutteuses; souveraine, mais non par ses seules vertus, dans les manifestations podagres

La composition de la mixture n'importe pas au sujet qui nous occupe; retenons seulement qu'elle devait plaire à l'odorat et au goût des jeunes chiens. En effet, la bouillie bien répartie sur les jointures malades, le jeune chien est introduit, appelé, flatté, encouragé de la voix et du geste. Il s'approche, il flaire, il goûte d'une langue timide d'abord, puis enhardie. En quelques instauts il a tout avalé, et — le malheureux — s'en pourlèche les babines!

les babines!

«La friction qu'il exercera avec sa langue sur la peau du malade ouvrira les pores, facilitera l'introduction de la salive, la transpiration et conséquemment l'évasion des parties de la goutte les plus voisines de l'épiderme, et ainsi de proche en proche jusqu'à ce que toute la matière morbifique soit détruitte.» C'est un massage léger, en somme. La goutte passait dans le corps du chien, l'innocent devenait podagre pour avoir une seule fois pris part aux plaisirs d'une table singulière et traitresse. Vous me direz que cela est douteux. Je ne le nie point. Mais l'intention suffit à nous faire juger ce beau trait de l'humanité à l'égard de l'ami de l'homme.

De même dans le cas rapporté par Hoffmann de ce veilladra podagre qui se guérit en couchant avec son chien. Celui-ci, devenu goutteux à son tour, avait quelquefois des accès très douloureux. Sans doute lui administra-t-on quelque boulette, "l'histoire ne le dit pas, mais il est permis de le penser.

Ce sont là des cas de transmission, analogues dans leur principe au procédé thérapeutique SÉDATIF
ANALGESIQUE
HYPNOTIQUE
HYPOCRINIOUE



ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. — PARIS



# EXTRAITS TOTAUX CHOAS

EQUIVALENTAUX ORGANES FRAIS
DESSIGNATION RAPIDE NI AUTOLYSE

VERS D:

NI CHALEUR

PILULES CHOA PAQUETS CHOA

GASTRIQUE, ENTÉRIQUE, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQU ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRE THYROÏOSEN

2à8parjour

HYPOPHYSAIRE, THYROÏDIEN RÉNAL, SURRÉNAL, etc.

DEPOT: Pharmacie DEBRUERES, 26, Rue du Four, 26, PARIS



# TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



# aboratoire des Froduits OSINES du KHONE

# O COMPINED THE

(Adrénaline synthétiquement préparée – chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SQURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elle-même; la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigourouse.

Solution au 1/1000 { Fiacons de 10 et 30 c.c. | LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS

1. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)



# APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales — douleurs — parésies — reliquats inflammatoires — arthrites — péritonites. ::

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

# VARIÉTÉS (Suite)

qui fait coucher un avarié avec une pucelle, pratique qui n'est peut-être pas tout à fait tombée en désuétude aujourd'hui.

A côté de cette utilisation physiothérapique du chien vivant, nous trouvons dans la vieille pharmacopée les préparations faites de diverses parties du chien, ou même de chiens entiers. Rapportons d'un cœur ferme ces recettes horrifigues.

Il ue faut pas croire qu'il soit nécessaire de remonter au moyen âge ou seulement au xvie siècle pour les trouver : les ouvrages de Lémery, publiés à Paris dans la seconde moitié du xvmie siècle, nous offrent une riche documentation (1).

Ou v trouve tout, depuis «le lèchement du chien » que nous connaissons déjà, jusqu'aux propriétés nombreuses des crottes blanches, album græcum, échappées de l'anus indiscret de notre humble compagnon.

### Canis.

« Canis, en français chien, est un animal à quatre pieds dont il y a beaucoup d'espèces assez connues. Il contient beaucoup de sel volatil et d'huile.

«La chienne porte ses petits deux mois et deux ou trois jours. Le petit chien nouveau-né appelé en latin catellus, est fort propre pour amollir, pour résoudre, pour fortifier : on l'applique ouvert tout chaud sur la tête pour les maladies du cerveau, ou sur le côté douloureux dans la pleurésie. »

Cette méthode, l'application d'un animal onvert et tout chaud sur la partie malade, est assez banale et encore pratiquée de notre temps, comme il est facile de s'enrendre compte en interrogeant bonnes femmes et commères à la campagne et même en ville, mais au xxe siècle, il s'agit toujours d'un oiseau, généralement d'un pigeon ou d'une poule. Le jeune chien ne doit plus avoir de fidèles - bien que par ces temps de cherté de la volaille, il soit téméraire de l'affirmer. Il semble particulièrement répuguant de se faire placer un chien ouvert sur le front; au moius les coulisses d'une volaille ont-elles quelque chose de culinaire.

« La graisse du chien est vulnéraire, détersive, consolidante, propre pour la phtisie et pour dissoudre le sang caillé de ceux qui sont tombés de haut, étant prise intérieurement; on s'en sert aussi extérieurement pour les douleurs de la

(1) Dictionuaire universel des Drogues simples par feu M. L'IMBRY, de l'Académie royale des sciences, docteur en en médecine. Nouvelle édition. A Paris, chez I, Ch. D'Houry. 759, p. 175.

goutte, pour la surdité et pour les autres maladies des oreilles, pour la gratelle et le prurit.

« L'excrément ou la crotte blanche du chien appelée album græcum, album canis, Cynocobrus, est détersif, atténuant, résolutif, propre pour l'esquinancie, pour la pleurésie, pour la colique, étant pris intérieurement. » En voici le mode d'emploi : « La dose en est depuis demi-scrupule jusqu'à quatre scrupules. On l'applique aussi extérieurement pour résoudre les tumeurs et pour guérir la gale.

«Le lèchement du chien déterge et adoucit merveilleusement les vieux ulcères des jambes.» A la place du chien, j'aurais encore préféré la bouillie du goutteux.

Mais tout cela n'est que l'énumération des richesses médicamenteuses naturelles contenues dans le corps du chien.

Un autre livre de Lémery va nous montrer de quelle savante mauière l'apothicaire traite ces dons du ciel, et comment de ses mortiers, de ses retortes, de ses alambics, de ses cornues et de ses pots sortent enfin les préparations salutaires.

Voici l'Onguent de petit Chien (2) :

« Un petit chien nonveau-né. Des vers de terre lavés dans du vin..

demi-livre

Des racines d'althea, de lis blancs, d'iris et d'acorus, a..... une once,

Du Chamæpytis (3), de la sauge, de la marjolaine et du serpolet, an.. une manipule (4).

Des fleurs de romarin et de millepertuis, a..... une demi-manipule.

Dejoncodorant..... Coupez les drogues qui en out besoin en menues parties, puis laissez-les en macération pendant vingt-quatre heu-

De vin d'Espagne..... tine livre.

Des huiles de lis blancs, de millepertuis, d'amandes douces, a..... quatre onces,

Faites-les bouillir jusqu'à consomption d'humidité . puis dissolvez dans l'huile exprimée De la moelle de cerf et du suif de boue, a. deux ouces.

Paites-en un onguent S. A. s

Je cite in extenso; peut-être un de mes lecteurs sera-t-il tenté de copier l'ordonnance et de l'envoyer au plus proche pharmacien. Je lui conseille de ne pas attendre la réponse chez lui, ce sera plus prudent, un certificat d'internement est si vite signé. Et une fois à l'abri, dans un champêtre asile, il aurait beau invoquer l'autorité de Lémery et de tant d'autres, il est à craindre que les infirmiers ne se laissent pas convaincre facilement.

Cependant, ne l'oublions pas, il n'y a guère qu'un siècle et demi que furent codifiées ces

(2) Pharmacopée universelle contenant tontes les compositions de pharmacie, par Nicolas Lémrry, de l'Académie des sciences, docteur en médecine. Ciuquième édition. A Paris, chez De Saint et Saillant, etc. 1763, p. 1122. (3) 1 veite.

(4) Poignée.

# L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève (Haute - Savole)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermai par un Funiculaire

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

# CURE RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

# PULMOSERUM

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

# **BRONCHO PULMONAIRES**

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES,

LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOUE

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimente par plus de 30.000 Médecins étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ECHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE
Laboratorres A. BAILLY

15, Rue de Rome, PARIS

# LABORATOIRES BAILLY

15 et 17, Rue de Rome # PARIS (8°)

Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

# ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités Contenu stomacal Selles

Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI

SUR FROTTIS Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches Etudes , Travaux spéciaux pour MM les Docleurs , Etudes Anatomo-Pathologiques , Analyses de Produis Alimentaires , Analyses Industrielle

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

Atophan Cruet

en cachets desés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons
PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES



# CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY & 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

Ents neurasthéniques et psychasthéniques, morphimenases, mais dies du tibe digestif et és anastribles CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D' FEUILLADE, médacin directeur à Équity (Rhône) Notice sur demande

# VARIÉTÉS (Suite)

recettes par un illustre maître, membre de l'Académie des sciences.

Ainsi passe la gloire du monde La civilisation a fait depuis ce temps de tels progrès le t'l'o comprend que le Xxº siècle, fier des inventions dernières (sous-marins, lance-flammes, et gaz asphyxiants, en attendant mieux), n'air plus que dédain pour les grossières préparations du XVIII°.

Voici par le menu l'art de préparer l'onguent de petit chien : » On aura un petit chien nouveau-né, on le coupera par morceaux, on le mettra daus un pot de terre vernissé, avec les vers de terre qu'on aura auparavant lavés dans du vin, les racines coupées par petits morceaux, les herbes et les fleurs incisées et écracsées dans un mortier; on versera dessus le vin d'Espagne et les huiles, on couvrira le pot et on laissera macérer la matière pendant vingt-quatre heures; on la fera ensuite bouillir sur un petit feu jusqu'à consomption du vin; on la coultera avec forte expression et on liquéfiera dans la colature, par une douce cha-leur, la moelle de cerf et le suif de bouc pour faire un onguent liquide qu'on gardera au besoin.

«Vertus: Il est propre pour résoud re pour fortifier les nerfs, pour la paralysie, pour les convulsions, pour les catarrhes, pour la goutte sciatique; on en frotte les parties malades chaudement.

« Je trouve qu'il entre trop peu d'huile, de moelle

et de graisse dans cet onguent, pour la quantité des drognes de la décoction; j'en voudrais doubler les doses. »

C'est là la seule critique que Lémery tore à propos d'écrire contre l'onguent de petit de la lui v entre trop peu d'huile et de graissol.

Dans le même recueil on lit encore (p. 1012) la formule, assez semblable à la précédente, de l'Audie de ptêtis chiens. Notous seulement cette remarque pleine de bon sens : « Comme les chiens nouveau-nés sont plus gros les uns que les autres, il faut en employer ici plus ou moins, selon leur grosseur; s'ils sont assez gros, il suffit d'en mettre deux; mais s'ils sont petits, on en mettra quatre ou cinq. »

Enfin le *liniment de M. Charas*, souverain contre la sciatique et les rhumatismes, unit aux petits chiens des taupes en vie, parties égales.

Ainsi avons-nous donné une idée suffisante des sauces auxquelles nos pères accommodaient les petits chiens, pris — si nous osons dire — au berceau.

\* "+

Jusqu'à quel point l'imagination de l'homme sut tirer profit de la douceur, de la confiance, de la candeur des chiens, l'anecdote suivante,

# FER WITALISE ON SCHOOL ON SHARE ON SHAR

# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE

empk yé par 30,000 Médecins du monde entier

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général :

Laboratoires Doschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

# ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

# **BIOPLASTINA SERONO**

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 %/o dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nuclètines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région sessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (I°)





# LA SANGLE OBL!QUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES
est une conception

# **ABSOLUMENT NOUVELLE**

du relèvement des ptoses abdominales

# DRAPIER ET FILS

BANDAGISTES-ORTHOPEDISTES

41, Rue de Rîvoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iª)
Téléphone: Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

# VARIÉTÉS (Suite)

cueillie dans la Vie privée d'autrejois (1), en donnera un autre exemple. Il ne s'agit pas à proprement parlerd'une utilisation médicale du chien, mais elle est para-médicale, para-physiologique à la rigueur.

«Les femmes avaient conservé l'habitude de porter sur leur baso ou dans leur manchon un petit chien. Les animaux venaient de l'Artois, de Boulogne aussi; pour les empécher de grandir, on leur frottait, dès la naissance et plusieurs jours de suite, les jointures avec de fort esprit-devin. S'il fallait en croire d'impertinents grattepapier, l'amour des femmes pour ces miuscules quadrupèdes n'eût pas été tout à fait désintéressé. Ils préendaient y retrouver une trace de la vieille coutume qui, sous la table des festins, plaçuit de bons chiens, destinés, victimes innocentes, ol Parameur, Les animeur, t. II, p. 94 et suivantes. à porter le poids des péchés d'autrui, à assumer in responsabilité des brises intestinales émanant des convives: «La femme, pour sa propreté, dit le Diogème français, doit porter un petit estuy, de petits cousteaux, un petit diajouer, un petit manchon pour servir de couverture aux exhalaisons du ventricule, suyvant ce proverbe: chasses ces chiens, ces femmes vessent. »

Au mot vessir, ledictionnaire de Furetière donne cet exemple: «Les dames accusent leur chien quand elles ont vessi.»

Et sans doute, pour la vraisemblance, gratifiaient-elles d'un coup de pied l'animal sauveur.

On in assure que ces mœurs ont disparu de nos jours; en tout cas, les fenimes de notre temps out le coup de pied moins facile; elles ne lèvent plus aussi volontiers la jambe, au moins pour en donner un coup.

### LE GRAND-FAUCON A PARIS

Le dernier des Abeneérages n'était, en réalité, que l'avant-dernier.

Lescul Peau-Rouge authentique que la civilisation américaine n'ait pas absorbé s'est promené à Paris, en costume national.

Tous les journaux annoncent avec fracas que le Grand-Faucon va dresser nos enfants à la vic nativerelle, leur apprendre à suivre une piste dans les bois de Fontain-bleau, à ouvrir correctement une boite de cornat baef avec un couteau, — sans doute d'importation américaine aussi, — à imiter les cris des animaux, ec qui leur sera très utile, plus tard, pour gaguer leur vic ou pour égayer les repas de noces l

J'aime bien les Américains, mais, tout de même, ne trouvez-vous pas qu'ils « cherrent » un peu, comme on ne dit pas à New-York!

Bien entendu, j'estime excellent que les cufants — et même les grandes personnes — passent chaque aumée quinze jours en contact avec la nature. J'ai été, jadis, assez fervent adepte de la méthode Hébert, qui avait lui-nieme fait quelques curprunts aux Américains. Je pense, comme vous, qu'il est fort bon de donner aux adolescents des leçons de courge, de bon sens, de large morale.

Ce que je ne trouve pas rigoureusement indispensable, c'est de les déguiser en eow-boys. Ce que je trouve eneore plus mauvais, ou disons plus simplement, un tantinet ridicule, c'est de leur domner comme professeur un nonsicur affublé de mocassins, avec trente-trois plumes blanches dans le dos, un tomahawk en bandoulière et le calumet de la paix au bee!

Au surplus, il paraît que le Grand-Faucon n'est pas un « vrai » grand-faucon.

Généralement, au wigwam, on n'a pas l'habitude de eommenter les Sept Essais d'Emerson. Or, notre: Peau-Rouge — un roublard! — a fait ses études dans une université d'où il est sorti liencié ès lettres ou quelque chose d'équivalent.

Ce qui me fait penser que ca doit tout de même être plus utile, en notre temps, que de pouvoir capturer un bison au lasso. D'ailleurs, il reste très peu de bisons en France!

Ces facéties semblent un peu démodées; on en sourirait si l'on n'entrevoyait, derrière ee battage, d'antres dessous plus troublants.

C'est bien gentil aux Américains de nous euvoyer ainsi des joujoux pour nos enfants. Maís I y a des tas d'autres choses dont nous aurions actuellement beaucoup plus besoin. Je gage que, en Prance, pays du clair bon sens, la Grand-Paucon ne sera pas longtemps avant de perdre quelques-unes de ses trentetrois plumes.

F.-M. GRANGÉE.

# INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

# FIXATION DES TARIFS MÉDICAUX RELATIFS AUX INVALIDES DE GUERRE

Les tarifs pour la rénumération des soins médieaux auxquels les invalides de la guerre ont droit en vertu de la loi des peusions, viennent d'être ainsi fixés par décret: ARTICLE PREMIER. — Le prix de la consultation et de la visite médicale, y compris les menues interventions telles que pansements simples, petits massages, pointes de feu, ventouses, injections hypodermiques, est fixé comme suit:

| 1º Communes de     | 5 000 | habitants | au | plus | : |   |
|--------------------|-------|-----------|----|------|---|---|
| diameter de la com | 1     | · /       | 2  |      | _ | ı |

# MUSCLARSENOL CORBIÈRE

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

90

POUR INJECTIONS
INTRA MUSCULAIRES

TITRE en As CONTRÔLÉ (20%) PURETÉ

PURETÉ CHIMIQUE

PAS DE DOULEURS NITRITOÏDES

# LABORATOIRES CORBIÈRE & LIONNET

Télégrammes: PANTUTO-PARIS POURNISSEURS DES HOPITAUX
25 & 27. Rue Desrenaudes, PARIS

Téléphone : WAGRAM 37-6

puissant reconstituant naturel alimentaire à base de diastase et de lécithine actives

### Pendant

la GROSSESSE et l'ALLAITEMENT,
" l' Ovomaltine " entretient les forces et.

par sa forte teneur

en extrait de malt, active la sécrétion lactée.

préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau à volonté. Peut a jouter au café, au thé, au cacao, voire aux bouillies.

SE PRÉPARE SANS CUISSON.

hantillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE ARIS-

T. 100

POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

# RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

# INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

2º Communes de 5 001 à 100 000 habitants et communes des régions libérées :

Consultation..... Visite.....

3º Communes au-dessus de 100 000 habitants : Département de la Seine et cantons suivants du département de Seine-et-Oise: Versailles, Argenteuil, Marly-le-Roi, Saint-Germain, Sèvres, Montmorency, 1c

Raincy:

Communes dont la totalité ou la partie la plus importante de la population se trouve située dans une zone de 2 kilomètres à partir de la limite administrative des villes de 200 000 habitants et au-dessus :

Consultation.... to fr

Visite.... Lorsqu'il sera procédé à une visite, le billet de visite devra faire connaître les motifs qui ont empêché l'inté-

ressé de se transporter chez le médcein. Le tarif applicable est celui qui répoud à la population du domicile du bénéficiaire de la loi de 1919

Le prix de la visite est doublé lorsque, dans les cas d'urgence, elle doit avoir lieu cutre vingt heures et six

ART. 2. - Les tarifs fixés ci-dessus s'appliquerout à toutes les visites et consultations faites en vertu de la loi du 31 mars 1919 depuis le jour de son application ; toutefois, dans les départements où des tarifs spéciaux out été approuvés par le ministre des Pensions, sur la proposition du préfet, les prix ainsi fixés seront appliqués pour tous les soins donnés antérieurement à la publication du présent décret.

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES MÉDICONS.

L'application de l'article 4 du décret du 9 mars 1921 a soulevé deux questious :

1º Aux termes du paragraphe 3 dudit décret, l'indemnité kilométrique n'est allouée :a aucun cas pour les parcours de moins de 2 kilomètres. Que faut-il euteudre par parcours de moins de 2 kilomètres ?

2º Au delà de ce parcours minimum, comment serout payées les fractions de kilomètre?

Ces questions comportent les réponses suivantes :

1º L'article 4, paragraphe 3, du décret du 9 mars, doit être interprété en ce seus que l'indemnité kilométrique n'est pas allonée lorsque la distance entre le domicile du malade et le domicile du médecin est inférieure à r kilomètre, c'est-à-dire lorsque le parcours ne comporte pas unc distance totale de 2 kilomètres, aller et retour ;

2º Eu cc qui concerne les fractions de kilomètre effectuécs au delà du parcours minimum de 2 kilomètres. celles égales ou inférieures à 500 mètres ne comportent pas d'indemnité kilométrique, celles supérieures à 500 mètres sont tarifees comme 1 kilomètre.



# Le Diurétique rénal par excellence

# LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

PHOSPHATÉE PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le remède le égale dans l'artériosclérose, la plus héroïque pour le brightique présclérose, l'albuminurie, l'hy-lomme est la digitale pour le de déchloruration, le remède le le médicams de déchloruration, le remède le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le cardiaque. mes et la dysp force la systole, régularise cours du sang. DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se ;

t de choix des fait disparaître traitement rationnel de l'ar-

LITHINÉE thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

FRANCAIS

4; rue du Roi-de-Sicile = PARIS

### CHRONIQUE DES LIVRES

Les lipoïdes dans l'infection et l'immunité, par le Dr G. Linossier, professeur agrégé à la faculté de médecine de Lyon, 1920, 1 vol. in-8. 10fr. (J.-B. Baillière et Fils. Paris).

Malgré les progrès considérables acquis à la suite des travaux sur l'infection et l'immunité, tout n'est certainement pas encore dit sur ces questions passionnantes au premier chef pour tout esprit taut soit peu curieux qui cherche à pénétrer le mystère de la lutte entreprise entre les agents microbiens et l'organisme.

G. Linossier consacre un travail des plus importants au rôle que sont appelés à jouer dans ce combat les lipoïdes qui ont suscité depuis le début de ce siècle des recherches, une foule de recherches auxquelles se sout consacrés des chimistes et des biologistes. La documentation créée par ces travaux est considérable, et il faut être reconnaissant à l'auteur d'avoir su mettre au point, dans le touffu des résultats obtenus jusqu'alors, une question que bien peu de bactériologistes connaissent et qui est appelée cependant à preudre une place, sinon prépondérante, du moins très importante dans la compréhension des phénomènes envisagés.

Après avoir défini ce qu'on est convenu d'appeler les «lipoïdes », c'est-à-dire des « corps naturels, renfermant dans leur molécule des acides gras fixes ou de la choles-

térine, et préseutant le plus ordinairement les propriétés physiques des graisses ». l'auteur envisage tout d'abord les procédés d'étude en en faisant une critique serrée bien légitime, puisque de la technique utilisée peut dépendre l'iuterprétation des faits. Puis il étudie l'action hémolytique de ces substances ainsi que des sérums. Un chapitre du plus haut intérêt est également consacré aux actions toxiques et antigéniques des lipoïdes, et notamment au rôle que jouent ces substances dans la réaction de fixation du complément, plus particulièrement dans les réactions de Wassermann, dont la spécificité est actuellemeut si contestée. Leur intervention dans l'immunité acquise et naturelle fait ensuite l'objet d'un nouveau chapitre, et l'exposé se termine par l'action des lipoïdes de l'organisme sur les toxines.

L'impression qui se dégage d'une première lecture du travailque G. Linossier livre au public, est essentiellement favorable. Il faut être reconnaissant à l'auteur d'avoir su, dans un style sobre, précis et d'une clarté admirable, exposer une question difficile à présenter, e la reudre captivaute. Nul n'était d'ailleurs plus qualifié que lui pour mener à bien uue œuvre où l'érudition et la science étaient iudispensables. A tous ces titres, comment ce livre ne serait-il pas assuré du succès légitime gu'il mérite?

DOPTER.



# Laboratoire de BIOLOGIE appliquée

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Téléphone : Elysées, 36-64, 36-45

H. CARRION & C'E

Adresse Télégraphique RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

# LEVURE CARRION B

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables

du Traitement par les LEVURES V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

## REVUE DES SOCIÉTÉS

### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 18 juillet 1921.

Hérédo-spédificité et paralysie générale infantille.

M. Marcel BERAND et Ch. RENOUV-JACAUXX. — II
s'agit d'une malade âgée de dis-sept ans, atteinte de
paralysie générale infantile, ayant attiré l'attention dès
l'âge de douze ans par des signes somatiques, bientôt
suivis de troubles mentaux. Les symptômes occlaismen
(fotosis, strabsime) ainsi qu'une hémiplégie survenue
en 1918 ont disparu sans laisser de traces. Par courte, malgré un traitement intensif, l'état démentiel global et
progressif avec idées de satisfaction est allé depuis lors en
s'accentuant.

Il ne peut être question de paralysis générale précoce, secondaire à une syphilis acquise: aucun fait ne permet d'alléguer une contamination quelconque depuis la naissance; plaident, au contraire, en faveur de l'hérédo-spécifietté l'évolution relativement lente, les antécédents paternels (père syphilitique), ainsi que les stigmates et coddents présentés à la naissance par notre jeune malade.

Les enfants entendants-muets. — M. André COLLIN. — Les études de l'insuffisance de langage chez l'enfant permettent de diviser les enfants de trois à huit ans qui parlent peu ou mal ainsi;

L'enfant parle mal parce que sa pensée est défectueuse (langage avec élisions et déformation chez les arriérés).

L'enfant parle, alors que sa pensée ne s'enrichit point (pistracisant). La pensée évolte sans être servie par le langage: entendants-muets. Cegroupe d'enfants peu nombreux comprend les enfants d'intelligence très suffisante qui ne parlent pas et qui conprennent peu la parole d'autrui. Il semble qu'il s'agisse de surdité verbule congénitale, eurable, due à un retard électif simple du développement ou de la perméabilité de certaines voics associatives.

Ces enfants, qu'il nefaut point confondre avec les grands débiles ou les imbéciles, sont curables, et vers huit ou dix ans, il ne reste aucun souvenir de la période si longue où s'est prolongée l'aphasie physiologique.

Réactions atypiques chez deux aliénés: a) Tentative de suicide au ours d'un accès d'excitation; b) Une mélanolique incendiaire. — M. H. BRAUDOUIT rapporte les observations de deux malades dont les réactions antisociales discordent avec les états pathologiques concomitants:

- a. Une tentative de suicide au cours d'un état d'excitation de forme hypomaniaque, et que l'observation révèle comme réalisant un paroxysme d'une excitation constitutionnelle, associée à des perversions instinctives.
- b. Un incendie commis pendant un accès de mélancolie (séquelle d'un état onitique post-grippal), réaction dans la genése de laquelle l'observation permet d'invoquer, entre autres facteurs possibles, des résidus oniriques et l'anesthésic affective.
- La recherche des globulines dans les liquides céphalorachidiens pathologiques par la réaction à l'acide phénique. — MM. Dunor (de Lille) et R. Tangowla. — Pandy a proposé, en 1910, une réaction simple et très sensible pour la recherche des globulines dans le liquide

céphalo-rachidien. Dans un demi-centimètre cube d'une solution saturée de phénol, on laisse tomber une goutte de liquide céphalo-rachidien. Si la réaction est positive, il se forme un louche bleuâtre plus ou moins intense.

Cette réaction est constante dans la paralysie générale; son absence permet d'éliminer ce diagnostic à coup sûr. C'est une preuve clinique très simple, susceptible de rendre de grands services dans le diagnostic des psychopathies organiques.

Érotomanie pure et combinée. — M. DE CLÉRAM-BAULT. — Il faut distinguer les cas purs et les cas combinée.

. Les cas purs sont fixes, exempts de systématisation, d'imagination et d'interprétations en dehors du thème passionnel, exempts d'hallucinations ; pas ou peu d'érotisme diffus ; pas d'autre évolution que le passage aux stades de dépit et de haine.

Les cas combinés, au contraîre, permettent tous les genres d'association, de développement et de devenir: mégalomanie générale, persécution générale, érotisme général, mysticisme, hallucination de tous les sens, sentiment d'influence, etc.

Sonvent le syndromeérotomaniaque n'est quele prélude d'un délire plus vaste, et il ne naît qu'à la faveur d'un trouble mental général dont il reste pendant longtomps le premier indice. Ces cas mixtes sont atypiqnes. Généralement leur véhémence et leur durée sont moludres. Au bout de quelques années, ils se perdent dans le polymorphisme général. C'est dans ce cas que l'on voit l'objet être totalement imaginaire, ou quelquefois puisé dans les très vieux souvenirs, ou encore deux objets coexister, ou plusieux objets es succéder letrés rapidement, en un mot le choc passionnel être remplacé par des états sentimentaux.

Il arrive pariois que les érotomaniaques purs en soient à leur deuxième (peut-être pariois troisième) délire : le premier épisode a été fruste, le second est définitif.

L'auteur expose en détail un cas de ce geure, et présente un cas d'érotomanie non douteuse, mais basée sur foud polymorphe; l'érotomanie paraît devoir évoluer et se perdire dans le polymorphisme. Le cas pur, présenté par l'auteur, a été méconnu, après un sixième internement, par un expert qui a conclu à l'absence de tout délire et à la nécessité d'une mise en liberté immédiate. Or, c'est là une malade typique et très dangereuse.

### SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 25 juillet 1921.

Les tendances et l'esprit du Code civil aliemand en matière psychiatrique : une intervenion judiciatre dans un cas mental completes (Maiade atteinte d'une affection chirurgicale grave, de stupeur melancollque et présentant des sequelles d'encephalite épidémique).

M. Maurice Brussov (de Rouffach).

— Dans cette communication, l'auteur fait le procés de l'assistance psychiatrique, telle que l'out conque les Allemands. Il cite le cas d'une femme qui, soigné dans un sanatorium par un directeur non sudéción (la loi allemande permet l'exercice lilégad de la médecine), a vu son état psychique et mental s'aggraver dans des proportions considérables. Les tribunaux viennent de sanctionner par une condamnation sévère la faute de ce professionnel du charlatanisme, coupable de 4 blessure par imprudence »

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigene;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

L'auteur termine en critiquant d'une façon très sévère le paragraphe 1569 du Code eivil allemand qui a trait an divorce des aliénés. On voit que, pour nos voisins d'ontre-Rhin, l'aliénation mentale pent être considérée comme une cause de divorce.

Psychose hallucinatoire chronique ; systématisation délirante, idées de persécution, de négation et délire ambitleux. Syndrome de Cotard. - M. Maurice Brissor (de Rouffach) apporte l'observation d'une malade atteinte de psychose hallneinatoire chronique chez qui l'on constate l'interposition d'un délire de négation entre la phase de perséention et la période mégalomaniaque, Les idées de négation procèdent directement des idées de perséention : elles engendrent les idées de grandenr. Ce n'est que tardivement qu'un syndrome de Cotard apparaît et se complète ; il va de pair, à cette période, avec la mégalomanie et quelques idées de persécution qui subsistent par intervalles.

Mélancolle anxieuse et syndrome de Bascdow, Délire interprétatif d'auto-accusation et délire imaginatif. -M. Maurice Brissor. -- Observation originale en ce sens qu'elle permet de suivre l'évolution d'une psychose dont le rythme, primitivement banal, classique, se transforme pour aboutir à un complexns morbide, symptomatique des tares dégénératives profondes que porte la malade. L'anteur émet l'opinion que l'allure atypique imprimée à l'affection mentale a été la résultante des complications provoquées par la lésion du corps thyroïde.

Intermittence, périodicité et dissociation psychoorganique dans les formes mentales de l'encéphalite épidémique. - M. G. Petit (de Bonrges). - A propos de deux observations de formes mentales prolongées d'encéphalite épidémique, l'anteur signale les difficultés du diagnostie étiologique des syndromes psychopathiques ressortissant à cette affection lorsqu'ils évoluent de façon intermittente ou périodique, sans être accompagnés des signes organiques de l'encéphalite. Le polymorphisme et l'extrême variabilité des symptômes et des syndromes psychiques, associés on combinés à cette dissociation psycho-organique intermittente, aux oscillations arythmignes on périodiques, peut expliquer les discordances cliniques d'apparence psendo-pithiatique si sonvent observées dans cette maladie. L'anteur indique également la fréquence de l'anxiété diffuse ou des crises anxieuses an conrs de l'évolntion des formes mentales de l'eneéphalite : dans un certain nombre de cas, ces crises anxieuses, apparaissant isolément à la période prémonitoire de la maladie, peuvent être considérées comme un véritable signal d'alarme avertissant de l'invasion de l'encéphalite.





SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS



Un volume in-16.....



AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUE BLANC 1 Table pliante avec cuvelle sous le siète et norte-cuisses nickelės. sveuriniecteur à élévation complet 1 Table à instruments avec 2 places de 50-50 1 Vitrine à instruments de 42-62-28 teute vi trée avec 2 tablettes glaces Tabouret à élevation pour opérateur wette cristal montée sur tige PRIX de cette installation 980 P

**Établissement Thermal** 

# SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-iodurées fortes.

3 fr. 50

sédatif doux mpéré outes selson

INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative,

# Granules de Catillon

a 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles p que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibil, dissipent ASYSTOLIE, DYSPHEE, OPPRESSION, EDEMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, - innocuité, - ni intolérance ni vasoconstriction, - on peut en faire un usage continu.

GRANULES de Catillon à 0.0001

TONIQUE DU CŒUR

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures cont Infidèles, exiger la Signature CATILLON Ritz do l'Académie do Medecine pour " Strophanius et Strophantine", Medaille d'Or Expos. univ. 1900. ERECACOS TO DE DESCRICO DE PARIS, 3, Boplevard St-Martin et Philip. he 30 2000 200 200 200 200



# Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de SOLUTION

# AUTO-INTOXICATION INTESTINALE

Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

# TUBERCULOSE - NEURASTHÉRIE - ARÉMIK ONIKEIN

(SERUM NEURO-TONIQUE)

chaque (EAU DE MER...... 5 c. une mpoule (Glycéroph. de soude. 0 gr. 20 injection ontient (Suif. de strychulne... 1 milig. 2 jours

aboratoires CHEVRETIN & LEMATTE 5, rue Ballu - PARIS

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES

Entérite muco-membraneus Entérites diverses. Diarrhées infectieuse Constipation DERMAIOSES

Acné · Furonculose Urticaire Eczéma Dose: 4 comprimés par jour

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE . 5. Rue Ballu-PARIS

# Le Traitement actuel de la Syphilis

Par le Docteur E. EMERY

Avec la collaboration du Docteur A. MORIN, ancien interne de Saint-Lazare

4921, 4 volume in-8 de 229 pages, .....

7 fr. 50

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti. directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

# RICHARD POMARÈDE

CURE DE DIURESE

### NOUVELLES

Nécrologie — M. Louis Je Carbellier, beau-pène de M. le D' Dervieux, chevalier de la Légion d'honneur, médicien expert prés le tribunal de la Seine, à qui nons adressons nos bien sympathiques condoléances. — Le D' d'Hotel (d'Omont), — Le D' Paul Williol (d'e Valenciennes), — Le D' Champsaur, médecin honoraire de l'hôpital d'Aix-en-Provence, décédié à l'âge de 85 ans. — M. Gaston Darboux, professeur de zoologie à la Paenlté des aciences de Marseille. — Le D' Jules Nogier, médecin inspecteur de l'armée, ancien directeur de l'Ecole du Service de santé militaire, commandeur de la Légion d'honneur.

Hôpitaux de Paris. — Concours De L'EXTERNAT. Composition du Jury: MM. les Docteurs Le Méc, Renaud (Amposition), Troisier, Vallery-Radoi, Capette, Houdard, Mo sod et Lemelaufi, !

Concours d'internat en médecine et chirurgie à la maisse départementale de Rantiere. — Un concours pour l'admission à des places d'interne en médecine et en chirurgie à la maison départementale de Nanterre et à des places éventaciles d'interne provisoire, aura lien le 14 novembre 1921 à la maison départementale de Nanterre, il est prévu extendicient 5 places d'interne.

Nanterre, il est prevu actuellement 5 piaces d'interne. Les internes sont nommés pour un an et penvent être prorogés trois fois d'un an.

roroges trois fols d'un an,

Le traitement anuuel est de 4,000 francs.

Le registre d'inscription des candidats est ouvert à la préfecture de police (Bureau du personnel) et sera clos

Faculté de médecine de Paris. M. Widal, professeur de clinique médicale, est dispensé du service des examens pendant l'année scolaire 1921-1922.

M. le Dr Papin est nommé, pour l'année scolaire 1921-1922, chef du laboratoire d'urologic expérimentale à la clinique des maladies des voies urinaires (Necker).

Faculté de médecine de Montpellier. — Une chaire de clinique des voies urinaires est créée à la Faculté de médecine de Montpellier.

Palmes académiques. — M. le Dr Latour (du Puy) est nommé officier de l'Instruction publique.

Médailles des épidémies. — Médaille de vermeil. — M. lc Dr Plantier.

École d'application du Service de santé des troupes coloniales à Marseille. — M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Thiroux à été nommé directeur de cette éçole, Légion d'honneur, — M. le D'Ascaruc, suite thésilien.

Congrès d'hygiène sociale à Clermont-Ferrand. — L'Alliance d'hygiène sociale organise, avec le concours de l'Office ceutral d'hygiène sociale du Pny-de-Dôme, m Congrès qui aura lieu à Clermont-Ferrand le 30 septembre prochain.

est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Questions à l'ordre du jour : Le problème de la natalité et les caisses de compensation ; les institutions d'Avgiène sociale et la réforme de la loi sanitaire ; l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Envoyer les adhésions à M. Paugien Montet, 5, rue Las-Cases, à l'aris, ou à M. Gautrez, 41, cours Sablon, à Clernont-Perraud. Le montant de la cotisation est de 2e frances.



Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS



# raitement des Psychonévroses

Par la rééducation du Contrôle cérébral

Par le Docteur Roger VITTOZ (de Lausanne)

3º édition. 1921, Un volume in-8 de 146 pages.

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine). ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 2 à 3 Comprimés. LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Anémie, Scrofule, Chlorose. mohatisme

Tuberculose pulmonaire. osseuse. anglionnair

# RECALCIFICATION - REMINERALISAT

COMPRIMÉS à DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

Mode d'Emploi : 2 Comprimés dans un peu d'eau avant chaque repas. Enfants 1/2 dose.

. ODINOT PARIS 25, RUE VANEAU

Croissance. Adénites, Coxalgle, aladie des O

Diabète. Grossesse, Allaltement, onvalescence

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Uno Tropine, prescrivez l

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Echantillons gratuits : : 18, 282 ovard Saint-Martin.

### TRAITEMENT !! SYPHI par les injections Mercurielles Inti

indolores, de VIGIER

Huile grise Vigier à 40 % (Codex 1908) Seringue spéciale Barthélemy-Vigier, stérilisable. — H. au Calomel à 0,05 cgr. par co: Huile au sublimé à 0,01 par cc. — H. au Biodure de Hg. à 0,01 par cc.

mpoules hyperioniques, saccharosées, indolores : 1º au Benzoate de Hg. à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc.; 2º au Biio-dure de Hg. à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc. harmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

Direction de la Santé publique. — Par décret rendu sur la proposition du ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, M. Benoist, prété de l'Alu, est nommé directeur de la Santé publique et de l'Hygiène sociale, au ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, en remplacement de M. Desmars, appelé, sur sa demande, à d'autres fonctions (Journal official, 27 août, l'alu, l'

Service sanitaire maritime. — Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales fixe les traitements et classes du personnel du service sanitaire maritime.

Agents principaux (médecins) et médecins de la Santé: 1º classe, 6 000 francs; 2º classe, 5 500 francs; 3º classe, 5 000 francs; 4º classe, 4 500 francs; 5º classe, 4 000 fr.; 6º classe, 3 500 francs. (Journal official, 26 août).

École de médecine de Dijon. — M. le Dr Roux est nommé chef des trayaux anatomiques et histologiques.

Médailles d'or de l'Assistance et de l'Hygiène. — La médaille d'or de l'Assistance publique et la médaille d'or de l'Hygiène ont été attribuées à M. Desmars, préfet du Fluistère, ancien directeur de l'Assistance et de l'Hygiène au ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales.

Hôpitaux de Relms. — Un concours pour quatre places d'interne en médecine s'ouvrira le 8 novembre à 9 heures du matin à l'hôpital civil.

Se faire inscrire au secrétariat des hospices avant le 1º novembre, dernier délai.

École des arts et métlers. — M. le D<sup>r</sup> Rcinhold est nommé médecin de ladite école, et M. le D<sup>r</sup> Sauvineau en est nommé dentiste.

Asiles d'aliénés de la Scine. — MM. les Dr. Mignot et Marchand sont nommés médecins en chef des asiles de la Seine et maintenus dans leurs fonctions à la maison nationale de santé.

Par arrêté préfectoral : M. Sérieux, médeciu en chef de l'asile de Maison-Blanche (3º section), est affecté à l'Asile clinique (service de l'admission), en remplacement de M. Briand, admis à la retraite; M. Marie, médecin en chef de l'Asile clinique (consultations externes), est affecté au même établissement (division des hommes), en remplacement de M. Vallon, admis à la retraite : M. Toulouse, médecin en chef de l'Asile de Villejuif (division des fcmmes), est affecté à l'asile clinique (consultations externes); M. Toulouse sera en outre chargé du service nouvellement créé ; M. Trenel, médecin en chef de l'asile de Vaucluse (division des hommes), est affecté à l'asile de Villejuif (division des femmes) ; M. Truelle, médecin en chef de l'asile de Ville-Evrard (division des femmes), est affecté à l'asile de Maison-Blanche (3º section) ; M. Rogues de Fursac, médecin en chef de l'asile de Ville-Evrard (division des hommes), est affecté au même établissement (division des femmes) ; M. Mignard, directeur-médecin de l'asile de Moisselle, est affecté à l'asile de Vaucluse (division des hommes).

Service de santé militaire. — Liste de classement par ordre de mérite des médecins aides-majors de la promotion de 1915 qui ont accompli leur stage à l'École d'application du Service de sauté militaire :

 MM. Didier, Roux, Brunet, Ravonx, Georget, Paoletti, Bruas, Gaillard (P.-J.-R.), Jame, Brousse. Dano, Wurmser, Luc, Faure, Chabanier, Gérôme,
 Thirion, Diénot, Decroocq, Bodard,

21. Pierron (I.-M.-F.-A.), Chapusot, Clerc, Durieu, Lauzeral, Heimsch, Texier, Guyonnet, Berton, Sabrie,

Messein, Gaillard (P.-M.-V.), Lauzerain, Carrosse,
 Lassave, Marty, Berho, Jobelin, Masso, Morand,
 Lemaire, Picot, Maniguet, Milliot, Chaton, Poirot,

Bézy, Chabardès, Lapierre, Gabillon.
51. Giraud. Richard. Tonquières, Ségala, Surreau,

 Giraud, Richard, Jonquières, Ségala, Surreau, Goudot, Bugeau, Ray, Sabadel, Levet,

 Lapeyre, Bertholon, Simonin, Ratic, Raynaud, Morel, Pierron (C.-H.), Gardes, Terrisse, Slanka,

71. Pintart, Chevant, Noël, Cazalis.

Le classement de MM. les médecins aides-majors de r<sup>e</sup> classe Chaumet, Mecrsseman, Niel et Thouverez aura lieu dès qu'ils auront accompli leur stage à l'Ecole d'application du Service de santé militaire.

Université libre de Bruxelles. — M. le professeur Brachet est nommé présideut de la Faculté de médecine.

M. le professeur Gallemaerts est nommé délégué de la Faculté auprès du Conseil de l'Université, et M. le D' V. Coca secrétaire de la Faculté.

Sout promus professeurs ordinaires, MM. les chargés de cours Dre Futz et Herman; professeur extraordinaire, M. le D' Jacqué, agrégé; titulaire de la chaire de médecine opératoire, M. le D' R. Danis.

M. le Dr Renaux reçoit l'agrégation.

Le pix Harrower pour les ouvrages sur les sécrétions internes. — Des pirs s'élevant à gos dollars sont de nouveau offerts consuse en 1920 aux membres de la profession médicale (ct aux étudiants en médecime), par le DV Henry-R. Harrower, du laboratoire Harrower, Glendale, Californie, pour une série d'essais sur les sécrétions internes.

But. — Le donateur estime que l'étude des sécrétims internes et de l'organothérapie est une brauche de la médécine très importante et très utile, et qu'elle peut comporter des études approfondées; de plus, l'endocrinologie est d'une si grande importance que toute tentative pour l'étudier avec plus d'intensité est une source d'informations utiles sur ce suis les

Prix. — Il y anra cinq prix: le premier, 250 dollars; le deuxième, 100 dollars; le troisième, 75 dollars; le quatrième, 50 dollars et le cinquième 25 dollars.

Suipt. --- N'importe quel sujet se rapportant directement à l'étude pratique et clinique des sécrétions internes pourra être choisi. Il est conseillé de donner à l'ouvrage une direction sur un point spécial et de ne pas trop géuéraliser.

Plan. — On demande spécialement de porter l'attention sur trois points importants imprimant le caractère que doivent comporter les essais pour le prix:

 a. L'importance des glandes endocrines dans la médecine de ehaque jour;

 b. L'affinité de leurs relations physiologiques et cliniques;

o. L'avance de l'organothérapie dans la pratique générale.

Présentation.—Tous les manuscrits porter être tapés à la machine sur du papier 8 × 22 à espace double. Le titre doit être mis clairement sur chaque feuille et il doit y avoir sur chaque feuille un numéro pour identifier son

Régime des ARTHRITIQUES Régime des

- CONGESTION DU FOIE HÉPATIOUES

BRONCHITES ASTHME . TOUX .. ) GRIPPI GLOBULES DUD'DE L A L'HÉLÉNINE DE EXPERIMENTES DANS LES HOPITAUX L'HELENINE DE KORAB calme untes même incoercibles tarit l'ex minue la dyspnee prévient les h Sterilise les bacciles de la tubercu et ne fatique pas l'estomac

CHAPES 12 RUE DE LISLY PARIS

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DES

AFFECTIONS

DES

### VOIES DIGESTIVES

dans la première enfance

Par A.-B. MARFAN Professeur à la Faculté de médecine de Paris.

Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

2º édition. Un vol. in-48 (12×18,5), de 152 pages...

# ELIXIR EUPNÉIOUE MARTIN-MAZADE

# Traitement des Arrêts de Croissance par le D' Maurice SPRINGER

Ancien interne des hôpitaux

1920. 1 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités médicales).....

# SUPPOSITOIRE

CONSTIPATION Cohant: HENRY ROGER, 19, Av. de Villiers. HEMORROIDES

TELÉPHONE 114

# PRODUITS PHYSIOLOGIQUES 49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Corps thyroïde MONCOUR

Myxædème, Obésité

Arrêt de Croissance

TELÉPHONE 114

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase

ictère par rétention En sphérulines

dosées à 10 c/gr. De 2 à 6 sphérulines par jour.

Extrait rénal MONCOUR Insuffisance rénale Albuminurie Néphrites, Urémie

En sphérulines dosées à 15 ejgr. De 4 à 16 sphérulines par jour.

**Fibromes** En bonbons

dosés à 5 ctgr. En sphérulines dosées à 35 e/gr. Do 1 h 4 bonbons par jour. Be 1 h 6 sphérulines —

MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie téminine

dosées à 20 ejar Do 1 à 3 sphérulines

Autres préparations MONCOUR Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié

Moelle osseuse Myocardine oudre surrénale

Thymus, etc., etc. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

LAC LEMAN ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET

## NOUVELLES (Suite)

auteur, le nom de l'auteur devant demeurer secret. Les essais doivent être rédigés en anglais, français, allemand, espagnol, portugais ou italien, et ils ne doivent pas contenir plus de 3 000 mots, la bibliographie exclue.

Dates. - Les travanx pour le concours devront être envoyés aussitôt que possible et les manuscrits reçus à Californie au plus tard le 31 octobre 1921. On espère que les gagnants seront proclamés et les prix distribués à la fin de 1921.

Jury. - Les essais seront jugés par un jury médical compétent dont les noms ne seront publiés qu'après la fin dn concours. Le jury tiendra compte des facteurs snivants

10 Arrangement comprenant la valeur éducative, logique convaincante et style littéraire ;

2º Etudes cliniques personnelles sur le sujet;

3º Développement d'autres sources;

4º Bibliographie.

Publication. - Des arrangements seront faits pour publier à la fin les ouvrages gagnants. On n'examiuera aucun ouvrage étant paru imprimé préalablement. Les lectures des ouvrages devant des sociétés médicales devront être reportées après la fin du concours et la proclamation des gagnants. Le droit de publication devra être réservé au donateur.

Adresse: Laboratoire Harrower (service des concours), Glendale (Californie).

Syndicat général des médecins des stations thermales et climatiques de France. - Dans l'une de ses dernières réunions, le Syndicat a voté la mise à jour de l'annuaire des médecins exerçant dans les stations thermales et climatériques, et faisant partie de ce groupement.

Le secrétaire géuéral, le Dr Molinery (Luchou), serait reconnaissant à tous ses collègues de bien vonloir lui donner leur adresse exacte, d'hiver et d'été, afin que cet annaire puisse être prêt pour le mois de novembre,

Il est rappeléque, ponr faire partie du Syndicat général des médecins des stations thermales et climatériques, il faut avoir exercé cette spécialité dans l'une de nos stations, faire acte de candidature auprès du président, M. le professeur A. Robin, 18, ruc Banjon, Paris, et se faire présenter par deux parrains déjà membres du syndicat.

Travaux pratiques d'histologie. --- Une série de travaux pratiques d'histologie pour les étudiants de 1re et de 2º année sera faite au laboratoire des travaux pratiques. sous la direction de M. Branca, agrégé, chef des travaux. Les démonstrations aurout lieu tons les jours, à 14 h. 15,

à partir du lundi 3 octobre 1921. Se faire inscrire au secrétariat, les jeudis et samedis.

de midi à 3 heures, gnichet nº 3.

Le droit d'inscription est de 80 francs.

Legs à l'Académie de médecine. - Par décret rendu par le président de la République, le secrétaire général de l'Académie de médecine est autorisé à accepter, au nom de cette compagnie, aux clauses et conditions du testament, le legs d'une somme de 7 000 fraucs qui lui a été fait par M. Salomon-Jonas Otterbourg et dont les intérêts serviront à fonder un prix.

Cette somme sera placée en rente sur l'Etat immatriculce au nom de l'Académie de médecine avec mention de la destination des arrérages (Journ. off., 15 août).

Congrès international de propagande d'hygiène et d'éducation prophylactique sanitaire et morale sociale. ---Le comité de propagaude d'hygièue sociale et d'éducation prophylactique organise, avec le concours de la Société de prophylaxie sanitaire et morale, un Congrès international de propagande d'hygiène sociale et d'éducation prophylacique sanitaire et morale qui se tiendra à Paris dans la dernière semaine du mois de décembre 1922, sous la présidence d'honnenr de M. Paul Appel, recteur de l'Université de Paris.

Les médecins, les hygiénistes, les moralistes et tous les éducateurs de la jeunesse sout conviés à ce Congrès dans le but d'établir un programme d'actiou permaneute pour la prophylaxie des maladies sociales et notamment des maladies vénériennes par une éducation scientifique et morale, individuelle et sociale.

PROGRAMME. --- 170 section : Hygiène générale, tuberculose, alcoolisme, cancer, etc. Président : M. le professenr Léon Beruard.

2º section : Maladies vénériennes et lenrs conséquences sociales. Président : M. lc professeur Jeauselme.

3º section : Prophylaxie des maladics vénériennes, Président : M. Queyrat.

4º section : L'éducation sexuelle. Président : M. le professenr A. Pinard.

5º section : Moyens d'action, propagande et mesures législatives. Président : M. Justin Godart.

Pour tous renseignements concernant le Congrès, écrire à M. Sicard de Plauzoles, directeur général du Congrès, 6, rue de Logelbach, Paris (XVIIº),

Enfants assistés de la Seine. - Sont nommés, à titre provisoire, médecius du service des Enfants assistés de de la Seine : Pour la circonscription de Pout-de-Briques (agence de Montreuil-sur-Mer), en remplacement de M. Sagot, démissionnaire : M. Bachelet (Charles); pour la circonscriptiou nonvellement créée de Chevannes (agence d'Auxerre) : M. Boudinski (Georges) ; pour la circonscription nouvellement créée de Pernes-en-Artois (agence de Saint-Pol) : M. Boutillier (Xavier-Désiré-Amédée) ; pour la circouscription de Digoin, en remplacement de M. Semet, décédé : M. Carteret (Antoine) ; pour la circonscriptiou nouvellement créée de Thorigné (agence de Comeré) : M. Chauveau (Robert) : pour la circonscription nouvellement créée d'Aubigné (agence de Châteaudu-Loir) : M. Margoulis (Abraham). La réorganisation du ministère de l'Hygiène. --- Le

# **COMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0,01) GOUTTES (Xg PILULES (0,01 (Xg = 0.01)AMPOULES (0.02)

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

Iodéine MONTAGU (Bi-Iodure de Codéine) SINOP form (Xg=0,01) }

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

Journal officiel vient de publier le texte d'un décret fixant la composition des directions, bureaux et services de l'administration centrale du ministère de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.

Les services du ministère sont désormais répartis entre trois directions : direction de la santé publique et de l'hygiène sociale ; direction de la mutualité et de l'assistance ; direction des habitations à bon marché et de l'é-

Le ministère fera porter dans toute la mesure possible son effort sur la lutte contre les maladies épidémiques et sur la protection de la santé en général, Aussi, cette direction comporte-t-elle quatre bureaux : salubrité publique et hygiène générale ; défense sanitaire et prophylaxie des épidémies ; uatalité et protection de l'enfance ; hygièue sociale. La division des services a été conçue de telle manière que lorsque le ministère anra pu se développer et qu'il disposera de tous les crédits qui lui sont nécessaires, cette direction pourra être dédoublée, le premier service s'occupant exclusivement de la santé publique, le second s'occupant de toutes les questions d'hygiène sociale.

M. Leredu a réuni la mutualité et l'assistance, nou pas pour diminuer le rôle de la mutualité, mais, au contraire, pour bien montrer que l'assistance ne devrait intervenir que dans les cas où la mutualité ne jouerait pas.

Cours de radiologie (Hôpital Saint-Antoine, 1921. Enseignement de laradiologie médicale, par le Dr A. Bú-CLÈRE, médecia de l'hôpital Saint-Antoine, avec la colaboration de ses assistants, MM. les Dre Solomon, PIERQUIN et BISSON. COURS DE VACANCES QUOTIDIEN du dimanche o au dimanche 23 octobre.

Matin: 9 heures. - Enseignement des uotions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioseopie, de la radiographie et de la radiothérapic. Matin : 10 houres. - Exercises pratiques de radio-

scopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques et abdominaux

Soir : 2 heures. -- Exercices pratiques de radiographie, simple et stéréoscopique, des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine ; il commencera le dimanche o octobre, et par exception à 10 heures du matin, dans la salle de conférences de la Maternité de l'hôpital Spint-Antoine

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radioscopie et de radiographie est de 150 fraucs et sera acquitté entre les mains du chef du laboratoire, M. le Dr Solomon, Ces exercices auront lieu à partir du lundi 10 octobre, (En raison du nombre forcément restreint des personnes qui pourront y participer simultanément, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible).

Laboratoire départemental de radiologie. - Le Dr Le Goff (Pierre-Francois-Toseph) est nommé médecinadjoint (emploi créé).

Asile de Vaucluse. - M. Pélissier, chirurgien dentiste de la Faculté de Paris, est nommé dentiste de l'établissement.

### MÉMENTO CHRONOLOGIOUE

ro Septembre. — Touton. Concours pour la place de chef de clinique ophtalmologique et oto-rhino-laryngo-logique à l'École du service de sauté de la marine à Bor-

19 SEPTEMBRE. - Paris. Ouverture du concours pour l'externat des hôpitaux de Paris, à 16 heures, rue des Saints-Pères, 49.

Paris. Dernier délai pour les candi-20 SEPTEMBRE.

до Олягавания. — Paris. Deriner delai pour les candidatures aux prix de la Société de planmacie, 21 SEPTEMBRE. — Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, Ouverture du cours d'opérations chiurgicales oto-rhino-lavyngologiques par MM. Dufourmentel, Miégeville, Bonnet, Truffert.

22 SEPTEMBRE. - New-York. Congrès d'Eugénique. 22 SEPTEMBRE. - Bordeaux. Congrès de la natalité. 23 SEPTEMBRE. -- Caen. Clôture du registre d'inscrip-

tion pour le conceurs de suppléant des chaires d'anato-mie et de physiologie à l'École de médecine de Caen. 23 SEPTEMBRE. - Dijon. Clôture du registre d'inscription pour le coneours de suppléant des chaires d'ana-tomic et de physiologie à l'École de médecine de Dijon.

23 SEPTEMBRE. — Voyage d'études organisé par la linique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. lc Dr M. Villaret, agrégé (Vichy et Châtel-Guyon).

23 SEPTEMBRE. - Rennes. Dernier délai d'inscriptiou pour le coucours de suppléant de la chaire de chimie à l'Reole de médecine de Rennes.

24 SEPTEMBRE. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'aide d'anatomie à l'ausphithéâtre des hôpitaux (Assistance publique, 3, avenue Victoria). 24 SEPTEMBRE. - Amiens. Clôture du registre d'inscriptiou pour le concours de suppléaut des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'École de médecine d'Amieus.

20 SEPTEMBRE. - Paris. Congrès de l'Association de gynécologie et d'obstétrique

30 SEPTEMBRE. - Laval. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur d'hygiène de la Mayenne

30 SEPTEMBRE. — Paris. Ministère de la Guerre. Direction du service de santé. Dernier délai pour la réception des demandes de caudidature aux prochains concours de médecin, chirurgien, pharmacien des hôpitaux militaires. 30 SEPTEMBRE. - Clermont-Ferrand. Congrès d'hygiène

sociale. rer Octobre. — Marseille. Inscription des candidats pour les postes de directeur de la santé et de médecins de la santé à Marseille.

la sante a Marseille.

1st OCTORRE. — Paris. Clôture du registre d'inscription
pour le concours de prosecteur à l'amphithéâtre des hôpitaux (Assistance publique, 3, avenue Victoria).

1st OCTORRE. — Paris. Hôpital Broca. Ouverture du

cours de perfectionnement de gynécologie de MM. les Dr. DOUAY, HALLER et MOSSÉ.

1er OCTOBRE. — Paris. Ouverture du registre d'ins-criptiou au secrétariat de l'École dentaire française, 29, boulevard Saint-Martin.

1er Octobre. — Marseille. Réouverture de l'École d'application du service de santé des troupes coloniales.

1et Octobre. — Paris. Ouverture, à la Faculté de médecine, du cours de technique histologique de M. le professeur PRENANT.

3 OCTOBRE. — Strasbourg. Ouverture du 11º Congrès de l'Association professionnelle des médecius, chirurgiens de l'Association professionnene des medecais, emrangiens et spécialistes des hépitaux de France. 3 OCTOBRE. — Paris. Ouverture du cours de l'Institut de médecine coloniale de Paris.

3 OCTOBRE. — Paris. Hôpital Saiut-Louis. Ouverture du cours complémentaire de dermatologie sous la direc-

tion de M. le professeur JEANSELME. 3 OCTOBRE. — Strasbourg. Ouvertu médecine. - Strasbourg. Ouverture du Congrès de

3 OCTOBRE. — Strasbourg. Ouverture du Congrès de chirurgie.
3 OCTOBRE. — Strasbourg. Hommage au professeur Boeckel.

3 OCTOBRE. -- Bordeaux. Ouverture du concours de l'externat des hôpitaux de Bordeaux.

3 OCTOBRE. — Paris. Ouverture des travaux pra-tiques d'histologie sous la direction de M. le D. Branca. 4 OCTOBRE. — Bordeaux. Ouverture du concours de

l'internat des hôpitaux de Bordeaux.

4 Octobre. — Laval. Concours sur titres pour l'emploi d'iuspecteur d'hygiène de la Maycane.

5 OCTOBRE. — Paris. Préfecture de police. Concours de médecin suppléant au service médical de nuit. 9 OCTOBRE. — Paris. Hôpital Saint-Antoine. Ouver, ture du cours de radiologie médicale de M. le Dr B ficher.

# **VARIÉTÉS**

### LE VENT... DE L'ANIS

L'anis est un carminatif, nous enseignent tous les formulaires. Est-ce bien comme tel que, tous ces temps-ci, son relent parfumé souffle par notre grande ville, dont les murs sont, en outre, bariolés d'affiches multicolores représentant tantôt un ours blanc tantôt un perroquet vert allégorique, ou encore uu verre, non moins symbolique, contenant un liquide vert opalescent, surmonté d'une cuillère plate enfaîtée d'un morceau de sucre, fameux aux jours passés de l'absinthe triomphante : le tout chantant les vertus d'anis aux vocables séducteurs, dont le dernier-né n'est rien moins que l'anis Pernod, au nom évocateur de paradis fermés depuis la guerre? A cela, je le sais, beaucoup m'objecteront : quoi de plus inoffensif cependant que l'anis? Aux temps lointains, en effet, de l'examen de thérapeutique, je n'iguore pas qu'après avoir fait, triomphalement, le départ entre l'anis vert et la badiane, ou anis étoilé, nous proclamions hautement leurs vertus carminatives et stimulantes. Sans compter que cela nous rappelait les inoffensifs petits grains d'anis enrobés de sucre que nous croquions dans uotre enfance, ou encore les dragées de l'abbaye de Flavigny. Cependant ceux d'entre nous qui, justement, pour fêter leur réception à cet examen, se laissaient glisser aux séductions de l'absinthe anisée, voire de la simple anisette, ne tardaient pas à tomber dans une griserie mauvaise et agressive. Alors des travaux vinrent qui prouvèreut qu'aux douces vertus carminatives et stomachiques de l'anis et de son essence l'anéthol, il fallait ajouter des effets nocifs, convulsivants, à l'instar de sa compagne l'absinthe. Cela se passait aux temps pitoyables où tant de gens, de boire vert, finissaient par voir rouge : couleur tragiquement complémentaire. Or, à quoi peut bien tendre cette vogue inopinée de l'anis, ce besoin, chaque jour croissant, qui s'est emparé de la foule de consommer à certaines heures, celles de l'apéritif.ces liqueurs à l'aspect vert opalescent, à l'arome excitant qui va parfumant les terrasses des cafés et les trottoirs de la ville? Serait-ce que tous ces gens recherchent, en l'espèce, les vertus carminatives de l'anis? ce qui aurait fourni au regretté Armand Silvestre la matière d'un de ces contes légers parce que éoliens dont s'est gaudie notre ieunesse? Non. Et nous craignonsbien, certes, que ce goût nouveau ou plutôt rénové ne soit que la traduction de l'obsession du goût latent et toujours vivace de l'absinthe dont nous avait débarrassés la guerre, victoire intérieure qui n'était pas des moins appréciables. Malheureusement notre grande victoire, nous le constatons, va chaque jour s'effritant : sommes-nous donc aussi menacés de perdre également celle-ci? Je le crains. En attendant, des extracteurs d'essences ingénieux, avisés et quelque peu diaboliques, ont tourué la difficulté et lancé des succédanés, des creatz dont la vague anisée bat les terrasses de nos cafés. De tout cela que sortira-t-il? Non pas du vent, comme il en va pour tant d'utiles eutreprises, et malgré que l'anis soit encore une fois carminatif, mais une augmentation de la surexcitabilité nerveuse, un impérieux besoin de l'augmenter : ce qui fatalcmeut fera renaître un jour l'absinthe. Or, comme les caprices, voire les vices des démocraties sont trop souvent des ordres pour leurs gouvernants. ils se trouvera bien quelque jour, je le crains. un député, adepte de la surenchère électorale. qui prouvera à la tribuue que l'absinthe est un bienfait et demandera sa restauration; pourvu, au moins, horribile auditu, que ce ne soit pas uu médecin! Ne fcrons-nous donc pas enfin mentir Locatelli qui affirme dans son Voyage en France : « Qu'ou donne à boire aux Français et on est sûr de les avoir pour amis. »

PAUL RABIER.

# LA GUÉRISON VENUE EN DORMANT

Dans le livre étrange qu'il intitule God Int Invisible King et dont la traduction française Dieu l'invisible Roi parut chez l'ayot en 1719, l'illustre Wells, nous exposant successivement les principes de la religion nouvelle et les hérésies des religions anciennes, s'efforce de mettre en évidence ce dogme de sa foi : «Dicu n'est pas un magicien ».

Certes le dieu de Wells qui s'identifie — quoique l'auteur préteude le contraire — à l'esprit collectif et au dessein de la race humaine », un tel dieu n'a rien d'un magicien. Aussi, malgré toute l'admiration que je garde pour Wells, m'est-

il permis de douter de l'avenir et de la fortuue du dieu qu'il a découvert et qu'il prône.

J'en doute encore pour d'autres raisons, mais ce n'est pas la matière.

Un Dieu qui n'est pas un magicien n'a aucune chance de succès. Le hasard m'a précisément remis entre les mains le Dieu invisible Roi dans le temps que je travaille à une étude sur les guérisons obtenues en songe.

Il n'est pas de contraste plus apparent.

D'une part s'offre à moi l'effort d'un des plus grands penseurs de ce temps, pour dégager de l'humanité ce que l'on y sent de supérieur, d'idéal, de diviu et pour faire de cette conscience, encore subconsciente chez la plupart, la religion

# IODURES SOUFFROM

CHIMIQUEMENT PURS



# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY SONT ADOPTES DANS LES HÖPITAUX DE PARIS

# HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: ! Correspond a't lobe posterieur d'ilypophyse de bœuf

# SURRÉNAL

DOSAGE: 155 Correspond à 0510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ( PLASON FE)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS

# ANTALGOL Granule DALLOZ

Quino-Saliculate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutle \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

# TOUS ETATS INFECTIEUX OI DIOTROPINE 1000 BENZOMETHYLEE ABORTIVATION CHUTE TERMIQUE CHUTE TER

NULLE REACTION

LABORATOIRE CORTIAL-PARIS-125 Rue de Tunenne-

INJECTABLE

# L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE
Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménègé pour les convalescences

les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescence Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN LES BAINS

de l'avenir et l'unique religion, et d'autre part m'apparaissent la longue confiance, l'espoir éternel des hommes en une puissance surnaturelle qui les puisse aider et les soulager, qui les vienne consoler et les guérir.

Jamais les hommes, tels qu'ils sont en réalité, ne perdront complètement la croyance en une puissance invisible qui intervient dans leurs petites affaires, qui leur est favorable ou ennenie. La religion de Wells est tout ce que l'on voudra, sauf une religion au sens actuellement recu de ce substantif. Un Dieu qui n'a la re-source d'aucun moyen miraculeux ne sera jamais complètement un dieu. Si le Dieu invisible Roi pouvait conquérir la foule, ce serait en devenant faiseur de miracles (et c'est impossible par définition), ou en prenant un collaborateur plus habile qui, lui, serait un puissant magicien et jouirait vite de la faveur universelle.

C'est une erreur où sont tombés les plus grands esprits - citer le nom de Rousseau suffira à le rappeler - que de fonder une morale, une politique, une société et surtout une religion sur les qualités que l'homme devrait posséder s'il était conforme à l'idéal formé dans ces grands esprits. et qu'en réalité il ne possède point.

Les épreuves que nous venons de traverser

nous donnent le droit de ne plus garder la moindre illusion là-dessus, et d'autant moins que nous en avions davantage.

Non, l'homme, dès qu'il a peur, dès qu'il pleure, dès qu'il souffre, cherche dans l'inconnu du secours et demande à Dieu, au sorcier ou à la chiromancienne le soulagement de ses maux.

Et les médecins? direz-vous, Pour ce qui est des maux physiques, les médecins ont enlevé aux magicions et aux prêtres guérisseurs, au cours des siècles, une partie de leur clientèle. On demande au médecin de soigner les maux contre lesquels l'expérience a démontré que la médecine a des armes. Mais s'il s'agit de maladies incurables, si seulement la guérison tarde, combien quittent le médecin pour la rebouteuse, la chiromancienne ou le thaumaturge!

Nous sommes encore bien près du temple d'Epidaure. J'ai pensé que ce serait un délassement pour le lecteur de jeter un coup d'œil sur les pratiques d'autrefois.

Dans sa remarquable leçon inaugurale que Paris médical (I) a publiée in extenso, le professeur Vaquez donne un bref exposé de la médecine reli-

(1) 22 janvier 1021.



# ANTIDIARRHÉIQUE

# GÉLOTANIN

ntages réunisés Tanine du Gélatine PAS D'INTOLÚIR.

LITTÉRATORE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avonue du Maine, PARIS. — Téléph\_FLEURUS 12-07

Adultas Caches de Grotagia ; Une hote Per jour : de 4 à 5 caches de Grotagia ; Une hote Per jour : de 4 à 5 caches de Gr. 10 à presud en drich : se milien à 1 à 15 m der rapre.

Une lotte — Per puri de 3 à 6 peculia de Gr. 13 à divisée dans jes its au l'ainent habitume.

PASS D'INTOLÉRANCE

# APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Breveté S. G. D. G France et Etrange \_\_\_\_6

SULVA"

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



ties : deux poches inférieures et latérales

i et 2 et une poche 3 supérieure et médiane.





Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

PELOTE DEBUT DU GONFL

Les poches inferieuros se gonfient les premières : grâco à l'obliquité de leur grand ave, elles s'insinuent entre les deux branches des angles coliques et déterminout un mouvement d'ascension du côlon transverso et aubséquemment de l'estomac. PELOTE entièrement gonflès

La poche 3 so gonflant après réplétion des poches inférieures, soulèvo et maintient on position normale lo gros intestin et l'estomac.

# BERNARDON 13, rue Treilhard, PARIS (8º)

TÉL. , WAGRAM 67-56

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement tolèré en toutes salsons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses

Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm2 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

gieuse depuis la plus haute antiquité, résumé substantiel et riche sur lequel nous n'avons pas la prétention de revenir. Fidèle à nos habitudes de glaneur et de ramasseur de miettes, c'est dans l'anecdote et dans la «petite histoire» que nous chercherons notre pâture. Qui sait si cette méthode n'est pas après tout celle qui donne l'idée la plus exacte de l'esprit et des mœurs de nos ancêtres.

Dans les sanctuaires magnifiques de Cos, de Pergame, et surtout d'Epidaure, les prêtres d'Asclépios recevaient les fidèles, mais il ne faut pas croire que l'ou se présentait aux vestibules les pieds sales, les vêtements souillés de la poussière du chemin et le ventre gonflé d'une lourde nourriture.

Un bain était imposé à tous ceux qui sollicitaient la faveur d'être admis à passer une nuit à l'ombre du dieu. Il fallait un corps pur pour que le dieu daignât apparaître au dormeur et rendît l'oracle souhaité. Quant au régime alimentaire, il devait être léger et choisi. « Pythagore et Platon, pour obtenir des songes clairs, voulaient qu'on se soumit à un régime modéré, qu'on ne se chargeât pas l'estomac. Pythagore disait qu'il ne fallait pas manger de fèves (1). » Sage précaution : une page d'Aristophane que uous citons plus loin nous permettra de juger combien les manifestations que l'abus des fèves peut entraîner étaient d'un effet regrettable parmi le silence des fidèles.

Tous les auteurs, Socrate, Platon, Cicérou, insistent sur ce point : si l'ou veut des rêves clairs. faciles à interpréter, il faut s'abstenir de la viande, du vin et de tous les aliments de digestion difficile.

Le fidèle - le corps propre et l'estomac léger - devait sacrifier aux dieux. Dans la haute autiquité, en Égypte en particulier, le sacrifice d'animaux était obligatoire; plus tard ou dans les temples secondaires, de simples offraudes fureut admises, pourvu qu'elles fusseut -- comme l'on dit - couséquentes. Mais pour être désigné à la faveur particulière du dieu, certains n'hésitaient pas à unir les deux pratiques dans un geste généreux. Le prêtre recevait les offraudes, puis immolait les victimes. Il se couchait ensuite sur la peau du bélier fraîchement sacrifié et attendait le rêve prophétique qui ne manquait pas de le visiter dans le silence de la nuit. C'est ainsi que raconte Virgile au livre VII de l'Énéide.

Pour les suppliants ordinaires, le prêtre ne rêvait pas lui-même. C'était le fidèle qui, l'offrande ou le sacrifice terminés, était admis à passer la

(1) Histoire du somnambulisme, par AUBIN GAUTHIER. Paris, Germer Ballilère, libraire, rue de l'École-de-Médecine, 17, 1842. (Nous avons eu souvent recours à ce curieux ouvrage.) nuit près du sanctuaire (et nou dedans) pour attendre la visite nocturne du dieu.

«Celui qui veut consulter Amphiaraüs, dit Pausanias (2), se purifie d'abord par un sacrifice qu'il offre aux dieux. Après plusieurs jours d'abstinence et de fréquentes expiations, il lui immole uu bélier sur la peau duquel il se couche, et il attend en dormant qu'un songe lui apprenne ce qu'il veut savoir.

« Il v a aussi, tout auprès du temple, uue fontaine qui porte le nom d'Amphiaraüs. Là on n'offre pas de sacrifices, et son eau ne sert ni pour les lustrations, ni pour laver les mains, mais ceux qui out été guéris de quelque maladie par les conseils de l'oracle v jetteut de l'or et de l'argent monnavés.»

On payait en sortaut, mais seulement pour les versements eu numéraire. Les offrandes et les sacrifices, étant donué leur caractère propipiatoire, étaient toujours faits à l'avauce.

Sprengel, dans son Histoire de la médecine (3), affirme que l'on tenait pour certain que les malades incrédules, ou qui ne se soumettaient pas exactement aux rites, ne communiquaient pas avec le dieu. Cela nous paraît infinimeut probable.

Enfin tout individu qui paraissait grossier ou pris de boisson était exclu. C'était une sage règle. Et si l'on avait pu l'appliquer toujours avec rigueur, les désastreux incidents qu'Aristophane rapporte en son Plutus eussent été évités.

Si vous ne goûtez point Aristophaue, ne lisez pas la scène que voici.

Carion raconte à Myrrine qu'il s'est rendu avec Plutus au temple d'Esculape et qu'il a déposé les offrandes accoutumées. Ils ont brûlé sur l'autel la galette de froment, puis chacun s'est couché sur un petit lit.

« MYRRINE. - Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous qui avaient besoin du secours du dieu?

« CARION. - Il y avait un certain homme nommé Néoctides, et qui, tout aveugle qu'il était, vole avec plus d'adresse que ceux qui voient le mieux. « Il y en avait d'autres encore qui étaient

malades de différentes maladies.

« Après donc que le sacrificateur du dieu a eu éteint les lampes, il nous a commandé de dormir et nous a ordonné que, si quelqu'un entendait du bruit, il ne dît rieu. Chacuu s'est donc tenu coi. Pour moi, je ne pouvais dormir ; car, au chevet d'une vieille qui u'était pas loin de moi, il y avait une certaine poêlouuée de bouillie près de laquelle j'aurais bien voulu me glisser;

(2) PAUSANIAS, liv. I, chap. 34, d'après l'auteur cité ci-dessus.

(3) Page 255.



# SCURENALINE



Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable.

\*\*Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

\*\*En fiscons de 1gr. (Froduit cristallishe)... En fiscons de 6 tg 8 tg 76. (Solution au 1/100%).

# SCUROCAINE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques. Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration.
Solution à 2 % | Anesthésie dentaire.
Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidienne.

Leboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Photen, 21. Rue Jean Goujon, PARIS (8\*).



La Phytine est un produit organique défini, de formule connue (C<sup>1</sup>H<sup>8</sup>P<sup>1</sup>O<sup>18</sup>Ca<sup>2</sup>Mg<sup>2</sup>), elle est par conséquent de composition invariable et toujours identique à elle-même.

La Phytine est le plus riche et le plus assimilable des médicaments phosphorés. Elle apporte, de plus, à l'organisme les bases alcalino-terreuses nécessaires à sa minéralisation.

Ogr. 25 à 2 gr. par jour

ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE : Laboratoires CIBA — O. ROLLAND, 1. Place Morand, à Lyon



mais ayant tant soit peu levé la tête, j'ai aperçu le sacrificateur qui faisait la ronde autour de la table sacrée et qui enlevait tout ce qui était dessus, comme les gâteaux, les noix, les figues, et autres choses de cette nature. Il en a fait autant autour des autels et il a serré dans un grand sac tout ce qu'il a trouvé de reste. Moi donc, croyant qu'il y avait de la sainteté à en agir ainsi, j'ai voulu l'imiter et j'ai sauté sur la poèlompée de bouillie.

« MYRRINE. — Ah! misérable, n'appréhendais-tu point le dieu?

«CARION. — Si fait, par ma foi: j'appréhendais terriblement qu'il me prévint et qu'avec ses couronnes il ne fitt le premier à la bouillie. Car, ce que venait de faire le sacrificateur m'en disait trop pour ne pas m'en donner peur.

4 Cependant la bonne vieille, ayant entendu du bruit, a allongé un peu la main, et moi, en siffant comme un serpent, je l'ai mordue. Aussitôt, elle l'a retirée bien vite et s'est cachée dans la couverture en grondant comme une chatte en colère. J'ai donc ainsi englouti une bonne partie de la bouillie, et quand mon ventre a été bien remoil, ie me suis recouché.

« MYRRINE. — Le dieu n'était donc pas encore venu à vous? « CARION. - Non, pas encore.

« Après ce que je viens de dire, j'ai fait aussi quelque chose de plaisant : comme le dieu venait à nous, je lui ai lâché une belle salve... car j'étais si rempli de la bouillie que je venais de dévorer, que je n'en pouvais plus.

« Myrring. — Le dieu ne t'a-t-il pas puni pour cette abomination, infâme que tu es?

« CARION. — Oh! point du tout. Sa fille aînée a seulement un peu rougi à ce bruit et Panacée s'est détournée en se pinçant le nez, ne trouvant pas cet encens-là de trop bonne odeur.

« MYRRINE. - Et le dieu?

« Carion, — Parima foi il n'en a pas pris de souci ; il n'a pas fait la moindre grimace.

MYRRINE. — Tu veux donc dire que ce dieu est un grossier, un rustre?

« CARION. — Ah l les dieux m'en préservent l Je ne dis pas cela. Mais je pense que, comme il est grand médecin, il goûte volontiers aux viandes que les houmes ont déjà mangées et qu'il ne hait pas l'odeur dont je viens de parler. »

A nous, confrères!

Il faut avouer que si le dieu n'a pas anéanti sur place ce misérable blasphémateur, il a fait preuve de patience. Il est vrai que Zeus seul disposant du tonnerre, il n'aurait pu le foudrover.



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE, LEFPLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES
PHOSPHATÉE | CAFÉINÉE

PURE
Le médicament régulateur par
excellence, d'une efficacité sans
égale dans l'artériosciérose, la
présclérose, l'albuminurie, l'hy-

par L'adjuvant le plus sûr des cures sans de déchloruration, le reméde le card les comme est la digitale pour le force

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdémes et la dyspaée, renforce la systole, régularise le cours du sang. LITHINÉE

e traitement rationnel de l'arritisme et de ses manifestaons; jugule les crises, enraye
i diathèse urique, solubilise
s acides uripaires

OSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. — Prix : 5

PRODUIT FRANÇAIS

4; rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANÇAIS

Mais il devait avoir d'autres moyens de l'occire. Ce n'est pas à nous médecins que l'on fera croire que l'art de tuer et celui de guérir ne sont pas très proches parents.

Heureusement les clients du genre de Carion étaient exceptionnels. Les autres étaient décents, dociles et sincères. Aussi le dieu leur donnaitil de bons conseils. En voici toute une brochette.

« Esculape d'Epidaure ayant été consulté par un Athénien et par un Juif, tous deux atteints de maladice différentes, il leur ordonna de manger de la chair du porc. Le premier n'en voulut rien faire; le second, quoique Juif, ne laissa pas d'obéir, nonobstant les lois de sa nation, et il s'en trouva si bien qu'il en mangea depuis tant qu'il vécul. Il assurait meme qu'il se trouvait plus mal lorsqu'il s'en abstenait un jour. Sa maladie était un crachement de sang. Ce remède paraît extraordinaire, mais on voit quelques exemples d'un semblable conseil donné en pareil cas par les médecins (n'). »

Il est vrai, la chair de porc et celle de l'âne étaient tenues pour avoir certaines vertus antiphtisiques. Rémy les cite à plusieurs reprises (t) Histoire du somnambulisme, loc. cit., chap. III, p. 204. dans son Histoire du traitement de la tuberculose dans l'antiquité. Cependant, si Beculape avait eu le moindre tact, il efit de préférence choisi la chair d'âne pour la prescrire au Juif. Le dieu semble s'être livré là à une manifestation assez semblable à celle du quidam qui se gorge de viande le vendredi saint, à la terrasse d'un restaurant. Toutefois elle est pour ainsi parier de sens inverse. Il est juste de dire, à la défense d'Esculape, q'un Juif qui oubliait la Loi au point de se rendre au temple d'Epidaure n'avait plus aucun droit de repousser une appétissante côtelette de porc. En tout cas, si le dieu voulut Jui jouer un tour, ce fut lui qui se trouva roulé, puisque ledit Juif guérit.

D'autres prescriptions que rapporte Marc-Aurèle (2) remplinaient d'aise les sportifs modernes et les physiothérapeutes; c'est l'équitation, c'est la douche froide ou encore la marche pieds nus sur la terre.

Galien (3) raconte qu'un malade qui eut assez de foi pour s'oindre tout le corps d'un liniment fait avec des vipères, en fut récompensé par une guérison complète. Le même auteur relate une

(2) MARC-AURÈLE, Pensées, chap. II.

(3) Meth. med., lib. XIV.

Suite à la page VI.



L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C', 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

autre cure intéressante surtout par le caractère de la personne qui s'y soumit. Un prêtre d'Esculape qui souffrait d'un point de côté tenace et très douloureux se trouva soulagé pour s'être fait saigner au poignet.

Cela prouve que les prêtres du dieu avaient, eux aussi, confiance dans les oracles qu'ils rendaient, et c'est là une attestation de première importance. A noter pourtant que le prêtre usa, pour se guérir, d'un moyen éprouvé et assez bénin en somme.

Le dieu visiblement le traitait en ami.

Voici d'autres miracles :

«Uu homme avait avalé des œufs de serpent et se voyait en danger de mourir. Il consulta le dieu, puis se fit mordre à la main par une nurêne suivant l'oracle. Il recouvra la santé. »

Elieu (x) cite une cure de la phtisie avec crachements de sang par l'ingestion de sang de taureau; une autre par de la chair d'âne.

De nombreux auteurs rapportent des guérisons de cécité, soit par l'intervention directe de la puissance divine, sans médicaments; soit, à la suite de songes prophétiques comportant, si l'on peut écrire, une « ordonnance ».

(1) De animal, liv. IX.

Nous nous garderons avec soin de discuter la réalité de ces cures à denin imiraculeuses, à demi thérapeutiques. Tous les éléments manqueraient, et l'expérience des temps contemporains, où les guérisons extramédicales prétent à toutes les controverses, est faite pour nous rendre prudent.

Ce rapide coup d'œil jeté sur le berceau religieux de notre art suffira peut-être à montrer que si la médecine se targue d'avoir fait des progrès, le cœur humain est resté semblable à lui-même.

Sans doute les Anciens exprimaient-ils plus naïvement que nous leurs confiances, leurs espoirs et leurs reconuaissances quand un miracle était intervenu.

Aubin Gauthier (2) écrit ceci : « Homère, Hérodote, Pausanias, Galien, Pline, Dioscoride out immortalisé Mélampe devin et médeciu, pour avoir guéri les filles du roi Proetus qui se croyaient changées en vaches. »

Voyez-vous l'Académie de médecine prenant uue délibération de ce genre?

D'ailleurs, c'est impossible.

Aucune femme, de notre temps, ne se croit changée en vache.

(2) Loc. cit., chap. III, p. 248.

## REVUE DES CONGRÈS

XXVº CONGRÈS DES MÉDECINS ALIÉNISTES ET NEUROLOGISTES DE FRANCE ET DES PAYS DE LANGUE FRANCAISE

Luxembourg-Metz, 1°-6 aout 1921.

Ce Congrès s'est tenu sous la présidence des D<sup>m</sup> Buffet (d'Ettelbrück), Meige (de Paris), assistés du professeur Lépine (de Lyon), comme vice-président, et des D<sup>m</sup> Porman (de Luxembourg) et Lalanne (de Nancy), comme secrétaires généraux.

I. l'apports. — 1° Rapport: La consolence de l'état morbide chez les psychopathes, par M. Logra (de Paris). — Par l'auto-confrontation, qui permet la mesure de l'auto-critique du sujet, on met en évidence les réactions intellectuelles, affectives et volontaires.

Les syndromes intellectuels peuvent être inconscients (paranola, débilité, confusion, démence, hallucination) on, au contraire, conscients (mythomanie, hystéric, délire d'imagination). Les syndromes affectifs (émotifs) sont souvent conscients, d'autant plus qu'ils sont plus pénibles. De même, les syndromes volontaires (moteurs), tels que ties, spasmes, etc., sauf lorsque l'intelligence est complice (délire d'action de revendication).

Dans les psychoses organiques, l'état de conscience semble en rapport avec l'étendue de la lésion.

Sa valeur est très grande pour le diagnostic. Elle permet de pénétrer plus ou moins le plan et la structure de l'état mental du sujet.

Le pronostic sera souvent en rapport avec la conscience

de l'état morbide du malade ; celui-ci est en effet livré sans défense à son automatisme morbide, s'il est inconscient de son état pathologique.

« Toutes choses égales d'ailleurs, le pronostic est d'autant plus favorable que la consclence de l'état morbide est plus claire. » L'apparition de la conscience du pathologique, au cours d'une affection mentale, est également d'un excellent pronostie.

Enfin, au point de vue thérapeutique, M. Logre montre que la psychothérapie nc peut obtenir de succès qu'autant qu'elle s'adresse à un malade conscient de son état morbide, et échouera donc dans tous les états intellectuels (paranoia).

M. Liv' (de Bruxelles) propose le mot de souseposic pour désigner cet état de conscience, dont M. Logre a enrichi la liste des gnosies énumérées en neurologie. Il rappelle la théorie de James sur la hiérarchie des smois et remarque que es sont les obsédés qui offrent le plus parfait terrain d'étude du « moi » le plus intime, le « mois a betrait.

M. CROCQ (de Bruxelles) veut, dans les déséquillires motifs, distinguer les polyphobiques des pantophobiques. Il ne croit pas, d'autre part, que la consedence de l'état pathologique soft un élément important du diagnostic et permette de poser un pronostic. Cette conseience :peut exister au début des maladies organiques les plus graves, telles que les démences pérécoce et sénile, la paralysie générale. Elle peut, au contraire, manquer completément dans les peudo-paralysies géné-

**ESTOMAC** INTESTIN G A S T R 1 T E GRANULÉ SOLUBLE Bic - Phosph - et Sulf. de Soude

Une cuillerée à café tous les matins à jeun dens un verre d'est

Vient de paraître :

# L'Infection méningococcique

Par le D' DOPTER

Professeur au Val-de-Grâce Membre de l'Académie de médecine

1921, 14vol. gr. in-8 de 520 pages avec figures noires et coloriées et 3 planches coloriées.

# ALADIES du FOIE associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de SOLUTION

Е

N

R

I

т

E

# O-INTOXICATION INTESTINAL F



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE alveériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

Composition:

egétaux antiseptique et calmant

RURITANA FISTULES MORROÏDES

PROSTATITE

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS: LABORATOIRES DUBOIS, 35, rue Pergolèse, PARIS

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

rales curables, les états maniaques et confusionnels passagers. Pour le traitement, il fait remarquer la nécessité de frapper la conviction du malade autant que son imagination, et cite à ce propos un exemple suggestif.

M. HESNARD (de Bordeaux) regrette que le rapporteur n'ait pu, faute de place, parler de l'émotion résultant, chez le sujet, de la constatation de son état morbide ; le rôle respectif de l'imagination et de la plasticité corporelle dans le symptôme hystérique ; le caractère prétendu spécifique de l'introspection thérapeutique, de la psychoanalyse ; l'importance de l'amnésie, de fixation complète et totalement inconsciente (« jamais vu ») dans les lésions localisées aux lobes frontaux : l'inconscience du langage chez les paraphasiques sans surdité verbale ; les cas de paralysie générale où il existe une conscience prolongée des symptômes. Il regrette surtout que M. Logre n'ait pas traité la question de la conscience rétrospective de l'état morbide chez le psychopathe guéri ou en rémission : manie, mélaucolie, confusion mentales délires, etc., et la justification rétrospective par la conscience du trouble psychique antérieur unésique.

M. ROUBINOWITSCH (de Paris) rappelle le inode oscillant, selon lequel se fait le retour de la conscience chez les confus avec onirisme, et il invite, d'autre part, à se méfier des pseudo-retours à la conscience, observés, par exemple, chez certains débiles intéressés à dissimuler leur état morbide.

M. Courbon (de Stéphansfeld) répartit schématiquement les psychoses avec conservation de la conscience de l'état morbide en troisgroupes: 1er groupe, en rapport avec la nature du terrain sur lequel éclate la psychose, quelle qu'en soit la forme : manie, mélancolie, confusion mentale, délire ou démence au début. Toute psychose qui naît sur le terrain du déséquilibre mental s'accompagne dans une certaine mesure, et pour un certain temps de la conscience, par le sujet, de son état morbide; 2<sup>d</sup> groupe, en rapport avec la limitation des lésions qui ont donné naissance aux psychoses : plus la lésion est circonscrite, plus grande est la conscience qu'a le sujet de son état morbide ; témoin, la démence organique et les psychoses des traumatismes localisés; 3º eroupe, en rapport avec la nature de l'étiologie : certains agents toxiques, tels que l'opium et le chloral, produisent des désordres oniriques ou imaginatifs, reconnus comme pathologiques par l'intoxiqué.

M. LEGRAIN (de Villejuif) croit à la valeur thérapeutique du raisonnement, il ne croît pas le médecin désarmé devant les troubles du jugement. Il n'y a pas, dit-il, du reste. de jugements normaux.

M. HASKOVEC (de Prague) veut attirer l'attention du Congrès sur l'article publié par lui dans les Comptes sentes de la session de Bruxelles, initiulé: « à propos de la localisation de la conscience centrale »; il mentionnait dans cet article le cas d'une femme atteinte d'artério-selérose et devenue aveugle par suite d'encéphalomalacie. Cette femme, d'abord consciente de son étable perdit peu à peu cette conscience et refusait de croire à ses troubles cérébraux, à mesure que ceux-ci devenaient plus intenses.

M. Logre reprend la parole et remercie les membres du Congrès qui ont pris part à la discussion. A M. Ley, il répond que la conscience du pathologique ne suffit pas à

formuler le pronostic, elle n'en est qu'un élément de plus. (« Toutes choses égales d'ailleurs », avait précisé M. Logre). Il y a des obsédés conscients, dont le pronostic doit être réservé. Il reconnaît avec M. CROCQ qu'il y a des pervers instinctifs, sans conscience de leur état ; chez ceux-là, la conscience du pathologique est relative à la conscience générale q i'n le malade de ses impulsions : ce qui est irrésistible chez lui, c'est la hantise, mais non l'acte. Le mot irrésistible est donc mal choisi. Il remercie M. Hesnard d'avoir complété son rapport par de judicieuses remarques. Toutefois, il avait souligné la plasticité de l'hystérique, ce comédien du pathologique ; il emploie même, à dessein, dans ce but, le mot mythoplastie. M. ROUBINOWITCH a cu pleinement raison de rappeler le retour oscillant de la conscience, A M. COURBON, il répond que l'on est conscient dans la mesure où l'on sent son déséquilibre. La partie saine juge la partie malade. Le cynique est un débile et non un déséquilibré. Il s'étonne que M. LEGRAIN puisse penser que la psychothérapie ait de l'action sur les paranoiaques : si les malades réagisseut à la psychothérapie, ils prouvent, par là même, qu'ils ne sont pas paranoiaques.

2º Rapport: L'épilessie traumatique, par M. BÉHAGUR (de Paris). — L'étude ne comporte que l'épilesie trau matique durable, et nou pas les convulsions passagèrequi surviennent immédiatement après le traumatisme, en rapport avec une irritation mécanique en évolution (eucéphalite, hémorragie).

1º Au point de vus des causes, il n'y a aucun parallelisme entre l'intensité du traumatisme et ses effets éplieptiques, Parlois, il y a un rapport inversement proportionnel entre ceux-ci et celle-là. Cela dépend du siège et de la nature de la lésion corticale. On doit considèrer successivement :

a. Les traumatismes perforauts (plaies de la table interne, des méninges, de l'encéphale). Et les statistiques domnent les résultats suivants :

Les plaies siégeant dans la région pariétale fournissent la moitié des épilepsies traumatiques, dont la moitie en épilepsie jaksonienne, et la moitié en épilepsie généralisée.

Les plaies siégeaut dans la régiou froutale fournissent un quart des épilepsies traumatiques, dont un septième en épilepsie jaksonienne et six septièmes en épilepsie généralisée.

Les plaies siégeant dans la région occipitale ou tem porale fournissent chacune un huitième des épilepsies traumatiques, dont un tiers d'épilepsie jaksonienne et deux tiers environ d'épilepsie généralisée.

L'étendue des dégâts eucéphaliques, la septicité de la blessure et aussi les cicatrices opératoires sont les fac teurs essentiels épileptogènes.

b. Les traumatismes non perforants (commotion généralisée, plaie du cuir chevelu, embarrures externes) ne se propageaut pas en profondeur.

Les commotions véritables, ayant présenté des altérations du liquide céphalo-rachidien ou d'autres signes physiques neurologiques, donnent un cinquième des cas d'épliepsie traumatique.

2º Au point de vue du temps de latence qui s'écoule entre le traumatisme et l'épitepsie. — Cette durée dépend d'abord de la durée de cicatrisation de la blessure céré-

# Sopite dans les Söpteux de Sante et de la Statia. POURE-PEPTONE CATILLON Allmont des malades dipérant mal ou qu'on voet sustenter, VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande assimilable et Glycérophosphates. Bétablit les Forces, Appétit, Digestions, Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, ectif et agrésble. 2 contre Myxoodème, 2 à 8 contre Obésite, Goître, et

# VACCINS I.O.D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'iode- Procédés RANQUE & SENEZ

Vaccin Anti-Staphylococcique I.O.D.

Vaccin Pneumo-Strepto I. O. D.

Prévention et traitement des complications de la Grippe des Fièrres éruptives, de la Pneumonie.

Vaccins Anti-Typhoïdiques I. O. D.

Prévention et traitement de la Fièvre Typhoïde.

Vaccin Anti-Streptococcique I.O.D.

Prévention de l'infection puerpérale, Traitement des affections dues au streptocoque

= Vaccins Polyvalents I. O. D. =

Pour Littérature et Échantillons Laboratoire Médical de Biologie 2, Rue Lafon, 2 MARSEULE Dépositaires: D' DEFFINS
40, Faubourg Poissonnère, PARIS
REBOUL, Docteur en Pharmacle,
15, Allées Capucines, Marseille
16, Allées Capucines, Marseille
HAMELIN, Phar. 31, rue Michelet, Alger

# ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE ODURE DE CAFÉINE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE SIGNAPIA PE

- PARIS, 3, Bould St-Martin

AVEC MOBILIER ASEPTIOUS ET D'EXAMENS
AVEC MOBILIER ASEPTIOUS EN FER LAQUE BLANC
Opportunit.

1 Table planne ever curelle seus les sidje et post-evaluers plackles en recentle seus les sidje et post-evaluers plackles en recentle en la control en la control

1 Table-plante over carelet son le slige et porte cuisses incluêtes in complet porte cuisses incluêtes il Lovere injector si eléverien complet. Table alternates aver 2 glaces de 69-20. It is aver 2 abbientes de 49-02 de 10-12 despetit en completation porte operation pour oper

Ch. LOREAU, 314 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

Dant tansies case of vous ordenning l'Unotrophie, prescrivez l'Uroformine
Urotropine Française Gobey
Gomprimée dooés à 0 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 0 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 0 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 0 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 0 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour), de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée dooés à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée doués à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée doués à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée doués à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée doués à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée doués à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée doués à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée doués à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée doués à 10 fex. 50 à 6 par pour de Comprimée de Com



LIPOÏDES SPLÉNIQUES
ET BILIAIRES
CHOLESTÉRINE PURE
ESSENCE ANTISEPTIQUE
GOMENOL, CAMPHRE

**AMPOULES - PILULES** 

Littéroture et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE

de Wagram
PARIS

## REVUE DES CONGRÈS (Suite)

brale: plus la cicatrisation est lente à se former, pins la latence est longue; ensuite din siège de la blessure plus ou moins éloigné des zones de projection. D'une façon générale, la latence est de trois à cinq mois, et ce n'est que dans 3 p. 100 des cas qu'elle dépasse un an et demi. La latence est moins grande pour l'épliepsie jaksonienne que pour l'épliepsie généralisée, sauf quand celle-ci succède à une commotion.

3º Au point de vue clinique. — La crise éplicptique trammatique ressemble à cella de l'épliepsie classique, sanf en ces points : Les prodromes, qui durent plusieurs heures, sont toujours les mémes chez le même sujet. Ils consistent en troubles digestifs divers on objectifs. Parmi ces derniers, il faut signale: la tension de la cicatrice el l'inégalité pupillaire. L'aura et les phénomènes d'épuisement post-paroxystiques sont en rapport avec la physiologie du lobe cérébral blessé. C'est l'hypertension intracranienne, par chaleur, effort, émotion ou intoxication, qui détermine la crise. L'évolution ne présente aucune règle fixe:

4º Au point de vue da traitement. — Comme traitement métical, le bromure est excellent. Le gardénal et le borate sont souvent efficaces. Chirurgicalement, mena dans les cas d'épllepsie jaisonienne localisée, l'opération est parios sans résultat. Il fant donc ne pas abuser des interventions. Les opérations laissent des cicatrices éplieptogènes. Ne pas extraire les corps étrangers qui n'irritent pas directement le cortex. Ne pas inciser les méntuges sans indication absolue. Ne pas opérer une plaie cranio-cérébrale quijauppure. Pas de crautioplastie. Pas de réduction des hernies'orferbrales.

## NOUVELLES

Nécrologie. — Le Pr François Franck, professent au Collège de France, membre de l'Académie de médiccine, de décédé à l'âge de osixants-douce aus. — Le Dr Belu-gouse (de Lamalon-les-Bains), — Le professeur Ausset, chargé de cours à la Faculté de médecine de Lille, che-valier de la Légiou d'Homeur. — Le Dr Louis Girard, médecin honoraire de l'hôpital civil de Canues, chevailer de la Légion d'Homeur. — Le Dr Dumotrier (de Bissecheun).

Faculté de médecine d'Aiger. — Sont nommés, pour l'année scolaire 1921-1922, chefs de laboratoire :

MM., les Dra Tillier et Maury, clinique chirurgicale infantile; Schwebel, clinique médicale; Honel, clinique

obstétricale; Benzeeri, clinique ophtalmologique.
Faculté de médecine de Bordeaux.— Sont chargés, pour l'année scolaire 1921-1922, des cours complémentaires ci-après désignés;

MM. les Dr. Rocher, agrégé orthopédie chez l'adulte pour les accidents du travail, les mutilés de guerre et les infrumes ; Gourdon, prothèse et réélucation professionnelle.

Faculté de médecine de Montpellier. — M. le Dr Parès est délégué, pour l'année scolaire 1921-1922, dans les fonctions de chef de laboratoire de radiologie.

École de médecine de Besangon. — M. Duvernoy, docteur en médecine, est institué, ponr une période de neuf aus, à partir du rer novembre 1921, chef des travaux de physiologie.

Le concours qui devait s'ouvrir le 7 novembre prochain devant la Paculté de médecine de Nancy, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de Besançon, est reporté an 21 du même mois.

Hospices civils d'Anvers. — Une place de chirurgien en chef du service d'oto-rhino-laryngologie est vacante à l'hôpital Sainte-Elisabeth, le 15 octobre,

Adresser les demandes de candidature avant le 1er octobre, dernier délai,

Hospices civils de Metz. — On demande de suite un chirnrgien interne. Pour tons renseignements, s'adresser à M. le Dr Jung, chirnrgien en chef de l'hôpital Bonseconrs . A Metz

Sanatorium de Biigny. - Denx' places d'assistants

stagiaires au sanatorinni de Bligny, par Brils-sous-Forges (Seine-et-Oise), sont à la disposition des médecins désirant se spécialiser en tuberculose, pour le service des sanatorinms on des dispensaires.

Ecrire à M. L. Guinard, médecin directeur.

Journées médicales de Bruxelles. — Les 13, 14 et f, novembre, les Belges couvier[James collègues à venir visiter les organisations médicales belges. M. le D'Depage, M. le D' Dièger, M. le D'Vanderveide, M. le D'O. Veighe constituent le comité d'houseur. Les adhésions doivent être envoyées d'urgence à M., le D', René Beckers, 30, rue Archimède. à Bruxelles.

Un programme détaillé sera envoyé à tous les adhérents. Des conférences seront/faites par les professeurs Dustín, Sand, J.-L. Faure, Bordet, Demoor, Stétion, Henrifican, Broden et Philippson; des démonstrations cliniques et expérimentales seront organisées dans les services hospitaliers et les cliniques privées; des visites seront faites à l'Institut vaccinogène de l'Etat, à l'office central des dennées alimentaires, à l'Institut Brugmann, à l'Ecole de médecine tropicale, an sanatorium Sans-Souci.

Une exposition d'instruments et de produits pharmacentiques se tiendra dans les locanx des conférences.

VII° Centenaire de la Faculté de médecine de Montpellier.— La célébration du VII° centenaire de la Faculté de médecine de Montpellier aura lieu le 5 novembre.

Si les débuts de l'enseignement médical à Montpellier remontent au xº siècle, ce n'est qu'an 17 août 1220 que l'Ecole de Montpellier fut reconnue définitivement.

La présence du Président de la République, des délégués des grands corps savants et de presque tontes 1 s Facultés de médecine donnera à cette cérémonie sa véritable signification : l'hommage rendu à la plus ancienne Faculté de médecine du nonde.

La célébration de ce VII° centenaire anra lieu Montpellier, à la fin du X° Congrès national des étudiants. L'Union des étudiants de Montpellier organise de brillantes fêtes. Un momment à Rabelais, l'un des plue célèbres étudiants de cette Paculté de médecine, sera inauguré au Jardin des plantes.

La médecine française à l'étranger. - Tandis que

# STRYCHNA L LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Grandes à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 per ce<sup>3 /</sup> P. LONGUET 60, rue des Lomberde

# MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE

Eau laxative diuretique. — Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBÉSES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION. — CONSERVATION/ASSURÉE. Salon therangle de Mai à Octobre.

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)
Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

ASTHMETIOUX SETUPEY
(IUBULES 20/DUE KORAB
A L'HELENINE DE KORAB
DESENTATION DE LA COMPANION DE MAIS
CHELENINE DE KORAL DE MAIS
CHELENINE DE KORAL DE LA COMPANION DE LA COMPAN

### DANS TOUS LES CAS DE: Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ Règles difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc.

Prescrivez L'HEMOPAUSINE

# crivez L'ALIVIUPAUSINI Du Docteur BARRIER Youlez-vous lutter contre la réclame vulgaire?

CONSEILLEZ

## L'HÉMOPAUSINE

à base d'Hamamells, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc. Dose par jour: Adultes: 2 à 3 ver. à lie. Enfants: 2 à 3 cuill. à dessert. Laboratoires du Docteur BARRIER. Les Abrets (Isère) Littérature — Échantillons sur demande

# OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directeur, 39, rue Galande, PARIS (V\*)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs
Règlement des comptes le 10 de chaque mois

M. PERRIN et RICHARD

# LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 4 fr. 50

Établissement Thermal ouvert toute l'annés.

# SALIES DE BEARN

Climat sédatif doux et tempéré en toutes seisons.

JOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.
INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉMORATHIES — OSTÉTIES CHRONIQUES
TUBERCULIOSES EXTERNES, OSSEISES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES
CHIOROSE — AMÉMIERS — MÉMERS — STÉDIUTÉ — AMÉMORPHÉE

CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. # Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

## DESGREZ

Professeur de chimie à la Faculté de médecine de Paris.

# Précis de Chimie médicale

Bibliothèque du Doctorat GILBERT et FOURNIER

### NOUVELLES (Suite)

M. le Dr Tuffier a fait les 17, 19 et 21 septembre des conférences et les 18, 20 et 22 septembre des démonstrations opératoires à 1' « Union medical college » de Pékin, à l'occasion de l'inauguration de l'Université de Pékin, M. le Pr Marcel Labbé est allé à Buenos Aires pour faire une série de conférences sur la biologie appliquée à la clinique, et bientôt M. le Pr Brumpt ira aussi à Buenos Aires pour y faire une série de couférences de parasitologic

École de médecine d'Amlens. - Un concours aura lieu le 6 mars 1922 pour l'emploi de chef des travaux de physiologie à ladite école. Le registre d'inscription sera clos le 5 février,

Congrès national de la natalité. - Le troisième congrès annuel de la natalité, organisé par la Chambre de commerce de Bordeaux, le conseil général de la Gironde et la municipalité bordelaise et placé sous le haut patronage du président de la République, du Gouvernement et de l'assemblée des présidents des chambres de commerce de France se tient à Bordeaux, du 22 au 26 septembre, sous la présidence de M. Auguste Isaac, député du Rhône, ancien ministre.

Les travaux de l'assemblée ont été répartis, comme dans les précédents congrès, en cinq sections : section morale et religiense, enseignement, hygiène et puériculture, action professionnelle, législatiou. Des commissions distinctes pour chaque culte étudieront les rapports présentés à la première section.

Cours de gastro-entérologie de l'hôpital Beaujon, -Une série de six conférences, sur les colites, sera faite, pendant la troisième semaine d'octobre, dans le service du professeur Carnot, à l'hôpital Beaujon, Ccs conférences anront lieu chaque matin, à 10 heures, Le cours est gratuit. L'inscription sera reçue, à partir du 1er octobre, à la consultation de gastro-entérologie de l'hôpital Beaujon.

110 leçon, 17 octobre, M. CARNOT. - Considérations générales sur les colites, Les réactious coliques. Les syndromes colitiques.

2º lecon, 18 octobre, M. CARNOT, - Les colites amibiennes et parasitaires.

3º leçon, 19 octobre, M. HARVIER. - Les colites dysentériformes.

4º lecon, 20 octobre, M. HARVIER, - La colite mucomembranense.

5º lecon, 21 octobre, M. LARDENNOIS, - Les péricolites et les déformations des côlous.

6º leçon, 22 octobre, M. FRIEDEL. - Les recto-colites ; démonstrations rectoscopiques.

Le diagnostic et le traltement pratique de la tuberculose médico-chirurgicale (cours complémentaire de vingt jours, du 21 novembre au 11 décembre, parlles professeurs Aug. Broca et Rénon, à l'hôpital des Enfants-Malades et à l'hôpital Necker).

Les leçons théoriques de tuberculose chirurgicale auront lieu tous les jours à 16 heures à l'hôpital des Enfants-Malades ; les leçons théoriques de tuberculose médicale auront lieu tous les jours à 17 h. 15 à l'hôpital Necker. Les leçons de tuberculose chirurgicale seront faites

par M. le Pr Aug. Broca : les lecons de tuberculose médicale seront faites par M. le Pr Rénon, les Dra Géraudel, Mignot, Petit, Læderich, Tixier, Louste, Ch. Richet, Jacquelin, Verliac, Monier-Vinard.

Des leçous pratiques auront lieu le matin à 9 heures ainsi que des visites hospitalières.

Le droit d'inscription est de 150 francs, S'inscrire à la Faculté de médecine les jeudis et samedis de midi à 3 houres (guichet 3).

Cours de vacances de l'École de médecine de Marseille.

- L'École de médecine de Marseille organise cette année deux séries de cours de vacances : une série de cours gratuits destinés à tenir les praticiens au courant des questions nouvelles ; une série de cours de perfectionnement avec travaux pratiques pour lesquels une rétribution de 100 francs sera demandée.

Les cours de perfectionnement seront faits par MM. Gabriel, Costa, Boyer, Domergue, Fabrègue, Quintaret et auront lieu au Pharo du 10 au 17 octobre. Les cours gratuits seront faits par MM. Boinet, Imbert, Dupeyrae, Olmer, Fiolle, Silhol, Reynaud, Aubaret, Costa, Brémond, Beltrami, Brun, Roger, d'Astros, Platon, Cassoute, Perrin, Chauvin et auront lieu du 17 an 23 octobre à l'Hôtel-Dieu et au Pharo.

Malson maternelle nationale et Asile national des convalescents. - Un concours sur titres aura lieu au ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyauce sociales le luudi 17 octobre 1921, à 15 heures, pour la désignatiou du titulaire de l'emploi actuellement vacant de pharmacien de la Maison materuelle nationale et de l'Asile national des convalescents.

Le caudidat choisi par le jury recevra un traitement annuel de 5 000 francs, dont 3 000 fraucs pavés par la Maison maternelle nationale et 2 000 francs par l'Asile national des convalescents.

Il sera tenu de se rendre tous les matius à la Maison materuelle nationale et à l'Asile national des convalesdents pendant le temps nécessaire pour assurer son double service.

Ce concours est ouvert à tous les pharmaciens pourvus des diplômes prévus par la loi du 21 germinal an XI.

Le jury aura pleins pouvoirs pour apprécier les différents titres scientifiques et autres des candidats. Il tiendra compte notamment des occupations ordinaires de chacun des postulants au point de vue des facilités que celles-ci leur laissent pour assurer leur futur service.

Les pièces à fournir par les candidats sont les suivantes : 1º demande ; 2º extrait de l'acte de naissance ou

# )ragées DU DR. Hecquet

(4 à 6 par jour) CHLORO-I MONTAGU, 49, Boul. de Port-Royal, PARIS

## NOUVELLES (Suite)

toute autre pièce constatant que le candidat est citoyen français; 3º diplôme on pièce équivalente; 4º exposé des titres scientifiques, travaux, emplois ou occupations habituelles (en tant qu'elles touchent la pharmacie), références, etc.

Le registre des inscriptions scra clos le lundi 3 octobre, à midi.

Avis. - A céder, après décès, bonne clientèle médicale. Condition matrimoniale accessoire, M. Pauleau, notaire à Massenbe (Gers).

Cours complémentaire sur la tuberculose pulmonaire organisé avec le concours de la commission Rockefeller par M. le professeur Léon Bernard, avec la collabo-ration de MM. Robert Debré, agrégé de la Paculté ; Vallée, directeur du laboratoire des recherches du ministère de l'Agriculture ; Ameuille, Armand-Delille, Halbron, Læderich, médecins des hôpitaux; Le Mée, oto-rhino-larvngo-logiste des hôpitaux, Maingot, radiologiste de l'hôpital Lacimec; Baron, Bigart, Salomon, assistants du dispensaire Léon Bourgeois; Vitry, assistant à l'École de puériculture

Cc cours aura lieu de 26 septembre au 22 octobre, chaque jour à 5 heures, au laboratoire d'hygiène de la Faculté de médecine. Des exercices pratiques de clinique auront lieu chaque matin à 9 h, 30 à l'hôpital Laënnec

et au dispensaire Léon Bourgeois. Le nombre des places est limité à 45. Droit de labora-

toire : 100 francs

toire: 100 francs.

La Comminssia n Rockefellerpour la préservation contre la Tuberculose tent un nombre limité de bourses à la la beneueur de médicins français chargés du service médical d'un disposition de médicins antituberculeur, en France, on désignée officiellement par des autorités départementes de la contre del la contre de la contre del la contre de la contre del la contre de la contre del la contre del la contre de la contre del la contre del la contre de la contre del la contre del la contre del la contre de la contre del la contr on designes oricellement par des autorius departemen-tales ou innicipales, ou par des comités locaux, pour prendre la direction d'un dispensaire. L'importance de ces bourses sera suffisante pour défrayer les médecins de leurs frais de voyage et de séjour à Paris pendant la durée du conra

Pour l'obteution de ces bourses, s'adresser au direcroin fobteauton de ces bourses, s'auresser au direc-teur de la Commission pour la préservation contre la Tulserculose en France, 3, rue de Berri, Paris, Pour l'inscription au cours, s'adresser à la Faculté de médecine (guichet n° 3) les jeudis et samedis, de midi

à 3 houres.

Cours pratique et complet de dermatologie (Clinique Cours pratique et complet de dermatologie (Clinique des maladies cutantées et applititiques, Holpital Saint-Louis).—Ce coursauralieu d'a 3 cotobre au 15 novembre sons le direction de M., le Pf geusselme, avec la collasons le direction de M., le Pf geusselme, avec la collason de M., le Pf geusselme, avec la collason de Collason de Millan, médecins de l'hopital Saint-Louis; Gouge, rot, agregé à la Faculté, médecin des hopitaux; Coutel, ophathologiste des hopitaux; Metache des hopitaux; Coutel, ophathologiste des hopitaux; Mattanti, oto-thino-laryngologiste des hopitaux; Suboraud, chef de laboration à l'Apiqual Saint-Louis höpt lanx; Sabourand, chef de laboratoire á l'Böpfial Saint-Louis; Bizard, ahcf du service de finseuthérapie; Noizé, chef de laboratoire adjouit à l'hôptial Saint-Louis; Rubens-buval, aucien chef de laboratoire à l'hôptial Saint-Louis; Rubens-pouval, aucien chef de laboratoire à l'hôptial Saint-Louis; Tourniuc, F. Chevaliler, Birmier, chefs de clinique à la Ferrand, chefs de laboratoire à l'hôptial Saint-Louis, Le cours aura lieu du lundi 3 octobre au mardi 15 no-embre 1921, tons les jours, excepté les dimanches et fétes, l'après-midi à r. h. 3 oct à 3 heires, à l'hôptial Saint-chique, à la polyclinique autient de la continue, a la polyclinique de Deux cours semblables ont lieu chaque amuée en avril, uni, juin et en cotobre, novembre, décembre. Un cours

mai, juin et en octobre, novembre, décembre. Un cours spécial sera organisé pour les élèves qui désirent se per-fectionner dans les techniques de laboratoire. Le droit à verser est de 150 fraucs. Seront admis les médecins et étudiants français et étrangers sur la présentation de la quittance du versement du droit et de la carte d'imma dintance du vescement du doit de la Faculté, gui-triculation, délivrées au secrétariat de la Faculté, gui-cliet n° 3. Pour reuseignements complémentaires, s'adresser au laboratoire de la Faculté (hôpital Saint-Louis : Dr Marcel Bloch)

### MEMENTO CHRONOLOGIQUE

24 SHPTEMBRE. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour le conconrs d'aide d'anatomie à l'amphithéâtre des hôpitaux (Assistance publique, 3, avenne Victoria). · 24 SEPTEMBRE. — Amiens. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'École de médecine d'Amiens.

26 SEPTEMBRE. — Paris. Laboratoire d'hygiène de la Faculté de médecine de Paris. Ouverture du cours sur la tuberculose pulmonaire de M. le professeur Léon BERNARD.

29 SEPTEMBRE. - Paris. Congrès de l'Association de

29 Shftember. — L'aris, congres de l'Association de gyuécologie et d'obstétrique.

30 September. — Laval. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur d'hygiène de la Mayenne

30 SEPTEMBRE — Paris. Ministère de la Guerre. Direction du service de santé. Dernier délai pour la réception des demandes de caudidature aux prochains concours de médecin, chirurgien, pharmacien des hôpitaux militaires.

30 SEPTEMBRE. — Clermont-Ferrand. Congrès d'hygiène

1<sup>es</sup> OCTOBRE. — Marseille. Inscription des candidats pour les postes de directeur de la santé et de médecius de la santé à Marseille.

la sante a Marseille.

1st Octorise. — Paris. Clòture du registre d'inscription pour le concours de prosecteur à l'amplithéâtre des hôpitaux (Assistance publique, 3, avenue Victorie des hôpitaux (Assistance publique, 3, avenue Victorie des cours de perfectionnement de gyraccologie de MM. les Dis Douax, Haller, et Mossis. rer OCTOBRE. — Paris. Ouverture du registre d'ins-cription au secrétariat de l'École dentaire française, 29,

boulevard Saint-Martin. 1er Octobre, - Marseille. Réonverture de l'École

d'application du service de santé des troupes coloniales, rer Octobre. — Paris. Ouverture, à la Faculté de médecine, du cours de technique histologique de M. le professon Prenant. 3 Octobre. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de pharmacien de la Maison maternelle nationale et de l'asile national des convalescents.

3 OCTOBRE. — Strasbourg. Ouverture du 11º Congrès de l'Association professionnelle des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux de Frauce.

3 OCTOBRE. - Paris. Ouverture du cours de l'Institut de médecine coloniale de Paris.

3 Octobre. — Paris, Hôpital Saint-Louis, Ouverture du cours complémentaire de dermatologie sous la direc-

tion de M. le professeur Jeanseime.

3 Octobre. — Strasbourg. Ouverture du Congrès de médecine.

3 OCTOBRE. — Strasbourg. Ouverture du Congrès de chirurgie et du Congrès d'urologie.
3 OCTOBRE. — Strasbourg. Hommage au professeur

Bocckel.

Bockel.

3 OCTOBEL. — Bordeaux Ouverture du concours de l'externation de Bordeaux. General des travaux pratiques d'histologie sou la direction de M. le D'ERANCA. 4 OCTOBEL. — Bordeaux. Ouverture du concours de la Corte de M. le D'ERANCA. 4 OCTOBEL. — Bordeaux. Ouverture du concours de la Corte de Marchana de la Mayenne. 5 OCTOBEL. — Paris. Prefecture de police. Concours 5 OCTOBEL. — Paris. Prefecture de police. Concours 5 OCTOBEL. — Bissançon, Chince du estate d'inscription pour le concours de suppléant des chaires d'anatonite et de physiologie. The proposition de la Corte de Concours de suppléant des chaires d'anatonite de la Concours de suppléant des chaires d'anatonite pour le concours de suppléant des chaires de la concours de suppléant des chaires de la concours de suppléant des chaires de la concours d

pour le coucours de suppléant des chaires d'anatomie et physiologie.

5 OCROBRE. — Strasbourg. Réuniou de la Société d'or-6 OCTOBRE. - Politiers. Dernier délai d'inscription

pour le concours de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'Ecole de médecine de Poitiers.

ct de chimie a 1 2008 de menecine de Pouters.

9 Octobers. — Paris. Hôpital Saint-Antôme. Ouverture du cours de radiologie médicale de M. le D' B @CLERE.

10 OCTOBES. — Paris. Assistance publique. Ouverture
du registre d'inscription pour le coucours du prix Fillioux.

12 OCTOBES. — Monipélier. Clôture du registre d'ins-12 OCTORRE, — Montipellier, Clôture du registre d'inscription pour les concours de cleds de clinique de chi. rurgle, obstétrique, médécine infantile, oto-phino-laryagologie, malades nerveuses, voies minaires.

13 OCTORRE. — Paris, Amphithéitre d'anatomie des 13 OCTORRE. — Paris, Amphithéitre d'anatomie des 13 OCTORRE. — Marselle, Clôture du registre d'inscription pour le coucours de claf des travaux d'auatomie et physiologie.

mie ct physiologie.

# VARIÉTÉS

### LES SAINTS GUÉRISSEURS

### Par ie Docteur Maurice BOUTAREL

Dans tous les temps, dans tous les pays, partout et dans tous les cas où la science a été contrainte à se recomafire impuissante, l'imagination a repris ses droits et a suppléé par une intervention céleste à la défaillance de l'esprit humain.

C'est sans surprise que nous rencontrons à chaque pas dans nos viçux ouvrages les saints les plus variés invoqués comme guérisseurs des maladies les plus diverses. Nous n'avons pas la prétention, dans les limites de ce court article, de les passer tous en revue : quelques-uns seuls nous arrêteront aujourd'hui, quitte à revenir par la suite sur ce même suite.

A tout seigneur, tout honneur, commençons par Saint-Antoine.

### Saint Antoine.

Saint Antoine était né l'an 251 dans un village de la Haute-Égypte appelé Coma, de parents nobles, riches et vertueux. Lorsqu'il se fut retiré du monde, nous apprend saint Athanase, Dieu le rendit célèbre par la grâce des miracles. On venait à lui de tous les côtés pour être guéri de diverses maladies. Antoine invoquaît le nom de Jésus sur les malades, et ils étaient édivirés.

Or, notre saint ne devait pas tarder à se spécialiser, et à donner son nom à l'érspièlle gaugreneux. Dels extru siècle, Mondeville (1) nous dit : « ... hérisipille... laquelle maladie est appèlée en France le Mat, NOSTRE-DAME, en Bourgopule INMI, SAINT-ANTOINE, en Normandie le FEU SAINT-LORRES... »

Cette spécialisation du suint vient de ce que saint Antoine avait le pouvoir de chasser le feu de l'enfer, et par analogie le mal des ardents, qui est l'ergotisme gangreneux. Dans un Missel d'Amiens, lisons-nous dans la Revue du seizime sicole (tome VII, z et 2.) dans missel d'Amiens de 1529, on lit ce passage: « Deus, qui concedis beati Antonis merilis... MORIDUM IONUM extingue...»

Dans la Sottie pour le Cry de la Basoche, datée de 1549 (2), nous voyons un des personnages vouer au feu de Saint-Antoine le ladre cardinal Le Moyne:

### LE PREMIER SUPPOT

Brief, de tout qu'on peult adviser Nous prétendons en deviser Et laisser le feu Sainet-Anthoine An ladre cardinal Le Moyne... (3)

Nous trouverons fréquemment aussi l'expression toute faite : « le Jeu Saint-Antoine vous arde », analogue à cette autre expression non moins courante : « par la fiebre quarlainne ».

### TESTE VERTE (4)

Je n'en espargnerai pas ung, Ou le feu Sainct-Anthoine m'arde.

Rabelais l'emploie également à deux reprises dans ce sens. Il écrira aussi :.

« Ainsi preschoit à Sinays un caphart que saint Antoine mettait le feu ès jambes... »

Eustache Deschamps (5) mentionne le mal du saint:

Saint Anthoine me vend trop chier Sou mal, le feu au corps me boute.

Enfin, André de la Vigne, poète des plus renommés de son temps, nous parle du mal de Saint-Antoine dans la Moralité de l'Aveugle et du Boi-teux, qui fut jouée à Seurre, en Bourgogne, le lundi o octobre 1496 (6). L'Aveugle et le Boiteux se sont associés pour mendier. Ils apitoyent les passants, quand, par malheur, survient saint Martin qui les gwérit 'un et l'autre. Le Boiteux, mécontent de sa guérison et craignant de ne plus recevoir d'aumône, va nous apprendre qu'il sait plus d'un moyen de créer des ulcères artificiels:

### LE BOITEUX

Tant feray que seray deflaiet
Racore un ecup de mon corsadge
Us me débarrasserai à nouveau de ma bonne mine)
Car je vous dis bien que encore seay-le
La grant pratique et aussi l'art
Par onguement et PAR HERBARGE
Combien que sope miste (dispo) et gaillart
Que luy on dira que MA JAMDH ART
DU CRUEM MAL DE SANNCH-ANTHOYME.

- (3) Jean Le Moyne, mortà Avignon en 1313, nommé par Boniface VIII évêque de l'otitiers, puis cardinal et légat auprès de Philippie le Bei, fonda à Paris, rue Saint-Vietor, u1 collège qui porta sou nom jusqu'à la Révolution. C'est à propos de l'orgauisation de ce collège que le cardinal est en butte aux attaques de l'auteur de notre Sottie.
  - (4) Sottie nouvelle des Trompours. Picor, t. III.
- (5) Œuvres. Soc. des anciens textes 11 vol., 1878-1903.
  (6) Rocueil de Farces, publié par P.-I.. Jacob. Garnier, sans
  date.

La chirurgie de matire Henri de Mondeville, p. p. le D. A. Bos, Société des anciens textes.

<sup>(2)</sup> Recueil général des Sotties, publié par E. Picor, Société des anciens textes, 3 vol. Champion, 1902-1912.

# CHATEAU DE SURESNES

10, Quai du Général Galliéni, à Suresnes (Seine)

Maison de Santé de Repos de Régimes

Téléphone : SURESNES 2 88

NOTICE SUR DEMANDE



l' Fondée par

M. le Dr MAGNAN

Membre de l'Académie de médecine

Communications:

Tramway du Val-d'Or

à la Porte Maillot

La Maison de Santé du Château de Suresnes est sjuée à la Porte de Paris joortie du Bois de Boulopne), dans un grand pare, Remine à neue fe et mebliel depuis la guerre, la misoin reçoit, dans des parties distinctes Château et pavillons disperses bans in ver-Château et pavillon rêun issent toutes les conditions les mellieures d'hypéne et de bien-être (chauflage central, eau chaude, électricité, de de source), etc. v. sédourement pour pour d'autre de la pare de de source, de ce view, v. sédourement de la pare de de source, de contra de source, de contra de la pare de de la pare de de la pare de la pare

Let personnes qui y ségournent peuvent y disposer à leur gre d'une chambre meublée avec luxe, d'un cabinet de toilette, d'un salon, d'une salie de bain, etc.

Les Médécins de la Maison de Sant et leurs familles prennent leurs repas avec les pensionnaires qui désirent fréquent en la salie e.

Les Médécins de la Maison est largement ouvorte à Messieurs les Médecins, qui peuvent ainsi continuer à surver leurs malacie.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE D' FILLASSIER O #-D' PRUVOST



<sup>ENT</sup> ECZÉMA<sup>S</sup> Furonculose Acné-urticaire

# SULFODERMOL RAMBAUD

TRAITEMENT COMPLET PAR L'EMPLOI SIMULTANÉ DE

# CACHETS ET PATE

Hyposulfites benzoinés (1 aux 3 repas)

Composés soufrés { sur voute plantaire

Action efficace

Quand arsenicaux, pommades etc. ont échoué, prescrire: Sulfodermol (cachets et pâte)

Echantillons . Littér ".º F .ºº LABORATOIRE RAMBAUD , 12, Rue Beautreillis . Tél: Archives 43-98

Voici donc un ulcère créé artificiellement à la jambe par herbaige, et l'on pourrait voir ici une preuve que l'étiologie de l'ergotisme n'était pas inconnue à André de la Vigne.

### Saint Roch et sainte Apolline.

L'un et l'autre de ces deux pieux personnages étaient réputés comme guérisseurs des maux de dents. De saint Roch, une Vie des Saints nous dit : « Ce saint est plus connu par la dévotion des flâtlès qui l'ivnoquent dans les maladies contagienses que par l'histoire de sa vie...» Et ceci nous prouve que le dentiste était doublé d'un excellent médecin.

Saint Roch, en effet, voyageant en Italie, s'arréta en plusieurs villes où la peste sévissait, à Rome en particulier où il demeura trois ans à donner ses soins aux pesteux, jusqui ai jour où, frappé lui-même par le fléau, il fut chassé de la ville. Ce dévouement lui valut la réputation de saint guérisseur, encore bien établie à la fin du xyre sècle, comme le prouvent ces lignes empruntées à la coupédie des Contens de Tournebu:

### GENEVIÈVE

... Ne savez-vous bien qu'ou se meurt de maladie dangereuse près de l'église, et que le médecin vous a dit qu'il ne faut sortir avant le soleil levé?

### LOUYSE

Après, causeuse? Ceux qui servent Dieu de bon cœur, et qui disent dévolement l'oraison de M. S. Roe, ue doivent rien eraindre. Prenez en vostre bouche un peu d'angélique, et une esponge trempéeeu viuaigre en vostre main.

Quant à sainte Apolline, elle était dentiste et rien de plus. Nous relevons à son sujet, dans les Menus Propos (1), le vers suivant:

Saluet Mor si guerist de la goutte Et SA'NCTE APOLLINE DES DENTS.

L'origine de cette dévotion s'explique par la légende : « Les infidèles se saistrent de l'admirable vierge sainte Apolline, qui était fort âgée. Ils lui donnèrent de si grands coups sur les joues qu'ils lui cassèrent les machoires... » et enfin la brûlèrent vive cassèrent des machoires... » et enfin la brûlèrent vive

Depuis, la sainte fut représentée tenant entre les dents une tenaille, afin de rappeler son supplice, et fut invoquée pour obtenir la guérison des maux de deuts.

### Saint Fiacre.

Moins élégants étaient les attributs de saint Fiacre : ce saint, dont une partie de l'épine dorsale

(1) Recueil de Sotties, publié par E. Picor, t. I, p. 81.

était conservée à la cathédrale de Meaux, et dont l'emblème en statuaire est la bèche, était, comme guérisseur, spécialement chargé de la portion terminale du tube digestif.

C'était le saint patron des hémorroïdaires et des fistuleux.

Une oraison à saint Fiacre, dans les Heures de la bienheureuse Vierge Marie de 1574, commence ainsi:

> Saint Fiacre, patron de Brie, Seul de ee nom, je te supplie... Par toi sont guéris langoureus, PLEINS DE FICS, chancreux, visqueux...

Ajoutons à cette citation que nous trouvons dans la Revue du seizième siècle, les suivantes, de même origine:

- ... Saint Flacre, le MÉDECIN DU PHY (fie, fistule) (Henri Estienne).
- ... Aucuns les appellent (ces hémorroïdes) Ficus, et la populace le Mai, Saint-Fiacre (Ambroise Paré).
- ... Il mourut d'une MALADIE QU'ON NOMME SAINT-FIA-CRE, c'estoit un flux de ventre merveilleux, avec hémorroïdes (*Histoire de Charles V*, de Juvénal des Ursins).
- Enfin, nous avons trouvé le mai Saint-Fiacre dans la Moralité de l'Aveugle et du Boiteux, déjà citére.
  - « En l'honneur de la Passion, Diray-je, voyez ce pauvre homme, Lequel, par grand extorsion Est tourmenté vous voyez comme « Puis diray que je vieus de Romme, Que j'ai teun prison en Acre (a), Ou que d'iey m'en voys en somme, En voyage a SAINCY FLACE.

Par ailleurs, saint Fiacre devait être secourable à bien des affligés :

> A l'honneur monseignor saint Fiacre, Faites-moi quelque charité... (3).

### Saint Acaire et saint Mathurin.

Deux grands saints, certes, que saint Acaire et que saint Mathelin, ou Mathurin, si l'on en juge par la fréquence avec laquelle leurs nomsseretrouvent dans la vieille littérature. Ce sont tous deux les saints protecteurs des fous, des sots et des épileptiques. Le premier, saint Acaire, avait son monastère à Haspre, dans l'arrondissement de

- (2) Rome (tombeau de saint Pierre) était, avec Saint-Jean de Compostelle et Jérusalem, l'un des trois pilerinages majeurs. Saint-Jean d'Acre était également fréquenté par les romieux ou rélerins.
  - (3) PICOT, t. I, p. 7.



# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

# FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSÉ - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. ÚÉRÉ / "KS JAMI-ET pour Déoccions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Spochure et échantillons sur demande, m° JAMMET, 47, Rus de Miromesnil, PARIS

# TRAITEMENT COMPLET DES MALADIES DU FOIE



et des Syndromes qui en dérivent :

LITHIASE BILIAIRE, INSUFFISANCE HÉPATIQUE, ENTÉRITES, CONSTIPATION, INTOXICATIONS, INFECTIONS, MALADIES DES PAYS CHAUDS, ETC.

Seule Médication associant les

OPOTHERAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés

PANBILINE

2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de solution

# CONSTIPATION ET AUTO-INTOXICATION INTESTINALE

Leur traitement rationnel d'après les derniers Travaux scientifiques

LAVEMENT

D'EXTRAIT DE BILE GLYCÉRINÉ ET DE PANBILINE

RECTOPANBILINE

2 cuillerées à café dans 200 gram. d'eau bouillie chaude Enfants 1/2 dose.

Échantillon, Littérature, LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

# DIUROCARDÎNE

TONIQUE DU COEUR

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT

PHARMACIENS DE 1" CLASSE

Membres de la Société de Chimie Biologique de France

octeur de l'Université, Licencié ès-Sciences Chimique Ex-Chef de Laboratoire de la Charité à Paris, Anclen Elève de l'Institut Pasteur 285, Avonus Jean-Jaurès — LYON

ASTHME CŒUR REINS ARTERIOSCLEROSE ANGINE DE POITRINE etc.
ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

# IODURE DE CAFÉINE

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Hemble praiment beroque journellement prescrit par toutes les sammités medicales. Ne provoque ni intolerance ni accidents d'iodisme. — 2 à 4 cuillerees à cale par jour. LITTÉRATURE « ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE MARTIN-MAZADE ("MITERAZI") (MI)

Valenciennes. Dans une satire du xxx e siècle, il est dit seigneur de Sotingehem, probablement de Sotteghem, bourg de Belgique en Flandre orientale. Durant sa vie, saint Acaire se consacra aux fous, et préféra leur garde à celle des veuves. Son nom revient à chaque pas dans nos vieux auteurs : Eustache Deschamps le signale comme le protecteur des hors du sens. Il est également invoqué par le lion qui se sent devenir forsené dans Renart le Nouvel. Mais c'est incontestablement dans le Jeu de la Feuillée que le saint nous sera le plus longuement présenté: un moine, porteur des reliques du saint, nous chantera ses louanges ;

Souvent voi des plus ediotes A Haspre no monstier venir Ki sont haitié (guéris) au departir.

Car li sains est de grant mérite

Et d'uns abenghete (petite pièce de monnaie) petite Vons poés bien faire don saint.

Aussitôt d'accourir des fous de tous côtés, et ceux qui n'ont pu venir font apporter un don de leur part. Tous ont une absolue confiance au pouvoir du saint... sauf peut-êtrele moine lui-même, qui recommande très sérieusement à un compère de baiser le reliquaire... parce que la foule commence

Dans la Farce nouvelle du Chaulderonnier ... » (1), il est fait mention du saiut :

### LE TAVERNIER

Comment? Pourrait-il bien avoir LA MALADIE SAINCT AQUAIRE?

En fait, le diagnostic est bien porté, puisque aussitôt le persounage en question « vient comme enraigé, et frappe...»

Dans la Farce de l'obstination des femmes » (2), nous lisons :

### LA FEMME

... Que la malle raige Te doint Dieu, villain malostru! Du MAL MONSIEUR SAINCY AQUAIRE Pnisses-tn estre tonrmenté...

En dehors de cette qualité de saint patron des fous, saint Acaire était également patron des gens acariâtres. Ceci parun très gratuit jeu de mots, comme saint Genou fut patron des goutteux. Quant à saint Mathelin, nous le trouvons dans

(1) Ancien Thédire français, publié par ¡Violet-le-Duc, Bl-Llioth, Elzévirienne, 10 vol. (2) Anc. Theatre, t. II.

la Sottie du Roy des Sotz, et dans les Corrivaux de Pierre Troterel. Dans la Sottie... (3) :

### COQUIBUS

C'est un guippelin (fou) Et le mai, de saince Mathellin Le tient an sommet de la teste.

... et daus la comédie... (4) :

## CLORETTE

Ha, je pense, Almerin, One vons êtes troublé du MAL SAINCY MATHELIN.

Dans le Glossaire de Régnier, M. Jannet nous apprend que saint Mathurin avait le pouvoir de guérir les fous « parce que fou en italien se dit matto, mathelin en français », et aussi parce que la légende lui attribue la guérison miraculeuse de la fille de l'empereur Maximien, atteinte de folie « démoniacale », Quant au jeu de mots Mathurinmathelin, il s'explique de soi-même, par analogie de consonance.

### Saint Léonard.

Léonard, qui vivait au vIe siècle, était issu d'une famille illustre qui remplissait de grands emplois à la cour de Clovis. Ce prince même, qui était son parrain, avait pour lui beaucoup d'affection. Mais il renonça bientôt au service d'un prince de la terre pour se consacrer à celui du Roi des rois. Avant quitté la cour de Clovis, il se mit sous la tutelle de saint Rémy, passa en Limousin et vécut loin du commerce des hommes, dans la solitude d'une forêt. Il y bâtit un oratoire et quelques cellules. C'est en cette forêt, selon la Légende dorée, qu'il rencontra une reine surprise par les douleurs de l'enfantement. Léonard aida à sa délivrance, et devint ainsi le patron des femmes enceintes.

Plusieurs de nos reines, entre autres Marie de Médicis, Anne d'Autriche et Marie Leczinska, alenledu roi, se sont vouées et recommandées spécialement à lui dans leurs grossesses. Leur reconnaissance a attiré, de tout temps, les bienfaits et les favenrs de nos rois sur les habitants de la ville de Saint-Léonard (5).

Par extension de ses pouvoirs, saint Léonard fut rapidement considéré comme patron de tous les obèses (6):

### LI FISISCIENS Preudon, as-tu point d'original?

(3) PICOT, t. III.

(4) Anc. Théatre, t. VIII. (5) Journal historique et politique, 20 dec. 1778.

(6) Délivrant les femmes enceintes, par anologie Léonard libérait aussi les prisonniers : « Saint Léonard fatt aux prison niers trouver les portes ouvertes... et leurs chaisnes se roi d'elles-mêmes. » (H. ESTIENNE, Apologie pour Hérodois, t. II),

# HYPNOSE SEDATION NERVEUSE

# VERONIDIA

# Ses Indications :

Insomnies Névropathie -- Hystérie Tremblements -- Mal de Mer Phénomènes convulsifs

# Sa Composition:

O gr. 25 de Véronal (associé à l'Extrait de Passiflora incarnata), par cuillerée à soupe de SOLUTION ou par COMPRIMÉ.

# Ses Deux tormes :

SOLUTION OU COMPRIMÉS

La forme COMPRIMÉS a été réalisée récemment sur la
demande du Corps Médical pour certaines catégories
de malades.

# Ses Deux doses:

HYPNOTIQUE 1 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 comprimés le soir au coucher. SÉDATIVE 1 cuillerée à café matin et soir.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, Paris

MAISTRES HENRIS
Oic, maistres, vés ent chi un.

LI FISISCIENS

Pesis tu orine a enjun? (As-tu uriné à jeun?)

MAISTRES HENRIS

Oie.

### LI FISISCIENS

Cha dont, Diu i ait part. Tu as le MAL SAINT LIENART. Biaus preudon, je n'en voil plus vir.

Voici donc Léonard passé patron des obèses, car la suite du Jeu de la Feuillée nous apprendra que Maistre Henri n'est qu'un vulgaire glouton. Néanmoins, Léonard n'est pas patron des hydropiques, car ces fonctions sont réservées à saint Eutrope.

### Saint Eutrope

Au 11º siècle, alors que saint Tigre était prêtre de l'église de Constantinople, saint Eutrope en fut le lecteur.

Tous deux, unis par l'histoire et la légende, furent les défenseurs et les amis de leur évêque, saint Jean Chrysostôme, ou Bouche d'Or.

saint Jean Chrysostônie, ou Bouche d'Or.
Tigre et Eutrope furent injustement accusés
d'avoir mis le feu à la grande église et à la salle

du conseil : tous deux furent martyrisés.
Eutrope fut fouetté, battu à coups de bâton et de nert de boeuf. Ses côtes furent déchirées avec des ongles de fer, en sorte qu'on voyait ses os à découvert. On appliqua des torches ardentes sur son corps couvert de plaies.

Comme on le voit, rien dans la légende de saint Eutrope ne permet d'expliquer pourquoi ce saint devint patron des hydropiques.

L'explication est autre: il s'agit d'un très gratuir rapprochement entre le nom du saint et l'appellation vulgaire de la maldie. Saint Eutrope est patron des hydropiques comme saint Genou est patron des goutteux, saint Acaire des acariêtres, saint Gildas (gille) des fous

En voici la preuve :

aRidendi sunt qui a nominis similitudine et vocum eonfusione, et per similia futilia inventa sanctis quadam morborum genera adseribunt, Germani eadueum morbum Valentino, quia hoc nomen (FALLEN) cadere significat, et Galli EUTROPIO addieunt HYDROPICOS, ob vocis consimilem sonum (I).»

Saint Eutrope fut donc invoqué par les hydropiques, on *eutropiques*, et I,ouis XI adressait cette prière au patron de la Saintonge:

« Ora pro me, beate martyr EUTROPI, ut ab EUTROPISI valeam per te sanari. »

### Sur quelques autres saints.

Si Eutrope fut patron des cutropiques, c'est par ın jeu de mots analogue que saint Amand fut patron des menteurs, saint Manmard médecin des mamelles, saint Avertin des avertineux (2). Saint Maur, nous l'avons vu, fut patron des goutteux. Il en est de même de saint Gueslin

... Que la GOUTTE

DE SAINCT MOR ET DE SAINCT GUESLAIN

Vous puyst tresbucher a plain (3).

Le pèlerinage à saint Mor était, près de Paris, à Saint-Mor-des-Fossés.

> Je viens de Sainet-Mor-des-Possez Pour estre allégée de la goutte (4).

Notons enfin saint Men, patron des galeux; saint Lazare, patron des éléphantiasiques. Saint Gilles s'occupa du cancer, saint Marcou des écrouelles (mal au eou), saint Aignan de la teigne, et saint Roch, dentiste et médecin comme nous l'avons vu, était aussi patron des pavenrs et des tailleurs de grès de Fontainebleau.

Enfin, l'expression maladie de saint sans qu'il soit spécifié de quel saint ils'agit, désignait la folie.

Terminons enfin, pour égayer la note, par quelques saints fantaisistes, tel saint Couillebault:

Cestuy monsienr sainet Couillebault Délivra, je le vous afferme, Une juifve estant à l'assault D'enfant et n'estoit à terme (5).

(1) De incertudine et vanitate scientiarum alque artium decla-

matio invectiva, I.yon, 1527, ch. I.YII.

(2) « Saint Avertin guéril les avertineux, consins germains des acaridires. » (H. ESTIENNE, Apologie pour Hérodole, t. II).

(3) Farce du pasté et de la tarie, Anc. Théatre, t. II.

(4) Monologue des Perruques, cité par Picot, t, I, p. 81. (5) Farce d'un pardonneur, Anc. Théâtre, II, p. 51.

# GIAL CRISTE PETIT - MIALHE

# Le plus puissant Médicament Valérianique

PRÉPARATION À BASE de SUC FRAIS de VALÉRIANE COMBINÉ au VALIDOL

ODEUR et SAVEUR AGRÉABLES

Agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses :

NEURASTHÉNIE, HYSTÉRIE, INSOMNIE, etc.

DOSE : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE. 71, Faubs St-Honoré, Paris et toutes Pharmacies VENTE EN GROS: Laboratoire du VALÉROMENTHOL, 108, Faubt St-Honoré, Paris. - 761, Elysées 55-04



# Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésiques et antiseptiques de l'Acide salicylique.

Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates; Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; Un antisoptique puissant des reins et de la vessie.

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes | Granulés effervescents pour le traitement prolongé. | Comprimés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage. LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DE MM, LES DOCTEURS

L. DURANDi Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).



# APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: paréstes - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites. :-:

A. HELMREICH, Électricien-Constructeur, NANCY

#### VARIÉTÉS (Suite)

### QUELQUES ASPECTS DE LA VIE DU MÉDECIN DE COLONISATION DANS LE SUD-TUNISIEN

#### Par le D' Georges VILLAIN (de Tozeur)

Pleine d'imprévu professionnel et remplie par de multiples activités, musculaire autant que cérébrale, telle apparaît la vie du médecin de colonisation, à l'orée du Grand Désert, dans le Sud-Tunisien.

Comprenons-la bien. Elle n'est pas celle d'un déclassé de l'art, non plus que d'un e conquérant > moderne en quête de pays neufs à exploiter. Le confrère en exil parmi ces contrées déjà lointaines n'a que le seul souci de sa modeste pratique lui assurant, avec la matérielle, la satisfaction de l'effort sumonté et des résultates acquis:

Rarement on arrive là, fraîchement émoulu d'une Faculté. Il faut avoir roulé un peu le bled et s'être frotté déjà aux loques arabes avant d'aborder, en boune forme, aux rivages sahariens. Des stages à Tunis permettent aux débutants de se familiariser avec la pathologie indigène. Pour d'autres, la vie médico-militaire des postes marocians a constitué le mélieur des apprentissages. Une fois l'incubation jugée suffisante, le toubib s'en va «courir sa chance» sous l'ardent soleil

et au milieu des sables que frangent la ligne saline du chott et la frondaison verte de l'oasis.

Le Djérid, voilà le cadre dont j'ai fait choix—
le connaissant bien — pour situer à mes lecteurs
la vie de leur confrère de colonisation. Le Djérid,
tout en sables illimités, mouchetés de palmemies,
troués par les océans secs et immenses des sebklass
— fournaise terrible en été, pays des ouragans
sableux aux équinoxes, mais contrée des lumières
splendides et des léntives solitudes.

La vie du médecin s'y écoule dans un étrange complexe de repos moral et d'occupations absorbantes. L'existence est simplifiée au maximum quant aux obligations mondaines. On s'accorde toute liberté d'allures dans le petit agrégat funçais — fonctionnaires pour la plupart — qui s'est formé au sein de quinze mille Djéridis. Telle quelle, cette vie plairait-elle à beaucoup d'entre nous? Je n'oserais l'affirmer. Au surplus, ce n'est pas un plaidoyer que j'écris présentement en sa faveur, mais une simple relation, sans apprêts.

\* \*

Pour le moment, le médecin de colonisation est décrété « apte à tout faire ». Il supporte, dans son bled, de multiples responsabilités et cela dans des



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration
-SOUS SES QUATRE FORMES

PURE
Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE

'adjuvant le plus sûr des cures
e déchloruration, le remède le
lus héroïque pour le brightique
omme est la digitale pour le

Le médicament de choix des le cardiopathies, fait disparaitre les ordémes et la dyspnée, renLITHINÉE

Le traitement rationnel de l'ar
thritisme et de ses manifesta
tions; jugul· les crises, enray,
la diati-le urique, solubilis

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. — Prix : 5

PRODUIT FRANÇAIS 4; rue du Roi-de-Sicile PRODUIT FRANÇAI

#### L'ÉLIXIR

de

# VIRGIAIE porte toujours la signature de garantie NVRNAHI

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES

Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause (Hémorragies de toute nature)

**ÉCHANTILLONS:** 

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

conditions telles, que peu de confrères de Prance peuvent l'imaginer. En arrivant — si aucun dispensaire n'a encore été organisé — il se voit à la téted'une pharmacie personnelle pour sa clientèle payante et d'un stock gouvernemental de médicaments destiné aux consultations gratuites. Des instruments, mieux vaut ne pas parler. Il n'y a guère que sur son arsenal à lui, que le toubib puisse compter. It au prix où en est le nickel,



Une halte dans le Bled pendant une tournée (fig. 1).

on peut admettre que ledit arsenal n'est point très complet, ni parfaitemet adapté aux besognes futures.

Aussi avec quelle insistance ne réclame t-il pas la simple maisonnette toute blanche de chaux où il puisse, au moins, hospitaliser ses malades graves, tenter l'opération d'urgence, isoler et observer ses contagieux! Que de lettres à écrire, de devis à détailler, de plans à dessiner avant de mettre en traiu le commencement d'ébauche d'un projet d'hôpital! Ici — comme ailleurs — on ne délie pas facilement les cordons de la bourse collective ou individuelle, et les Mécènes sont rares parmi ces gros propriétaires de l'Onsis, lesquels se parfument d'Houbigant et ont le téléboine sur leur bureau.

La clientèle, on s'en doute, ne ressemble que de fort loin à celle des cités et des campagnes françaises. Même pressé par le temps, même en lutte avec le paysan le plus obtus, le confrère d'outre-Méditerranée arrive, sinon à fignoler, du moins à «délabyrinther» ses diagnostics. Les échanges, rapides ou laborieux, se font quand même de cerveau à cerveau. Ici, rien de pareil. L'interrogatoire fournit d'invraisemblables boniments : un mélange d'idées préconçues, d'entêtement invétéré, de défiance visible - et surtout de duplicité savante. Un arabisant distingué a dit : «Si on dressait une statue au mensonge, c'est d'un burnous qu'il faudrait la draper. » Souvent même les investigations cliniques sont entravées. Dans ces conditious, allez donc faire iaillir la lumière de ces poitrines crasseuses, de ces abdomens couverts de cicatrices bizarres, vestiges du «feu» que, bien avant de vous consulter, le patient est allé se faire infliger chez le rebouteux indigène!

Quant aux femmes, lorsqu'elles se décident à voir le Roumi, c'est tout un événement. Elles apparaissent sous forme d'un paquet de cotonnades bleues d'où émergent deux chevilles cer-



Un cabinet de consultations dans le Sud-Tunisien (fig. 2).

clées d'argent. Dn paquet sortent gémissements ou gutturales volubiles, puis une main bronzée qui vous empoigue la dextre, l'insinue par des trajets ténébreux, moites et odorants jusqu'à l'endroit « qui fait mal ». Trois centimètres carrés de peau à manipuler, et votre oracle doit sortir et demain, sans faute, la malade doit étre guérie.

Je ne charge nullement. Aussi que de fois n'ai-je pas évoqué, avec une mélancolique ironie, les amphis d'école, les leçons magistrales, les diagnostics qui tombeut, implacables, définitifs, après les stratégies subtiles et différentielles!

Mais où sent les neiges d'antan? en ce pays de sable, de soleil et de mektoub islamique.....



Le médecin de colonisation « rayonne » inlassablement. Je veux dire, sans mauvais jeu de mots, qu'il se promène souventes fois à travers sa circonscription. Des tournées, obligatoires et fré-



### PRODUITS SPÉCIALISÉS PRÉPARÉS PAR LES

### LABORATOIRES CIBA

#### PHYTINE CIBA

Principe phospho-organique des céreales, contenant 22 % de phosphore. Le plus assimilable des médica-ments phosphores, Tonique et reconstituant, Stimulant des éclanges antititis. Cachets - Granule - Gétutes - 0 g. 50 à 1 g. 50 par jour

#### FORTOSSAN CIBA

Phytine spéciale pour les nourrissons. — Rachitisme, crofulose et tuberculose infantiles, retard de la dentition, convalescence, chorée, etc.

#### FERROPHYTINE CIBA

Sel forrique neutre de l'acide an-oxym, diphosphori-que à l'état coloïdal, contenant 7.5 % de fer et 6 % de phosphore, ces deux éléments sons forme très assimi-able. — Specifique des états chloro-améniques et de able. — Specifique des états chloro-anémiques et de lypoglobulie.

Granuté et eachets. — 1 ar. à 1 ar. 50 var jour.

#### PHYTINATE DE OUININE

Phosphate organique de quinine. — Analgésique, anti-infectieux et antigrippal. Très bonne tolérance gastri-que. Comprimés à 0 gr. 10.

#### DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant tous les principes cardio-actifs de la plante, mais dépouveu de ses substances inutiles ou irritantes. — Stable — D'action constante — Toujours bien tolèrée. Comprimés à 6 gr. 10 — Ampoutes de 1 cm<sup>3</sup>. Même posologie que la pondre de feuille de digitale.

#### PÉRISTALTINE CIBA

Spécifique de la constipation habituelle et de l'atonie intestinule. Tosmana.

Comprimés à 0 gr. 10. — Ampoules de 1 em³ 5.

Voie buccale : 1 à 4 comprimes.

Voie hypodermique : 1 à 2 ampoules.

#### LIPOIODINE CIBA

Biher gras iodė, contenant 41 % d'iode organiquement combinė. Egale les iodures comme efficacité thérapeu-tique, mais beaucoup mieux tolèré. Hypotenseur et action antisyphibilique certaine. Comprimés de 0 gr. 30. - 2 à 8 par 24 houres

#### DIAL CIBA

llypnotique anti-nerveux. Procure un sommeil calme et reparateur. — Action sedative utile dans psychoses, épilepsie, tétanos, traumatismes, etc.

Comprimés de 0 gr. 10. - 1 à 3.

#### **ELBON CIBA**

Antipyrétique pour bacillaires ne provoquant ni suemrs ni collapsus et agissant comme antiseptique des voies aériennes (élinitation d'acide benzoïque) et modi-ficateur de l'expectoration. Comprimés de 1 gr. — 2 à 7 par 24 heures.

#### SALÈNE CIBA

Analgesique externe Analgèsique externe. — Succèdané inodore et non irritant du salicylate de méthyle. — Action rapide dans tontes les algies et particulièrement : rlumatisme aigu, goutte, lumbago, nevrite, etc. Se formule pur ou en liniments.

#### SALÉNAL CIBA

Onguent au Salène. - Présenté en tubes de 30 gr. vendus 1 fr. 50.

#### VIOFORME CIBA

Antiseptique pulvérulent à base d'iode. — Excellent épidermisant. Action rapide dans les ulcères variqueux, le chancre mou, les escarres, etc. Se formule pur ou associé, en poudre ou en pommades

VIOFORMOL Traitement local des cystices chroniques et des cysti-tes bacillaires.

#### OVULES AU VIOFORME

#### Antiseptiques, décongestionnants et désodorisants POMMADE OPHTALMIQUE AU VIOFORME

Spérialement préparée pour l'usage oculistique. Plaies de la cornée, kératites. — Tube spécial.

#### COAGULÈNE CIBA

Hémostatique organique. — Traitement des hémorragies diverses, de l'ulcus hémorragique, des hémoptysies, de l'hémophilie, etc.

#### Utilisable par vole externe, interne, sous-outanée.

Ether glycéro-gaïcolique soluble pour le traitement de la tuberculose et autres affections broncho-pulmo-naires, du lymphatisme, de la scrofule, Extrémement bien tolère, tonique, apéritif.

Strop de saveur agréable, 2 à 3 entiterées à café. Comprimés, 2 à 3. — Ampoules de 2 env.

Echantillons et Littérature: O.ROLLAND, Phen 1, Place Morand LYON





#### VARIÉTÉS (Suite)

quentes, lui font prendre contact avec les clients d'alentour. Ah I eertes, la kilométroplagie, — oserait dire Bibendum, tient une place prépondérante dans sa vie l'vie en plein air, au sens strict du mot, vie intéressante pour sportsnen et pour contemplatifs. Vie un peu nonotone à la loague lorsque, deux fois par semaine, défiant le mêmes poteaux télégraphiques perdus au milleu des sables, mais quand même semée de petits charmes multiples — pour qui sait les apprécier. Et puis, il y a l'imprévu, l'itinéraire que l'on invente, qui vous égare et qui vous donne un petit air d'explorateur....

Non, ce n'est pas aussi désagréable que cela paraît; 45 à 50° et plus, en été, à l'ombre; mais le soir, au retour, comme l'eau du tub paraît délicieuse et combien le crépuseule rouge et vert



Autopsie médico-légale dans nu cimetière arabe (fig. 3).

est enchanteur, vu de la terrasse blanche du home! Affaire de contrastes et de reliefs brutaux. C'est cela, justement, qui aide à vivre et nous garde, par surcroît, des douleurs, gouttes, artérioscléroses et toutes crasses sédentaires ou bourgeoises.

Autre prétexte à promenades : l'autopsie. Pas agréable du tout, mais il faut bien s'y résigner. En pays arabe la poudre parle de temps à autre. La matraque, avec le poignard, fournissent ample matière à scalpel et à rapport médico-légal. C'est alors qu'on voit surgir le papier bilingue : « Nous, caïd du Djérid, requérons... » En maugréant, le toubib enfourche son cheval et s'en va, par les sables, jusqu'au lieu de l'inhumation - car, bien entendu, depuis longtemps le cadavre pourrit sous terre. Là, on s'installe sous le brûlant soleil, avec la boîte à nécropsies, deux gargoulettes d'eau, du crésyl, et personne pour écrire le fameux protocole. Attroupements. La population s'émeut. Intermède pour chasser cette plèbe larmoyante et vociférante, puis on recommence à fouiller

l'affreuse careasse. Je proclame qu'il faut une certaine énergie pour exécuter ça, sans tomber foudroyé par l'odeur et la pression solaire chez « Morgagni-du-Bled »...

Je via pas à écrire ici un chapitre de pathologie exotique: tout le monde est documenté sur les affections spécialement fréquentes en Afrique du Nord. Aussi me contenterai-je, pour clore ce rapide aperçu, de mentionner le rôle qui nous incombe en matière d'hygiène. Voilà en réalité, notre tàche, la plus utile, la plus intéressante et anssi, la plus ardue.

L'Arabe est sale: vérité que paraît démentir la croyance occidentale aux vertus décapantes des ablutions rituelles chez le musulman. Il faut avoir ausculté des thorax indigènes et soigné des plaies, même récentes, pour se faire une idée de



Malades atteints de typhus exanthématique isolés dans un marabout (fig. 4).

l'épaisseur des crasses accumulées. Et que de poux, grand Dieu, sur ces strates malodorantes et dans les replis des burnous!

Le pou! Cette bestiole grise reste la bête noire du toubib. Tout l'arsenal désinfectant est en branle perpétuel à cause du pou. C'est lui qui promène les virus du typhus exanthématique et les spirilles de la récurrente. A chaque instant des cas suspects sont signalés. Et si l'épidémie s'affirme et s'étend, alors c'est le grand jeu. Avec l'aide des autorités du contrôle, du caïd, des cheikhs, les malades sont isolés, non sans peine. Des maisons réquisitionnées, voire même des mosquées ou des marabouts, reçoivent les typhiques, Lorsqu'il s'agit de femmes, c'est un véritable combat à soutenir. Des luttes épiques out eu lieu en certains endroits que je sais. Mais enfin, force reste à la loi et au toubib, et, avec le traitement approprié, commencent les opérations d'épouillage : les hardes sont collectées, lessivées, exposées au soleil; le Clayton vomit, à l'in-

# TRAITEMENT DES BACILLOSES

### **SUBAIGUES & CHRONIQUES**

#### Sulfates de terres rares

(NÉODYME — PRASÉODYME — SAMARIUM)

CHIMIOUEMENT PURS ET NOTAMMENT EXEMPTS DE CÉRIUM

# PELOSPANINES

ΠΗΛΟΣ: terre; ΣΠΑΝΙΟΣ: rare.



LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Laboratoires FOURNIER FRÈRES, 26, boul. de l'Hôpital, PARIS (5')

#### VARIÉTÉS (Suite)

térieur des gourbis contaminés, ses torrents de gaz suffureux. Les cadavres de poux parsèment, effroyablement nombreux, le sol encore imprégné d'odeurs piquantes, et l'épidémie s'arrête. Puis, un apport nouveau, venu de Tripolitaiue ou d'ailleurs, infecte d'autres bestioles; des cas se déclarent, et... le travail est à recommencer.

Autre chanson: les mouches. En période estivale, leurs essaims envalissent tout. L'air est en continuelle vibration. Déjeuncr devient un supplice. La sieste est impossible. Il semble pourtant que les iudighens ne s'eu soudent guère: vivaut en bonne intelligence avec le pou, ils hébergent avec autant de complaisance les hideuses légions bourdonnantes. Peut-être par résignation, car la lutte contre les mouches apparaît ic comme



Tozeur, — A l'entrée de l'Oasis, I/eau à cet endroit sert indistinctement pour les ablutions humaines, pour le rafrachissement des gosiers, pour le lavage des hardes. — Un bourricot s'en va, ayant effectué son chargement d'eau potable (fig. 5).

un treizième travail d'Hercule. Les dattes mûrissantes, les fumiers, la saleté innommable de certains coins de rues, les dépotoirs immondes à l'entrée des oasis nourrissent et entretiennent la pullulatiou. L'artillerie des fumigators s'avoue impuissante. Il faudrait des tonues d'huile de schiste, des montagnes de pyrèthre, des stocks de papiers arsenicaux pour tenter l'extermination de la gent Musca qualifiée - lumoristiquement - de domestica. Il faudrait surtout la collaboration des collectivités et le bon vouloir individuel. Or. ce serait demander à l'indolence arabe un effort qu'elle ne se résoudra pas, de sitôt, à fournir. Les villes djéridiennes sont remplies d'enfants et d'adultes aux cils enguirlandés de mouches qui pompent le pus des conjonctives pour l'aller porter sur d'autres yeux. Exhorter l'indigène à se débarrasser de ces vecteurs de cécité, de dysenterie et de tuberculose, peine perdue! On a été jusqu'à me répondre quéces insectes absorbaient les mauvaises humeurs, asséchaient la purulence des plaies. Que faire dans ces conditions? « Reudre compte et s'en... laver les mains l'» Et que faire, aussi, contre le péril fécal, dans ce pays où chacun vide son rectum, trauquillement, au hasard de sa colique et de sa promenade? Les rues sont pouctuées, abondamment, de ces macules stercorales, Je connais des chemins, dans l'oasis, auprès des eaux (que chacun va puiser pour sa boisson), où pourrissent des milliers d'excréments humains : singulier contraste entre « l'odeur salpétré des palmeraies » chère à Isabelle Eberhardt, et celle, toute différente, de ces dépôts ignominieux l

\*

« La vic n'est supportable, dans le Sud, qu'avec une occupation paramédicale. » Ainsi s'exprimait devant moi un ancien médecin de Tozeur, parvenu depuis à une haute situation officielle. Combien il a raison! Il faut un dérivatif au labeur quotidien, dérivatif intellectuel, s'eutend. Il faut, à chacun, son violon d'Ingres.

Aussi, en de tels endroits, il est pen de confrères qui ne s'adonuent à l'art où à une étude spéciale. Certains, une fois le bistouri posé, promènent le pinceau sur le carton ou sur la toile — le ciel africain permet toutes les audaces picturales l D'autres « se tiennent au courant » des lointaines littératures ou même — pourquoi pas? — noiries-sent quelquesfeuillets impressionnistes. X... collectionne les fossiles, cultive la géologie et la préhistoire locales. Z... s'amusera à,de petites manies personnelles, trucidera des poux sous la « lunctte », fera du coloris hématologique. « Il faut à chacm son iouiou », a dit le poète.

Voilà donc, rapidemeut esquissée, l'ambiance à travers laquelle le médecin de colonisation évolue, ici, dans le décor pittoresque des oasis du Sud. On comprend que cette existence est un peu particulière, mais le rôle est séduisaut pour qui possède, outre l'imbispensable endurance physique, un sérieux potentiel moral. C'est un débouché pour les jeunes activités de notre profession.

Qu'on se le dise! Mais que l'on n'oublie pas que, comme partout ailleurs, les roses cacheut leurs épines et que les palmes (celles, simplement, du Djérid l) dissimulent, elles aussi, des piquants acérés...

Dr Georges Villain,





### Antisepsie urinaire

Quadruple action : bactéricide, antitoxique, antiurique, diurétique.

# UROMETINE

LAMBIOTTE FRÈRES

(<u>Urotropine Française</u>)

doses movennes : 2 à 6 comprimés par jour.

Littérature et Échantillons : PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES 3, Rue d'Édimbourg, Paris-8



#### TECHNIQUE NEUROLOGIQUE

APPAREIL POUR LA RECHERCHE DU RÉFLEXE OCULO-CARDIAQUE

#### L'OCULO-COMPRESSEUR A RESSORTS

PAR

J.-A. BARRÉ
Professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg

Jusqu'à présent, la plupart des nombreux physiologistes et médecins qui se sont attachés à l'étude du réflexe oculo-cardiaque ont exercé sur les globes oculaires des pressions qu'ils



Coule compresseur à resserts, I,es resserts, de formes différentes, montés sur leur cupule, sont séparés du compas (fig. I).

ne mesuraient pas. Dans les quelques cas où la pression était mesurée, elle était exercée d'une façon progressive et appliquée d'une manière relativement lente. Ces remarques, parmi beaucup d'autres qu'on pourait faire, montrent suffisamment que la technique de recherche du réflexe oculo-cardiaque est demeurée beaucoup trop vague et sans aucune uniformité et expliquent en partie les résultats souvent contradictoires qui ont été publiés.

C'est pour essayer de préciser quelques détails



Ressorts moutés sur le compas (fig. 2).

de la technique que nous avons fait construire (1) un appareil très facile à manier, de faible volume et très léger, dont voici la description.

Il se compose d'un petit compas dont les deux branches s'élargissent à leur extrémité libre en une petite surface ronde percée d'un trou. Sur

(1) Chez MM. Pirard et Cœurdevache, 7, rue Blainville.

ces petites surfaces peuvent s'adapter, en un tour de main, une série de ressorts jumelés de force connue, 300, 400 grammes, etc., jusqu'à 800 grammes. Chacun de ces ressorts porte une cupule qu'on appliquera sur le globe oculaire, recouvert des paupières, au moment de la recherche du réflexe oculo-cardiaque. Sur la convexité de la cupule est fixée une tige verticale terminée par une pointe; les ressorts étant d'abord adaptés sur les extrémités rondes du compas,



Les ressorts étant comprimés, les pointes (que les doigts écartés laissent voir) s'engagent dans les trons de la platine du compas (fig. 3).

les cupules posées sur les globes oculaires, l'opérateur aplatit les ressorts; la pointe monte vers la pulpe du doigt et pique légèrement cette pulpe au moment exact où l'on a exercé la pression égale à la force des ressorts employés (2).

La manœuvre peut être faite avec une grande rapidité et la pression, exercée d'un seul coup, peut être maintenue sans variation notable pendant toute la durée de l'observation.



Technique d'ensemble. Les modifications du pouls sont inscrites pendant qu'on applique l'oculo-compresseur (fig. 4).

On peut ainsi étudier dans de bonnes conditions les caractéristiques du réflexe : son temps

(2) Les figures jointes à cet article, qu'elles ont permis de beaucoup écourter, démontrent la simplicité de l'appareil et la facilité de son maniement.

#### TECHNIQUE NEUROLOGIQUE (Suite)

perdu, son seui a excitation, c'est-à-dire la pression minima apte à le produire, etc.; enfin et surtout, la recherche étant faite par les différents opérateurs avec la même technique, les résultats deviendront comparables entre eux, et plus complètement utilisables.

C'est en se servant de cet appareil que j'ai

M. Crusem, au Congrès des aliénistes et neurologistes de Luxembourg, tout un ensemble de résultats (1) qui pourront contribuer à la connaissance du réflexe oculo-cardiaque chez l'homme normal et qui différent notablement des données acceptées généralement jusqu'ici.

 Leur exposé complet paraîtra dans un des prochains numéros des Annales de médecine.

#### NÉCROLOGIE

#### LE PROFESSEUR ERNEST DUPRÉ (1862-1921)

Le professeur Dupré, mort subitement à Deanville, le 2 septembre 1021, était le matire incontesté de la Psychiatrie frauçaise contemporaine. De souche mi-piearde, mi-bourguignonne, né en 1862 à Marseille oi son piecaint professeur eu lyeée, (être è Paris, il avait acquis successivement tous les titres et les houmeurs que peut offire la profession médielen. Professeur agrégée en 1808, médecin des hôpitaux, et expert aux tribunaux en 1899, médecin-hedr de l'Intimureir spéciale prés la Préfectae de police en 1013, il avait été nommé professeur de dinique des maladies mentales en 1917 et membre de l'Académie de médeche en 1918.

Le professeur Dupré ne s'est pas contenté d'acquérir aux concours où à l'élection des titres et des grades. Il a laissé une œuvre psychiatrique considérable où l'exac-



Le Professeur DUPRÉ.

titude de l'observation, la finesse de l'amalyse, la clarté de l'exposition, la précision des termes ne unisent en rien à la largenr des conceptions et à la puissance de la création. Cette courve est éparse dans des articles de journanx, des rapports de Congrés et des communications à des sociétés savantes. Elle est porntant merveilleus-ment cohéreute, témoigne d'une pensée attentive et suivie, montre une unité imprecable et marque une étape importante dans l'histoire de la Psychiatrice ne France.

Avant d'aborder l'étude des maladies meutales, E. Dupré avait reçu une forte culture de médeeine générale. Sa thèse sur les injections biliaires (1891) est une curve classique; les faits qu'il a observés concernant le microbisme latent des voles biliaires et l'infectiou normale du tiers inférieur du cholégique out été confirmés par les travaux ultérieurs. Avec Claisse, avec Pagnice, ilétudia les infectious salivaires, la parotidite saturniue, les angines ajues?

Neurologiste, il décrivit le méningisme avant l'emploi de la ponetion lombaire; celle-ci permit de vérifier la fréquence des réactions méningées, qu'on observe au cours de multiples infections et dout Dupré avaît exposé les symptômes et l'évolution cliniques. En neurologie, il n'est pour ainsi dire pas de chapitre on il n'ait apporté quelques faits d'observation recueillis au cours de sa pratique hospitalière.

Mais e'est en psychiatrie qu'il a douné sa pleine mesure pendant vingt aunées. Il ne l'a pas abordée en spécialiste ; il concevait la psychiatrie comme le « conronnement même de toutes nos études, comme le sommet de l'édifée médical ».

Servi par une préparation littéraire, psychologique et scientifique incomparable, il étudia les maladies mentales en médecin, ei psychologue, en eriminaliste, en sociologue, et chaeuu de ses travaux restera dans la science, ear, en dehors de tonte tléforie, ils efforça derapportre des faits.

Son clair génie était esseutiellement français. Éloigné, autant qu'il se peut, de l'esprit de système, et de la théoréclaus l'espace. Dupré observait, couparait, hosissant, groupait, puis décrivait en quelques pages, dans une langue impoecable et dans des termes définitifs, les syudromes dout plusieurs méritent de porter sou uou.

La seule œuvre de traité qu'il rédigea entièrement et qui témoigne d'un travail énorme de recherches et d'éru dition fut son étude sur les Psychopathies organiques qui parut dans le Traité des maladies montales de Gilbert Ballet et qui embrasse l'ensemble des rapports entre les syndromes psychiatriques et les lésions anatomiques de l'encéphale. Ce fut encore l'objet de son cours pendant la dernière aunée scolaire. A cette catégorie de faits où le psychique a une base anatomique, on pent rattacher les recherches de Dupré sur la paralysie géuérale, dont il a précisé avec Logre le psycho-diagnostic, sur les psychopolynévrites et la presbyophrénie ; sur le syndrome de débilité et de déséquilibration motrices dans ses rapports avec la débilité mentale, travail qu'il publia avec Merklen an Congrès de Nantes en 1910, et dont la connaissance est indispensable à qui veut entreprendre l'étude du développement psycho-moteur et des anomalies mentales

Deux séries de travaux dominent l'œuvre de Dupré.

Il restera le créateur de la pathologie de l'imagination et de la pathologie de l'émotiou,

La mythomania, étude de la forme pathologique du neuesonge, de l'aptitude constitutionnelle à la fabulation plus ou moins imaginative et à la simulation, comporte les trois variétés qu'il précisa : la hâblerie fantastique, l'auto-accusation criminelle, la simulation d'atteutats et de maladies. La notion de ce déséquilibre constitutionuel de l'imagination a permis à Dupré de donner
de l'étair mental des hystériques une conception qui s'accorde avec les faits observés par Babinski. L'état pithiatique n'est qu'une espèce du genre mythomanie.

Chez les grands deśequilibrés de l'imagination appariassent les délires d'imagination chroniques systématisés à thèmes divers, dont Dupré établit avec Logre la réalité. A la suite du délire chronique systématisé halicinatorie de Laségue-Paire-Magnan, et du délire interprétatif de Sérieux et Capgras, le délire imaginatif de Dapré et Logre est devenu classique; il présente comune les précédents des idées de persécution et de grandeur, il est son contenu et son mécanisme strictement imaginatifs. A côté du délire d'imagination chronique, Dupré a monré avec Logre l'existence de Psychoses imaginative a'iguês passagères et curables, essenticlies on symptomatiques. pubrilismo est un syndrome que Dupré décrivit au cours de troubles mentaux divers : constitutionnels, passagers ou progressifs.

Dans un autre ordre de rechereles. la notion de la constitution émotive avec ses éléments, que Dupré a nette-uneut précisés, représente le substratum de l'anxiété pure ou combinée à d'autres syndromes mentaux. Contribuat à dissocire les bloes hétérogènes de l'hystérie et de la neurasthénie, Dupré isola un syndrome de psychorose émotive que M. de Heury proposa récemment d'appeler « maladie de Dupré ». Diverses expliention-, titrées de la pathologie des glandes endocrines en du synaphique, pourroit être douies de la constitution émotive décrite par Dupré, mais le syndrome pris en laimes sera conservé comme un fait exactement observé.

L'analyse de tons les travaux psychiatriques de Dupré scrait trop longue pour être eutièrement faite ici; son activité créatriee fut prodigieuse. Son rapport sur les perversions instinctives, sa description des chesetopathie qu'il publia avec P. Caunus, ses études sur les mendiants thésaurisseurs, sur l'anatonile pathologique de la paraavec Ribierre, sur le langage musical avec Natlan, sur la folie de Charles VI, sout des mises au point définitives, ou des descriptions parfaites, ou des explications ingénieuses, toujours exposées sous une forme impeceable. Mélecin expert aux tribunaux, Durré a laifes des re





cherches médico-légales sur les auto-acusateurs, les perséculis-persécuteurs, les empoisonneurs (avec Charpentier), et son étude sur la valeur du sémoignage devrait être comme non seulement des médecius mais surtoût des magistrats. In outre, certains de ses rapports médicolégaux sont etés comme des chefs-d'œuvre du genetels ecux de l'affaire Vilnos et de l'affaire Soldland.

Au point de vue doctrinal, Dupré dans son exposé des déséquilibrés constitutionnels du système nerveux, esquissa une conception d'ensemble de la psychiatrie, « une méthode d'analyse et un plan de synthèse », fondés sur l'observation clinique et l'expérieuce médico-psycholo gique. Sa conception « unitaire, somato-psychique de l'organisme » est conforme à la grande tradition de la médecine française. Elle s'oppose aux théories psychoanalytiques de Freud, que Dupré connaissait pourtant et appréciait, puisqu'il fut un des premiers à en montrer, avec Trepsat, l'heureuse application à certains faits isolés. Dupré n'était pas volontiers doctrinaire et théoricien; toutcfois la notion des constitutions psychologiques morbides s'impose actuellement pour la compréhensiou des maladies mentales, car elle apparaît « établic en fait et non eu hypothèse ».

Pendant toute sa vie, Dupré, psychiatre et médecin légiste, concevait l'étude de l'homme isolé, normalet pathologique, commeune préface à l'étude de l'homme assemblé cu collectivité. La psychiatrie était une préparation à l'interpsychologie qui intéresse non seulement les alicnites, unis aussi les juristes, les historines et les sociologues. Au Congrès de Strasbourg, qu'il présida en 1920, il exposs magistralement la question de l'interpsychologie dans les affections mentales, ct étudia en détail les réactions mutuelles des malades et de leur entourage. Cette partie de son œuvre n'est pas la moins intéressante, par les horizons qu'elle fait entrevoir et par les travaux qu'elle pourra sussédir.

Alias l'œuvre de Dupré, dans sa diversité, constitue un ensemble harmonieux et puissant. Dupré fut un créateur et il prend place diguement dans la grande liguée des psychiatres français qui, depuis Piuel, ont fondé sur l'observation l'étande des madaises mentales. La psychiatrie française ponvait opposer avantagensement Dupré & Krepelin, dont les théories se sont incessamment modifiées paree qu'elles ne pouvaient s'adapter aux faits. L'œuvre de Dupré restera, paree qu'elle est constituée par les faits eux-mènes.

Dupté fut nommé tardivement professeur. Mais, depuis longtemps, il faisait un cours libre de psychiatrie à l'Infrimerie spéciale, et, continuant la tradition de Lassègue et de Garnier, il avait fait de la petite salle obscure qu'est le bureau du médecin de l'infrimerie un centre d'enségnement de la psychiatrie d'urgence qui était célèbre dans le moude entire.

Pour ses élèves directs, l'enseignement était de chaque Suite à la page XIII.

# SMUTH OF STEAM

#### PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé,

#### ULCÈRES, GASTROPATHIES, HYPERCHLORHYDRIES

Sténoses pyloriques, Fermentations anormales, etc., Anti-Oxyurasique puissant.

DOSES: 10 à 50 grs. par jour dans Eau, Lait ou Tisane.

chaque Fiscon porte une mesure dont le contenu correspond à 10 grs. de Carbonate de Bismuth,

Ph. Lescoaux, 71, Av. Victor-Emmanuel III, Paris et cutes Pil<sup>in</sup>.

Laboratoire de BIOLOGIE appliquée

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Téléphone: H. CARRION & CIE

Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

#### LEVURE CARRION B 17

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

minute; au cours de l'examen d'un malade, alors qu'il obteants de celulei la réponse démonstrative, il en moutrait la signification et l'importance; puis, volontiers, il partait dans une digression, critiquant une théorie systématique, narrant une anecdote, exposant une conception personnelle, toujours originale, et cet enseignement discursif était plein d'étées neuves, établissait des rapports inattendus et suggestifs, et revenait toujours, par les voies les plus détournées au fait de l'observation.

Dupré fut un cheí d'école, et les relations du mattre et des chèves n'étaient pas emprientes de la marque de « discipulisme » qu'un potémiste reprochaît récemment aux millieux médieaux. Le respect qu'ou avait pour lui chât compatible avec l'indépendance du caractère et la liberté du travail de chacun. Le lien qui unissait le professeur Dupré et ses délves, c'était l'affectius.

Persouue u'a jamais nié l'intelligence de Dupré; sa supériorité était reconnue par tous ceux qui l'approchaiont. Mais ceux qui ont vécu dans son intinité sont stupélaits quand ils voient mettre en donte ses qualités affectives. Dupré, qui apparaissait comuse un intellectuel affiné et un causeur brillant, était au fond un homme bon et tendre. Il avait des amis qui l'aimaient fraternellement et M. P. Bourget a su traduire en termes émouvants le chagria profond qu'ils ont éroruvé de sa perte.

Pour ses élèves, il fut le meilleur des « patrons», avec tout ce que ce terme familier comporte de bienveillance paternelle, de couscils affectueux et de confiauce amicale Il v a deux ans, quaud, au conrs de la maladie grave qui l'atteignit, sa belle intelligence fut voilée momentanément, mais non affaiblie. Dupré souffrit surtout pour des causes affectives. Plus que des contingences sociales, il en garda une amertume douloureuse. Mais, auprès des siens il retrouva la joie de vivre. Au dernier Congrès de Luxembourg, il se montra alerte et brillant, comme avant sa maladie. Oucloues jours après, il mourait subitement. Il avait prévu cette issue et précisé ses dernières volontés. Les siens s'y conformèrent scrupuleusement. Il ne fut accompagné que de sa famille, de quelques amis et de ses élèves. Il n'aimait point les manifestations publiques d'attendrissement, Il enseignait la maîtrise de soi et la pudeur des sentiments. C'est donc à la grandeur de son œuvre que nous apporterons notre hommage, Mais les siens n'ignorent pas que ses élèves forment que famille unie par la douleur commune et par la permanence du sonvenir. G. HEUVER.

#### LE PROFESSEUR SOULIÉ

Le professeur Soulié, professeur d'anatonine à la Faculté de métécine de Tondouse, vient de mourir. Cette mort frappe cruellement la Faculté tout entière. Professeur éniment, auteur de mémoires très importants et de nombreux articles ou ouvrages d'âcutiques, il jouissait en France et à l'étranger d'une réelle autorité scientifique.



TUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME Soula Préparation permattant la Thérapoutique Arsonicale (stensiva par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



10 à 20 par jour (en deux fois) 1 à 2 par jour

143 ---

2 i 6 -

TELEPHONE II4

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES MONTCOURT DE

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait intestinal

TELEPHONE 114

Extrait gastrique MONCOUR

Hypopepsie En sphérulines dosées à 0 gr. 125

De 4 à 16 sphérolines par jour.

MONCOUR Majadies du Foie Diabète par anhépatie En sphérulines dosées d 30 elgr. en doses de 12 ar.

Extrait hépatique

dosés d S gr. De 4 à 16 sphérulines p. jour De 1 à 4 suppositoires Extrait pancréatique | MONCOUR Diabète par hyperhépatie dosées d 20 ejgr.

dosés à 1 or. De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 2 suppositoires Toutes ces préparations ent été expérimentées dans les Hépitaux de Paris, Elles ne sa délibrent que sur prescription médicale,

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques

dosées à 25 ejgr. De 1 à 4 sphérulines

MONCOUR Constinution Entérite uco-membraneuse

dosées à 30 ctgr. De 2 à 6 sphérulines par jour.

POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

#### NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

### NESTLE



Né à Marseille en 1867, Albert Soulié fit toutes ses études à la Faculté de médecine de Toulouse. Élève du professeur Tourneux, il fut d'abord son préparateur, puis chef des travaux d'histologie. Pendant qu'auprès de ce maître il se préparait à la carrière scientifique, il passait avec succès le concours de l'Internat des hôpitaux et obtenait auprès de la Faculté des sciences plusieurs certificats d'études supérieures. Après avoir présenté comme thèse de doctorat en médecine un travail très remarqué, il abordait bientôt le concours d'agrégation. Nommé à Toulouse dans la section d'Anatomie et d'Histologie, il se consacrait entièrement à son enscignement et à ses recherches. Son désintéressement scientifique devait être, sept ans plus tard, bieu mal récompensé puisque, son temps d'agrégation terminé, il ne fut point prorogé. En dépit de cette circonstance malheureuse qui le laissait chargé d'un cours d'Auatomic topographique et chef des travaux d'histologie, il resta fidèle à ses tendances et continua laborieusement ses recherches. C'est ainsi qu'en 1903 il souteuait devant la Faculté des sciences de Paris une thèse de doctorat ès sciences de grande valeur qui étendit aussitôt à l'étranger la réputation de son auteur. Officier de l'Iustruction publique en 1909, il eut eu 1911 le très graud honneur de succéder au professeur Charpy, enlevé par une mort prématurée et presque subite. Doué d'un réel talent d'enseignement, il sut atténuer une perte aussi douloureuse pour la Faculté de Toulouse.

Critique judicieux, d'une culture générale étendue, savant à l'esprit positif, il s'appliqua surtout à la recherche de faits précis que ses trayaux devaient laisser définitivement acquis à la science.

ment acquis à la science.

A part quelques mémoires purement anatomiques, il orienta surtout ses efforts du côté de l'embryologie. Ses investigations portèrent principalement sur le méca-

nisme de la descente des testicules (thèse de doctorat en médécine), sur le développement des capsules surrénales (thèse de doctorat ès sciences), sur les ares branchiaux, sur le développement du larynx, etc.

Appelé à collaborer au Traité d'anatomie de Foirier et Charpy, il écrivit quelques articles, parmi lesquels le chapitre sur les uerfs rachidieus, et en revisa plusieurs autres primitivement rédigés par Charpy.

Ses parfaites counaissauces de la c'hiajne, ses nombreuses années d'enseignement de l'anatomie topographique le désignaient tout particulièrement pour créer un manuel d'anatomie topgraphique clair et pratique. Professeur à l'Ecode des Beaux-Arts de Toulouse, il s'intéressait à l'anatomie des formes et eut le mérite de comprendre de quelle utilité ces dounées d'e anatomie artistique » pouvaient être pour le médecin. Il sut, avec mesure, les introduire duus sou livre qui se présente ainsi sous une forme fort originale qui explique le réd succès dout il a bénéficié auprès des médecins déjà avertis des nécessités de leur pratique.

Sou style précis, concis, vraiment scientifique, complète la valeur d'une œuvre qui durera.

A ces qualités de l'houme de science, le professeur Soulié ajoutait des qualités de cœur que seuls pouvaient bien counaître ceux qui out lougtemps véeu dans son intimité. Ses élèves savent combien était trompense cette apparente froideur sous laquelle il se montrait. C'était le maître à la conscience droite, à la loyanté scrupuleuse, que ue pourrout oublier ceux qui se sont formés amprès de lait.

Le professeur Soulié laisse, en mourant, une mère âgée, cruellement éprouvée, à laquelle nous adressons l'expression de nos condoléances attristées.

Dr PHILIPPE BELLOCO.

#### **ACTUALITÉS**

#### HÉRÉDITÉ MENTALE

«... Combien je me suis trompé longtemps sur le compte des Allemands! Je les croyais au premier rung des peuples civilisés. Dirent! 'Tandis que tous les hommes intelligents en France out maudit cette guerre, avant même qu'elle fité entanée, et y ont vu une monstruosité révoltante, les classes les plus éclairées d'Allemagne se sont ruées sur les champs de bataille avec une sorte d'ardeur amoureuse et sans le moindre souci des lois les plus vulgaires de l'humanité... »

Ces ligues, écrites par l'un des plus grands neuro logistes, observateur admirable, esprir remarquable de pondération et de justesse, ne sout pas datées de cette aunée, ni de l'au dernier ni même de 1974. Elles u'out pas été non plus, contrairement à ce qu'ou pourrait supposer, inspirées par Louvain ni par Reims, ni par le manifeste des intélectues alle-

Elles sont extraites d'une lettre du 6 novembre 1870 et sont signées VULPIAN Ces phrases saisissantes d'actualité avaient été publiées dans le Paris médical en 1913, à la veillé de la guerre, dans un article du Dr Jean Cannus sur la viée de Vulpian.

#### REVUE DES REVUES

mands.

Sur latrépanation du sinus frontal (J. NOURET, Revue de laryngologie, nº 19, 15 octobre 1920).

La trépanation doit portér sur la partie la plus déclive du sinus. L'élargissement de la brèche opératoire doit être en rapport avec l'étendue du sinus, afin de permettre un bon nettoyage du sinus frontal; mais si le prolongement orbitaire de ce dernière est très développé, l'auteur limite la brèche sous orbitaire qu'il est amené à faire, aux deux tiers de cette voûte.

Il ménage donc l'unguis et la partie orbitaire de l'apophyse fronto-nasale pour éviter l'eufoncement des parties molles périoculaires, leur infectiou primitive on récidivante, et aussi pour parer au rétrécissement de la communication fronto-nasale, I. TARNEAUP.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### XXVº CONGRÈS DES MÉDECINS ALIÉNISTES ET NEUROLOGISTES DE FRANCE ET DES PAYS DE LANGUE FRANCAISE

Luxembourg-Metz, 1º1-6 août 1921 (Suite).

L'épliepsie traumatique (Suite - discussion).

- M. CLAUDE (de Paris) insiste tout spécialement sur l'importance capitale qu'il faut accorder aux lésions les plus superficielles. A la suite de lécions osseuses irrégulières, mai réparées, se déterminent des adhérences pouvant entraîner des néoformations kystiques, déterminant à leur tour les compressions épliéptogèmes. Au point de vue prophylactique, M. Claude insiste sur l'importance de l'alcool comme agent épliéptogème, et ai rappelle ées expériences sur le elien. Des méningites sécuses localisées forment de véritables tuneurs, d'oo, comme traitement, l'utilité des interventions. Rinfin; se plaçant au point de vue de l'assistance, il faut créer des milleux d'épliéptiques, tels les villages pour éplieptiques qui existent en Angéterre et en Amérique.
- M. ROGER (de Marseille) introduit dans la discussion, à propos des troubles sensitifs dans l'épilepsie jaksonienne, deux observations: 1º une anesthésie pseudo-radiculaire du membre supérieur; 2º une épilepsie presque exclusivement sensitive, non améliorée par des interventious successives.
- M. MRIGE (de Paris) rappelle à ce propos ses propres travaux sur cette forme sensitive, qui est plus fréquente qu'on ne le pense généralement.
- M. ANGADE (de Bordeaux) comble une lacune, laissevolontairement par le rapporteur, et trafte des troubles
  psychiques au cours de l'épilepsie. Maladie organique
  du cerveau, il est naturel qu'elle comporte des troubles
  mentanx; la démence consécutive à l'épilepsie traimatique est rapide (six à sept ans) et profonde. Ces
  malades ne doivent pas être ladiesse milberté; ils doivent
  être surveillés médiealement. Dir raison de l'importance
  de la gliose, qu'il a observée et étudiée daus ces eas, il
  croit à la valeur thérapentique des rayous gamma, avec
  étincelle de on, 50, eucore très pou utilisés en Prance.
- M. Hartenberg (de l'aris) peuse que le plus souvent l'épilepsie n'est pas héréditaire, unis acquise, et serait due à des trannatissues obstituitais acquise, et serait L'épilepsie serait donc toujours traumatique. Le phénomène comitial essentiel est la perte de connaissance ; le iaksonisme n'est en somme qu'une aura.
- M. Pokor (d'Alger) rappelle brièvement toute la gamme des accidents mentaux qu'on peut observer dans l'épliepsie tranunatique: troubles de l'hameur paroxystiques, fugues, bouffées délirantes, accidents épisodiques identiques à ceux de l'épliepsie ordinaire, inconscients et aumésiques. Il signale une forme spéciale, maniaque, suvrenant quatre ou six mois après l'accident et durant trois à six semaines. La nature conitiale fut révélée par des crises convulsives.
- M. ROUBINOWITSCII (de Paris), frappé par la difficulté où l'on se trouve pour établir la certitude d'une épilepsie alléguée en expertise militaire, par exemple, a recherché s'il existait quelques signes permanents de

l'épilessie traumatique, et il accorde une graude importance à l'exploration systématique du réflexe oculocardiaque ; il uni apparait que la constatation d'une tachycardie résiduelle constituait un témoignage important, qu'il interpréte comme un phénomène d'épilepsie sympathique.

- M. COURDON (de Stéphansfeld) a vu un cas d'épilepais traumatique post-commotionnelle, opéré par Krause, qui n'était pas guéri. L'intervention chirurgicale est loin d'être, à son avis, le traitement universel de l'épilepais alsonienne, même loraque, comme dans le cas particulier (cura constituée par la fermeture de la main gauche), les signes de localisation sout très nets. L'aura motrice fut remplacée par une aura sensitive (douleurs du bras), et les crises continuèrent comme auparavant.
- M. DUPRÉ (de Paris) rappelle la leçon de Laségue sur les cérébraux, et insiste, àpropos del épilepsie essentielle, sur la fréquence du traumatisme de la première et de la deuxième enfance comme cause d'épilepsie. A propos de l'intervention de M. Claude, il proteste contre le placement des énlieptiques moisers dans les asiles d'aliénes.
- M. ROUBINOWITSCH (de Paris) rappelle à ce propos l'hospitalisation libre en services ouverts, telle qu'elle se pratique à Bicêtre pour les épileptiques.
- M. Béllague remercie les auteurs qui out pris part à la discussion, particulièrement ceux qui ont traité le côté psychiatrique de la question, qu'il avait violontairement négligé. Il insiste surtout sur la différence entre lescommotionnés, c'est-à-dire portenrs de cicatrices postlésionnelles, et les émotionnés, qui n'ont aneme lésion.
- 3º Rapport: La simulation des maladies mentales, par M. Poror (d'Alger). — Simuler des désordres mentaux, c'est afficher dans ses manières, dans ses propos, ses attitudes, un état mental pathologique, que l'on n'a pasen réalité.
- Cette simulation comporte trois ordres de faits :
- 1º La simulation vraie. Elle doit être admiss, malgré Pophian contraire de ceux qui estiment que seuls les sujets déjà anormanx simulent des troubles psychiques. Le aujet, pleinement eonacient, entre délibérément dans la voie de la feinte, role certainement difficile à sontenir, nuis qui n'est pas au-dessus des ressources de certains individus avsisé et entreprenants, qui ont un intérêt majeur à se défendre. La préparation, la préméditation sont évidentes dans certains cas: le flaggrant délit ou les aveux viennent blen souvent confirmer la manyaise foi mise en action.
- age l'esagération ou sursimulation. C'est le cas le plus fréquent, celui où les sujets amplifient plus on moins consciemment des anomalies mentales réchles, des tendances pathologiques qui les orientent dans un sons déterminé à l'avance et dont l'expression apparente dépasse la portée réelle. Les variétés de ces sursimulateurs sont noubreuses : déblies mentaux, qui « font l'iliot x; déprimés, affectant une apathie complète et simulant parfois des tentatives de suicide; impulsifs agités, fatiguant l'entorrage de lenns réclamations et se livrant à des criesse exclic-outrices de complisance.
- 3º La persévération ou métasimulation consiste à faire durer un état ou un trouble qui n'existe plus : persistance

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

de stupeur, de surdi-mutité, d'attitudes cataleptoïdes, de rythuies de gestes, etc.

de rythuies de gestes, etc. Les troubles simulés se ramènent à trois groupes prin-

eipaux:

1º Attitudes négatives, stupeur, mutisme, surdité, stéréotypies, etc.;

2º Agilation désordonnée, tunultueuse, avec hallucinations, onirisme, délires, etc.;

3º Absurdités dans les paroles, dans les gestes, mauiérisme, extravagances, etc.

En présence des cas de simulation, la tâche de l'expert est d'autant plus difficile que le flagrant délit, et même l'aveu, doivent être contrôlés.

Au point de vue de la responsabilité, la simulation ne constitue pas une circonstance attéuuante. La responsabilité est fonction de l'état mental sous-jacent à la simulation.

M. HESNARD (de Bordeaux) voudraît ajouter aux conditious de la simulation la plasticité de l'expression psychomotrice. En effet, il faut envisager chez le psychopathe, d'abord son état mental, ensuite les symptiouses spéciaux en rapport avec l'expression qui, lossqu'ils domitent, peuvent engendrer un véritable délire d'expression. Ces troubles de l'expression sout souvent en rapport avec les suggestions du milieu et, à cet égard, il y aurait à étadier l'influence du milieu et de l'entourage sur la minique pathologique.

M. Varvatice (de Braxelles) précise les conditious pour l'observation des délinquants simulateurs. Cette observation doit se faire dans la prison même, mais dans une section spéciale, avec surveillance de jour etjàte unit en un personnel d'infirmiers compétents, sous la direction d'un alléuiste de earrière. Des services de ce genre sont en vole d'organisation en Belgique.

M. DELAIRY (de Toulon) peuse que la simulation des muladies mentales est assez rare en tenips de paix; elle a été exagérée peudant la guerre. Pour la dépister, Il faut s'attacher surtout à la recherche des signes objective, qui existent dans la plupart des muladies mentales. C'est ainsi qu'au début de la démence précoce, il existe souveut des crises convulsives de nature organique. Dans l'hystérie, il u'y a pas seulement de l'hypersuggestibilité, mais des troubles vaso-moteurs.

D'autre part, pour conclure à la simulation, il ue faut pas trop se baser sur le caractère utilitaire des troubles, qui pourrait induire en erreur.

M. ANGLADE (de Bordeaux) croît qu'il no faut pas toujours se fier aux affirmations des individus qui prétendent avoir simulé la folie. Il a observé plusieurs soldats qui se vautaient d'avoir été rapatriés ponr avoir simulé des troubles mentaux, et qui étaient bel et bien des aliéués véritables.

M. COURDON (de Stéphansfoll) siguale qu'en Alsace, où la simulation pour invalidité est rare, presque tous les simulateurs viennent de la même région, offrant une structure corporelle, une pigmentation, des costumes, des mours, un caractère très spéciux et différents des autres régions. Ces particularités seraient dues à que ce es individus seraient des descendants, soit d'une tribu celtique immigrée, soit des mercenaires de Deux-Ponts Lœur désit d'invalidité ne serait-il pas une survivance ancestrale de la mentalité du mercenaire? M. CHAVIGNY (de Strasbourg) estime que, pour étudier les simulateurs, if aut un personnel éduqué et stable. Or, dans les formations militaires, on change sans cesse les infinuiers, pour les remplacer par des sujets iucompétents. Il serait désirable que ces services fussent organisés d'une façou durable.

II. Discours d'ouverture du [président : la Pythie de Delphes, par M. MEIGE (de Paris). - Après un rapide historique de Delphes et de la Pythie, l'auteur compare l'état de la Pythie vaticinante à la crise hystérique. La erise hystérique resta la même à travers les âges chez tous les névropathes, parce qu'elle dépeud de la structure du système nerveux. Si à la faveur d'une inhibition momentanée du cerveau supérieur se libèreut les automatismes sous-cortieaux, voici toute la série des noyaux bulbo-médullaires qui se déclencheut ; ce sont les moteurs oculaires qui convulsent les yeux, le masticateur qui fait griucer les dents, le facial qui dessine le masque grimaçant, l'hypoglosse qui projette la langue, le glosso-pharyngien, le spinal, le phrénique qui créeut les cris, les soupirs et les halètements. Plus bas, tout l'axe gris entre en branle : cou hystérique, are de cercle, ballonnemeut du ventre, contorsion des membres. Le sympathique lui-même intervient : larmes, sueurs, salivation, écume aux lèvres. Ainsi, l'anatomie nerveuse explique la similitude de ces accidents dans tous les pays, à travers tous les figes.

III. Communications. - A. Communications psychiatriques. - HESNARD (de Bordeaux), La loi du symbolisme eu psychiatrie générale. WELTER (d'Ettelbruck), Contribution à l'étude de l'état mystique; considérations psycho-métaphysiques. IIENRI CLAUDE et H. Branconi (de Paris): 1º Obsessions génitales avec angoisses, impulsious, teudances à l'exhibitiounisme; 2º Formes frustes de virilisme surréual. BRIAND et ROUQUIER (de Paris), Contribution à l'étude des séquelles mentales de l'encéphalite épidémique. HARTENBERG de Paris), Le conflit intérieur chez les obsédés. CAL-MELS TOULOUSE et GÉNIL-PERRIN, Services ouverts pour psychopathes dans les asiles : placement d'office et placement volontaire. ADAM FRANTZ (de Rouffach), Services ouverts pour psychopathes daus les asiles régis par la loi de 1838. GÉNIL-PERRIN et Louis PARANT (de Paris). Les services ouverts dans les asiles d'aliénés, Schnyder (de Berne). Les tendances actuelles de la psychothérapie. Génii-Perrin et BROUSSEAU. Uu hébéphrénique auto-mutilateur. GOMMES (de Paris), Le travais ménager en psychiatrie.

B. Communications neurologiques. — Epilepsic endocritienes sur un mécanisme d'épilepsic corticale, par MM. ETERNIN (de Naucy) et RICHARD (de ROYA). La rougeur préparoxystique chez les épileptiques, par M. HAR-TENBRES (de Puris). Le traitement de l'épilepsis par les composés borés, par M. BRISSOT (de ROUIIAcil). Sur le traitement de l'épilepsis, par M. RAPUC (de Toulou). Sur le traitement de l'épilepsis, par M. RAPUC (de Toulou). Sur le traitement borico-potassique de l'épilepsie, par M. CHOUZON (de Puris).

De ces communications et des discussions qui suivirent, et anxquelles participaient MM. Dupré, Meige, il résulte que le gardénal est un bon médicament, que les

#### TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÈGLES difficiles, excessives, insuffisantes

#### PUBERTÉ - MÉNOPAUSE

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Varicocèle

### HÉMOPAUSINE

#### Du Docteur BARRIER

Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc. Adultes: 2 à 3 verres à liqueur par jour | Enfants: 2 à 3 cuillerées à dessert par jour

#### DOCTEUR.

VOULEZ-VOUS LUTTER CONTRE LA RÉCLAME VULGAIRE ?

#### · Conseillez : L'HÉMOPAUSINE

Laboratoires du Dr BARRIER, Les Abrets (Isère). - LITTÉRATURE, ÉCHANTILLON SUR DEMANDE



#### APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE Modèle TRANSPORTABLE

Pour traitements chirurgicaux Par applications externes ou par endoscopie DIATHERMIE

#### ÉLECTRO-COAGULATION ÉTINCELAGE

NOTICE SUR DEMANDE

#### DRAPIER ET FILS

41, Rue de Rivoli, PARIS (1er) - Téléphone : Gutenberg 06-45 INSTRUMENTS DE CHIRURGIE - ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

Traitement des Dyscrasies nerveuses

### Névrosthénique

au Cacadylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

M

#### 1º En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et ogr. 10 de Glycérophosphate de soude par centim. cube. Enpol gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs, Téléphone 682-16.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

Marius FRAISSE, pharmacien 85, rue Mozart, PARIS

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

composés borés sont loin de le valoir, et que le bromure est excellent. Traitement de l'hémiplégie par l'ionisation au chlorure de calcium, par CHIRAY et BOURGUIGNON (de Paris). Radiothérapie et radiculite, par BARRÉ et GUNSETT.

Sur le traitement des psychonévroses par l'hyperémie cérébrale, produite par le décubitus avec position basse de la tête, par M. PAMENNE (de Florenville). Sur une aucienne observation d'hystérie traditionnelle, par M. Knarv (de Luxembourg). Abeès cérébral à pneumocoque, uu an après une pleurésie purulente, par M. DE MASSARY (de Paris). Syndrome bulbaire, par M. DE MASSARY (de Paris). Des relations de la maladie de Parkinson avec le rhumatisme chronique, par M. Delamer (de Toulon). Du mécanisme de la mélanodermie dans certains états hyperthyroïdiens, par M. DELAHET (de Toulon). L'acrocyanose, par M. CROCQ (de Bruxelles). Sciatique radiculaire et glycosurie réflexe, par M. Lor-TAT-TACOB (de Paris). Syndrome Aran-Duchenne et paralysic générale avec lésions syringo-myéliques, par RINGENBACH et PREY. Les tremblements et les rigidités musculaires ; leur localisation cérébrale, par M. ANGLADE (de Bordeaux). Réflexe oeulo-cardiaque et douleur, par BARRÉ et CRUSHEM (de Strasbourg). Oculo-compresseur à ressort, par BARRÉ. Manœuvre de la jambe et phénomène des orteils, par Barré et Schafferd, Traitement de l'épilepsie, par Voisenel.

C. Communications avec projections claématographiques.— Deux syndromesjde Raynaud, par MM. Romany, et Waxora (de Luxembourg). Syndromes cérébelleux; recherche des feffexes dujsystème musculaire lisse, par M. Asmach-Tuonas (de Paris). Syndromes d'athétose, de maladie de Thomsen, d'atrophic Charcot-Marie, du globus pallitus, d'achondroplasie, par M. Lone (de Gutéve). Développement de l'insula de Reil, par M. LANSAN.

Le prochaiu Congrès aura lieu le premier lundi du mois d'août 1922 à Quimper, sons la présidence du professeur Lépang (de Lyon), assisté du D' HENRI COLIN (de Villejuif), comme vice-président, et du D' LACRIFFE (de Quimper), comme scrétaire général.

1er Rapport. — Les troubles mentaux dans l'encéphalite léthargique, par MM. TRUELLE (de Ville-Evrard) et PETIT (de Bourges).

2º Rapport. — Les lésious du système nerveux central dans l'agitation motrice et la rigidité musculaire, par M. ANGLADE (de Bordeaux).

3" Rapport. — L'assistance aux psychopaties. De la sauvegarde des droits de l'individu et de la société dans le traitement des maladies mentales, par M. P. COUR-BON (de Stéphausfeld).

o.



Les combinaisons phosphoorganiques du jaune d'œuf, la puissance nutritive de l'extrait de malt, en font un réparateur précieux après COUCHES et OPÉRATIONS

Se prend de préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau à volont Peut s'ajouter au café, au thé, au cacao, voire aux bouillies

SE PRÉPARE SANS CUISSON.

to a proper company come

Chethmes
Emphysème
Bronchites
Bro

#### OUVRAGES SUR LES

### Maladies nerveuses et mentales

#### La Pratique Psychiatrique A l'usage des Étudiants et des Praticiens

PAR LES B<sup>TE</sup>

LAIGNEL-LAVASTINE

Professeur agrégé à la Faculté
de médéctine de Park
Médecin adjoint
de Médecin adjoint
de Hollstan,
Hedecin des houlaux,
Hedesin des houlaux,
Helessie de Bieletre.

Medecin des hôpitaux. Plespice DELMAS

#### Maladies des Méninges

Par les D<sup>10</sup> HUTINEL, KLIPPEL, H. CLAUDE, ROGER VOISIN, LÉVY-VALENSI

#### Sémiologie nerveuse Par les Dr. ACHARD, Pierre MARIE,

L. LÉVI, LERI, LAIGNEL-LAVASTINE Nouvelle édition. 1921, 4 vol. gr. in-8 de 629 pages, avec 429 figures. Sous presse.

#### Maladies de la Moelle épinière

Par les Drs J. DEJERINE Professeur à la Faculté de Médecine de Paris et André THOMAS

Atlas-manuel des Maladies nerveuses, Diagnostic et Traitement, par le D' Servren. Édition française, par le D' Gasse, médeein des hôpitant de Paris, 1905, 1 vol. in-16 de 352 pages, avec 26 pl. color., et 264 fig.,

Atlas-manuel du Système nerveux, par le prof. Jakon. 25° édition française, par le Dr Rémon, professeur de clinique des Maladies mentales à la Faenité de Médecine de Toulouse, et Cavezaux, chef de clinique. 1990, 1 vol. in-16 de 36° p. avec 81 pl. eol. et 33 fig., reilé. .. 31 fr.

#### Les Centres nerveux Physio-pathologie clinique

Par le Dr GRASSET

Professeur de clinique médicale à l'Université de Montpellier

1 vol. in-8 de 744 pages, avec 60 figures et 20 tableaux, 14 fr.

#### Traité de Thérapeutique des Maladies mentales et nerveuses

Par P. GARNIER Médecin en chef de l'Infirmerie spéciale du Dépôt

#### Médications Symptomatiques NERVEUSES, MENTALES, CUTANÉES, RESPIRATOIRES, GÉNITO-URINAIRES

Par les D<sup>10</sup> Maurice de FLEURY, ean LÉPINE, JACQUET, Marcel FERRAND, MENETRIER, STEVENIN, SIREDEY,

#### Maladies de L'Isthme de l'Encéphale

Par les Docteurs CLAUDE et LÉVY-VALENSI

Professeur agrège à la Faculté Ancien chef de dinique à la de Médecine de Paris Faculté de Médecine de Paris 1922, 4 vol. gr. in-8 de 400 pages avec figures..... 35 fr.

Diagnostic et Traftement des Maladies nerveuses, par le Dr 1. Row, médeein des hôpitaux de Saint-Etienne. 1901, 4 vol. in-46 de 560 pages, avec 66 figures. 9 fr.

Diagnostic des Maladies de la Moelle, par le prof. J. Gaassar et le D' Rimaun. 4° édition. 1916, 4 vol. in-16 de 96 pages, avec fig. 2 fr. 50

Les Névralgies et leur traitement, par les D<sup>10</sup> F. Lévy et Banonia. 1999, 4 vol. in-16 de 96 p., avoc 6 ftg. 2 fr. 56 La Migraine. Traitement par le massage, par le D<sup>1</sup> Nonsraos. 4 vol. in-16 de 450 pages . . . . . 2 fr. 50

Maladies Jes Nerfs. par Bernard Cuneo, professeur à la Faculté de Médecine de Paris. 1914, 1 vol. gr. in-8 de 474 pages, avec 50 fig. Broché, 5 lr. Cart.... 12 fr. 50

#### Psychothérapie

Chef de laberateire de la Clinique des maladies du système nerveux à la Faculté de médecine de Paris

Traité des Maladies mentales, par les D<sup>so</sup> H. et O. Dagoner, médocins de l'Asile Sainte-Anne. 4894, 4 vol. gr. in-8 de 850 pages, avec 42 photogravures en couleurs. 22 fr.

#### Les Etats neurasthéniques

Par André RICHE Médecin-adjoint de l'hospice de Bicètre

Les Névroses post-traumatiques, par le Dr Joanny Roux. Préface du Pr Teissier. 1913, 1 vol. in-16 de 96 pages,

La Paralysie générale traumatique, par le Pr E. Rècis et le Dr II. Venora. 1913, 4 vol. in-16 de 96 p....... 2 fr. 50

De Dorran. 1918, I vol. in-8 de 100 pages...... 3 Ir. Les formes cloisonnées et les localisations ventriculaires de la Méningite cérébro-spinale à méningocoques, par le Dr Halazz. 1917, 4 vol. grand in-8 de 120 pages avec

Les Accidentés de la guerre, Leur osprit, leurs réactions, leur traitement, par les Dre Laienel-Lavastine et P. Courbon, 1919, i vol. in-16 de 96 pages 2 fr. 50.

#### RÉPERTOIRE DES MAISONS DE SANTÉ POUR MALADIES NERVEUSES ET MENTALES

ARGELÈS-GAZOST. - Villa « Labéda ». Maison de santé pour nerveux. Annexe de l'Institut de Physiothérapie.

AU VÉSINET, 9, avenue des Pages (près PARIS). SANATORIUM POUR MALADIES NERVEUSES des Dr Raffegeau et Mignon, Tél.: 12.

CHATEAU DE FONTENAY-SOUS-BOIS, 23 rue Saint-Germain, à Fontenay sous-Bois (Seine). Tél.: 18. Directeur : Ed. LE NOBLE.

Direction médicale : Dr Dupouy, ancien chef de clinique à la Faculté. - Médecin-adjoint : Dr Bon. HOMME, médeein des asiles de la Seine. - Maladies nerveuses. Intoxications. Régimes. Convalescences. - Prix: 30 à 80 fr. par jour. - Altitude. Parc 25 000 mètres. — Métro : Porte de Vincennes. - Tram. électrique : Métro Fontenay-Gare, Descendre Fontaine des Rosettes.

CHATEAU DE L'HAY-LES-ROSES (Seine). -Maison de santé moderne pour les dames et les jeunes filles. Dr MAILLARD, méd, de Bieêtre et de la Salpêtrière. Prix: 50 à 80 fr. par jour. Tél.: 5.

CHATEAU DE SURESNES (Seine). - Tél.: 2.88.

Fondée par M. le Dr Magnan. Médecins : Dr Fillassier, Dr Pruvost.

CLINIQUE DU LOQUIDY, 6, rue du Loquidy, à Nantes. Dr FORTINEAU. Nerveux et convalescents. Psychothérapie, hydrothérapie. Grand pare de 4 hectares, à proximité de Nautes. Prix mensuel : 1 000 francs, tous frais compris.

DAUPHINÉ: «LE COTEAU», SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, PRÈS GRENOBLE. Tél.: 11.38. - Maison de repos et de traitement pour maladies nerveuses. Eté et hiver à partir de 25 francs, chambre et pension. Renseignements à gérante. Médecin traitant : Dr MAR-TIN-SISTERON, médecin des hôpitaux de Grenoble.

#### ÉTABLISSEMENT MÉDICAL DE MEYZIEU

(Isère) près LYON. Névroses, psychoses, intoxications diverses.

Hydrothérapie, électrothérapie, cures de régimes. L'établissement est situé dans un vaste parc en

pleine campagne, à 13 kilomètres de Lyon, Il est desservi par une ligne de tramvay et le chemin de fer de l'Est de Lvon.

Pensions à partir de 500 francs par mois. Médecins directeurs : Dr JEAN COURJON, aucien interne des asiles de la Seine, médecin des asiles.

Dr LARRIVÉ.

Dr RÉMI COURTON, médeciu des asiles.

MAISON DE SANTÉ DE BELLEVUE, 19, rue des Potagers, à BELLEVUE (Seine-et-Oise). Tél. nº 164 et nº 75.

Traitement spécial de la neurasthénie, de toutes les maladies nerveuses, des toxicomanies et des maladies de la nutrition.

> Dr MAURICE PAGE Dr POTEL Médeein directeur. Médeein adjoint.

MAISON DE SANTÉ « LES CAPUCINS ». Traitement des affections mentales et nerveuses. Dirigée par le Dr AUGÉ, chevalier de la Légion d'honneur, située à DOLE (Jura), hors ville, près la forêt de Chaux, sur colline dominant le Doubs ; bâtiments séparés pour hommes et dames; grandes cours, jardius, parcs. - Pas de dortoirs; appartement particulier pour chaque malade.

Prix de pension mensuelle : 1re classe, 540 fr. 2º classe, 440 fr.

3º elasse, 330 fr. Pour renseignements complémentaires, s'adresser ou écrire au directeur.

#### MAISON DE SANTÉ DU D' DEVILLIERS.

Dourdan (Seine-et-Oise), Tél.: 59.

Cures de repos et de rééducation.

MAISON DE SANTÉ D'ÉPINAY (Seine). - Maladies mentales. Dr TARRIUS.

VILLA BEAUSÉJOUR. - Maladies nerveuses, intoxications. Convalescence. DraLEROYDES BARRES et J. TARRIUS,

Tél.: 68, Saint-Denis.

6, avenue de la République, EPINAY (Seine).

MAISON DE SANTÉ DU D' MEURIOT. - Consacrée au traitement des maladies mentales et nerveuses. 17, rue Berton, Paris (XVIe). Tél.: Aut.

Médecin-directeur : M. le Dr HENRI MEURIOT, ancien interne des hôpitaux de Paris.

Médecin-directeur adjoint : M. le Dr Allamagny. médecin légiste de l'Université de Paris.

MAISON DE SANTÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU LYON (Rhône).

Peusion de 6 à 18 francs Entente pour pension particulière.

#### SANATORIUM DE LA MALMAISON RUEII., près Paris (Seine-et-Oise). Tél.: 27

Dr. Antheaume et Bour. Dr Trepsat, méd. résid. Organisation médicale moderne. Graud confort, pare. Maladies de la nutrition; maladies du système

VILLA LUNIER (BLOIS). - Maladies mentales-Prix: 260 à 700 fr. Pavillons particuliers. Religieuses.

SANATORIUM DE BOULOGNE-SUR-SEINE. — Docteur Paul SOLLIER, C. 36, ancien interne de kôpitaux de Paris et des hospices de Biotre et de la Salpétrière. Madame le Docteur Alice SOLLIER. — Médecin-adjoint Docteur D. MORAT. Maladies nervouses et curse de désinovication. Curse de repos. Régimes, Hydrothérapie. Electrothérapie.

- 183 -

Favilion Raymond pour malades accompagnés par leur famille.

145. Route de Versailes, à Boulogne-sur-Scine. Téléphone: Auteuil 0-3-31.

145. Avenue Edouard-Vaillant (Aucentement route de Versailles).

Renseignement Toute de Versailles).

Renseignement Toute de Versailles).

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRALGIE

#### VALS-SAINT-JEAN

ENTERITE
hez PEnfant ++ Chez PAdulte

VALS PRÉCIEUSE



#### VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS
PAR LES MÉDECINS
DU MONDE ENTIER

Anémie Surmenage Neurasthénie Grippe

Débilité Convalescences

#### PARAFFINOLÉOL HAMFI

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

INDICATIONS :

Constipation opiniatre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL » LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rocheloucauld — Tél. Central 72-15

DIURESE SOURCE CACHERONE

GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE



Omtophlogistine
MARQUE DÉPOSÉE

Semploie chautree au bain-marie 40° envirón, recouverte de cote hydrophile; après 24 à 48 heurs se détache facilement. Glycéroplasme minéral à chaleur durable

Rappelez-vous de l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Furonculoses, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie.

Botte d'essal et Littérature sur demande faite à B. TILLIER, pharmacien de 1º classe, 116, rue de la Convention, Paris 15º

#### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES POUR MALADIES NERVEUSES ET MENTALES

ACRISOL. — Sels de bore. Remplace la uédicación bromée sans en avoir les inconvénients. I/acrisol est préparé avec du tartrate borico-potassique purifié et reprécipité. Chaque comprinté d'acrisol est dosé à ο<sup>ω</sup>, 50 de borico-tartrate acide de potasse chimiquement pur.

Dosn. — 6 comprimés par jour délités dans l'ean. Laboratoire Clerambourg, 4, rue Tarbé, Paris.

ANTI-ÉPILEPTIQUE DE LIÉGE. — L'un des plus grands succès de la médication bromurée. Demandez la posologie et la littérature:

Laboratoire Delacre-Fanyau, à Lille.

ASCIATINE (Pyramidon-Butylchloral). — Spécifique des douleurs névralgiques (faciales, dentaires, intercostales, sciatiques, etc.). Hypnotique léger. DOSES. — 2 à 3 comprimés à off.25.

Laboratoire des Produits « USINES DU RHONE», 21, rue Jean-Goujon, Paris (VIII»).

BROMÉINE MONTAGU. — Bibronure de codéine cristallisé.

Posologie. — Sirop: 0,04; ampoules: 0,02; pilules: 0,01; gouttes: X gouttes = 0,01. Sédatif puissant, peu toxique et efficace.

Toux nerveuses ; insomnies ; névralgies ; névrites.

Montagu, 49, boulevard de Port-Royal, Paris. CACODYLO-PHOSPHATE VITAL DE JACQUE-MAIRE. — Contre toutes les formes de la faiblesse et de l'évouisement.

FORMES. — Ampoules (de chaux, de soude ou de fer).

Doses. — 1 à 2 ampoules par jour.

Etablissements Jacquemaire. M. Miguet, docteur en pharmacie, à Villefranche (Rhône).

DRAGÉES DU Dr GELINEAU. — Epilepsie; maladies nerveuses.

Bromure de potassimu, associé à l'arsenic et à la picrotoxine.

Dose. — De deux à six dragées (et plus) par jour au milieu des repas.

Laboratoire J. Mousnier, 30, rue Houdan, Sceaux (Seine).

ÉNÉRGÉTÉNE DE VALÉRIANE BYLA. — Sédatif régulateur du système nerveux. 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Byla, 26, avenue de l'Observatoire, Paris.

GARDÉNAL. — Hypnotique et sédatif du système nerveux.

Un à 4 comprimés à o<sup>st</sup>, 10 par vingt-quatre heures dans l'épilepsie et les états d'excitation. Les Etablissements Poulenc frères, 92, rue

Vieille-du-Temple, Paris.

INSOMNIES, NÉVRALGIES, HYSTÉRIE. —
Bromure de potassium et chloral, une à deux cuille-

rées à bouche le soir au coucher.

Laboratoire J. Mousnier, 30, rue Houdan, Sceaux

LUATINE. — États anxieux, névroses cardiaques et dans tous les cas où il faut diminner l'irritabilité cérébrale et médullaire.

1 à 4 comprimés ou cachets par 24 heures. Produits Savé, 2, avenue Parmentier, Paris.

NEURINASE. — Valériane fraîche et véronal sodique, r à 4 cuillerées par vingt-quatre heures.

Insomnies, troubles nerveux.

A. Génévrier, 2, rue du Débarcadère. Paris.

NEUROSINE PRUNIER, reconstituant général.

Phosphoglycérate de chaux pur.
 6, rue de la Tacherie, Paris et pharmacies.

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE. — Gouttes de glycérophosphates alcalins.

ycérophosphates alcalins. Neurasthénie, surmenage, dépressions nerveuses. XV à XX gouttes à chaque repas.

Aucune contre-indication.

Freyssinge, 6, rue Abel, Paris (XIIe).

OVO-LÉCITHINE BILLON (Dragées, granulé, ampoules).

Reconstituant général de l'organisme, tonique du système nerveux. Surmenage, fatigue cérébrale et neurasthénie.

Les Etablissements Poulenc frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

PASSIFLORINE. — Extrait fluide de Passiflora incarnata.

Etats ueuropathiques. Insomuies nerveuses.

Une à trois cuillerées à café par jour. G. Réaubourg, docteur en pharmacie, 1, rue

Raynonard, Paris (XVI®).

PEPTO-VALÉRIANE GIGON. — Extrait de valérique frache etérilisée et pareine Solution agra-

riane fraîche stérilisée et pepsine. Solution sans odeur. Sédatif du système nerveux.

2 à 4 cuillerées à café par 24 heures. Laboratoire du D<sup>\*</sup> André Gigon, 7, rue Coq-Héron, Paris.

PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE (Glycéro-phosphates originaux). — Contre toutes les fortues de la faiblesse et de l'épuisement.

FORMES ET DOSES. — Solution gazeuse de chaux, de sonde ou de fer : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour dans la boisson.

Granulés' (de chaux, de soude, de fer ou composés) : 2 à 4 cuillerées à café par jour dans la boisson.

Ampoules (de chaux, de sonde, de fer): 1 à 2 ampoules de 1 centineètre cube par jour.

Etablissements Jacqueinaire. M. Miguet, docteur en pharmacie, Villefranche (Rhône).

PROSTHÉNASE GALBRUN. — Fer et manganèse associés en combinaison organique. 20 à 40 gouttes par jour.

Anémies d'origine nervense.

Paris, 10, rue du Petit-Musc et toutes Pharmacies.

QUIÉTOL. — Tonique et modérateur des centres

Un à 4 cachets à ogr,50 par vingt-quatre heures. Contre le nervosisme, la fatigue nervense, les insonnies dues an suruenage, etc.

Les Etablissements Poulenc frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

#### Granules de Catillon

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouven que 2 à 4 par jour donnent une diurère rapide, relèvent vite le cœur affaibit, dissipent ASYSTOLIE, DYSPHÉE, DPPRESSIDH, EDÈMES, Affections MITRALES, CARDIDPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, -- innocuité, -- ui intolérance ni vasoconstriction, -- ou peut en faire un usage continu.

En cas urgent, on peut donner 3, 12, 16 granules nour forcer le diurèes

GRANULES de Catillon à 0,0001 S

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Briz do l' deademie do Medecine pour "Strophantus et Strophantine", Medaille d'Or Expos. univ. 1900. 



États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladies du tube digestif et de la nutritio CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D. FEUILLADE, médeoin directeur à Éculty (Rhêne)

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS,

Anémie, Scrofule. Chlorose, mnhatisme

Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire

COMPRIMÉS À DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

Mode d'Emploi : 2 Comprimés dans un peu d'eau avant chaque repas. Enfauts 1/2 dose. PARIS

A. ODINOT

25, RUE VANEAU

Croissance. Adénites, Coxalgie, laladie des Os

Diabète. Grossesse. Allaltement Convalescence

#### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES DES MALADIES NERVEUSES ET MENTALES (Suite)

SÉDATOSE. — TARTRATE BORICO-POTAS-SIQUE DU D' ANDRÉ GIGON, chimiquement pur. Poudre desséchée. Epilepsie. Cuillère-mesure dosant ost. 50. 6 à 10 par jour.

Laboratoire du D. André Gigon, 7, rue du Coq-Héron. Paris.

SÉDOBROL « ROCHE». — Extrait de bouillon végétal concentré achloruré et bromuré sous forme de tablette son liquide (chaque tablette ou mesure = (x gramme NaBr) permettant un traitement bromuré intensis dissimulé. Action ealmante, sédantée, hypnotique, dans tous les symptômes nerveux. Toutes les indications de la médication bromurée sans exception. Adultes : x à 5 tablettes ou mesures par jour, selon les cas. Enfants : une demi à 2 tablettes ou mesures par jour, selon lége et le cas.

Produits P. Hoffmann-La Roche et Cie, 21 place des Vosges, Paris.

SÉDOL. — Une ampoule de r centimètre cube contient 0,006 de ehlorure de morphine et 0,0002 de bromhydrate de seopolamine.

Tous les phénomènes douloureux intenses.

Insomnies douloureuses des psychopathes ; délire hallucinatoires ; delirium tremens, etc.

Injecter 1 à 2 ampoules par jour chez l'adulte. Etabl' Albert Buisson, 157, rue de Sèvres, Paris.

SOMNIFÈNE « ROCHE». — Dicthyl-dipropenylbarbiturate de diéthylauine. Sédatif puissant, hypnotique incomparable. Troubles mentaux graves agitation intense, convulsions, tétanos, deirimir girlepsie, etc. Voie buccale: XX à XXX è Jisqu'à 1,XX gouttes dans un demi-verre d'eau. Voies endoveniense, intransuculaire, sous-entanée profonde (injections indolores): 1 à 6 ampoules par jour selou les cas.

Produits F. Hoffmann-La Roehe et Cie, 21, place des Vosges, Paris. SPASMINE JOLLY.

Aubépine et valériane stabilisée.

Sédatif de toutes les névropathics.

Une à six cuillerées à eafé par vingt-quatre heures. Laboratoire, 27, rue Mazarine, Paris.

TRIBROMURE GIGON. — Bromure triple de potassium, sodium, ammonium. Poudre desséchée. États nerveux, psychoses, hyperexeitabilité, insomnies, épilepsie. Cuillère-mesure dosant 1 gramme. 1 à 12 par Jour.

VALÉRIANOSE GIGON. — Pilules glutinisées d'extrait de valériane fraîche stérilisée, extrait de laitue et pepsine. Sédatif du système nerveux. 4 à 6 par jour.

Laboratoires du D. André Gigon, 7, rue Coq-Héron, Paris.

VALEROBROMINE LEGRAND.—Bronce organique. — C'est un sédatif energique des centres nerveux. Elle n'oceasionne pas d'accident de bronisme comme les bromures minéraux, ne présente pas l'irrégularité d'action des valérianates. On la trouve sous trois formes pharmaceutiques: l'iquide, capsules, d'ragées.

Vente en gros: Darrasse frères, 13, rue Pavée, à Paris.

VALÉROMENTHOL. — Le plus puissant médicament valérianique. Odeur et saveur agréables. 3 à 4 cuillerées à café par jour.

Laboratoire Pharmaeie internationale, 108, faubourg Saint-Honoré, Paris.

VÉRONIDIA. — o<sup>gr</sup>,25 de véronal associé à l'extrait de *Passiflora inearnata*, par cuillerée à soupe de solution ou par comprimé.

Hypnose et sédation nerveuse.

Doses, — 1º Hypnotique : 1 à 2 cuillerées à soupe ou comprimés le soir ; 2º Sédative : 1 cuillerée à café matin et soir.

Etablis Albert Buisson, 157, rue de Sèvres, Paris

#### LA MÉDECINE FRANÇAISE A L'ÉTRANGER

#### FRANCE-CUBA

Dans quelques jours, le professeur Presno, président du Congrès médical enbain et délégué par le gouvernement de Cuba près le gouvernement français et la Faculté de médicine, se rendra, accompagnéd aprofesseur Alberti vec-président du Congrès, apprès du doyne de la Faculté, professeur Roger, pour l'inviter à faire représenter la science médicale française au congrès cubain et le prier d'euvoyer un représentant de la Faculté, nu représentant de la Société médicale des hôpitaux.

Nul doute que M. le doyen réserve le meilleur accneil à la demande de M. le professem Presno: marié à une nièce dn professeur Albarran, nontri de la seience française, ayant mis son habileté opératoire au service de la France au cours de la guerre, nul ambassadeur ne pouvait être plus sympathique.

Qn'il nous soft permis de rappeler que la France et l'Espagne sont les deux seuls pays d'Europe qui aieut été honorés de cette flattense invitation de se faire représenter aux assises scientifiques de Cuba en décembre prochain et qu'il y a, pour ces deux pays, une importance capitale à envoyer me délégation inportante et choisie,

Avant la guerre, l'imfuence latine et particulièrement l'infuence française étaient seules à exercer leur action, celle-ci surtont dans le douaine scientifique ; depnis la guerre, profitant de l'anréole de la victoire commune, l'Amérique fait des efforts considérables pour imposer les procédés américains. C'est l'espirt scientifique latin, c'est la clardé et la méthode françaises, qu'il importe donc de faiter représenter, selon le désir même de nos auis cubains.

## VITTEL

#### GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

#### SOURCE HÉPAR

Régime des HÉPATIOUES

#### Laboratoires DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS

- CHLOROFORME ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS
  en ampoules de 60 gr., 30 gr. et 15 gr.
- pour injections intraveineuses et intramusculaires, en ampoules de 2 oc.
  - → BROMURE DE RADIUM DUMOUTHIERS 
    → 
    →
    en ampoules de 2, 5 et 10 microgrammes

    Output

    Description

    Output

    Description

    Description

    Output

    Descripti

#### Etablissement Thermal ouvert toute l'annés.

0

#### SALIES DE BE

Olimat sédatif doux et tempéré en toutes salsons.

0

9

0

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées portes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES

TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANCLIONNAIRES, GÉNTALES — PARALYSIES INFANTILES

CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE

D POUR TOUS renseignements, s'adresser au Comité d'initaire.

TUBERCULOSE — NEURASTHÉNIE — ANÉMIE

### TONIKEINE

(SERUM NEURO-TONIQUE)

Chaque (Glycéroph. de soude. 0 gr. 20 injection ampoule (Cacodylate de soude. 0 gr. 05 tous les contient (Suff. de strychnine... 1 milig. 2 jours

aboratoires CHEVRETIN & LEMATTE 5, rue Ballu — PARIS ANTITOXINE CÉRÉBRALE

EXTRAIT ÉTHÉRE DE CERVELLES DE MOUTO

ASTHENIE , SIZ AMPOULES

PILEPSIE 1 à 2 par Jour

TERIE DRAGES

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE. 5 rue Ballu - PARIS

### DIABÈTE PAIN FOUGERON

Échantillon gratuit à MM. les Docteurs. 37, Rue du Rocher, PARIS

#### NOUVELLES

Les soins médieaux de nuit à Paris. — Le préfet de police, M. Leullier, poursuivant méthodiquement ses réformes et ses innovations, vient de prendre une mesure

retormes et ses innovations, vient de piendre inte mesme qui était vivement désirée par la population parisienne. Le préfet de police a invité le directeur de la police municipale, nous dit le Temps, à faire afficher et tenir à jour, dans tous les postes de police de Paris, la liste des

jour, dans tous les postes de police de Paris, la liste des pharmacies restant ouvertes: 1º jusqu'à dix heures du soir; 2º toute la nuit; 3º les dimanches et fêtes.

Cette liste sera communiquée dans tous les postes à toute personne qui en fera la demande.

Ce même renseiguement pourra être demandê par têléphone, soit à la direction de la police municipale (préfecture de police, Gobelins 43-80 à 43-80), soit dans l'un des dix districts (voir Annuaire des tâléphones, préfecture de police, commissaires divisionnaires), de dix heures du soit à clin heures du matin.

Les personnes qui auraient une ordonnance urgente à daire exécuter et qui ne pourraient se rendre elles-mêmes dans une pharmacie trouveront au poste de police un agent cycliste qui sera mis à leur disposition pour faire exécuter l'ordonnance et porter les médicaments au domicile du malade. Dans ce cas, les ordonnances devront porter la mention « extrême urgence », écrite de la main du médecin.

Service sanifaire maritime. — Une session d'examens pour l'obtention du titre de médecin sanitaire maritime s'ouvrira à Marseille, le lundi 17 octobre 1921, à 9 heures du matin, à la direction du Service sanitaire maritime, 7, quai du port, à Marseille.

Les candidats doivent adresser leur demande au directeur de la 6º écronscription sanitaire martime à Marseille, ou la déposer au secrétariat de la direction, en produisant leur acte de naissance légalisé, leur diplôme de docteur en médecine (ou une copie certifiée conforme), un certificat de bonnes vie et mœurs et de nationalité française.

L'examen comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite comporte une composition sur la pathologie des maladies infectieuses et contagieuses, sur la bactériologie, sur la législation sanitaire et la pratique de la désinfection.

École du Service de santé militaire. — Liste de classement par ordre de mérite des médecius aides-majors de la promotion 1916 qui ont accompli leur stage à l'école d'application du Service de santé militaire :

- MM. Pommé, Magnenot, Bou Hanna, Lassale, Rivet, Sciaux, Liégeois, Férot, Fiquet, Dubois.
- Toureng, Castillon, Dordain, Pinard, Pruvot.
   Duboureau, Cristofle, Schousboe, Hugonot, Bidault.
- 21. Vignon, Villeclere, Guillaume, Bourquard, Millo, Vernet, Paulet, Deviller, Knaub, Malinas.
- 31. Girod, Astruc, Montels, Franchi, Flamme, Pellotier, Combulat, Championnet, Pean, Cochard.
- Casablanca, Prevot, Martene, Billiet, Ehringer, Martinet, Garnier, Guibert, Bonnet, Dumont.
   Grosjean, Paramelle, Courtieu, Guillermin, Dupin,
- Saby, Didié, Desobry, Gauch, Cantuern. 61. Bergeret, Couette, Barraux, Hombourger, Dario,
- Martinaud, Lerouge, Richard, Chaffaut, Baylac.
  71. Estève, de Garrigues, Bonnefous, Doliveux, Pru-
- dhomme, Poirier, Boissau, Louvens, Hinault, Deschamps.

- De Courrèges, Ribouey, Desplats, Jacob, Vachet, Brée, Battistelli, Humblot, Nouveaux, Grimaud.
- 91. Poey, Protteau, Debrie, Guillobey, Marican, Desangles, Defaye, Durousseau, Pourteau, Vittot.
- 101. Jalras, Desormeaux, Ramery, Carrade, Cahier, Mirgon, Vidal, Susini, Berlandi, Guillet.
- 111. Gsnest, Auban, Beu Aouda, Gache, Pruvost, Chalon, Givry, Berge, Bonneterre, Testas.
- 121. Cesarini, Fellmann, Bodet, Tripeau, Menantaud, Galliot, Dalbera, Ohlicher, Pecheur, Chambelland.
- 131. Garrigues, Roques, Pousse, Dechet, Seilhan, Zimmermann, Cieutat, Louis Deroche, Lormeau.
- 141. Gruson, Caloni, Dangles, Schell, Peretti, Escalier, Josserand, Hugues, Squivier, Cavaniol.
- 151. Morel, Gabrielle, Gaillot, Fournes, Crozes, Pozzodi-Borgho, Castex, Peytraud, Le Cars, Luquet,
- 161. Nectoux, Pradier, Bergeaud, Verdet, Migout, Blanchard, Dautrey, Jacquot, Palafer.
- Le classement de MM. France de Préaumont, Dupuy de la Badonnière, Meneau, A. F. et Gamper sera effectué dès qu'ils auront accompli leur stage à l'école d'application du Service de santé.

Gorpa de Santé militatro. — Zes médecins aides-majors de 1ºs classe ci-après énumérés devront se précenter à l'l'Ecole d'application du Service de santé, le 31 octobre 1921, à 8 heures, savoir : MM. Adisson, Allard, Ambrogi, Andrieu, Barrand, Bergier, Besse, Billet, Bonnardel, Bouchard (Armand), Bouchard (Jean), Cadet (Jean), Camontron, Cherfis, Corrazivi, Cordier, Curie, Daigre, Dardy, Dapot, Dumont, Esbach, Fabre, Foix, Fumeau, Gauthier, Gleize, Héron, Lacaze, Le Berre, Lenoir, La Mitouard, Lhez, Louis, Malafoses, Martin, Marvier, Roche, Rouget, Rateau, Ridard, Saint-Paul, Simon, Tersen, Thibault, Valade, de Verbieire, Villain, Villare, Villare,

Sont également convoqués pour participer à ce stage les médecins aides-majors ci-après désignés, appartenant à des promotions antérieures, savoir : MM. Chaumet, Meerseman, Niel, Trouverez, Franck de Preaumont.

Les médecins aides-majors ci-après énuméris devoront se présente à l'Ecole d'applieation du Service de santé le 2 janvier 1922, à 8 heures, savoir ; MM. Barthas, Bourdon, Bousseau, Brochet, Bronard, Brum, Chan, Clouis), Capart, Carlioz, Ceuudievey, Deschamps, Donneaud, Esnault, Goral, Guguen, Habert, Jeannest, Joly, Lafue, Leconte, Le Paunier, Paillier, Mathey-Doret, Noblat, Pastore, Petit, Picout-Laforest, Fiquennal, Prost, Raymond, Ribollet, Rocca, Roumañgras, Salvetti, Sevez, Tisne, Tramini, Trarieux, Toudeur, Tuset, Vandenbeusche

Tous ces aides-unajors devront être porteurs de leur livret matricule mis à jour, leur feuillet de campague devra être adressé au directeur de l'Ecole d'application du Service de santé militaire (Val-de-Grâce), auquel îl devra parvenir, au plus tard, ciuq jours avaut le commencement du stage (Jours. off., 2 septembre).

Ecole de puériculture de la Faculté de médecine de Paris (64, rue Desnouettes). — Enseignement de vacances du 10 au 21 octobre sous la direction de MM. les professeurs Couvelaire, Marfan, Léon Bernard. M. A. Guillou.

10 octobre : à 9 h. 30, ouverture des cours ; à 17 h., conférence de M. le professeur Couvelaire. — 11 octobre : Conférence de M. Weill-Hallé. — 12 octobre : Conférence

### STRYCHNA

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc1

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS P. LONGUET 50, rue des Los

#### Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIe) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linne

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE

et la MÉDECINE INSTRUMENTS

Appareils pour la Mesure DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

**ENREGISTREURS** DE DIAGNOSTIC \$ SPHYGMOGRAPHES, ETC

Postes complets d'Électrocardiographie

CATALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES our demando. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIOUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.

BRONCHITES ASTHME . TOUX GRIPPE LOBULES OF D'DE V A L'HELENINE DE A

L'HELENINE DE KORAB calme la quintes même incoercibles taril l'espe diminue la dyspine, prévioni les hén Stèrilise les bacciles de la luber, et ne fatique pas l'estoma CHAPES 12 RUE OF LISTY PARIS

#### PRODUITS DE RÉGIME HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits

et de céréales Légumes décortiqués

ITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUE BLANC Comprenent 1 Table pliante avec cuvelle sous le siège et

porte-cuisses nickelés Laveur injecteur à élévation comple 1 Table à instruments avec 2 glaces de 50-30 1 Vitrine à l'instruments de 42-62-28 toute yi trèe avec 2 tableties glaces J Tabouret à élévation pour opérateur l'Cuveție cristal montée sur tige

PRIX de cette installation 9801 Ch. LOREAU, 31 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

#### OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER M. BARBIER, Directeur, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois



LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILLAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram PARIS.

#### NOUVELLES (Suite)

de M, le professeur Marfan. - 13 octobre : Conférence de M. Rousseau. - 14 octobre : Conféreuce de M. Marcel Pinard, - 15 octobre : Conférence de M. Lévy-Solal, -17 octobre : Conférence de M. Henri Lemaire. - 18 octobre : Conférence de M. A. Guillon. - 19 octobre : Conférence de M. Lesné. - 20 octobre : Conférence de M. Méry. - 21 oetobre : Couféreuces de M. A. Guillon et de M. Léon Bernard.

Chaque jour, visite d'un établissement d'assistance infantile, Droit d'inscription : 50 francs.

Office public d'hygiène sociale du département de la Seine. - Par arrêté préfectoral, ont été désignés pour faire partie du Conseil de surveillance de l'Office public d'hygiène sociale du département de la Seine pour la période s'étendant jusqu'au 24 juillet 1924, MM. Léon Bernard, Bezançon, Letulle, professeurs à la Faculté; Gcorges Bit\_ terlin ; Dubief, médeciu inspecteur des sauatoriums de Bligny et de Montigny; Mourier, directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique; Sergent, membre de l'Académie de médecine ; Thierry, chef de désinfection de la Ville de Paris,

L'examen médical des aviateurs. - D'après l'Echo de Paris, le service de la navigation aérienne vient de créer à Bordeaux un nouveau centre d'examen médical pour le personnel navigant de l'aérouautique civile.

Ce centre d'examen fouctionne sons la direction du Dr Cruchet, professeur à la Faculté de médecine de Bor deaux

Rappelous qu'aux termes de la couveution du 13 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérieune internationale et du décret du 8 juillet 1920 réglementant la navigation aérienne en Prance, l'examen médical devant une commission spécialement désignée est une condition iudispensable pour la délivrance et le maintlen des brevets du personnel de l'aéronautique civile, brevet s dout doivent être obligatoirement pourvus les membres du personnel navigant faisant partie de l'équipage d'un

Jusqu'alors, une seule commission d'examen fonctionnait au Bourget. Le centre médical de Bordeaux est destiné à faciliter les examens du personnel navigant dans le sud-ouest de la France. Ultérieurement, un troisième centre sera créé à Moutpellier, afin de donner les

mêmes facilités aux membres du personnel navigant résidant dans le sud-est.

Les médecins lyonnais. --- Un groupe amical d'une ciuquantaine de médecins d'origine Ivonnaise ou avant fait leurs études à la Faculté de médecine de Lyon, et résidant à Paris, s'est constitué depuis plusieurs mois

Le but du groupement est d'entretenir entre ces confrères des relations cordiales, grâce à des dîners qui ont lieu en principe tous les deux mois.

Le prochain diner est fixé au premier lundi d'octobre. Pour renseignements, s'adresser à MM. Bovier, 24, rue de l'Yvette (XVIº arr.); Fischer, 45, rue Lecourbe (XVº arr.) : Iodka, 72, avenue de la République (XIº arr.). Chambre syndicale des pharmaciens de la Seine, 5, rue des Grands-Augustins (VIo). - Le nouveau bureau

est ainsi composé :

Président : M. Cordier, 27, rue de la Villette (XIXº) ; vice-président : M. Postel, 30, rue Bobillot (XIIIº) ; secrétaire général : M. Miesch, 228, boulevard de la Villette (XIXº); secrétaire adjoint : M. Berthet, 2, rue Ramey (XVIIIº); trésorier : M. Fayet, 304, rue Saint-Jacques (Wo); archiviste: M. Guimond, 20, place de la Mairie (parc Saint-Maur).

La gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919, - Sur la proposition du directeur des affaires départementales, le préfet de la Seine vient de prendre un arrêté instituant à la préfecture de la Seine, par application des articles 14 et 19 du décret du 26 septembre 1919 et des instructions ministérielles du 11 juin 1921, une Commission de contrôle. Cette Commission comprendra deux médecins et un pharmacien, Elle sera présidée par le chef du bureau chargé de l'application des dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 à la préfecture de la Seine : le rédacteur attaché à ce service exercera les fouctions de secrétaire.

Elle sera chargée de la vérification des notes d'honoraires des médecins et des factures des pharmaciens délivrées en application de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919, ainsi que des diverses opérations de contrôle prévues au décret du 26 septembre 1019.

Pour ces divers services, porte l'article 5 de l'arrêté,



#### Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) METAIRIE LAC LEMAN . ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET



#### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

## VICHY CELESTINS



### CONSTIPATI

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

Artério-Sclérose Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Mephro-Scierose, Goutte Saturnisme

LEUR DES HYPOTENSEURS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# ttophan-Cruet

en cacheta dosés à 0.50 cm. (3 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons
PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

#### NOUVELLES (Suite)

les membres de la Commission de contrôle percevront des indemnités calculées sur les bases suivantes :

« Pour les médecius, soixante-quinze centimes pour cent francs (o fr. 75 p. 100) sur les mémoires étudiés, plus dix francs pour cent francs (10 p. 100) sur les erreurs relevées, avec un minimum annuel de sent mille francs (7 000 francs) et un maximum de dix mille francs (10 000 francs).

Pour le pharmacien, mêmes conditions, avec un minimum de neuf mille francs (9 000 francs) et un maximum de douze mille francs (12 000 francs).

Les frais de déplacement seront remboursés suivant états visés par le président de la Commission et arrêtés par le Préfet.

Congrès international de protection maternelle et infantile. - Par suite du vœu émis par la conférence de mai 1920, la Ligue contre la mortalité infantile a décidé de convier toutes les personnes s'intéressant à la puériculture à un Cougrès international, qui se tiendra à Paris, les 6, 7 et 8 juillet 1922.

PROGRAMME DES QUESTIONS. - 1re section : Protection de la mère avant et pendant les couclies. 1º Les cousultations de grossesses : De Devraigne, accoucheur des hôpitaux de Paris ; 2º Organisation de l'acconchement à domicile; M11c Chaptal, présidente de l'Union maternelle et infantile de Plaisauce. - 2º section : Protection de la mère nourrice, io Hospitalisation des mères nourrices pendant la guerre: Mmº Pallu; 2º Protection de l'ouvrière nourrice : Mme Letellier, inspectrice du travail au ministère du Travail ; 3º Les asiles pour mères nourrices : Mme la comtesse Hocquart de Turtot et Dr Schreiber. - 3º section : Protection de l'enfant séparé de la mère. 1º L'élevage en commun : Dª Théroude ; 2º L'enfant né de parents tuberculeux : Dr Armand-Delille, médecin des hôpitaux de Paris, secrétaire général de l'œuvre Grancher. - 4º section : Assistance et cuseignement. 1º Participation des œuvres privées à l'assistance maternelle et infantile : M. Desvouges, de la Mutualité materuelle : 2º Le rôle des cousultations de nourrissons dans l'application des lois d'assistance : M. Marois, directeur de l'Assistance publique à la préfeeture de Seine-et-Oise; 3º Les visitenses d'hygiène infantile: De Chatin, médeciu honoraire des hôpitaux de Lyon, professeur agrégé à la l'aculté de médecine.

DIVISION DU TEMPS .- Jeudi 6 juillet, 9 heures : ouverture du Congrès ; 14 heures : séance. - Veudredi 7 julilet, 9 heures et 14 heures : séances. - Samedi 8 juillet, 9 heures : organisation d'une Association internationale de protection maternelle et infautile ; après-midi ; visite des divers établissements de puériculture ; 20 heures ; banquet. - Les organisations étrangères sont invitées à désigner un délégué chargé d'exposer leurs vues sur les questious posées. - Tout congressiste qui désire faire nue communication est prié de s iuscrire auprès du secrétaire géuéral. - Un comité de dauses recevra les femmes des cougressistes.

Manufacture nationale des Gobellns. - Un décret inséré au Journal officiel fixe à 1 200 francs, payables à raison de 100 francs par mois, l'indemuité annuelle allouée au suédecin chargé du service médical de la manufacture nationale des Gobelins.

Médecins sanitaires roulants. - La Presse médicale rapporte que le gouvernement japonais a décrété que le train principal partaut de Tokio serait pourvu d'un service médical.

Hygiène alimentaire et enseignement ménager. - Sur le rapport de M. Rebeillard, au uom de la 4º comuissiou du couseil municipal de Paris, ce couseil a décidé la création, à titre d'essai, d'un cours d'hygiène alimentaire qui scrait ajouté au cours uormal d'enseignement ménager de la Ville de Paris.

Un crédit de 4 500 francs a été voté, pour le paiement, pendant l'anuée scolaire 1920-1921, de trente conférences et séances.

Institut municipal d'électrothéraple. -- Le conseil ununicipal de Paris en a décidé la construction, sur un terraiu de 454 mètres carrés, situé à l'angle de la rue Jules-Bretou et du boulevard Saint-Marcel (XIIIe). Les dépenses prévues et votées s'élèvent à la somme totale de 1 185 781 francs.

Prix de la Société de médecine de Paris. -- En décembre 1921, la Société de médecine de Paris décernera le prix Duparcque (3 000 francs) à l'auteur du meilleur mémoire en frauçais sur les moyens d'apprécier l'as tivité fonctionnelle du foie ; leur application à la médecine, à la chirurgie et à l'obstétrique. Les mémoires inédits et anouymes doivent être déposés avant le 15 octobre au siège de la société ou chez le secrétaire général, Dr P. Blondin, 3, rue Cernuschi.

Le prix Guillou (300 francs) sera décerué au meilleur travail manuscrit ou imprimé sur les maladies des voies

Salson thermale d'Enghien. - En raison de l'affluence des malades, l'Etablissement thermal, qui devait fermer le 30 septembre prochaiu, restera ouvert jusqu'au 15 octobre.

Séance annuelle de la Soeiété de psychothérapie. - La viugt-quatrième réuniou annuelle de la Société de psychothérapie aura lieu le mardi 18 octobre à 4 heures et le mercredi 19 à 10 henres; 49, rue Saint-André-des-Arts.

- L'ordre du jour comporte :
- 10 L'œuvre psychologique du Dr Jules Voisin:
- 2º L'éloge des membres morts peudaut la guerre;
- 3º Questions générales : a La psychothérapie, ses progrès et son orientation actuelle. b Le rôle de la race en pathologie nerveuse et mentale;
  - 4º Communications individuelles.

MCHTACU, 49, Bool. de Pért-Royal, PARIS

#### **FOMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.04) GOUTTES (Xg=0,01) PILULES (0,01) AMPOULES (0.02)

OMNIES

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### Dragées DU DR. Hecqu u Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-AN (4 à 6 par jour) | NE VOSIS!

#### NOUVELLES (Suite)

Adresser les adhésions et les titres de communication à M. le Dr Bérillon, secrétaire général, 4, rue de Castellane, Paris (VIIIe).

La séance du mardi 18 octobre sera suivie du banquet annuel

Enseignement oto-rhino-laryngologique (Hôfital, Saint-JOSEPH). - Sous la direction de M. Georges Laurens, chef de service oto-rhino-laryngologique, et avec le concours de ses assistants : MM. Hubert et Girard, le fouctionnement du service est organisé de la façon suivaute, à partir du 1er octobre 1921 :

Consultation: Mardi, jeudi, samedi à 10 heures. Opérations : Vendredi à 10 heures.

Petites interventions : Lundi à 10 heures.

Pansements: Tous les matins à 9 h. 30.

Enseignement, - Deux cours cliniques seront faits à partir du 17 octobre : 1º un cours élémentaire, en ro leçous, à l'usage des médecins et étudiants désirant acquérir les notions indispensables en oto-rhino-laryngologic; 20 un cours de technique en 26 lecons, pour les médecins dési-

rant se spécialiser. Le cours élémentaire commencera le lundi 17 octobre à 9 h, 15 lc matin. Il aura un but essentiellement pratique et aura surtout en vue le diagnostic et le traitement,

Le cours de technique en 26 leçons, commencera le jeudi s novembre.

Le programme détaillé des cours est affiché dans le service

Le nombre des places est limité. Se faire inscrire le matin, dans le service du Dr Georges Laurens, à l'hôpital Saint-Joseph, auprès des assistants.

Avis. - A céder, après décès, bonne clientèle médicale. Condition matrimoniale accessoire, M. Pauleau, notaire, à Masseube (Gers).

#### MEMENTO CHRONOLOGIOUE

1er OCTOBRE. — Marseille. Inscription des candidats pour les postes de directeur de la santé et de médecins de la santé à Marseille.

1et OCTOBRE. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de prosecteur à l'amphithéâtre des hôpitaux (Assistance publique, 3, avenue Victoria).

16 OCYOBEE. — Paris. Hôpital Broca. Ouverture du cours de perfectionnement de gynécologie de MM. les Dr. DOUAY, HALLER et MOSSÉ.

rer OCTOBRE. — Paris. Quverture du registre d'ins-cription au secrétariat de l'École dentaire française, 29, boulevard Saint-Martin.

107 OCTOBRE. - Marseille. Réouverture de l'École d'application du service de santé des troupes coloniales. 107 OCTOBRE. - Paris. Ouverture, à la Faculté de

médecine, du cours de technique histologique de M. le professeur Pranant. 3 OCTOBRE. - Paris. Clôture du registre d'inscription

pour le coucours de pharmacien de la Maison mater-nelle nationale et de l'asile national des convalescents. 3 OCTOBRE. — Strasbourg. Ouverture du 11º Congrès de l'Association professionnelle des médecins, chirurgiens

et spécialistes des hôpitaux de France. 3 OCTOBRE. — Paris. Ouverture du cours de l'Institut de médecine coloniale de Paris.

3 OCTOBRE. - Paris. Hôpital Saint-Louis. Ouverture du cours complémentaire de dermatologie sous la direction de M. le professeur JRANSRIME.

3 OCTOBRE. — Strasbourg. Ouverture du Congrès de médecine.

3 OCTOBRE, — Strasbourg, Ouverture du Congrès de chirurgie et du Congrès d'urologie,

3 OCTOBRE. - Strasbourg. Hommage au professeur Boeckel.

3 OCTOBRE. -- Bordeaux. Ouverture du concours de l'externat des hôpitaux de Bordeaux.

3 OCTOBRE. - Paris. Ouverture des travaux pra-tiques d'histologie sous la direction de M. le Dr Branca. 4 OCTOBER. — Bordeaux. Ouverture du concours de l'internat des hôpitaux de Bordeaux.
4 OCTOBER. — Laud. Concours sur titres pour l'emploi d'inspecteur d'hygiène de la Mayenne.

4 OCTOBRE. - Paris, Séance de réouverture de l'Aca-

démie de médecine. 5 OCTOBRE. - Paris. Préfecture de police. Concours

de médecin suppléant au service médical de nuit 5 OCTOBRE. — Besaucon. Clôture du registre d'ins-cription pour le concours de suppléant des chaires d'aug-

tomie ct de physiologie. 5 OCTOBRIL — Caen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléaut des chaires d'anatomie

et physiologie.

5 OCTOBRE. — Strasbourg. Réunion de la Société d'or-thopédie.

6 OCTOBRE. — Poitiers. Dernier délai d'inscription pour le concours de suppléant des chaîres de physique et de chimie à l'Ecole de médecine de Poitiers.

et de chiline a l'Acole de medecine de Potiers.

8 october. — Paris. Séance de réouverture de la Société d'études scientifiques contre la tuberculose.

9 October. — Paris. Hôpital Saint-Antoine, Ouverture du cours de radiologie médicale de M. le D' BECLÈRE.

10 OCTOBRE. — Paris. Assistance publique. Ouverture du registre d'inscription pour le concours du prix Fillioux.

10 Octobre. — Marseille. Ouverture des cours de

vacauces de perfectionnement.

12 Octobrit. — Paris. Hôpital Saint-Louis. Ouver-

ture du cours de médeciue coloniale par M. le professeur JEANSELME. 12 OCTUBRE. — Paris. Hôpital Saint-Autoinc. Ouver-ture du cours de vacauces de radiologie médicale par

M. le Dr Béclère. 12 OCTOBRE. — Montpellier. Clôture du registre d'ins-

cription pour les concours de chefs de clinique de chi-rurgie, obstétrique, médecine infantile, oto-rhino-laryngologie, maladies nervouses, voies urinaires.

13 Octobre. — Paris, Amphithéâtre d'anatomie des

hôpitaux. Concours de l'adjuvat.

13 Octobre. — Marseille. Clôture du registre d'ins-

13 OCTOBRE. — Marssule. LIDIUEC du registre d'inscription pour le concours de chef des travaux d'auatomie et physiologic.
15 OCTOBRE. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'internat de la maison départementale de Nanterre.

15 OCTOBER. — Paris. Ouverture des cours de l'École de puériculture (rue Desnouettes), à 9 h. 30.

15 OCTOBER. — Paris. Clôture du registre d'inscrip-

tion pour le concours du prix l'illioux et dernier délai pour le dépôt des mémoires (Assistance publique).

15 OCTOBER, — Paris. Fermeture du registre d'inscription à l'École deutaire frauçaise, 29, boulevard Saint-

Martin 15 OCTOBRE. - Marseille. Clôture du registre d'ins-

ription pour le concours de chef des travaux de pharmacie et de chimie biologique.

15 Octobre. — Paris. Deruier délai pour l'envoi des mémoires pour les prix de la Société de médecine de

16 OCTOBRE. - Paris. Clinique Baudelocque. Cours complémentaire de pratique obstétricale, par les DraLévy-Solal, Vignes, Pinard, Clrisz. 17 OCTOBRE. - Paris. Concours de l'internat des

hôpitaux de Paris, épreuves définitives. 17 OCTOBRE, — Paris. Ouverture du cours de gastro-entérologie de M. le professeur CARNOY, à l'hôpital

Beaujon

17 OCTOBRE. — Paris. Institut Zauder, démonstra-tions pratiques de physiothérapie, par MM. les Drs San-DOZ et GIRAUDEAU

17 OCTOBRE. — Paris. Ministère de l'Hygièuc, ouver-ture du coucours sur titres pour la place de pharmacieu de la maison maternelle nationale de Charenton et l'asile des convalescents.

17 OCTOBRE. — Montpellier. Concours pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et cliuique chirurgicales à l'École de médecine de Marseille.

17 OCTOBRE. — Marseille. Concours de l'externat

17 OCTOBRE. — Marssille. Concours de l'externat des hôpitaux de Marscille. 17 OCTOBRE. — Bordeaux. Ouverture des conférences de chirurgie infantile et d'orthopédie de M. le D' ROCHER, à l'hôpital des Enfants.

#### VARIÉTÉS

#### LEURS MÉDECINS SURHOMMES

Sedare dolorem opus divinum, nous enseigne Hippocrate. Oui, calmer la douleur, à défaut de toujours pouvoir la guérir, est œuvre, sinon divine, du moins pie et humaine. En formulant cet aphorisme, le grand vieillard de Cos n'a certes fait, en l'espèce, qu'exalter l'inclination éprouvée par l'homme, dès qu'il s'est affranchi de l'état nature et qu'il a eu recu en partage la lueur humaine de l'altruisme et de la pitié, à porter secours aux siens d'abord, puis à son semblable ensuite, frappés par le mal. Qu'en agissant ainsi, il n'ait fait, comme le veut cet impi toyable analyste, La Rochefoucauld, qu'obéir au plus égoïste des sentiments, le poussant à gémir sur lui-même à travers son semblable et à ne lui porter aide que dans l'espoir de réciprocité, admettous encore, et rendons hommage, quand même, au résultat. Grâce à ce sentiment, depuis qu'il y a des honunes et qui pensent et qui sentent, il en est donc certains qui se sont donné cette fonction de cousoler, de panser leurs semblables. Tout d'abord ce furent des prêtres. La médecine en effet, comme la plupart des autres arts, est née dans les temples. Ensuite, par une sorte de division obligée du progrès social, les prêtres ont gardé pour eux les soins de l'âme et abandonné le corps aux laïcs, aux médecins.

Si nous voulious évoquer, sclon le mode grandiloquent de Bossuet, parmi les peuples de l'antiquité, le nom de leurs médecins qu'ils nous ont transmis auréolés de gloire et de reconnaissance. nous n'y saurions satisfaire. Qu'il nous suffise seulement de rappeler chez nous, en passant, le nom de notre grand Ambroise Paré, aussi grand, à notre avis, par sa précieuse découverte de la ligature des vaisseaux, que par sa sublime et humble affirmation: « Te le pansai, Dieu le guarit ». Ainsi donc, au cours de la lente et douloureuse marche de l'humanité, entrecoupée, périodiquement, de ces grandes crises de barbarie que sont les guerres, il s'est toujours trouvé des hommes, des médecins, qui se sont penchés sur les maux, qui ont pausé les plaies et dont la loi suprême fut le salut des malades : Salus ægroti suprema lex. Et cela, dans cette nuit de la marche du monde vers une aurore lointaine de civilisation, jetait, de-ci, de-là, une lueur d'humanité qui laissait espérer une perfectibilité possible de l'homme et marquait une supériorité sur l'animal, si rarement altruiste de par son asservissement à la nature.

A cet emploi, à ce sacerdoce, la caste médicale

gagna: respect, honneur et quelquefois même reconnaissance. Si bien que notre génial Descartes n'a pas craint d'affirmer, dans son Discours de la méthode : « S'il est possible de trouvér quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages, c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. » En conséquence, non seulement il estimait l'action de la médecine bienfaisante. mais encore susceptible d'aider à gouverner les hommes. Ce prestige du médecin, uous le voyons croître avec sa science certes, mais surtout avec sa puissance d'altruisme, sa dépense de pitié, Et, en passant, saluons entre tous les grands noms qui sont notre orgueil, celui de Larrey, de celui qui ne craignit pas, un jour, de résister au César triomphant et défiant, pour sauver la vie de quelques pauvres soldats. Vint enfin la Convention de Genève qui proclama, pour le monde civilisé, sacrés dans la guerre : les blessés, les vieillards, les femmes, les enfants, les ambulances et les hôpitaux. En foi de quoi, de par le monde, la petite croix rouge dont nous admirions, l'autre jour, de précieux exemplaires dans la belle collection de médailles de M. le professcur Gilbert, à l'exposition de l'Histoire de la médecine, s'en fut continuer et ranimer l'œuvre de charité instaurée par la grande croix du Christianisme.

Peu de temps après éclata la guerre de 1870; de suite, le peuple allemand se mit hors et audessous des lois d'humanité et, au mépris des engagements pris et signés, leurs soldats tirèrent sur nos ambulanzes, bombardèreut nos hòpitaux, n'atanument le Val-de-Grâce, bien recomaissable à son dôme; il est vrai que pour des artilleurs cela était un but facile et tentant. Une protestation en appela des principes de la récente convention de Cenève, mais inutilement.

Plusieurs lustres passés, une civilisatiou florissante, une culture en appareuce raffinée avaient fait croire, par la suite, à un dernier accès de barbarie de la race germanique, lorsque éclata l'effroyable catastrophe de 1914. Ce que fut cette terrifiante crise de barbarie, pendant les quatre angoissantes années qu'elle dura, nous ne le savons que trop. Tous les grands principes de droit et d'humanité furent foulés aux pieds et tout ce que protégeait la croix rouge : malades, blessés, infirmières, médecins furent achevés, fusillés, assassinés, les hôpitaux iucendiés et les navires-hôpitaux coulés. Tout cela avec une joie sauvage, une jactance sadique! Folies sanguinaires, fatales, des champs de bataille, me dirat-on, Nullement. Le nombre et l'horreur des crimes commis, froidement, à l'arrière, ne leur cèdent en

MÉDICATION RADIO-ACTIVE



#### **OPOTHÉRAPIE** INJECTABLES SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

#### YPOPHYSAIR

DOSAGE: I. Correspond ale lobe postérieur d'hypophyse de bozast SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe Enteriour ou Glande totale

SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

FT TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ("ESSENCE")

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE PARIS



Quino-Saliculate de Puramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

PHILOSOPHIE BIOLOGIQUE

#### LA GENESE DE L'ÉNERGIE PSYCHIQUE

Par DANYSZ, de l'Institut Pasteur

1921, 4 volume in-S de 236 pages avec planches...



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elle-même : la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigoureuse.

Solution au 1/1000 | Flacons de 10 et 30 c.c. LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8-)

#### VARIÉTÉS (Suite)

rien. Je n'en veux pour preuve que celui-ci qui fut relaté par la presse en son temps.

Dans un pays envalii par les Allemands et occupé par eux, une Française était restée. Enceinte, le moment de son accouchement venu, un médecin-major allemand consentit à l'assister. Celle-ci. sa délivrance faite, ne savait comment remercier ce médecin. Après lui avoir témoigné sa profonde reconnaissance, elle s'offrit à l'honorer. Ce à quoi celui-ci répondit par un refus, affirmant qu'au reste, il était payé. Cette femme crut qu'il entendait parler, sans doute, de sa solde, et puis elle songea, ayant probablement apprécié quelqu'un de ces médecins de son doux pays de France, pour lesquels la satisfaction du devoir accompli et le témoignage de reconnaissance manifesté, sont, peut-être, le paiement qui les honore le plus, elle songea donc, que, certes, il devait en être de même pour un médecin allemand.

En sonâme simple, elle pensait que tous les médecins devaient se ressembler dans le secours à porter et que la nationalité, chez eux, s'effaçait, passait à l'arrière-plan, Hélas ! elle devait apprendre, cruellement, quelle haine empoisonne à iamais cette race! Avant, en effet, voulu contempler son enfant et lui donner ce plus beau d'entre les baisers : le premier baiser de la mère au petit être auquel elle vient de donner le jour, elle constata qu'il ne le verrait jamais : le médecin allemand lui avait crevé les yeux ! Il s'était payé, il était payé pour cela ! Que des soudards ivres et fous, des soldats, voire des officiers, aient commis de pareilles monstruosités, telles que de couper des mains d'enfants, de trancher des seins de mères ou d'éventrer de vieilles femmes, après les avoir souillées, passe! Avec eux nous sommes en pleine barbarie, en pleine bestialité. Mais un médecin, commettre un pareil crime? Un médecin, c'est-à-dire celui que sa fonction, confinant à celle du prêtre, doit tendre à élever au-dessus des vilenies humaines, dont le devoir et la science doivent s'accorder pour tâcher à réparer les folies et les crimes des hommes! Mais que d'autres aboninations à la charge des médecins allemands ne nous ont pas été révélées par les rapports édités au cours de la guerre: amputations, mutilations injustifiables, injections suspectes. A ce propos, voici quelque temps, un de mes amis, le DrC. de la C..., bien connu et estimé de notre corps médical, ayant perdu un fils aviateur au-dessus de Metz, me racontait que l'édition de ces rapports avait été non seulement interrompue, mais que, par surcroît, sous prétexte de ne pas risquer d'envenimer davantage les haines suscitées par les horreurs commises et constatées, ceux ci étaient. devenus introuvables. Nous connaissons, tous, des éditions gênantes ou accusatrices qui disparaissent comme cela ab ovo. Aussi bien, je n'ignore pas non plus qu'il est encore des Français qui, égarés par de pitoyables théories, intoxiqués par un sentimentalisme à rebours, voire aveuglés par un mercantilisme insatiable, vont proclamant que le peuple allemand est innocent de tout cela et que, en tout cas, on ne peut toujours demeurer en guerre et qu'il faut à tout prix oublier. Allez donc, malheureux inconscients, dire aux pères, aux mères, aux femmes, aux enfants, qui ont donné leurs I 500 000 êtres les plus chers, pour sauver votre vie et vous garder vos affaires florissantes, oui, osez aller leur dire d'oublier! Allez voir, un peu, si les Allemands. eux, oublient leur défaite et comment, dans l'espoir d'une revanche prochaine, ils cultivent leur haine, ce sentiment essentiellement national, que leurs poètes ont chanté sur tous les modes, ce sentiment, à propos duquel leur grand Bismarck répondait, un jour, à quelqu'un qui s'informait s'il avait bien dormi : « Non ! j'ai haï toute la nuit!» Les autres peuples peuvent avoir des antipathies, des animosités, des aversions même; seul, comme l'a dit fort bien H. de Régnier, l'Allemand « hait, non point d'une haiue noble et farouche, faite du souvenir de l'outrage et de la suémoire de l'injure, mais par convoitise, par envie et, ce qui est plus, par principe, car dans la haine il croit trouver la force ». Eh bien! c'est cette haine féroce, aveugle, au point d'en être folle, que viennent de laisser éclater, ces jours-ci, les médecins allemands de Silésie, lorsqu'ils ont · décrété, ainsi que nous l'apprend leur journal le Lokal Anzeiger, de refuser tous soins, tout secours aux Français qui pourraient en avoir besoin !

Vous avez bien lu, médecins français, ce que se disposent à faire vos confrères allemands : rien moins, n'est-ce pas, que nous faire reculer aux premiers âges de l'animalité.

Volontiers, avec notre douceur latine un peu sceptique, lorsque nous nous trouvons en présence de monstruosités dépassant notre entendement de justice et de pitié, nous évoquons l'adage latin : ques vult pedree I pupite demental, Or imputer cela à folie, serait de notre part une grave erreur de psychologie, grosse de graves conséquenees. Oyez plutôt ce que, tout en me rendant, durant la guerre, à mon ambulance, j'ai trouvé en relisant Nietzsche, leur surhomme, dans l'œuvre duquel se trouve si bien expliquée et exprimée leur folie sanguinaire d'orgueil et de haine. Oyez ce qu'il fait dire à Zarathoustra :



STR

T

#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

#### FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOS - GERMAITIME - GROEDSE - RIZHE - SHAMEROSE - AVENUSE, FTC. DERÉALES JAMEST pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. chure et échantillons sur demande, M° JAMMET, 47, Rue de Miromeshi, PARIS

T

R

# Castro Sodina

ODINOT, Ph→ - PARIS, 25, Rue Vanesur

GRANULÉ SOLUBLE , Bic - Phosph. - et Suif. de Soude

a colo todo les menue a joun dens un verre d'esc.

Nouveau Traité de Médecine GILBERT et CARNOT

#### MALADIES DES REINS

Par les Dr. JEANSELME, CHAUFFARD, AMBARD, LAEDERICH,
Professeurs des Facultés de médecine de Paris et Strasbourg, Médecin des hôpitaux de Paris,

PRODUIT FRANCAIS - FARRICATION FRANCAISE

# Atophan Cruel

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 haures)

Littérature et Echantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES



#### LA SANGLE OBLIQUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES
est une conception

#### ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

#### DRAPIER ET FILS

BANDAGISTES-ORTHOPEDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Ist)
Téléphone: Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

#### VARIÉTÉS (Suite)

« Vous devez être ceux dont l'œil cherche toujours un ennemi - votre ennemi. Et chez quelques-uns d'entre vous il y a de la haine à pre-

Et encore : « Vous devez aimer la paix comme un moven de guerres nouvelles. Et la courte paix plus que la longue, » Et enfiu : « Ouand votre âme grandit, elle devient impétueuse, et dans votre élévation il y a de la méchanceté, je vous connais. » Et en effet il les connaît bien, car il est leur prototype, leur surhomme et on ne saisit bien la psychologie du peuple allemand qu'à travers son œuvre. En tout cas, s'il est écrit, dans le passé et dans la destinée de notre trop généreuse race, que nous soyons incapables de haine, soit! mais qu'au moins, par reconnaissance à nos I 500 000 glorieux morts, et à nos millions de blessés, nous n'oubliions jamais de nous souvenir, non plus que de protester, à la face du monde, lorsque sont jetés de pareils défis aux lois de l'humanité. Et l'estime qu'il serait bon, qu'il serait juste, qu'en l'espèce, tout le corps médical français fit bloc par les voix unies de son Académie de médecine, de ses sociétés savantes, de ses sociétés corporatives et syndicats de praticiens, pour dénoncer ces médecins allemands à la barre du monde civilisé et les rappeler au respect de notre art, et de ce noble rôle de médecin qui faisait dire à Homère que: « le médecin équivaut à un grand nombre d'hommes » PAUL RABIER.

#### NOTES D'ÉDUCATION PHYSIQUE

#### La gymnastique.

La gymnastique recherche le développement harmonieux et normal de l'homme par la pratique d'exercices raisonnés et définis d'avance, dans leur forme, dans leur exécution et dans leur influence (Ling).

C'est la science raisonnée des mouvements du corps humain et son application à l'éducation générale (Docx).

Elle comprend une partie éducative, et une partie d'application:

Dans la gysmnastique éducative, il s'agit d'apprendre la tenue fondamentale correcte, d'assurer par un choix progressif de mouvements simples, amples et correctement exécutés le développement harmonique des muscles et des organes internes, spécialement de l'appareil respiratoire; enfin de créer un fonctionnement économique des muscles par la création et la mise en jeu de centres neuro-moteurs multiples.

Aucun système de gymnastique n'a eu, avant Ling, la préoccupation de satisfaire aux conditions de corrélation qui unissent le fonctionnement des muscles et celui des appareils circulatoire et respiratoire ainsi que du système nerveux.

L'ordre d'importance physiologique relative des différentes parties du corps est, d'après Hébert:

- I. Poumons et cœur;
- 2. Muscles qui fixent l'épaule en arrière, soulèvent les côtes et redressent les courbures de la colonne:
  - 3. Muscles abdominaux.
  - 4. Muscles des membres :
- Enfin, en assurant l'automatisme et la coordination; en développant les facultés psychiques. l'exercice aura ainsi créé l'économie des forces.

La gymnastique d'application développera ensuite les facultés acquises par les procédés éducatifs, donuera des résultats pratiques de force et d'habileté, fera connaître les exercices utilitaires (saut, course, lancer, grimper, etc.).

Suivant l'emploi que l'on fait, le même exercice pourra appartenir à la gymnastique éducative, d'application ou aux sports, selon que l'on recherche:

- 1º Le développement des organes, l'éducation et le perfectionnement des fonctions du corps: 2º L'utilisation pratique des facultés en vue
- d'obtenir un rendement moven:
- 3º La recherche du rendement maximum.

La gymnastique d'application recherche donc l'utilisation économique de la force acquise en vue de satisfaire aux multiples uécessités de la vie courante. Elle constitue un moyen d'éducation capital. Son but est pratique, utilitaire, humanitaire. 'L'acquis du sang-froid, du courage, de l'adresse et de l'endurance caractérise cette partie de l'éducation physique (Devos).

#### Les sports.

On appelle sport toute œuvre coordonnant une série d'actions physiques homogènes et raisonnées afin d'accroître l'adresse, le courage et la puissauce de l'homme (Paul Adam).

Le sport est la culture de l'effort personnel intensif allant jusqu'au risque (P. de Coubertin).

Les sports physiques consistent dans la culture de l'effort personnel intensif allant même jusqu'au risque, dont le travail synthétique est poursuivi méthodiquement et réglementé avec l'intention consciente d'aboutir au perfectionnement physique, intellectuel et moral de l'homme et dont le but final, tout en engendrant la sensation du plaisir physique, est la recherche de la supériorité sur autrui (Devos).



# SERUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules de 10° de Séram par

36

Sirop ou Comprimés de sang hémopoïétique

Alcerothérapie spécifique des <u>ANÉMIES</u> (Carnot)

B) Tous autres emplois du Sèrum de Cheval : HÉMORRAGIES (P.E.Weill) PANSEMENTS (R.Petit.)

ANEMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE, etc.

Echantillong, Littérature

21 RUE D'AUMALE. PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

Pratique des sports. — Les exercices physiques peuvent être utiles à condition d'être soigneusement adaptés aux dispositions conditionnelles du sujet. L'abus des sports crée un véritable état de diathèse sportif (Sollier).

Les exemples des excès sportifs abondent et les accidents qu'ils déterminent sont souvent graves et irrémédiables.

La Ligue belge d'athlétisme a empêché ces abus par une organisation rationnelle : les jeunes gens commencent par une période d'éducation physique générale. Après avoir été débutants, ils peuvent s'essayer à des épreuves d'aptitudes physiques de plus en plus difficiles. Mais le brevet final ne saurait être conquis que par l'individu qui a suivi cette progression fonctionnelle et éducative et qui peut réussir toutes les épreuves. La spécialisation à outrance; qui est la plus grande faute de notre époque, est ainsi combattue. Valeur et place des sports dans un programme.

 Développement des facultés d'observation et d'attention:

2. Initiative, courage, hardiesse;

Épanouissement des forces physiques.

Les sports ne donnent un rendement complet que s'ils constituent la phase d'application après la phase éducative. Ils seront l'application des procédés analytiques, la synthèse qui couronnera les efforts.

Il faut développer ses muscles pour faire du sport et non faire du sport pour acquérir des muscles (Heckel).

D' RENÉ LEDENT.

#### NÉCROLOGIE

#### HENRI BEAUNIS (1830-1921) Il convient de revenir par un hommage particulier sur

la mort dece vieillard de quatre-vingt-onze aus qui s'est éteint au Cannet le 11 juillet dernier et dont le souveuir retient l'admiration et des sineères regrets.

Car Henri Beaunis fût une grande et vaste intelligence qu'une activité quasi-fiévreuse affirma brillanmeut



Le professeur Henri Beaunis.

sur le triple domaine des sciences médicales, des beauxarts et des belles-lettres.

Avanttont, Il fint, à souépoque d'activité scientifique, un physiologiste remarquable, qui crée et organisa l'enscignement théorique et pratique de la physiologie à la 
Faculté de médecine de Naucy, es succédant à Kasse 
comme professer, lors du transférement, en 1872, de la 
Faculté de médecine de Strasbourg en l'aucienne capitude de la Lorraine, Lui-même s'était déjà distingué à

Strasbourg, dont l'Ikoole du service de santé militaire l'avait eu comme répétiteur de 1861 à 1870; car Beaunis avait d'abord embrassé la carrière de médecin militaire. C'est à la Faculté de Strasbourg qu'il fut nommé, après un brilant concours, agrégé des sciences automiques et physiologiques; c'est là qu'il débuta dans l'enseignement de la physiologie par un cours complémentaire très apprécié, l'au 1870, pendant le siège et le bombardement de Strasbourg, Beaunis était à l'hôpital militaire, au scrvice des blessés et des mulades qu'on y portait en nombre relativement grand. Puis il dut suivre, comme médecin-chef d'une ambulance, le 18° corpsé d'armé, dans les eampagnes douloureases de l'Eist et de la Loire. Il a d'ailleurs couté l'in-inême ses impressions relatives au siège de Strasbourg ainsi qu'aux campagues auxquelles il prit une vaillante par

A Naucy, Beaunis se douna tout entier à l'enseignement de la physiologie, aux travaux pratiques et aux recherches expérimentales se rapportant à la chaire qu'il illustra. Il fut le professeur spécialement qualifié pour consacrer une de ses leçons d'ouverture, celle de 1878, à Claude Bernard. Ou suit que sa curiosité s'étendit, à la munière des travaux de Bernheim, sur le donnine de la suggestion et de l'hypuotisme ainsi que sur la psychologie physiologique, recherches qu'il reprit an laboratoire des Hantes-Etudes de la Sorbonuc, après qu'il ent dâ, pour des raisons de santé, prendre sa retraiteprématurée comme professeur à la Paeulté de médérine de Naucy (1894).

Parmi les nombrenses publications issues du cerveau, de Beautis, onse rappelle du moisles livres, en particuler les Nouceaux Eldments de physiologie humaine (1). l'Evolution du système nerveux, le Somnambuliam pronogué et surtout les deux ouvrages de BRAUMS et BOUCHARD intitudés Proiss d'anatomie des dissection, qui fut traduié en espagnolet en italien, et Nouveaux Eléments'à "anatomie descriptive et d'embryologie, ouvrage dont la première édition remounte à 1807, dont la cinquiame parte en 1893, et

 Rdité chez J.-B. Baillière et fils, ainsi que les autres ouvrages de Beaunis.

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Taiéph, FLEURUS 13-07

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux

La Bouteille de 600 cms 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

HERZEN

# Guide formulaire de Thérapeutique

11º édition. 1921, 1 volume in-16. . . . . . .



#### ISOL TOILET POWDER

LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantillon, prix spéciaux aux médecins, maternités, crèches, etc., sur demande.

Société des Produits MIRMER, 33, rue Victor-Hugo, Bois-Colombes (Seine

#### APPAREILS ANTIPTOSIQUES

France et Etranges

SULVA "

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.





DÉBUT DU GONFLEMENT



Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

#### RERNARDON

13, rue Treilhard, PARIS (8)

TÉL. : WAGRAM 67-58

#### NÉCROLOGIE (Sutte)

dont, l'importance en fit, à l'époque, un ouvrage classique par excellence.

Beamis étaif, au surplus, un fin lettré dont la plume alerte alissé des pièces de théâtre en prose ainsi que des poésies, des drames et des fantaisies. Il cultivait avec amour la musique, la sculpture, la peisture. Il fut einfa un prototype d'esprit très cultivé, aimable et charmant. Sa belle existence fut bien remplie et elle se ternitia bien. S'il vit arracher l'Alsace à la France, il eut le temps et la joie d'assister à sa restitution. Lorsque l'Université de Strasbourg, redeveuue française, fut inaugurée de nouveau, le 21 novembre 1979, Beaunis fut nommé professeur honoraire de la Faculté de médecine. Il fut mêmie promu officier de la Légion d'honneur après un stage de quarante-neuf ans comme chevaller du même Ordre. A cetégard, on ne re montra pas pressé ; mais ce détail n'attentip pas la mémoire de Beaunis.

HORN.

#### VOYAGE MÉDICAL

LE XV° V. E. M. (4-15 SEPTEMBRE 1921)

Le voyage d'études médicales aux stations thermales qui était organisé chaque année au momeut des vacances par le regretté doyen Landouzy et Carron de la Carrière, a eu lleu cètte année, pour la première fois depuis la guerre, sous la direction scientifique du professeur Carnot.

Au départ de Pougues on avaient été réunis les 150 ad héreuts du voyage (chiffre non encore égalé), ou visite les petites stations de la Nièvre et de l'Allier : Saint-Honoré, Bourbon-Lancy et Bourbon-l'Archaubault. On gague par train spécial Vichy on un accueil somptueux était préparé : au grand bamquet offert par la Compagnie fermière, des toasts émouvants furent portés à la France par les participants étrangen; Ta natto-cas, à travers une ronte superbe, on alla visiter Sail-les-Bains. À près Viclay, Châtel-Guyon, où lor fut reçu par M. Clémentel; Royat, en pielin essor; Saiut-Nectaire, en voie de récragnisation sur des bases nouvelles; le Mont-Dore et la Bourboule enfin, où les houmeurs farent faits ou el sainze, M. Lequim, et le D' Moncogé, président de la Pédération thermade d'Auvergne, et qui l'un et l'autre avaient pris une grande part à la renaissance du V. E. M. On termine par Evaux, Néris, la Motte-Beuvron et son sanatorium.

A chaque étape des conférences furent faites alternativement par le professeur Carnot et le professeur agrégé Rathery, ainsi que par un des médecins de la station,



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le, plus sûr des Cures de Déchloruration
-SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosciérose, la présciérose, l'albuminurie, l'hydes cures ce médicament de choix des reméde le brightique les œdemes et la dyspnée, renle pour le force la systole, régularise le cours du sange de la serie de

thritisme et de ses manifesta tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

ooites de 24. — Prix : 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4; rue du Roi-de-Sicile

- Ces cachets sont en forme de cœur et

PRODUIT FRANCAIS

#### VOYAGE MÉDICAL (Suite)

donnant aux voyageurs des indications précises, et insistant sur la spécialisation nécessaire des différentes villes d'eaux. Les visites, par petits groupes, étaient conduites, par les médecius de la station, qui donnaient des explications fort intéressautes.

Le obté touristique du voyage avait été soigneusement enviaagée nu lumême, et est ent ît hu en îmovation. Pour étudier sur place les ressources climatiques et touristiques à la fois, on fit en auto-cars un circuit de plus de 400 kilomêtres à travers les monts d'Auvergne : le Puy de Dôme, le col de la Moreno, le col de Dyanne et les laes Chambon, la vallée de Chaudedrur; Besse, Murat, Condat, le Lioran et Vic-sur-Cère ; les routes en corniche du Falgou et du Puy Mary; Salers (où une réception toute couleur locale, avec danses du pays, avait été préparée). Maurine, Bort.

La caravane comportait 75 étrançera, comprenant surtout des Danois, des Hollandais, des Belges, avec des représentants roumains, suisses, italieus, anglais, grecs. De plus, un groupe de 18 Espagnols, conduits par le 19 Mathé, so joignit à la caravane à Vichy, à Durlol, à Châtel-Guyon et à Royat, et repartit ensaite pour les Pyraées, le chiffre considérable des voryageurs ue permettant pas anx retardataires de faire la randonnée d'Auvergue. De solides amitiés furent seellées avec uos amis du dehors, favorisant la propagande à venir, non seulement médicale et intellectuelle, mais touristique en France. L'organisation du voyage fut réalisée de main de maître par le DF Gerst

L'Office national de tourisme, les sociétés thermales, les municipalités et les syndients hôteliers intéressés, les Compagnies de chemiu de fer out contribute puissamment par leur appui matériel et moral au succès du vovage.

Le 150 V. E. M. a montré aux 150 médeeins français et étrangers qui le composaient des stations hydro-minérales en pleine activité et eu pleine croissauce. La plupart sont actuellement outiliées de façou remarquable ; d'autres complétent et transforment leur outillage, quelques-uues seulement out besoin de se moderniser. L'impression d'ensemble exprimée par nos amisétrangers, notamment après leur visite à Vichy, à Châtel-Guyon, au Mont-Dore. à la Bourboule, est particulièrement réconfortante. Ils rendent pleinement justice à l'effort français réalisé dans ce domaine, comme dans tant d'autres : ils uous gourmaudent affectuensement de nos perpétuels sentiments de dénigrement envers nous-mêmes, et n'hésitent pas à placer nos stations au premier rang de tontes, taut' par la nature de leurs eaux que par leurs installations " balnéaires et par leurs ressources touristiques,

Le 15° V. I. M a done, comme les précédents voyages, contribué à faire commaître et apprécier nos stations et servi par là même la cause de l'expansion française.



L. B. A.

PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C. 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### REVUE DES CONGRÈS

#### PREMIER CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES

Les séauces du premier Congrès international de médecine et de pharmacie militaires qui se sont tennes dans les vastes salles du Palais Moudial au Parc du Cinquantenaire, pendant les journées du 15 au 20 juillet, outétéun véritable succès pour le service de santé de l'armée

A pelue sorti du grand bouleversement de 1914-1918, avec ses cadres diminués et appanyris, il a néanmoins affirmé sa vitalité en menant à bien ce vaste projet conçu il y a près d'un an : rémir dans la capitale belge les représentants officiés de tons les exvrices de santié des armées du monde. Ce n'était pas là œuvre facile, etencore mons de coordonner tontes les bounes volontés pour arriver à recueillir les fruits de la coopération universelle.

Les résultats de cette première réunion sont tangibles, et les conclusions adoptées par le Congrés auront presque force de la : les problèmes les plus brilanits d'actualité y ont été étadiés par les personnalités les plus compétentes. Les autorités de demain ne pourront faire autrement que de s'inspirer de ces données, quand clies devrout décider de l'opportunité des grandes réformes que les peuples attendent, 'tont spécialement au point de vue des luttes antituberculeuse et autivéarérienne.

Elt co us sera pas la le moindre mérite du Service de anté de l'arunée d'avoir aiguillé nettement son activité vers les problèmes sociaux de l'heure: il atteindrait la peut-être à mie prépondérance manifeste; ce Congrés, qui en fut le point de départ, a d'alliurs déjà été qualifié comme étant un des moments de la renaissance de la médècine militaire.

M. l'inspecteur général du Service de santé, D' Wibin, après avoir fait l'historique des Intres ardues qu'ent à meur le Service de santé, pour le plus grandbien de nos soldats, a esquissé ce que sera cette renaissance. La nouvelle impulsion qu'il lui a donnée en réunissant ce Congrés a fini par aboutir à la consécration d'une coopération permanente entre les diverses nations qui s'étaient fait représenter à Purcelles.

Ces délégations étaient assez nombreuses pour qu'on puisse dès maintenant parler d'une collaboration moudiale et pour montrer quelle valeur il faut attacher aux conclusions adoutées à la suite de ces discussions.

Ce furent pour :

1,'Angleterre: Colonel E.-M. Pilcher; major A.-D. Stirling; surgeon Rear Admiral J. Chambers; surgeon Commander E.-T. Meagher.

Ponr la France: Médecin inspecteur général Sienr; médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Rouvillois; médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Sacquépée; médecin principal de 2<sup>e</sup> classe Picqué; médecin principal de 2<sup>e</sup> classe Uzac.

Pour le Maroe : Dr Lapin.

Pour l'Italie: Lieutenant-colonel Pilippo Caccia, licutenant-colonel de complément Mariano Carraccio, lieutenant-colonel Dante Ferrado,

Ponr le Japon : Médecin principal de 2º classe Kensa Oyama.

Pour les États-Unis d'Amérique : Commander medical corps U.-S.-Navy W.-S. Balubridge. Pour la Chine : Major général S.-H. Chnan.

Pour le Brésil : Médecin-major João Alfonzo de Sonza Perreira ; D. João Florentino Meira; D. Alarico Damazio; licutenant pharmacien Manoel Vicira de Fonseca Junior-

Pour l'Espagne: Commandant Augustin Van Baumberghen; commandant Mariant Gomez Ulla; capitaire plarmacien Antonio Gordon Moyano; major pharmacien Léopold Lopez Perez; Dr Nemerio Fernandez Cuesta y Porte.

Ponr la Suisse: Colonel Hanser, chef du Service de santé de l'armée suisse; lieutenaut-colonel Thomanu, pharmacien en chef de l'armée suisse; colonel Nieuhaus, médecin de division.

Pour la Suède : R. Erhardt, médecin en chef de 'armée suédoise.

Pour le Danemark : C.-T. Hansen, médecin inspecteur

chef d'E.-M. du Scrvice de santé de l'armée danoise. Pour la Hollande : Lieutenant-colonel A.-C. Ten Hove ;

capitaine J.-P. Hulk ; capitaine De Vrieze. Pour la Norvège : Reichborn Kjenuernd, médecin de

division.

Pour la Tchéco-Slovaquie: Colonel Louis Fisher, général Charles Franz, commandant Jeau Levit, D' Clément Zrunek.

Pour le Mexique : Dr Luis Rivero Borrel.

Pour le Comité international de la Croix-Ronge ; Drs d'Espine et Reverdin.

Pour la Ligne des Sociétés de Croix-Ronge : Colonel Ritchie.

Ponr la Pologue : Dr Dzierzowski.

Pour le Guatémala ; Dr Mannel Arrayo.

Pour la République Argentine : Lientenant-colonel

Nicolas Gaudino.

Pour le Chili: D' Marcos Donozo, D' Cifuentes.

Voici les conclusions adoptées par le Congrès pour chacune des questions mises à l'étude ;

Organisation générale du service de santé aux armées et rapports du service de santé militaire avec la Croix-Rouge.—1º le Congrés estime que tontes les mesures concernaut l'adaptation de la science médicale la collectivité militaire, ante en paix qu'à la guerre doivent être prises en collaboration intime entre le Commandement et le Service de santé.

2º Pour que, dans toutes les mesures où le permettent les circonstances militaires, la soit teun compte des consdérations médicales, sans lesquelles toute organisation santiaire est déficient, il est nécessaire que les représentants du Service de sauté fassent partie des étatsmajors an uéune titre que les officiers des armes, pour y traiter les questions intéressant leur service pour y traiter les questions intéressant leur service pour y

3º Il cest indispensable que dans chaque grande unité, sous l'autorité du Commandement, les représentants du Service de sauté, en accord avec lui et en liaison avec les autres services, dient qualité pour élaborer les ordres se rapportant an fonctiouuement du Service de sauté dans tontes ses modalités, pour en assurer la trausuission et pour en surveiller l'exécution.

4º En temps de guerre il importe que des conseillers techniques médicanx, choisis parmi les spécialistes

# IODO - BENZOMETHYL - FORMINE RHUMATISMES DEFORMANTS SYPHILIS TUBERCULOSE CORTIAL

AMPOULES LABORATOIRES CORTIAL - PARIS-125 Rue de Turenne - COMPRIMÉS

COMMUNICATIONS : SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX DE PARIS, Mars 1919 et Mai 1920.

#### QUATRE LEÇONS SUR LES

#### SÉCRÉTIONS INTERNES

par E. GLEY

. 7 fr.

#### PRÉCIS DE PATHOLOGIE EXTERNE

MEMBRES

BIBLIOTHÈQUE DU DOCTORAT GILBERT et FOURNIER

A. GILBERT et P. CARNOT -- TRAITÉ DE MÉDECINE

#### MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le Dr BALZER Médecin de l'Hôpital Saint-Louis

Nouvelle édition (9° tirage) entièrement refondue

ACIDE THYMINIOUE

UROTROPINE

LYSIDINE

# DIATHESE URIQUE

Littérature et Echantillens LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 50, Rue Rennequin, PARIS

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

médecins, chirurgieus, hygiénistes, chimistes, hautement qualifiés par leur autorité scientifique, soient adjoints aux représentauts du Service de santé responsables vis-à-vis du haut Commandement,

- 5º Tout le personnel de la Nation exerçant une profession médicale, est invité à se préparer au rôle spécial qui en temps de guerre doit être dévolu à chacun suivant sa couné tence.
- 69 Le matériel utilisé par le Service de santé pour le tratsport, l'évacuation et le traitement des blessés et pour la composition des formations sanitaires et des organes techniques qui s'y rattachent doit être coup; suivant tous les progrès de l'industrie et de la science dont ils suivent l'évolution. Sa constitution en nombre suffisant dès le début des hostilités doit être assurés.
- 7º Dans les coustitutions d'organismes pour l'étude des questions chimiques qui s'imposent dans toutes les armées, il importe que l'on tienne compte des compétences particulières que se sont acquises les pharmacieus militaires

Gaz de combat. — Votre commission soumet le texte que voici à vos délibérations :

- Le Congrès international de médecine et de pharmacie militaires formule les résolutions et vœux suivauts :
- 1º II est de la première importance qu'au cours de la guerre, le traitement des gazés soit organisé dans des formations sanitaires spécialisées, très mobiles et établics dans le voisinage immédiat du front, formations analogues aux hôpitaux Z de l'armée française.
- 2º Le traitement des cas aigus sera confié à des médecins spécialistes de l'intoxication par gaz.
- 3º Un signe distinctif très apparent figurera sur le carnet sanitaire de chaque soldat intoxiqué par les gaz. Ce signe n'y sera inscrit qu'après confirmation du diagnostic dans un hôpital spécialisé.
- 4º Il est tout à fait exceptionnel d'observer la tuberculose pulmonaire confirmée comme suite directe d'intoxication par les gaz.
- 5° Les troubles permanents que l'expert prendra en cousidération pour fixer le pourcentage d'iuvalidité des anciens gazés se résumeront pratiquement à :
- a. Tachycardie, cœur irritable;
- b. Troubles respiratoires chroniques (emphysème, asthme, cicatrices pulmonaires, etc.);
  - c. Perte plus ou moius étendue du système dentaire ;
  - Neurasthénie et névroses ;
- e. Troubles oculaires (rures et faciles à reconnaître).
  de Dans l'établissement du poureentage d'invaldité, on tieudra compte de la fatigue que les troubles respiratoires chroniques (bronchiolité fibreuse oblitérantes emphysème, etc.), peuvent infligier au cours, jains que de l'état de moindre résistance du poumon vis-à-vis des infectious pulmonaires aiguis uthérieures.
- 7° Les lésions énumérées sous les n°s 5 et 6 n'entrerout sérieusement en ligne de compte qu'après une iutoxication aigne grave ayant nécessité une hospitalisation prolongée.
- Les enseignements de la guerre dans le traitement des fractures des membres. — Le Congrès estime que, parmi les principes directeurs du traitement des fractures qui découlent des enseignements de la guerre, il y a lieu d'insister de nouveau sur :

- 1º La nécessité impérieuse du coutrôle constant et fréquent de la radiographie au cours du traitement et, le cas échéant, au lit du malade.
- 2º La nécessité de proportionner l'esquillectomie, daus les fractures exposées, au besoin du drainage et de la désinfection chirurgicale.
- 3º L'importance primordiale, pour le chirurgieu, d'orienter le traiteuent, dès le premier jour, en vue de l'avenir fonctionnel du membre et de faire appel, à cet effet, aux ressources de la physiothérapie et notamment à la mobilisation aussi précoce que possible.
- 4º Le fait que les indications du traitement classique par l'immobilisation des fractures dans des appareils plâtrés sent de plus en plus rares. Il fant abandonuer aujourd'hu; les appareils désuets d'avant-guerre pour les remplacer par ceux qui, aux armées, out donné leur mesure et notamment les appareils de marche et les appareils à extensión continue associés on uon à la suspensión.
- 5º La nécessité de réduire les appareils de transport, en temps de guerre, à quelques types élémentaires simples, robustes, interchangeables et d'application facile. Ils doivent, en principe, pouvoir réaliser l'extension continue.
- 6º La nécessité de l'organisation, durant le temps de paix, dans les grands ceutres iudustriels et urbains, de s'ervices spécialisés analogues à ceux de la guerre et disposant du personuel compétent et du matériel nécessaire.
- La lutte antituberculeuse à l'armée. Le Cougrès international de médecine et de pharmacie militaires estime que :
- 1º Pour être efficace, la lutte autituberculeuse à l'armée doit être basée en tont premier lieu sur l'application rigoureuse des neueurs d'hygélice collective et individuelle dont l'utilité est universellement recomme et concernant en particulier le casemeneut, l'adimentation, l'éducation physique, la prophylaxie des affections prédisposantes, la lutte antialecolium, etc.
- 2º L'éducation antituberculeuse des cadres et du soldat doit être renforcée à l'aide de tracts, d'entretiens familiers, de conférences, etc.
- 3º En raisou des couditions spéciales d'évolution de la tuberculose, il est très utile de constituer pour chaque homme un dossier saultaire individuel et un livre médical relatant les autécédents du soldat et son état de santé pendant la durée de son service actif. Il est souhaitable que cette documentation s'étende à la période de réserve.
- 4º Il est indispensable de soumettre tous les hommes à des examens méthodiques et répétés spécialement pendant les premiers temps de l'incorporation.
- 5° Il y a lieu de refuser l'entrée de l'armée à tout homme atteint de tuberculose.
- 6º La sélection à faire daus ce but sera opérée en deux étapes : d'abord au cours des opérations de recrutement, puis aussitôt après l'incorporation.
- 7º Au point de vue prophylactique, l'éloignement temporaire ou définitif s'impose pour toutes les manifestations de la tuberculose.
- 8º Il serait également désirable que des études soient poursuivies dans le but de déterminer la valeur pratique des divers indices numériques et des évaluations biomé-

# STRYCHINA

Dérivé synthétique de la Strychnine Grandes à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS P. LONGUET BO, rue des Los



TRAITEMENT RATIONNEL

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

Danstousies cas où vous ordonniez l'Uno Tropine, prescrivez l Orotropine Française

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour) Echantilions gratuits : 1 levard Saint-Martin

#### SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EYAMENS AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUE BLANC Comprenent 1 Table pliante ovec cuvelle sous le siège et

雷

porte-cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation complet 1 Table à instruments avec 2 glaces de 50-50 1 Vitrine à instruments de 42-62-28 toute vitrée avec 2 tablettes glaces Jahouret à élévation pour opén
 Cuvette cristal montée sur tion

PRIX de cette Installation 980 P Ch LOREAU, 3618 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XIII

#### OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER M. BARBIER, Directeur, 39, rue Galande, PARIS (V.)

Conditions spéciales pour MM, les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois

Ystaline

et à l'Académie des Sciences (Séance du 26 Férrier 1917) et à la Société de Biologie (Séance du 17 Férrier 1917). Litterature et Echantilions : Laboratoire d'Endocrinologie, 2. Pinco du Théâtre-Français, Paris. Dir\*: A CÉDARD, Pinerm. de 1\*\* cl., anclen interne des Hôp. de Paris

#### TRAITEMENT ! SYPHILIS

par les injections Mercurielles intra-musculaires, indolores, de VIGIER

Huile grise Vigier à 40 % (Codex 1908) Seringue spéciale Barthélemy-Vigier, stérilisable. — H. au Calomel à 0.05 egr. par ce.; Huile au sublimé à 0.04 par ce. — H. au Biiodure de Hg. à 0,01 par cc.

Ampoules hypertoniques, saccharosées, indolores : 1º au Benzoate de Hy. à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc.; 2º au Biio-dure ne Hy. à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc. Pharmacle VIGIER, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

RÉCHOU. Professeur agrègé à la Faculté de médecine de Bordeaux.

GUIDE PRATIQUE de

RADIOGRAPHIE ET DE

RADIOSCOPIE

1919. Un volume in-16...... 2 fr. 50



#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

triques proposés pour apprécier le degré de robusticité, spécialement dans ses rapports avec la tuberculose,

spécialement dans ses rapports avec la tubereulose, 9° Il est utile de constituer des services spécialisés pour le triage des suspects.

10° II y a lieu d'assurer parmi les médecius militaires; un enseignement pratique relatif au diagnostic de la tuberculose.

 $_{17}$ e Fa vue de la prophylaxie nationale, il y a lieu d'établir nue liaison permanente entre les administrations civiles antituberculenses et l'antorité militaire. L'armée signalera saus délai à ces administrations civiles les soldats réformés pour tuberculose.

Latte, antivénérienne. — Le Congrés international, de médecine et de pharmacie militaires, ayant constaté l'étendue et la gravité du péril véuérien dans les armées, estime que l'intérêt militaire, comme l'intérêt individuel et l'intérêt social, commandent une latte autivénérienne. la plus rigoureuse possible et émet les veux suivants :

1º Que les maladies vénériennes — maladies infectieuses — soient combattues avant tout dans la population civile pour atteindre tous les foyers d'infectiou et tendre à éviter la contamination de l'armée.

2º Que daus les armées la lutte antivénérienne, sous tontes ses formes, soit organisée ou perfectionnée d'argence dans le cadre des principes suivants :

 a. Mesures éducatives aussi éteudues, aussi précoces et aussi instructives que possible;

b. Mesures ayant pour but la préservation de l'homme sain :

1º Mesures de distraction: foyers du soldat, sport, etc., 2º Surveillance des sources de contagion en accord avec

2º Surveillance des sources de contagion en accord avec les autorités civiles; 3º Prophylaxie préservatrice par la mise à la dispo-

sition du soldat de moyens tels que : cabines sanitaires, nécessaires iudividuels, etc. ;

c. Mesures concernant les malades :

1º Dépistage précoce;

2º Isolemeut des malades contagieux ;

3º Traitement par les moyens les plus efficaces dans des services spécialisés;

4º Surveillance ultérieure des malades;

5º An moment de leur libération, ou fera connaître aux vénériens qui out encore besoin de traitement les services civils auxquels ils pourront s'adresser ultérieurement, Épuration des eaux en campagne. — Dans la guerre 1914-1918, l'épuration des eaux dans les armées alliées a été eu général assurée par le chlore (extrait de Javel, le chlorure de chaux, le chlore liquide, etc.).

Cet emploi très éteudu du chlore comme agent d'épuration a permis de constater qu'il présente des avantages importants.

I.a détermination des doses de chlore à employer, bien que réalisée en pratique d'une mauière approximative, demeure néanmoins encore un peu délicate.

Des dispositifs multiples out été mis en pratique; la plupart d'entre eux seraient utilisables à l'avenir suivant les indications fournies par les circonstances,

Lorsque les eaux sont troubles, des dispositifs spéciaux sont à prévoir en vue de clarifier les eaux avant traite-

Daus l'état actuel de nos connaissances, l'utilisation du chlore pour l'épuration des eaux en campagne semble ponvoir être mainteane.

Toutefois, lorsqu'il sera possible, on peut envisager l'ntilisation d'ageuts autres que les produits chimiques.

Il est désirable que des études soient poursuivies en ce sens, en ce qui concerne spécialement les procédés de stérilisation par voie physique, notamment ceux basés sur l'emploi des rayons ultra-violets ou de l'ozone.

Nomination d'un comité permanent. — 1º Le Congrès international de médecine et de pharmacie militaires a obteun un ensemble de résultats pleins d'espérance pour l'aveniz.

A un moment donné de l'existence, vers l'âge de vingt ans, en plein développement, et cela pour tontes les nations, les jeunes geus qui en représentent l'élite sont confiés an Service de santé militaire.

Il est aisé d'imagiuer le rôle prépoudérant que peut jouer ce dernier dans la santé de la race; ce n'est pas trop peu dire qu'an point de vue de l'eugénique il s'agit là d'un rôle mondial.

2º Ce rôle mondial ne peut être mené à bien actuellement, par suite de la dispersion des fortes. Il existe dans la médecine militaire une force vive qu'il faut centraliser : seule la médecine militaire, organisée officiellement dans tous les pays, pourrait proposer des mesures qui seraient d'application certaine et surveillées efficacement.

3º La réunion périodique d'un Congrès de médeeine et de pharmacie militaires permettrait la réalisation de ce

#### Thérapeutique Gynécologique

Par le D' GUÉNIOT

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

2º édition, 1922. 1 volume in-8 de 400 pages avec figures......

#### APERT

#### La Goutte et son traitement

#### EMERY et MORIN

#### Traitement de la Syphilis

1921, 1 volume in-16 de 200 pages...... 7 fr. 50

#### NOUVEAU

# TRAITÉ de MÉDECINE et de Thérapeutique

Publié en fascicules sous la direction de MM.

P. CARNOT

A. GILBERT PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS PROFESSEUR A LA FAGULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE MÉDEGIN DE L'HOPITAL BEAUJON Avec la collaboration de MM.

Acherd, Ambard, Auberlin, Auché, Avingané, Balonanis, Baizer, Berbler, Barth, L. Bernard, Bozangon, Boinet, Boullonhe, P. Carnet, Casts, Charlfard, P. Claisso, Claude, Courmont, Casts, Charlfard, P. Claisso, Claude, Courmont, Caster, Cast

#### TOUJOURS MIS AU COURANT -- TOUJOURS EN ÉVOLUTION.

Le fascicule VII, Maladies vénérionnes, par le D. Balzzea, a reparu en 1920 avec un nombre de pages double et de nom-Le fasciela XIII, Maladies du cour, par le 1<sup>th</sup> Acoustante, calcurrant, analore Leonouca, a reputa quome de la fasciela XIII, Maladies du cour, par le 1<sup>th</sup> Voueza.

60 Le fasciela XX, Maladies de la pièvre, par le 1<sup>th</sup> Voueza.

61 Les fasciela XX, Maladies de la pièvre, par le 1<sup>th</sup> M. Laus, Gallann, Bazze et Meneraire, paraltra en octobreLes fascielaes III, VIII. A, XX, XX, XXX IX XXX IX XXX I SONT E COURT de rémiprossion. 60 fr. Lcs fascicules XXXII, XXXVI paraîtront très prochainement.

C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque.

| ı.         | Maladies microbiennes en général, ce tirage (272 pa                       | ges, 75 figures noires et coloriées)               | 8    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| 2.         | Fièvres éruptives, 8º tirage (258 pages, 8 figures)                       |                                                    | •    |
| 3.         | Fièvre typhoïde, 8º tirage (312 pages, 32 figures)                        | 7                                                  | ,    |
| 4.         | Maladies parasitaires communes à l'Homme et                               | aux Animaux (Tuberculose, morve, charbon,          |      |
|            | rage, etc.). 5° tirage (566 pages, 81 figures)                            | 12                                                 | •    |
| 5.         | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages                         | , 20 figures) 4                                    |      |
| õ.         | Maladies exotiques, 6º tirage (AAO nages, 20 figures                      | 3)                                                 | ,    |
| 7.         | Maladies vénériennes, 10° tirage revu et augmet                           | ité (330 pages, 20 figures)                        | ×    |
| 8.         | Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8º tirage (19                          | 54 pages, 18 figures) 4                            | ,    |
| 9.         | Grippe, Coqueluche, Oreillons, Diphterie, 7º tirage                       | (172 pages, 6 figures) 4                           | 2    |
| 10.        | Streptococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Mén                          | ingococcie, Gonococcie, Aréobioses, Colibacil-     |      |
|            | lose, etc. 6º tirage                                                      |                                                    |      |
| II.        | Intoxications, 36 tirage (352 pages, 6 figures)                           | 7                                                  | ,    |
| 12.        | Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité),                      | 4° tirage (378 pages, 15 figures)                  | ,    |
| 13.        | Cancer (662 pages, 114 figures) 14 s                                      | 1 26. Maladies du Sang.                            |      |
|            | Maladies de la Peau, 3º tir. (560p., 200fig.) 16 >                        | 27. Maladies du Nez et du Larynz, 3º tirs          | age  |
|            | Maladies de la Bouche, du Pharynz, etc., 4º tirage                        | (277 pages, 65 figures) 6                          | ĩ,   |
| -5.        | (284 pages, avec figures) 6 »                                             | 28. Sémiologie de l'Appareil respiratoire, 3º tir: | age  |
| 16.        | Maladies de l'Estomac (688 p. avec quifig.). 14                           | (180 pages, 109 figures) 6                         | Ň    |
|            | Maladies de l'Intestin, 5º tirage (525 pages,                             | 29. Maladies des Poumons et des Bronches.          |      |
| .,.        | 96 figures) 10 3                                                          | Nouveau tirage (860 pages, 50 fig.).               |      |
| <b>T</b> S | Maladies du Péritoine (324 pages, fig.). 6                                | 30. Maladies des Plèvres et du Médiastin.          |      |
| **         | Maladies du Foie et de la Rate.                                           | 31. Sémiologie nerveuse. (629 pages, 129 fig.)     |      |
|            | Maladies des Glandes salivaires et du Pancréas                            | 20 tirage 25                                       | ,    |
| 20.        |                                                                           | 32. Maladies de l'Encéphale.                       |      |
|            | 2º tirage (352 pages, avec 60 figures).  Maladies des Reins. 2º tirage 40 | 33. Maladies mentales.                             |      |
|            |                                                                           | 34. Maladies de la Moelle épinière (839 pag        | es,  |
| 22.        | Maladies des Organes génito-urinaires, 6e tirage                          | 420 figures)                                       | •    |
|            | (464 pages, 67 figures)                                                   | 35. Maladies des Méninges (382 pag., 49 fig.). 9   |      |
|            |                                                                           | 36. Maladies des Nerfs périphériques.              |      |
| 24.        | Maladies des Artères et de l'Aorte, 3º tirage                             | 37. Névroses.                                      |      |
|            | (480 pages, 63 figures) 9 »                                               |                                                    | 3    |
| 25.        | Maladies des Veines et des Lymphatiques                                   | 39. Maladies des Os (755 pages, 164 fig.) 17       |      |
|            | (169 p., 32 fig.) 5 »                                                     | 40. Mal. du Corps thyroide et des Capsules surréna | les. |

Le Nouveau Traité de Médecine et de Thérapeutique est le premier ouvrage français qui ait paru en fascicules séparés, formant chacun un tout complet, et constituant ainsi en même temps que le fivre de médecine complet du aapunt, le guide journalier du praitient. Le succès considerable qui accurelli cette innovation a obligé des déticurs sayant, le guide Journaier du praticien. Le succes considerates qui a cicuelli cette innovation a obigé les colteurs à laire mieux entores; aussi chaque noveum lacciule cit-li ein prografica sur les précédents par ses qualifés pratiques. M.M. Gilbert et Calsor ont voulu que le Nouveau Traité de Médecine et de Thérapeutique soit le Traité de Médecine perpletited du XX étécle, aussi, grâce à la haute completence des collaborateurs, suivant l'énorme mouvement scientifique actuel, le Nouveau Traité de médecine est perpletiellement mis au courant. A chaque tirage les fascicules sont revus en teant compte des demiers progrès scientifiques.

CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPARÉMENT Chaque fascicule se vend également cartonné avec une augmentation de 7 fr. 50 par fascicule.

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

but et ferait ainsi profiter l'Immanité entière des progrès accomplis par l'une ou l'autre des nations.

Elle maintiendrait effectivement les liens établis par ce Congrès entre médecins et pharmaciens militaires. Il reste enteudu que les Congrès futurs seront soumis aux mêmes règles que celles qui ont réglé celui de Bruxelles.

4º Il est souhaitable en outre que, dans ces mêmes conditions, on arrive à fonder une associatiou internationale de médecine et de pharmacie militaires.

5º Daus ce but, le Congrès a élu un Consité permanent

ayant pour mission de centraliser tous les résultats obtenus ; il sera chargé de la préparation du prochain Congrès.

Ce Comité est composé de la façon suivante :

Président : Dr Wibin (Belgique).

Membres: Drs Uzac (France); Van Baumberghen (Espagne); Baitbridge (Etats-Unis d'Amérique); Stirling (Augleterre); Caccia (Italie); Da Fonseca (Brésil); Thomam (Suis.e).

Secrétaire : Dr Venclen (de Felgique).

#### NOUVELLES

Faculté de médecine de Paris (année scolaire 1921-1922). — Examins. — 1º Ancien régime d'études. — Les consignations pour les différente examens protatoires du doctorat en médecine serout requies au secrétariat de la Paculté (guichet n° 3), de midi à 3 heures, les liudid et until de channes semaine à partir du 3 octobre 1021.

Les limites des consignations pour ces examens sont fixées ainsi qu'il suit :

Le registre sera clos : pour le 1º examen, le mardi 21 et étvrier 192; pour le 2º examen, le 10 janvier 1922; pour le 3º examen (1º partie), le 1/ janvier 1922; pour le 3º examen (2º partie), le 7 janzes 1922; pour le 4º examen, le 25 avril 1922; pour le 5º examen (1ºº partie), le 10 mai 1922; pour le 5º examen (2º partie), le 13 juin 1922; pour la thèse, le 20 juin 1922.

Avis aux candidats ajournés (ancien régime). — Épreuves pratiques : 1.es candidats ayant consigné dans les délais indiqués ci-dessus et ajournés à l'épreuve pratique :

Du 1º examen ponront consigner les 8, 9 et 16 mai 1922 pour renouveler l'éprenye à partir du 1º juin 1922.

Du 3° examen (11° partie) pourront consiguer les 6 ct 7 mars 1922 pour renouveler l'éprenve à partir du 3 avril 1922. (En cas de nouvel échec, les candidats pourront, une troisième fois, consigner les 8, 9 ct 16 mai 1922 pour passer à partir du 14° juin 1922).

Du 3° examen (2° partie) pourront consigner les 8,9 et 16 mai 1922 pour renouveler l'éprenve à partir du 1er juin 1922.

Epreuves orales: Tout caudidat ayant subi saus succès, dans les délais indiqués ci-dessus, une épreuve orale entraînant un ajournement à une date autérieure au 1<sup>er</sup> juliu pourra consiguer les 8, 9 et 16 mai 1922 pour renouveler l'épreuve avant les vacances.

Si le délai d'ajournement expire après le 1er juin et avant le 15 août, le candidat désireux de renouveler l'épreuve avant les vacances devra solliciter de M. le Doyen une abréviation du délai d'ajournement.

Les demandes à cet effet, rédigées sur papier timbré et adressées au Doyen, avant le 1<sup>er</sup> mai 1922, dernier délai, seront examinées par la Commission scolaire qui statuera sur chaque cas particulier.

Si le délai expire postérieurement au 15 août, le candidat ne pourra consigner de nouveau pour l'examen avant le 3 octobre suivant.

2º Nouveau régime d'études. — Session d'octobre 1921. — MM. les caudidats ajournés à la session de juillet 1921. ou autorisés à ne se présenter qu'à la session d'octobre 1921, sont informés que les épreuves pratiques et orales

 des 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> examens de fin d'année auront s lieu à partir du 17 octobre 1921.

Session ordinaire 1921-1922. — Etudiants ayant pris la 2°, la 6°, la 10°, la 14° ou la 18° inscription en janvier 1022. Ou ajournés any sessions antérieures.

Les consignations seront reçues au secrétariat de la (Faculté guichet nº 3), de midi à 3 heures : pour les élèves de 1º aunée, les jeudi 0, vendredi rot est samedi 1 r février 1922 ; pour les élèves de 2º aunée, les jeudi 16, veudredi 17 et samedi 18 février 1922 ; pour les élèves de 2º aunée, les jeudi 3 at evendredi 24 février 1922 ; pour les élèves de 20 aunée, les jeudi 3 at evendredi 24 février 1922 ; pour les élèves de 20 aunée, les jeudi 3 at evendredi 24 février 1922 ; pour les élèves de 20 aunée, les jeudi 3 at evendredi 24 février 1922 ; pour les élèves de 20 aunée par les élèves de 20 aunées de 20 aunée

de 4º année, le samedi 25 février 1922; pour les élèves de 5º année, le hudi 27 février 1922. Examens de chinque. — Iles caudidats pourront s'inscrire tous les hudis et mardis, à l'un ou l'autre des trois examens de chinque daus l'ordre choisi par le caudidat, du 3 octobre 1021 au 13 juin 1922.

N.-B. — Les candidats doivent présenter leur livret individuel au guichet nº 3, chaque fois qu'ils consigne-

ront pour un exameu.

Examens de chirurghe dentaire. — I. Session d'octobre 1921. — 1º Examen de validation de stage

dentaire : La session s'onvrira le lundi 17 octobre 1921.

2º Premier, denxième et troisième examens : La session s'onvrira le lundi 17 octobre 1921.

 Session de juin-juillet 1922. — 1º Examen de validation de stage dentaire: La session s'ouvrira le lundi 12 juin 1922.

Les candidats produiront les certificats attestant qu'ils justifient de deux années régulières de stage. Ces certificats doivent être établis sur papier timbré.

Les consignations seront reçues au secrétariat de la Faculté les lundi 29 et mardi 30 mai 1922, de midi à 3 heures.

2º Premier, deuxième et troisième exameus: La session s'ouvrira le Inndi 26 juin 1922.

Les consignations seront reçues au secrétariat de la Faculté le lundi 12 et le mardi 13 juin 1922, de midi à 3 heures, eu favenr des titulaires de quatre, luit ou douze inscriptions. Ces derniers consigneront sinultanément pour les deux parties du troisième examen.

Inscriptions. — Les dates d'ouverture et de cléture du registre d'inscriptions dans les écoles dentaires sont fixées ainsi qu'il snit : 1°, 5° et 9° inscriptions, du 1° au 15 octobre ; 2°, 6° et 10°, du 15 au 30 décembre ; 3°, 7° et 11°, du 1° au 15 mars ; 4°, 8° et 12°, du 1° au 15 juin.

Bourses de doctorat. — Médecina. — Art. 1 er. — L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de doc-

#### ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO - ROME

# **BIOPLASTINA SERONO**

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutienes (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La " BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

#### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (I°)



#### R. VERHOOGEN

Professeur à l'Université de Bruxelles.

#### Traité de Pathologie interne

Tome 1. - MALADIES INFECTIEUSES. 1922, 1 volume in-8 de 340 pages avec figures...... 18 fr.

Préface de M. le professeur CHAUFFARD

#### ANDOUARD - PASTUREAU

# Nouveaux Éléments de Pharmacie

8º édition, par PASTUREAU, professeur à la Faculté de pharmacie de Nancy.

1921-1922. 3 vol. in-8.
Tome I. — Médicaments minéraux. 4 vol. in-8.

#### NOUVELLES (Suite)

torat aura lieu au siège des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, le lundi 24 octobre 1921.

Art. 2. — Les candidats s'inscriront an secrétariat de la Paculté près laquelle ils désirent poursuivre leurs études. Ils devont être Français et âgés de dix-luit ans au moins et de vingt-luit ans au plus. Cette dernière limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui que le candidat aura passé sous les drapeaux pendant la guerre.

Les registres d'inscription serout clos le 15 octobre, à 16 heures.

Art. 3. — Sent admis à concourir : A. Ancien régime d'átudes. — re 1.es candidats pourvus de q inscriptions ou qui ont obtem un minimum de 75 points à l'exacum du certificat d'études physiques, chindiques et naturelles on à l'exacume du certificat d'études suprénuerdes écsiences portant sur la physique, la chinuie et l'histoire naturelle, et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de première année; 2º les candidats pourvus de 8 inscriptions qui ont subi avec la note bien le première xamen probatoire; 2º les candidats pourvus de 12 inscriptions qui ont subi avec la note bien le denxième examen probatoire; de les candidats pourvus de 16 inscriptions qui ont subi avec la note bien le denxième examen probatoire; de les candidats pourvus de 16 inscriptions qui ont subi avec la note bien le troisième examen probatoire.

B. Nouveau régime d'études. — Les candidats pourvus de 4, 8, 12 ou 16 inscriptions qui ont subi avec la note bien l'exameu de fin d'année correspondant à leurs inscriptions.

Art. 4. — Les épreuves du concours consistent en compositions écrites, savoir :

Étudiants à 4 inscriptions : une composition d'anatonie (ostéologie, arthrologie, myologie, angéiologie). Étudiants à 8 inscriptions : a) une composition d'ana-

tomie (névrologie, splanchnologie) ou une composition d'histologie; b) une composition de physiologie.

Étudiants à 12 inscriptious : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie.

Etndiants à 16 inscriptious : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition sur les acconchements.

Denx heures seront accordées pour chaenne de ces compositions.

Art. 5. — Peuvent obtenir une bourse de doctorat eu

médecine de première année les candidats qui justifient : Soit de la mention bien au baccalauréat de l'enseignement secondaire et de 75 points au moins à l'examen du certifleat d'études physiques, chimiques et naturelles, soit de la mention asse bien au baccalauréat et de

80 points au moins audit-certificat; Soit de la mention *bien* au baccalauréat de l'enseignement secondaire et de la mention *asser bien* au certificat d'études supérieures de sciences portant sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle, soit de la mention assez bien au bacçalauréat et de la mention bien audit certificat (Journ. off., 14 septembre).

Pharmacie. — Art. 1<sup>es</sup>. — L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de pharmacie aura lieu au sège des Facultés de pharmacie et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie le lundi 24 octobre 1921.

Art. 2. — Les camidates s'inseriront au secrétariat de la Faculté près laquelle ils désirent poursuivre leurs études. Ils devront être Français et âgés de dis-huit aux au moins et de viugt-luit ans au plus. Cette dernière limite d'âge est rendée d'un temps égal à celi que le candidat aura passé sous les drapeaux peudant la guerre.

Les registres d'inscription serout clos le 15 octobre, à 16 heures.

Art. 3. — Sont admis à conconrir : 1° Ancien régime d'études. — Les caudidats pouvrus de 4, 8 ou 12 inscriptions qui ont subi avec la note bien les examens de fin de 1° et 2° aunées et l'examen semestriel.

2º Nonzeau régime d'études. — a) Les candidats pourvus de 4, 8 ou 12 inscriptions qui ont subi avec la note bien l'examen de fin d'année correspondant à leuris inscriptions; b) les candidats pourvus de 15 ou de 16 inscriptions qui out obtenu la note bien au troisième examen de fin d'année (Jeurn, a)f., 14 septembre, 1, 14 septembre.

Association néeriandaise d'hygiène sociale de l'enfance. — Sur l'initiative du professeur Scheltema, professeur de cliuique pédiatrique à l'Université de Groningne, l'Association a organisé une série de conférences. Elles seront dounées par le professeur Nobécourt, professeur de cliuique médicale des enfants à la Paculté de médeche de Paris, du 23 an 30 cotobre, à Cromingne, Utrecht, Amsterdam, Leyde, Rotterdam, la Haye. Elles sont destinées, d'une part, aux membres de l'Association et à ses invités ; d'autre part, aux autorités universitaires et aux étudiants en médecine des quatre universités :

Le but de l'Association est d'attirer l'attention des étudiants et des médecins sur l'importance de l'Hygiène socials de l'enjance et de provoquer dans le public un mouvement en sa faveur.

Conrs d'hygtène coloniale et de prophylaxie des maindies exotiques. — M. le D' Garin, agrégé à la Faculté de médecine de Lyon, commencera le 7 novembre à 8 incures du soir, à Lyon, palais du Commerce, place des Cordeliers, ce cours.

Clinique de M. Lubet-Barbon. — Un coars particulien su les muladies du larynx, des oreilles et du nez, sous la direction de M. Lubet-Barbon, commencera le mardi 11 octobre 1921, à 1 h. 45, à sa clinique, 19, rue des Grauds-Augustins, et continuera les mardis, jeudis et samedis, à la même heure.

La durée du cours est de deux mois. Pour s'inscrire :

#### Eroméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% == 9, SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.05) INSOMNIES SCIATIONE NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### Iodéine montagu

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Ng=0,01)
PILULES (0,01)
9, Boulev~d.de Port-Royd, PARIS

TOUX EMPHYSEME ASTHME

#### NOUVELLES (Suite)

s'adresser à la clinique, les mardis, jeudis et samedis, de I heure à 5 heures

Hotel-Dieu. - Clinique médicale, amphithéâtre Trousseau. Tous les mercredis à 10 h. 45, conférence avec présentation de malades, par M. le professeur agrégé Maurice Villaret.

La syphilis et son traitement. - Le Dr Leredde commencera le dimanche 23 octobre à 10 heures et demie, au dispensaire de syphiligraphie du XVIIº arrondissement, 54, rue Saussure (métro Villiers), une série de leçons sur la syphilis et son traitement, et les continuera les dimanches suivants à la même heure.

Avis. - Sténodactylographe, secrétaire médecin expert depuis six ans, demande travaux ou emploi chez médecin. Ecrire Mile Soudais, 9, rue Monge, à Paris. Avis. - A vendre appareil radio Gaiffe très peu usagé.

Occasion unique. Ecrire D. H. S., nº 3. Avis. — A céder après décès, bonne clientèle médi-

cale, Condition matrimoniale accessoire, M. Pauleau, notaire à Masseube (Gers).

#### MÊMENTO CHRONOLOGIQUE

- 8 OCTOBRE. Paris. Séance de réouverture de la Société d'études scientifiques contre la tuberculose.
- 9 OCTOBRE. Paris. Hôpital Saiut-Antoine. Ouver-ture du cours de radiologie médicale de M. le D' BECLERE.
- 10 OCTOBRE. Paris. Assistance publique. Ouverture du registre d'inscription pour le concours du prix l'illioux. 10 OCTOBRE. - Marseille. Ouverture des cours de
- vacauces de perfectionnement. 12 OCTOBRE. - Paris, Hôpital Saint-Louis. Ouver-
- ture du cours de médecine colouiale par M. le professeur TRANSFLME. 12 OCTOBRE. - Paris. Hôpital Saint-Antoine. Ouver-
- ture du cours de vacances de radiologie médicale par M, le D' Biscikus, 12 OCTOBRE. - Montpellier. Clôture du registre d'ins-
- cription pour les concours de chefs de clinique de éhi-rurgie, obstétrique, médecine infantile, oto-rhino-laryngologie, maladies nerveuses, voies urinaires, 13 Octobre, - Paris. Amphithéâtre d'anatomie des
- hôpitaux, Concours de l'adjuvat.
- 13 OCTOBRE. Marseille. Cloture du registre d'inscription pour le coucours de chef des travaux d'auatomie et physiologie. 15 OCTOBRE. - Paris. Clôture du registre d'inscrip-
- tiou pour le concours d'internat de la maison départe-mentale de Nauterre.
- 15 OCTOBRE. Paris. Ouverture des cours de l'École de puérieulture (rue Desnouettes), à 9 h. 30.
- 15 OCTOBRE. Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours du prix Fillioux et dernier délai pour le dépôt des mémoires (Assistance publique).
- 15 Остовке. Paris. Fermeture du registre d'ins-cription à l'École dentaire française, 29, boulevard Saint-Martiu.

- 15 OCTOBRE. Marssille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chef des travaux de pharmacie et de chimie biologique.
- 15 OCTOBRE, Paris, Deruier délai pour l'envoi des mémoires pour les prix de la Société de médecine de Paris.
- 16 OCTOBRE. Paris. Clinique Baudelocque. Cours complémentaire de pratique obstétricale, par les Dre Lévy-Solal, Vignes, Pinard, Cleisz.
- 17 OCTOBRE. Paris. Concours de l'internat des hôpitaux de Paris, épreuves définitives.
- 17 OCTOBRE, Paris. Ouverture du cours de gastro-entérologie de M. le professeur Carnot, à l'hôpital Beaujon.
- 17 OCTOBRE. Paris. Institut Zander, démonstra-tious pratiques de physiothérapie, par MM. les D<sup>\*\*</sup> San-DOZ et GIRAUDEAU.
- 17 OCTOBRE, Paris. Ministère de l'Hygiène, ouver-ture du concours sur titres pour la place de pharmacien de la maison maternelle nationale de Charenton et l'asile des convalescents.
- 17 OCTOBRE, Montpellier. Concours pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et clinique chi-rurgicales à l'École de médecine de Marseille.
- 17 OCTOBRE. Marseille. Concours de l'externat des hôpitaux de Marseille.
- 17 OCTOBRE, Bordeaux. Ouverture des conférences de chirurgie infanțile et d'orthopédie de M. le D<sup>r</sup> ROCHER, à l'hôpital des Eufants.
- 17 OCTOBRE, Marseille, Examens de médeciu sanitaire maritime.
- 18 OCTOBRE. Paris. Séance aunuelle de la Société de psychothérapie.
- 18 OCTOBRE. Bordeaux, Concours de chirurgien des hôpitaux de Bordeaux,
- 20 Octobre. Limoges. Clôture du registre d'inscription pour le coucours de suppléant de pathologie de clinique médicales à l'école de médecine de Limoges.
- 20 Остовки. Paris. Amphithéâtre d'auatomie des hôpitaux. Concours du prosectorat. 20 OCTOBRE. — Montpellier. Concours de chef de cli-nique obstétricale, de chef de clinique des maladies des enfants, et de chef de clinique des maladies nerveuses.
- 20 OCTOBRE. Nancy. Dernier délai d'inscription pour le concours de suppléant d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Besançon.
- Marseille. Concours de chef de cli-24 OCTOBRE. nique des maladies des voies urinaires.
- 24 OCTOBRE. - Montbellier, Concours de chef de clinique chirurgicale.
- 24 OCTOBRE. *Paris*, Concours pour l'emploi de suppléant d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Caen.
- 24 OCTOBRE, Lyon. Concours pour l'emploi de sup-léant d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Dijon,
- 24 OCTOBRE. Marseille. Concours de chef des travaux de chimie biologique et de pharmacie à l'École de médecine de Marseille.
  - 24 OCTOBRE. Marseille, Concours de l'internat des hôpitaux.

cuillerées à café

M. PERRIN et RICHARD

#### LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 4 fr. 50

#### VARIÉTÉS

#### ON FERME - ON RENTRE

Par le D' Paul Rabier.

Hé! oui, la nature ferme tout conime un musée ou un square, ainsi le veut la môde. Je n'ignore pas qu'il est des jours d'automne exquis, dont l'agonie de la nature fait une apothéose, et des jours d'hiver, de brume, de givre, de neige, dont la beauté froide lucline au rêve ; mals cela est bon pour les Alcestes en quête «d'un entiroit écarté » où rêver d'un monde mellleur. Pour l'heure, on ferme, et un peu partout se vident : nos villes d'eaux, dont les palaces closent leurs volets, telles des paupières gagnées par le sommeil hivernal : nos plages, où la met, jalouse de reconquérir sa solitude, balale de son vent du large les derniers baigneurs, telles des feuilles; et enfin, nos montagnes qui tentrent dans leur troublant silence. Tout le monde s'active au départ, se précipite vers les gares et là où, il y a quinze jours à peine, nous aimions à parader, à promener nos vatités et nos tieurasthénies, certaine date fixe passée, l'on ne dolt plus nous y voir sous peine de manquement grave aux règles mondaines. Prenons donc d'assaut notre wagen, restons debout, et surtout ne nous endormons pas, par crainte des Cartouches et autres Mandrins.

Réveliant, pour ma part, d'une de nos stations du Bourbonnais, je ni étais inclus plutôt mal que bien entre deux voyageurs grognous, car il n'est rien comme un compartiment de chemin de fer pour donner la mesure exacte de l'altruisme de l'hommie. Après un coup d'œil sommaire sur nics compagnons de route, je me plongeal dans la lecture de mes journaix.

De tenips à autre, nion regard s'égarait pardessus eur mes deux voisins de face, que les titres de mes journaux semblaient particulièrement intéresser. Le père et le fils, à n'en pas douter. Le père, un solide gaillard haut en couleur, aux épaules larges, aux robustes mains étalées sur les cuisses, au front carré et planté bas de cheveux, à l'œil gris, rusé, gêné dens un complet beige comme un homme habitué à porter surtout la blouse. Quant au fils, un diminutif du père, avec plus d'assurance dans le maintien, un air de suffisance tout à la fois béat et astucieux, le tout éntrelé à la dernière mode. Les hasards d'un rapprochement dans le couloir, l'échange de queltities précisions données sur le paysage, me firententrer en relation avec eux. Et ainsi, j'eus vite fait d'appreudre que ce père, petit éleveur avant la guerre, s'était, durant celle-ci, improvisé commissionnaire en bestiaux, avantageux changement qui l'avait transmué en nouveau riche. ce dont il se targuait assez naivement. M'ayant présenté son fils, bachelier frais émoulu après une troisième tentative, il m'apprit qu'il le conduisait justement à Parls, où il allait commencer ses études de médecine. « Mals peut-être êtes-vous médecin vous-même, me dit-il, car mon fils a remarque que vous lisiez des journaux médicaux. » Sur mon affirmation, il en profita pour me poser une série de questions : « Je n'ignore pas que les études sont longues et coûteuses, mais nous avons heureusement de quol. » Ce disant, il se frappa les poches, lesquelles rendirent un son mat, indice d'un sérieux rembourrage, ce qui lui fendit la bouche d'un large rire satisfait. « Tout de même, reprit-il, j'aimeruis savoir ce qu'il m'eu contera? - Rien de plus facile, lui répartis-je. J'ai précisément là, dans un de mes journaux, le détail du coût présent des études. » Et je lui soumis le petit barème suivant :

8 255 fr. « Ce qui fait pour une durée minima d'études de six années, c'est-à-dire sans échecs aux nombreux examens, sans prolongation forcée de séjour, une dépense totale d'environ 55000 francs.» A ce chiffre, mon nouveau riche, quoique habitué à ne comptet que par billets, sursauta : « Cinquante-cinq mille francs, s'écria-t-il, mais c'est le prix d'une petite ferme, cela ! - Bah ! lui répondis-je, à peine celui d'une dizaine de paires de vos bœufs, et Paris est là qui demande de plus en plus d'entre-côtes. - Le fait est, reprit-il, dans un gros rire sonore; et puis le fils travaillera moins dur que moi, ça sera tant mieux pour lui. C'est que ça n'était pas brillant, vous savez, la culture avant la guerre. - Oui, c'étaient les années aux vaches maigres, mais, maintenant, ce sont les années des vaches grasses. - Pourvu que ca dure !» me repart-il, à l'instar de Madame mère. bien entendu avec son accord à lui, « Et puis il sera sûr du lendemain, il gagnera gros après/ - Oui, sans doute, d'abord parce que vous tâcherez à le marier avantageusement, et surtout parce que vous aurez travaillé pour lui. - N'est-ce pas juste? reprit-il, toujours hilare, et puis le métier de médecin est encore un bon métier. - Cela dépend! - Certes, mais comme il aura les moyens, il ne sera pas médecin de campagne, non. Qu'est-ce qu'il fera done? — De la chirurgie! Un chirurgien, c'est ça qui gagne gros et vite. Tenez, j'en connais un, moi, à X..., qui fait dans les cent billets par an. — Je ne dis pas, mais savezvous que, pour en arriver là, il lui fattdra travailler dur et lougtemps : une dizaine d'années

HYPNOSE SÉDATION NERVEUSE

SOLUTION QU COMPRIMÉS Établissamente Albert BUISSON 167, rue de Sévres PARIS



# OPOTHERAPIE.

RGANES ERA

NI AUTOLYSE

VERS 09

NI CHALEUR

COMPRIMÉS

GASTRIOUE.ENTÉRIOUE. ORCHITIOUF, OVARIEN.

2 à 8 par jour



# E Granulée l

Plus actif des Poludigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.





Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable. Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs. · En flacons de 1 gr. (Produit cristallieé). - En flacone de 10 et 20 gr. (Solution au 1/1000).

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules ecellées pour tous ueages aneethésiques.

Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration Solution à 2 % | Anesthésie régionale, Anesthésie dentaire, Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidienne.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHÔNE", L. DURAND, Phelen, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (8\*).



#### **PHOTOTHERMIQUE**

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: paréstes - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites, :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

#### VARIÉTÉS (Suite)

pour le moins. » Ici, mon interlocuteur fronça légèrement les sourcils broussailleux, et s'adressant à son fils qui, avantageux, lançait la fumée de sa cigárette en l'air, s'y voyant déjà, sans doute, le bistouri en main : « T'entends, garçon, faudra travailler. Je sais bien que pour son bachot, c'a été dur, mais dame, aussi, je vous demande à quoi ça peut bien servir de savoir le latin pour couper une jambe! M'est avis que ce qu'il lui faut savoir, c'est là où il faut couper bien et juste. - Vous l'avez dit, coucluai-je, un peu ironiquement. - Tout de même, reprit-il, en paysan madré et intéressé, il gagnera bien quelques petites choses pendant tout ce temps-là? - Oui, s'il est travailleur. Il pourra, d'abord, passer le concours de l'externat, ce qui lui vaudra 4 francs par jour de service, soit euviron une centaine de francs par mois. - Misère! se récria mon homme, mais il ne gagnera seulement pas ce que gagne chez nous un petit vacher de quinze ans, auguel on donne 150 francs par mois, le vivre et le couvert. - Permettez, votre petit vacher soigne, lui, les bestiaux qui valent très cher, tandis que votre fils, lui, soignera des malades, des humains qui coûteut et ne comptent pas. Enfin, s'il est très travailleur, s'il a de la chance, il pourra arriver à l'internat, et alors il gagnera, la première année, 2 300 fraucs : la deuxième, 2 600 francs : la troisième, 2 900 francs; la quatrième, 3 200 francs. Tout de même, cela aidera un peu, dit-il. Oui, cela augmentera un peu le budget toujours élastique de ses menus plaisirs. Cependant, ne vous réjouissez pas trop, car ces concours augmenteront la durée de ses études de trois ou quatre ans, ce qui se soldera, pour vous, par une dépense de 25 à 30 000 francs; si bien qu'alors ses études vous coûteront, au total, de 75 à 80 000 francs. -Cette fois le prix d'un château, reprit-il. Bah! quelques bœufs de plus à vendre. »

Là-dessus, mon nouveau riche, est-ce coincidence, retira sa casquette de voyage pour s'éponger le front, car il semblait commencer à avoir chaud. «A vrai dire, conclut-il, le temps encore qu'il attende la clientèle, il m'en faudra vendre des paires de bœuf, et savoir s'il ne ferait pas aussi bien d'en vendre avec moi? Mais tant pis, c'est dit, il est trop tard; d'abord j'ai promis à sa défunte mère d'en faire quelque chose, » Sur quoi, se tournant vers son fils: « Tu travailleras pas moins, n'est-ce pas, petit, pour regaguer tout cela en gros? - Bien sûr, affirma notre futur étudiant. - Tout de même, comment font ceux dont les parents ne sont pas riches? - Ou de nouveaux riches comme vous. Ah! oui, voilà, et cependant j'en connais qui sont, je vous assure, bien travailleurs, bien intéressants, »

A ce moment, le garçon du wagon-restaurant passa pour appeller la première table. Mon homme et son fils en étaient. Je les laissai partir sans regret et, allant m'installer dans un coin libre, je me mis à penser à ce qui attendait dans notre profession les jeunes générations d'étudiants qui venaient.

Voilà, me dis-je, ou je me trompe fort, un bon petit jeune homme qu'aucun goût, qu'aucune disposition spéciale n'appellent vers notre art. Sans la guerre qui a enrichi de façon inespérée son père, il serait resté attaché à la terre dont tous les sieus ont vécu, il aurait sans doute fait un brave cultivateur, tandis qu'il ira probablement faire un piètre médecin : parce que sans goût pour l'étude, parce que sans la moindre idée de l'effort de travail continuel, du dévouement, de l'abnégation qu'exige notre profession dans laquelle, pour l'instant, il ne voit que les joyeuses années d'étudiant à passer, et ensuite, avec son père, le diplôme conquis, le gain à en tirer comme d'un fond de commerce. Aussi vise-t-il, bien entendu, de suite, au plus grand rendement possible et songe-t-il à pratiquer la chirurgie. Tout cela, bien entendu, devant être remis au point par la vie. A côté de cela et comparativement, je me rémémorai deux garçons, entrevus au cours de mes vacances, très brillamment doués pour les sciences et la médecine, mais sans fortune aucune, l'uu fils d'un modeste fonctionnaire, l'autre, enfant de la balle, fils d'un coufrère. qui tous deux se voyaient forcés de renoncer aux études médicales, faute de pouvoir gagner, en partie au moins, leur vie. J'avais même promis aux parents, prêts à tous les sacrifices, de m'employer à leur chercher parmi mes relations quelque emploi, sans trop me faire illusion. A l'instar de nos joyeuses marraines de guerre, peut-être seraitil souhaitable que, saus réclame, ni couplets, ni petite correspondance, certains d'entre nous, en ayant le loisir, se fassent ainsi les parrains d'étudiants pauvres. Je ne me faisais au reste pas beaucoup d'illusion, parce que venant précisément de lire dans un de nos journaux qui poussait ce cri d'alarme : que, du fait du renchérissement général et continu de la vie, le nombre des bourses. de tout genre, ne pouvait être accru, beaucoup de jeunes gens allaient être obligés d'interrompre, ou de renoncer à leurs études. A ce propos, l'auteur concluait à la nécessité d'une entente corporative pour tâcher de trouver à ces jeunes gens des emplois compatibles avec leurs études, et il citait, à l'appui de sa thèse, l'exemple d'étudiants américains, sans fortune et y ayant atteint par la suite, qui n'avaient pas craint de se faire garçons d'hôtels, ou circurs de bottes. Cette décision héroïque dans son genre, si l'on peut dire,



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

#### FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GEREMATHIE - ORGEOSE - RILIEE - GRAMHOSE - AVENOSE, FIG. LIKRÉI LES JAMGET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Prochure et échantillous sur domande, Mr. JAMMET, 47, Rue de Miramesail, PARIS

#### CURE RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE
ET RÉMINÉRALISATRICE

#### PULMOSERUM BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

#### BRONCHO PULMONAIRES

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES,

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimenté par plus de 39,000 Médecias étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SPUPE MATIN ET SOIR
ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratorres A. BAILLY 15. Rue de Rome, PARIS



#### LABORATOIRES BAILLY

15 et 17, Rue de Rome & PARIS (8°)

#### ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES SUF DEMANDE AVEC TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités

Sérosités Sécrétions pathologiques

Examens bactériologiques SUR FROTTIS

Contenu stomaçai
Sellas
Recherches des bactéries
VIBRIONS et COCCI

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demands

Toutes Recherches, Etudes Travaux spéciaux pour MM, les Docleurs, Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses de Produits Alimentaires, Analyses Industricles

#### Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot — PARIS (XIII°) (place d'Italie)
Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision

pour la PHYSIOLOGIE et le MÉDECINE

et le MÉDECINE PRESSION ARTÉRIELLE
INSTRUMENTS ENREGISTREURS
DE DIÁGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Postes complets d'Électrocardiographie

Postes complets d'Electrocardiographie

CATALOBUE ou NOTICES SPÉCIALES pur demando. Livralega directo, PROVINCE et ÉTRANGER

Appareils pour la Mesure
DE LA
PRESSION ARTÉRIELLE
ENREGISTREURS



OSCILLOMETRE SPHYGMOMETRIQUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.



#### LINIOUE MEDICALE D'ECULLY ASKIL 40 Lyon

Stablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États nourasthéalques at psychasthéalques, morphinemans, maindigs du tube digastil et de la mistitud CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PET SIOTRÉMAPIQUES DE FEUILLABE, médaoin directeur à Éculty (Rhône). Notice sur demande

#### VARIÉTÉS (Suite)

est fréquente chez les étrangers et je me rappelle, pour me part, avoir connu, au temps de muétudes, certains phalanstères d'étudiants risses dont la vie d'illuminés était un miraçle d'énergie, de valonté, d'ahmégation. Ces vertus quelque peu stoiciennes, il faut bien en convenir, nous les trouverjons difficilement dans notre race toute pleine, d'ahord, de préjugés et puis trop gâtée, ethniquement parlant.

Ouand même, en face de cette crise de l'intelligence qui menace de tarir le recrutement de nos earrières libérales, de diminuer l'éclat de nos lettres et de nos arts, il nous faut, sans tarder, trouver une solution adéquate au caractère de notre race. Dès lors que la balance sociale, dans une rupture d'équilibre un peu folle, causée par la guerre, élève brusquement à la fortune certains, tandis qu'elle en rabaisse tant d'autres, il est temps que nous nous employions à ramener autant que possible son fléau à l'horizontale. En Amérique, le travail des étudiants est déjà réglementé; chez nous, la Société de chimie industrielle, l'Union nationale des étudiants, l'Association des étudiants de Paris, l'Université vont s'efforcer de trouver à leurs étudiants des emplois compatibles avec leurs études.

Eh bien, et nous, dans tout cela, la grande famille médicale, nous qui nourrissons tout de

parasites, entretenons tant de paramédicaux, n'allons-nous donc rien trouver à faire pour nos étudiants, alors que florissent, grâce à nous ; masseurs, masseuses, ventouseuses, gardes-malades, représentants en spécialités pharmaceutiques et autres? A m'en tenir, pour commencer, au massage que je connais bien pour m'v être des premiers spécialisé. qui voyons-nous en vivre largement? Des garçons bouehers, des jardiniers, des cochers de fiacre, des cusinières, des femmes de chambre et autres frotteuses et effleureuses de tous acabits. Parbleu! je n'ignore point, et pour cause, que trop de médecins sont enclins à les favoriser de préférence à leurs confrères spécialisés, mais il faut espérer que la guerre aura modifié leur mentalité, d'autant qu'il s'agit, en l'espèce, de jeunes étudiants dignes d'intérêt à aider, Qui de nous ne voudrait s'y employer? Pour ce faire, il faudrait que cette spécialité fût enseignée régulièrement, officiellement dans nos hôpitaux et qu'un diplôme délivré par la Faculté sanctionuât cette profession, tout comme on l'a fait pour l'art dentaire. Après quoi nos étudiants, voire nos veuves, et filles de confrères pourraient aller exercer dans nos villes d'eaux et ailleurs. De même devrait leur être également réservée toute eette petite médecine pratique que les médecins n'out pas le temps d'appliquer eux-mêmes : pigûres, ventouses.

# FER VITALISE OXYDASES DU SANG

# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

#### REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empleyé par 30,000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DQSES: 1 chillarée à saupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 8, Rue Paul-Baudry, Paris.

Nearasthonia <u> Chémies</u>

APPORT: STIMULANT INTÉGRAL

à toute diététique déficiente par Ses Catalases musculairas

Ses Oxydases nématiques

Convalescence Tuberculose

ACTION TONINUTRITIVE

par Son Complaxus minéral SA RICHESSE EN BASES HEXONIOUES

ACTION ANTITOXIOUE PAR LABONDANCE DESES

DNINISTRATION & BUREAUX :

USINES GENTILLY (Seine)

26. Av. de l'Observatoire CARDIOHÉPATOMUSCULAIRES PARIS





Nouveau rectoscope DRAPIER à optique régiable donnant un grossissement de 2 fois 1/2

INSTRUMENTS de CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL

Nouveau rectoscope opérateur du D' BENSAUDE

CYSTOSCOPES. URÉTROSCOPES

Envol de la notice sur demande

#### VARIÉTÉS (Sulte)

On trouvera facilement l'office centralisateur et intermédiaire pour toutes les demandes et offres. Quant au personnel infirmier de nos hôpitaux, voici quelques années, j'écrivais dans un de nos journaux : que je verrais d'un bon œil nos jeunes étudiants faire, au début de leurs études, un stage préalable de quelques semaines comme infirmiers dans les services; stage pierre de touche qui justifierait d'abord de la sincérité de leur vocation médicale, qui témoignerait de leur compréhension des malades, leur apprendrait avec l'art de leur donner les premiers soins, celui plus beau encore de les consoler. Eh bien! mais pourquoi, grâce à une entente, que je crois très possible, avec l'Assistance publique, celle-ci ne réserverait-elle pas un certain nombre de postes d'infirmiers en chef, de surveillants de salles à des étudiants sans fortune? Sans doute j'entends d'ici l'argument pitoyable ad doctorem trop souvent invoqué, injustement, du confrère sans fortune, du famélique en redingote, en proie aux pires tentations, voué aux plus criminelles complaisances. A cela je répondrai : qu'il est encore de par la France nombre de pays qui manquent de médecius, surtout à la suite de cette guerre, et que ceux qui végètent misérablement dans les villes sont ceuxlà qui le veulent bien. Cela est si vrai qu'il suffit de compter les nombreux étrangers sans fortune qui, ayant fait leurs études chez nous, y restent

et vont s'installer dans nos campagnes où ils se créent des situations avantageuses. Mais qu'est-ce que tout cela? Nos étudiants ne vont-ils donc pas bientôt, grâce à ce richissime Mécène que fut M. Deutsch de la Meurthe qui vient de laisser dix millions pour créer la cité universitaire, posséder leur Thélème qui s'élèvera jouxte le parc Montsouris? Là, 3 000 étudiants, affirme-t-on, trouveront des logements salubres, des jardins et des terrains de sports. Déjà, à n'en pas douter, les architectes doivent préparer leurs équerres et leurs tire-lignes. Pour ma part, comme je me propose d'étudier, postérieurement, en détail les avantages et les inconvénients de cette fondation et l'emploi meilleur qui pourrait être fait de ces bienfaisants millions, je me contenterai de signaler simplement, en passant, ces tendances, tels le régionalisme et ce projet de reconstitution de la cité universitaire, voire de la corporation, à un retour inconscient vers les anciennes institutions de la France, voire vers ce moven âge dont il a été tant médit à tort parce qu'ignoré.

L'en étais là de mes réflexions lors que reparurent mon nouveau riche et son fils. A ce moment, passait dans le couloir une blonde enfant triomphante et parfumée, ce qui fit aussi tôt dilater les narines de notre futur roupiou. Ce que vovant: « Hé! hé! me dit le père, il faudra voir? - Oui, lui dis-je, l'autre danger! »



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE

CAFÉINĖE

cardiopathies, fait d cours du sang.

#### Médication phospho-martiale par la

# Ferrophytine Ciba

Fer: 7,50 % - Phosphore: 6 %

Phosphore et fer, par la Ferrophytine sont rapidement assimilés, toujours bien tolérés. — Spécifique des anémies de l'adolescence, et de la chlorose, si souvent compliquées de troubles nerveux, elle trouve aussi une indication formelle dans toute la série des états anémiques liés aux troubles de la nutrition ou aux nombreuses affections déglobulisantes,

Deux formes : CACHETS, GRANULE

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, 1, place Morand, LYON

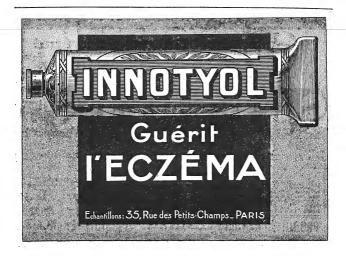

#### VARIÉTÉS (Suite)

L'INFIRMIÈRE CANTONALE (1)

Par Prosper MERKLEN, Médecin des hôpitaux de Paris.

Il ne servirait à rien d'encourager la natalité, si on ne se préoccupait en même temps des mesures capables d'enrayer la mortalité infantile. Ce second point se montre plus accessible que le second point se montre plus accessible que le premier, et l'effort se solde déjà par un bilan dont il y aurait injustice à diminuer la valeur; le mérite en revient à ceux qui ont poursuivi la tâche avec la ténacité souteune que seule peut inspirer une foi sincère. Ils ont paré au plus pressé, en sauvant les existences menacées par l'encombrement et l'insalubrité des agglomérations urbainer.

Dans les campagnes, l'organisation se fait plus lentement. Confiée longtemps aux uniques médecins inspecteurs du premier âge, elle se complète actuellement par diverses consultations de nourrissons, notamment par les consultations ambulantes, ingénieux moyen de toucher les enfants éloignés des centres et de pallier aux difficultés inhérentes à la distance. L'isolement des fermes, des hameaux et de bien des villages constitue la cause essentielle du retard-dont ceux-ci ont pâti jusqu'à présent. Le récent Congrès des Commissions départementales de natalité (juin 1921) témoigne heureusement que des tentatives sérieuses se poursuivent pour rattraper le temps perdu.

Lorsqu'on s'enquiert de ce qui se passe au village, on voit que trop souvent la mortalité infantile y atteint des proportions élevées, portant sur la première année surtont, mais aussi sur les années suivantes. On apprend que les naissances sont nombreuses dans bien des familles, plus que dans les villes voisines. Car moins l'homme est cultivé, — il faut le dire en reudant hommage aux exceptions notées dans les classes élevées, — moins il commât et pratique le coît infécond, fruit et rançon de la complexité et des exigences d'une civilisation affinée. Aussi bien l'élevage d'un enfant à la campagne ne demande-t-il qu'une astreinte relative.

Mais, et c'est là que je veux en venir, nos paysans et paysannes en exagèrent la relativité; ils se laissent bercer par la routine indolente qui est au fond de leur caractère. L'enfant pousse au grê des circonstances, comme tes herbes qui bordent le chemin, jusqu'au jour où il succombe malgré la lumière du soléil et le plein d'oxygène. Il y a comme un anachronisme dans exte mortalité des petits campagnards, placés par le sort au milieu d'une pure atmosphère de

(1) Communication au III° Congrès de la natalité, Bordeaux, septembre 1921.

vie, dont une petite part, respirée chaque année, suffit à préserver nos jeunes citadins.

Songe-t-on à ce que perd la France par cette polyléthalité qui s'acharne à contrebalancer une polynatalité naturelle? On parle sans cesse du réservoir d'hommes que fournit la campagne. C'est effectivement la masse des villages qui représente la force première de la nation. Elle n'en nourrit pas seulement les habitants : elle engendre l'ouvrier producteur de la richesse matérielle et, par le travail coutinu de quelques générations, elle enfante les cerveaux qui créent et qui dirigent. L'activité d'un pays qui ne se renouvellerait pas à sa base par les éléments terriens serait condamnée à la déchéance. Ont-ils voulu dire autre chose, ceux qui out imaginé la légende d'Antée reprenant sa vigueur à chaque contact avec le sol?

Quand une partie de la société remplit un rôle aussi grand dans ses multiples conséquences, il ne suffit pas de s'en fier à sa puissance prolifique et de la payer d'estime, voire d'admiration, ce que nous avons fait ces demières années en proclamant que les paysans avaient gagné la guerre. Il faut prendre souci de combler les fuites du réservoir qui, si large soit-il, ne l'est pas encore assez pour nos besoins. Et qui sait jusqu'où peuvent s'agrandir ses fissures? Il fait eau déjà par excès, de mortalité infantile.

A cette perte une cause primordiale : l'éloignement des villages et l'esprit routinier des paysans entretiennent son ignorance des soins élémentaires à donner aux uouveau-nés et aux enfants. Ils n'ont pas encore franchi le pas éducatif des populations ouvrières, qui ont appris à reconnaître qu'un bébé est malade et n'ignorent plus la surveillance obligatoire pour leurs enfants. Je ne veux pas généraliser et proclame sans réserve l'avance de certaines régions sur d'autres ; je suis persuadé aussi que nombre de familles villageoises ne le cèdent en rien à l'ensemble des familles urbaines. Mais il y a tout le reste, et le reste est encore important ; la campagne bretonne, par exemple, est riche en naissances comme, hélas l en décès infantiles, Parce que l'on u'a pas encore suffisamment poussé l'apostolat dans les fermes et les hameaux, la France perd tous les ans quantité d'enfants qu'il ne tiendrait qu'à elle de récupérer. Si les statistiques permetteut de comparer les départements à faible et à forte mortalité infantile, les causes de la mort paraissent moius aisées à déterminer exactement ; il faudrait que fonctionnât avec rigueur dans les villages le service médicoadministratif chargé de les établir sous sa propre responsabilité dans les villes. On verrait à coup sûr que les maladies mortelles auraient pu fré-

# MUSCLARSENOL CORBIÈRE

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE POUR INJECTIONS INTRA MUSCULAIRES

TITRE en As CONTRÔLÉ (20%) PURETÉ CHIMIQUE

PAS DE DOULEURS NITRITOÏDES

#### LABORATOIRES CORBIÈRE & MIONNET

Télégrammes: PANTUTO-PARIS 25 & 27, Rue Desrenaudes, PARIS

Téléphone : WaGRAM 37-6



#### ISOL TOILET POWDER

LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantilion, prix spéciaux aux médecias, maternités, crèches, etc., sur demande.

Société des Produits MIRMER, 33, rue Victor-Hugo, Bois-Colombes (Seine)

POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

#### RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

#### VARIÉTÉS (Suite)

quemment être évitées. Ajoutons qu'elles auraient pu en outre être entravées dans leur évolution par un traitement logique et précoce.

L'ignorance paysanne explique aussi le nombre élevé dans les campagnes, des tares acquises que l'on n'a pas eu la prudence de conjurer à temps. Je ne m'arrête pas sur ce point, passible des mêmes conclusions pratiques que la mortalité infantile.

Il est d'autant plus pénible de voir périr ou rester tarés tant de petits campagnards que dans son ensemble la race est forte : l'offensive pour sa santé a des atouts autrement puissants que dans les villes. Dans celles-ci, elle porte sur des enfants débilités par la vie enfermée, en majorité plus ou moins tuberculisés : un gros aléa pèse toujours sur les suites sinon immédiates, tout au moins éloignées. A la campagne, le fond est résistant et solide, et les résultats auraient plus de chances de demeurer définitifs. On est même en droit d'avancer que les principales mesures hygiéniques visent pour l'instant des enfants à rendement douteux, et qu'elles ne s'intéressent pas assez aux sujets capables d'en tirer le meilleur parti. Aider les faibles, c'est agir selon la plus haute loi morale, et cela seul justifie ce que l'on

la meilleure conception sociale, et cela seul oblige à tout jtenter pour eux.

\*\*\*

Comment envisager la possibilité d'une intervention utile dans les campagnes?

Recourir aux médecins? Certes, mais à condition de ne pas exiger d'eux plus qu'ils ne peuvent. Sans cesse par mouts et par vaux, les médecins n'ont pas le temps de mener à bien, à eux seuls, l'œuvre de prophylaxie nécessaire. Ils ne manquent pas de formuler leurs conseils en toutes occasions, mais ils ne sauraient suffire à l'hygiène préventive individuelle de tous les enfants. Ce serait au détriment du restefde leurs obligations.

La solution réellement efficace consisterait dans l'organisation d'un corps d'infirmières cantonales. Nous sommes tous habitués autourd'hui à

Mulliser les services féminiss, et nous les apprécions sans réserves. La femme, on ne doit pas l'oublier, est à la base de toutes les pratiques où l'hygiène collective n'est que la somme des soins spéciaux donnés à chaque individu; elle possède, mieux que l'homme, les qualités et les aptitudes qui commandent la réussite. D'où les,succès des





#### VARIÉTÉS (Suite)

infirmières visiteuses, des infirmières pour tuberculeux, des infirmières pour enfants dans les villes, des infirmières scolaires, des infirmières industrielles, etc.; ils sont garants de ceux qu'obtiendraient les infirmières à la campagne. Comme nous l'avons déià exposé (1), les infirmières sauveraient au village bien des vies de bébés et de jeunes enfants. Il en faudrait à peu près une par canton, d'où le nom d'infirmières cantonales que nous avons adopté.

populations paysannes, les mères et les enfants en particulier : elles auraient à sauvegarder les petits en les surveillant et en les suivant sur place. A la campagne, les prises de contact sont faciles : et, par l'exemple des autres infirmières, on est en droit de prédire que les infirmières cantonales seraient bien accueillies.

Elles auraient une mission de surveillance continue : surveillance de l'état général des enfants, du maintien de leur santé, de la régularité de leur croissance ; - surveillance de leur genre de vie, de leur propreté corporelle et vestimen-

Leur rôle serait d'entrer en relations avec les

veillance de leur alimentation : - surveillance des petits incidents morbides qui ne sont rien par euxmêmes, mais sont parfois à la source de complications sérieuses (gourme, abcès, conjonctivites, écoulements d'oreilles, caries dentaires, fièvres passagères, indigestions répétées, etc.). Et surtout, elles apprendraient à faire appel au médecin dès que nécessaire : elles ne devraient jamais prendre de responsabilité thérapeutique, pas plus que toute autre infirmière, la chose va de soi.

taire (et ici elles auraient fort à faire) ; - sur-

Elles auraient à s'inquiéter avec un soin tout spécial des nourrissons : surveillance du régime alimentaire, de son application, du poids, du linge, de la toilette, etc. : surveillance de tout trouble intestinal, dont elles montreraient le danger possible et qu'elles feraient traiter sans retard par le médecin.

S'occupant des nouveau-nés, elles seraient amenées à donner des indications précieuses à la femme enceinte, à l'inciter à préparer une layette convenable, à accoucher dans de bonnes conditions.

Elles auraient à faire pénétrer la notion de contagion dans des milieux où elle est ignorée ou négligée, à isoler autant que possible les petits Suite à la page VIII.

(1) PROSPER MERKLEN, Un moyen de conserver les enfants à la France (Paris médical, 10 mai 1919).



Fchantillon et Litterature, E. LANCOSME, 71 Avenue, Victor Emmanuel III. PARIS

L. B. A. Téléphone ZÉlysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

Téléphone : Élysées 36-45

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6/Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'. 54, Faubourg Saint-Honoré -- PARIS

#### VARIÉTÉS (Sulte)

infectés, à éviter les contacts avec des tuberculeux, etc.

Elles auraient, en cas de maladie, à faire appliquer les prescriptions médicales, qui restent maintes fois lettre morte, à dépister les complications qui obligent à rappeler le mêdecin.

Soucieuses de la santé des enfants, elles observeraient l'intérieur où il vit; elles feraient valoir les avantages des pièces bien tenues et convenablement nettoyées, quitte à mettre la main ellesmens à la pâte. Li encore elles auraient de la besogne; car, si l'on parle sans cesse du taudis, souvent surpeuplé, des campagnes? Pour s'abriter d'un soieil trop ardent, certains paysans en arrivent à avoir des fenètres si étroites que la lumière n'y pénètre pas plus que dans une loge de concierge urbaine.

L'hygiène de l'enfant pourrait amener l'infirmière cantonale à le suivre à l'école. Avec un maître intelligent, elle serait à même de prendre des décisions intéressantes; il n'y aurait qu'avantage à la faire toucher à l'hygiène scolaire.

Si, dans son zèle, elle s'occupait des adultes en les incitant à se soigner, en les y aidant, en leur répétant les méfaits de l'alcoolisme, — cette plaie des campagnes, — on le lui reprocherait d'autant moins que la santé des parents retentit en lisme directe sur l'avenir des enfants.

Couronnant enfin son œuvre, elle éclairerait les paysans sur les inconvénients et les conséquences funestes de leur transplantation daus les villes; elle leur expliquerait que l'exode n'est permis qu'aux sujets vraiment solides et de bon équilibre moral.

Son labeur serait grand ; il ne serait même pas dépourvu de noblesse. Peut-on douter de la fécondité des résultats?

Dans quelles conditions ce plan a-t-il quelques chances d'être mis sur pied et de trouver un commencement du réalisation?

La question du recrutement paraît soluble avec un peu de volonté. Des femmes intelligentes et attachées à leur mission ne manquent pas. Il faudrait qu'elles consentent à s'isoler au village, ce qui implique l'amour de la campagne. C'est là un sentiment qui n'est pas exceptionnel dans les villes; il est susceptible d'orienter certaines femmes vers le poste d'infimières cantonales, joint à l'idée d'une situation qui se dessine et à la perspective d'un but honorable et utile entre tous.

A la campagne, d'autre part, les jeunes filles sont nombreuses à dire qu'aucune occupation ne s'offre à elles; elles se réfugient dans les villes parce que, expliquent-elles, il n'y a rien à faire dans leurs villages. Voilà au moins un débouché à leur proposer; il y a gros à parier qu'il ne serait; pas dédaigné toujours.

Dans certaines communes, enfin, vivent des sœurs gardes-malades; elles s'occupent des familles pauvres et leur donnent des conseils de santé, en général fort appréciés. Pourquoi ne pas réglementer les fonctions de quelques-unes d'entre elles dans le sens que nous venons de préciser?

elles dans le sens que nous venons de préciser.

Les suggestions, au point de vue recrutement,
ne font donc pas défaut.

Reste le côté péamaire. L'initiative individuelle est seule capable d'y faire face, soit l'imitiative privée, soit celle des communes intéressées. On nepeutguère compter sur le coucours de l'îtat qui, par essence même, n'est pas un organe d'initiative et n'intervient, ne peut même souvent intervenir, qu'à la taveur d'expériences poursuivies par autruil. On n'y peut guère compter dans notre pays, dont une trop grande partie des rentrées budgétaires, consacrée au paiement de dettes, arrérages, rentes, etc., est par là même improductive. Nous avons bien un ministère de l'Îtygiène; mais il est accepté comme un parent pauvre, qui porte un nom flatteur et doit n'être pas encombrant.

Je suis ainsi amené à évoquer ce qui se passe pour les infirmières scolaires de la Ville de Paris. Grâce à d'intelligentes et généreuses libéralités de personnes ou de sociétés qui savent vouloir et savent agir, ces dames ont été d'abord installées daus une ou deux écoles ; voyant les services rendus, d'autres écoles n'ont pas tardé à réclainer des infirmières, et celles-ci sont aujourd'hui assez nombreuses. Cependaut l'administration préfectorale ne les reconnaît pas ; elle les tolère, parce que, consciente de leur utilité, elle sait qu'on ne pourrait plus priver les enfants de leur assistance sans reculer dans la voie du progrès social. Pour elles, il leur suffit de prouver le mouvement en marchant, ce qui finira par les imposer officiellement.

ment.

, De même serait-il souhaitable que des infirmières cantonales fussent d'abord installées, à titre d'essai, dans un ou deux cantons, par des dons individuels aidés de ressources communales. Avec quelques mille francs annuels, une infirmière aurait à la campagne sa vie largement assurée et pur suite sa pleine indépendance; la somme serait du reste proportionnée aux résultats pratiques qu'elle obtiendrait, tout fixe détruisant l'esprit de stimulation. On rencontrerait sans doute des municipalités pour comprendre l'utilité de l'œuvre et pour conceptriqu'elles recouveraient, dans la sait-

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode qui annule totalement ses effets toxiques ;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTERATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### VARIÉTÉS (Suite)

vegarde de leurs Conocitoyens futurs, l'intérêt de l'argent engagé. Elles devraient surtout procurer toutes commodités pour ses déplacements à l'infirmière, qui aurait à visiter régulièrement les dix on quinze communes du canton et les hameaux adjacents. Une fois constaté le rendement de cette organisation, d'autres cantons ne manqueraient pas d'en désirer le bénéfice. Nous nous bornons à demander l'expérience première, sur une petite fechelle.

Il y aurait lieu d'espérer que les médecins de campagne seraient heureux d'avoir des aides qui simplifient leur travail et en assurent l'éficacité : ils accepteraient probablement, pour la plupart, d'orienter leur activité comme elles se soumettraient à leur direction.

Telles sont les idées que je me permets de pré-

senter. Il ne me paraît pas que des objections théoriques importantes puissent leur être adressées.

D'ailleurs il ne s'agit que d'appliquer au village une méthode qui a fait ses preuves dans d'autres milieux, basée sur le principe de l'utilisation féminine.

Et puis y a-t-il des moyensplus immédiats pour diminuer la mortalité infantile des campagnes?

Je ne me dissimule pas, par contre, que puissent surgir des objections d'ordre pratique; c'est à l'épreuve que se jugent toutes les conceptions. Cependant l'importance de l'objectif défend de les fianser arrâter par les écueils et commande de les françhir ou de les contourner. L'essentiel est de trouver des promoteurs; il serait blâmable de gémir sur notre dépopulation sans essayer de toutes les méthodes logiques qui se proposent de la combattre; nous serions vraiment les propres auteurs de notre déchéance.

#### **REVUE DES CONGRÈS**

CONGRÈS DE STRASBOURG

La réunion simultanée à Strasbourg de quatre Congrès médicaux vient de permettre aux médecins venus, en foule, de toutes les parties de la France et des payside langue française, de vivre pendant quelques jours dans l'intimité charmante de leurs confréres de Strasboure. L'ouverture des Congrès a eu lieu lundimatin, 3 octobre, dans la salle des fêtes du Palais de l'Université, sous la présidience de M. Alapetite, commissaire général. Sur l'estrade, aux côtés de M. Alapetite, étaient assis MM. les professeurs Riche ot, président de l'Académie de médecine: Jules Bockel, président du Congrès de chirurgie:





Établissement Thermal

IES DE BEARN

nat ešdatif doux et tempērē

SQURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurees sodiques bromo-lodurees fortes.

INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE, / Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

# DIABÈTE

# PAIN FOUGERON AVEC MIE ~ FRAIS ~ EXQUIS

Échantillon gratuit à MM. les Docteurs.

37, Rue du Rocher, PARIS

#### Granules de Catillon

A 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prou que à à 4 par jour donnent une diurése rapide, relèvent vite le cour affaibli, dissipent ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc.

GRANULES de Catillon

À 0.0001

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger le Signature CATILLON Rrix de l'Academie de Medecine pour "Strophantus et Strophantine", Medaille d'Or Expos. univ. 1900. 

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par Jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de SOLUTION

#### O-INTOXICATION INTESTINALE

Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les

eur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques

LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE alycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 è 8 par 24 houres) Littérature et Echantilions PARIS 18, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES



Par sa teneur en maltose et en lécithine. l'Ovomaltine " favorise l'assimilation de l'albumine et devient un véhicule remarquable du phosphore.

> MALADIES FIÉVREUSES TURERCULOSE ANÉMIE -- SURMENAGE :

e dans du lait ou du lait coupé d'eau Pout a spouter au café, au thé, au cacao, voire aux bouillies

SE PRÉPARÉ SANS CHISSON

re . 30, RUE LACÉPÈDE

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Bard, président du Congrès de médeche, et Jesubrau (de Montpellier), président du Congrès d'urologie; le général de Bolssieu, représentant le gouverneur militaire; Mgr Ruch, évêque de Strasbourg; M. Charléty, recteur de l'Université; M. é doyne Weiss; tous les professeurs de la Faculté de médecine de Strasbourg, les inspecteurs généraux Chavasse, Sieur et Vinent; les professeurs Wildal, Rénon, Hartmann, J.-L. Faure, P. Teissier (de Paris), les professeurs Teissier, Lépine, Bérard (de Lyon), Porgue (de Montpellier), Imbert (de Marseille), Roch (de Genève), Henrijean (de Lifego), Lemaire (de Lorwain), Mayer (de Bruxelles), Hollugren (de Stockholm), Lágnières (de Buenos-Aires), Lesage (de Montréall.

Après le discours du commissaire général, le professeur Jules Bocckel fut l'Objet d'une vértiable ovation. M. Jules Bocckel s'est acquis des droits impérissables à l'affection, au respect et à l'admiration de tous ses confrères. C'est avec une vérifable (emotion qu'on a entendu le grand patriote alsacien célèbrer le retour de Strasbourg à la France et à la liberté, et saluer nos frères de Belgique qui eurent, comme l'Alsace, à subir le martyre de la domination germanique.

M. le professeur Bard lut ensuite un discours qui est un véritable programme de l'enseignement médical.

Enfin, M. le professeur Jeanbrau (de Montpellier), président du Congrès d'urologie, prit à son tour la parole.

A 11 heures, les congressistes se rendent à l'inauguration de l'exposition du Service de santé militaire, à l'Esplanade. Cette exposition prouve que le Service de santé ne s endort pas. A côté des documents envoyés par le musée du Val-de-Grâce, signalons la nouvelle autochir et les deux avions sanitaires pour le transport des blessés.

Dans l'après-midi, les travaux, dont nous publierons le compte rendu dans quelques jours, out commeucé simultanément à l'Université où siègent les Congrès de chirurgie et d'urologie et à l'hôpital civil où a lieu le Congrès de médecine et où va s'ouvrir le Congrès d'orthopédie.

A l'onverture du Congrès de chirurgie, M. le professeur Richelot remit à M. Bœckel, au nom de ses amis, de ses élèves et de ses admirateurs, une splendide médafile. Et ce fut l'occasion d'une nouvelle manifestation d'affection et de respect envers le grand chirurgien patriote.

#### NÉCROLOGIE

#### (E.-L. AUSSET 1866-1921)

Né en 1866 à Rochefort-sur-Mer, Edouard-Louis Ausset, professeur agrégé à la Paculté de médecine de Lille, vient de disparaître brusquement, à l'âge de cinquante-quatre aus. Il avait fait une partie de ses études médicales à Bordenaux, Agrégé en 1895 après un billinut concours, chargé dès 1896 du cours de clinique médicale infantile à la Faculté de Lille, il dirigen pendant ciuq ans le service si actif de l'Rhôpital Saint-Sauveur.

Bien qu'il-fût surtout un pédiatre, Ausset était chargé depuis 1911 d'un enseignement nouveau à le Faculté: celui de la créno-climato-hydrothérapie. Plusieurs fois lauréat de l'Académie de médecine, fondateur du journal la Pédiatrie pratique, membre de la Société de pédiatrie; il était aussi médecm consultant du Sanatorium de Zuydconte

Nommé médeciu principal de 2º classe en 1918, et chevalier de la Légiou d'honneur, il revenait provisoirement à Bordeaux, comme médecin-chef d'un hôpital où jadis il avait été stagiaire.

Doné d'une activité remarquable, le D' Ausset est mort à la tâche, en quittant le chevet d'un malade auprès duquel il avait voulu se rendre, malgré l'imminence de la crise doubureuse qui devait l'emporter.

Il laisse à son fils, interne des hôpitaux de Lüle, le soin de continuer son œuvre.

G.-I. HALLEZ.

#### NOUVELLES

Académie royale de médecine de Belgique. — MM. les Drs Nolf, professeur à l'Université de Liége, Dektrez (de Bruxelles), Vreven, pharmacien à Hasselt, sout nomucés membres titulaires.

Sont nommés membres honoraires étrangen: MM, les D<sup>10</sup> Langley, professeur à l'Université de Cambridge, Widal, professeur à a Faculté de médeciné de Panis, Flexner, professeur à Pensylvania University à New-York, Grimbert, professeur à la Facu té de pharmacie de Paris.

Vou émis par la Société locale de la Haute-Garonne (A.N-les-Thernes, Et 11 septembre 1921). — La Société locale de la Haute-Garonne, estimant que la fondation de la Maison des médechs est extrémement utile et que le Conseil général de l'A. G., pour réaliser ce projet, devruit avoir à sa disposition une première mise de fonds asser importante, émet le vou que l'Assemblée générale invite les Sociétés locales, sousson initiativect sous as direction. A reueillit des sommes provenant de dons, souscriptions

et collectes faites au conrs de fêtes on réunions et par tous autres moyens qui leur paraîtront plus opportuus.

Faculté de médecine de Paris. — INMATRICULATION, INSCRIPTIONS. — I Inmatriculation (L'immatriculation ne vant que pour l'anuée scolaire. Elle doit être renouvélée ammediement. Nai ne pout se faire immatriculer par correspondance ni par au tiers. Les cartes délivrées aux étadiants ne possédant pas de livret individuel sont strictement personnelles. Elles ne peuvent étre prétées pour quelque neutif que ce soit). — Nul n'est admis aux travaxax de à Pacuété (travaxa pratèques, short-soires, cliniques, bibliothèques, étc.) s'il n'est porté sur le registre d'immatriculation élécret du st fuillet 1890; les

Immatriculation d'office: L'étudient qui prend une inscription trimestrielle se trouve immatriculé d'office. Il n'acquitte pas le droit d'immatriculation.

lumatriculation sur demande : Ne sont immatricules que sur leur demande :

1º Les étudiants titulaires de toutes les inscriptions

#### APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE



Le plus petit appareil de haute fréquence qui existe

Oct apparell, qui s'adapte instantament sur toute doulle de lampe on prise de courant, qui fonctionne sur tous courants continu, alternatif, triphasé, etc., qui a été reconnu par les Electrothérapeutes les plus eniments aussi qualifé que les grands appareils, permet une utilization des plus pratiques des courants de haute fréquence en Dermatologie, resistent de la company de la continue de la courant de la company de l

Prix spéciaux de fin de stock

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

#### THE STERLING FRANCE

FOURNISSEUR DE LA FACULTÉ DE MOIS A PARIS 68, Rue Condorcet, PARIS (9°)

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

#### ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

## **BIOPLASTINA SERONO**

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

#### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la " BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (I°)

#### VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER Anémie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences

#### PARAFFINOLÉOL HAMEL

Parattine liquide chimiquement pure, sans saveur

Indications:

Colites, Entéropolites, Appendioites

NOUVEAU LAXATIF MINERAL

1º Aromatisé.
2º Sans arome.
3º Crème au cacao.

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

#### NOUVELLES (Suite)

réglementaires; 2º les étudiants dont la scolarité est interrompue; 3º les docteurs, les étudiants français et étrangers qui désirent être admis aux travaux de la Paculté.

La dernière inscription, ainsi que les inscriptions délivrées à titre rétroactif, ne confèrent point l'immatriculation. A l'immatriculation sur demande est attaché le droit réglementaire : 30 francs.

Un candidat peut être admis à subir un examen sans être immatriculé.

Les immatriculations d'office sont effectuées aux dates indiquées ci-dessous pour la prise des inscriptions trimestrielles. Les immatriculations sur demande sont effectuées au secrétariat de la Faculté (guidiet n° 3), les jeudis et sauredis, de midi à 15 heures.

 II. Inscriptions. — Première inscription: la première inscription doit être prise du 1<sup>er</sup> octobre au 8 novembre, de midi à 15 heures.

En s'inscrivant, l'étudiant doit produire : re diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, institué par décrets des 31 mai 1902 et 22 juillet 1912, et certificat d'études P. C. N.; 2° acte de naissance sur timbre; 3° consentement du pêre ou du tuteur, si l'étudiant n'est pas majeur. Ce consentement (établi sur papier timbré à 2 france) doit indiquer le domicile du pôre ou tuteur dont la signature devra être légalisée (la production de cette pièce n'est pas exigée si l'étudiant est accompagné de son père on tuteur); 4° un certifieat de revaccination jeunérienne établi conformément aux dispositions de l'article d'ê la loi du 15 février 1902 sur la vaccination obligatoire (modèle déposé au secrétariat de la Faculté). Il est tenu en outre de déclarer sa résidence personnelle et celle de sa famille, comme tout changement d'adresse survenant au cours de la scolarité.

Inscriptions trimestrielles: pendant l'anuée scolaire 1921-1922, les inscriptions trimestrielles, consécutives à la première, seront délivrées dans l'ordre et aux dates ci-après, de midi à 15 heures, an scerétariat (guichet

Premier trimestre, du 12 au 29 octobre 1921 (excepté les lundis et mardis) ;

Denxième trimestre, du 6 au 26 janvier 1922 (excepté les jundis et mardis) :

Troisième trimestre, du 22 mars au 8 avril 1922 (excepté les lundis et mardis).

Quatrième trimestre, du 7 au 22 juillet 1922.

L'entrée des pavillous de dissection et des laboratoires de travaux pratiques sera interdite aux étadiants qui n'auraient pas pris les inscriptions trimestrielles aux dates ci-dessus indiquées.

MM. lès étudiants sont tenns de prendre leurs inscriptions aux jours ci-dessus désignés. Les inscriptions trimestrielles ne seront accordées, en delors de ces dates, que pour des uotifs sérieux et appréciés par la Commission scolaire. (La demande devra être rédigée sur papier timbré).

Les inscriptions sont personnelles. Nul ne peut prendre inscription par correspondance ou par mandataire.

MM. les étudiants sont priés de déposer, en prenant leur inscription, leur livret individuel qui leur sera restitué

#### Prescrivez

#### les Faus

# **D'ENGHIEN**

# LES PLUS SULFUREUSES DE FRANCE Souveraines dans le TRAITEMENT A DOMICILE

DES

Rhumes, Laryngites, Bronchites, Affections rhumatismales, Dermatose, Oxyurose.

S'expédient en 1/2 et bouteilles entières





# STRYCHNA L LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules i 0 gr, 01 - Ampoules i 0 gr. 01 par cc. P. LONGUET 50, rue des Lomberde



Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés ae

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS PRANGULA (Bourdaine).

EGGOPROTIQUE DOUX et SUR

Desa MOYANNE: 8 à 2 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Anémie, Scrofule, Chlorose, Lymphatisme.

Tuberquiose puimonaire, osseuse, panglionnaire,

# "<u>Calciline</u>"

RECALCIFICATION - REMINÉRALISATION

COMPRIMÉS à DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

Mode d'Emploi : 2 Comprimés dans un peu d'eau avait chaque repps, Enfignits (je dessa.

A. ODINOT PARIS 25, RUE VANEAU

Croissance, Adénites, Coxalgia, Maiadia des Os Diabète, Grossesse, Aliaitement, onvalescence

Dept tous les casoù vous ordonnies l'Unornapine, prescrivez l

# Uroformine Drofronine Française Colore

Antiseptique interne Parfait

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 8 par jour).

Eshantilions gratuits: 2 3 3 byard Saint-Martin.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDIGAMENTEUX 39von doux ou pur, S. surgras su Bourre de cacao, S. Panama, S. Napholo sourie, S. Sulfuneux, S. Salicyle, S. à l'Ichinyel, S. Sulfuneux, S. à l'hulle de Cade, S. Goddron, S. Boraté, etc.

SAVON DENTIFRICE VIGIER (antisoptique Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

avec le bulletin de versement correspondant à l'inscription prise.

Le livret individuel tiendra lieu dorénavant de earte d'immatriculation et de relevé d'inscriptions.

MM. les internes et externes des höpitanx doivent joliadar à leur l'ivret un certificat émanant du op des cliefs de service ai-requeis ils ont été attachés, indiquant qu'ils ont rempil leurs fonctions d'internes et d'externes pendant le trimester précédent. Ce certificat doit étre visé par le directeur de l'établissement hospitailer auquel appartient l'étève.

I, inscription d'un trimestre peut être refusée, pour manque d'assiduité et de travail, par décision de la Commission scolaire. La décision est définitive. I/étudiant auquel une inscription a été refusée ne peut, peudant le trimestre correspondant, obtenir le transfert de son dossier dans un autre fabilissement.

Service de santé militaire. — font promus dans le cadre du Service de santé militaire :

Au grade de médecin-major de 2º classe. — MM, les médecins aides-majors de 1ºº classe Lassave, Berho, Jobelin, Musso, Moraud, Mariguet, Mület, Zoeller, Poiror, Bézy, Picurant, Charbardès, Lapierre, Proment, Gabillon, Giraud, Didler, Richard, Jonquères, Bruas, Segala, Surreco.

Un décret en date du 17 aoptembre 1921 décide que les déves de l'Ticole da Service de santé utilitare admis à cette école postérieurement au 11 novembre 1918, ayant obtemn le diplôme de docteur en nédechie au conta l'ammée 1920 on par audie de circonatanes indépendantes de leur volonié, au cours du premier trimestre 1921, accomplient à l'Ficole d'application du Service de sauté militaire leur stage de neuf mois à partir du 2 novembre 1921.

Prix Marcel Benoist. — Pour la première fois, une commission réunie à Berne vient de décerner le prix fondé par M. Marcel Benoist, ancien avoué à Paris, qui a légué dans ce but une grande partie de sa fortune au gouvernement helvétique.

Ce prix annuel de 20 000 francs (argent suisse) doit étre décerné au savant suisse ou doubellé on Suisse depuis cinq ang qui aura fait pendant l'année précédente « la découverte, l'investion on l'étude la plus utile dans les sciences, particulièrement celles qui intéressent la vie hundine ».

La commission a décerné le prix à un Français, domicilié en Suisse, M. Arthus, anticir sous-directour de l'Institut Pasteur de Lille, professeur de physiologie à l'Université de Lansanue, pour son remarquable mémorier intitudé e De l'anaphylaixe à l'immunité , miemoire qui est l'aboutissant de toute une vie de recherches originales.

Corps de santé des troupes coloniales. — Out été promus dans le corps de santé des troupes coloniales ;

Au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, — MM, les médecins-majors de 2º classe Cavand, Besse, Garrot.

Au grade de médecin-major de 2º classe. — MM. les médecins aides-majors de 1º0 classe Mury, Puel, Souchard, Laurency, Ponsan,

Syndicat général des médecins français électrologistes et radiologistes. — Le Syndicat général des médecins français électrologistes et radiologistes communique

l'arreté sulvant (28 nont 1921) concernant le prix des actes de radiologis et d'électrothérapie, à dater du 1<sup>st</sup> soptembre 1921, dans les hôpitans de l'aris dépendant de l'Assistance publique, pour les malades non indigents, ou non hossitalisés.

ARTICIA, TREMIRS. — Le tarif appliquó aux radiographies, radioacopies et radiologies externes faites dans les hópitaux de l'A. P. de Paris, au profit de personnes non privées de ressources et, notamment, des victimes d'accidents du travail, est fixé comme suit:

Les prix publiés sont ceux du tarif Breton.

ART. 2. — Le prix des séauces de radiothérapie est porté de 8 francs à 16 francs.

ART, 3, — I to prix des séances d'électrothéraple reste fixé à 8 francs.

ANT. 4. — Le présent arrêté aura effet à partir du 1st septembre 1921.

An moment on le corps médical, à Paris et en province, se préaccupe de la question des malades nisés dans les hépitans, il nous a semblé intéressant de signaler or qui vieut d'être réaligé par l'Assistance publique de Paris.

La prechatue réuniou du bureau du Syndiest, à laquelle tout membre du Syndiest peut assister, aura lieu le mardis 8 novembre 1921, à 17 h. 20, à l'Hista des Societes auvantes. Cette réuniou est statutaire comme préparatoire à l'Assemblée générale annuelle du 13 dévembre 1921,

Les membres du Syndicat qui désirent poser leur candidature à une des fonctions de membre du bureau sout priés d'en avertir le secrétaire général, avant le Le octobre 1921.

Voyage médical à Vichty. — Les professeurs et élèves de la Clinique médicale de l'Hôtel-Dien, dirigée par M. le professeur Gilbert, ont terminé le 23 septembre leur visité des sources et des installations thermales de Vichy. Ils ont manifesté leur adjuritorio payre le naut degré de perfectionnement des établissements et stellers de la Commanné fermilére.

Ils furent ensuite couviés à un hauquet offert par la Compagnie à l'hôtel Majestic, à l'issue duquel des toasts chaleureux out été prononcés à l'houveur de Vichy, de ses sources bienfaisantes et de l'hospitalité cordiale et traditionnelle qui est offerte aux médicius français et étrancers.

M. Normand, scorfathre gáméral do la Campagnio, assigna les professeurs et élèves de la Cliulque médiçale qui sont venus entendre let la dernière legon du cours sur les maladies du tube digestif, du souci constant de la Compaguie fermière de perfectionner et de développer ses installations thermales, afin de maintenir à Vichy, que la nature a tant favorisée, as suprématie sur les stations allemandes on téchéro-diovaques pour loaquellag une prapagende si inopportune a été faite en France au oquas do la dernière saison.

M. le Dr Déléage, président de la Société des sciences médicales, puis M. Le Moignic rappelèrent ensuite les succès de la thérapeutique hydro-minérale de Viehy.

M, le Dr Alfred Brunner (Italien) remercia chaloureusement la Compagnie et les médacha de Vichy de leur si cordial accuell.

Enfin, M. le Dr agrégé Villaret, dans une spirituelle improvisation, vanta le charme et l'attirance de Vichy où la « Fée des Raux » préside aux réceptions de la Com-

NOF SOURC

Régime des ARTHRITIQUES Régime

Analgésie externe rapi

PAR LE

ETHER SALICYLIQUE ANTIRHUMATISMA MINEMMENT RÉSORBABLE

Echantillons: LABORATOIRES CIBA O ROLLAND Phen I, Place Morand, LYON

## SUPPOSITOIRE PÉPE

CONSTIPATION Cohand: HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers. HEMORROIDES

DANS TOUS LES CAS DE: Troubles de la circulation du sang. Troubles de la PUBERTÉ Règles difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc

Du Docteur BARRIER

s lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ

L'HÉMOPAUSINE

à base d'Hamamells, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc. Dosc par jour: Adultes: 2 à 3 vgr. à liq. Enfants: 2 à 3 cuill. à dessert. Labóratoires du Docteur BARRIER, Les Abrets (Isère Littérature - Échantillons sur demande

ELIXIR EUPNÉIOUE MARTIN-MAZADE Echani. Laboratoire MARTIN-MAZADE (SCRAPHASE IVES)

RICHARD POMARÈDE

A CURE DE DIURESE

Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) \_\_\_ LAC LEMAN -

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET

#### NOUVELLES (Suite)

pagnie fermière en protégeant ses hôtes contre les risques des somptuenx festins.

Il termina son toast en citant un passage charmant de Clande Fouet, médecin ordinaire du roy, qui déjà célébrait an xvIIº siècle la grâce et les attraits incomparables de la « Reine des Eaux françaises ».

Un voyage médical franco-belge an Maroc français. -A l'initiative de Bruxelles médical, la Compagnie Générale Transatlantique, qui a prodigiensement organisé le tourisme dans ce pays neuf, hier encore si agité, aujourd'hui si pacifique, parce que sons le drapeau de la France et

sous l'égide d'un chef, entreprendra dans quelques mois nu circuit complet pour médecins à travers l'empire du sultan Moulai Youseff. Le confort le plus grand sera assuré : bateaux, hôtels, autos, chemins de fer ; les services du Protectorat français et en particulier le service de la santé et de l'hygiène du Maroe donneront le concours le plus complet.

Ils s'emploieront à faire counaître de leur mieux les merveilles d'un Islamisme absolument impollné, tout en ne négligeant pas de faire voir la pathologie si spéciale du pays et la remarquable organisation sanitaire qui l'a endiguée. Car s'il est vrai de dire que, grâce à l'armature militaire, voyageurs, pèlerius et colons peuvent courir en toute quiétude près de 3 000 kilomètres de route en auto, il faut que l'on sache aussi, contrairement à certains bruits tendancieux, que, grâce àl'armature médicale, tout danger épidémiologique est inexistant pour le touriste.

De nombrenx confrères français vondront « aussi » connaître leur joyau colonial, en se joiguant au Circuit médical franco-belge. Des conditions de faveur seront consenties

Laboratoire de Sérologie (Direction scientifique : M. Rubinstem, 54, rue Saussure; Métro Monceau). -M. Rubinstein fera un cours de sérologie appliquée à la clinique du 8 novembre au 8 décembre, les mardis, jeudis et samedis à 14 lieures. Les conrs, suivis de travaux pratiques (de 14 à 18 heures), traiteront les propriétés biochimiques des sérums, le séro-diagnostic de la syphilis et de la tuberculose et d'autres affections.

Le but de cet enseignement est de former des sérologistes et de les initier aux recherches de laboratoire.

Le nombre des élèves est limité. Le droit d'inscription est de 150 francs. Pour tous renseignements, s'adresser

Hôpital Broussals (96, rue Didot). - Enseignement clinique médical. - M. le Dr H. Dufour fera tous les vendredis à 10 h. 30, salle Delpech, des présentations de malades accompagnées de courtes conférences clin'ques et thérapeutiques.

Tons les matins enseignement des stagiaires.

Première conférence le vendredi 11 novembre 1921. Avis. — A céder, après décès, bonne clientèle médicale.

Condition matrimoniale accessoire. M. Paulean, notaire, à Masseube (Gers).

Avls. - A vendre appareil radio Gaiffe, très peu usagé.

Avls. - Sténodactylographe secrétaire médecin expert depuis six ans demande travanx ou emploi chez médecin. Ecrire Mue Soudais, 9, rue Monge, Paris.

Avis. - A vendre appareil d'Albee, instruments de chirurgie excellent état, ayant appartenu au Dr J .- S. Dauriac. De 11 heures à 2 heures, 24, boulevard des Batiguoles, Paris (XVIIº).

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUF

Occasion nnique. Ecrire D. H. S. nº 3.

15 OCTOBRE. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour e concours d'internat de la maison départementale de Nauterre.

15 OCTOBRE. - Paris. Ouverture des cours de l'École de pnériculture (rue Desnouettes), à 9 h. 30.

15 OCTOBUE. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours du prix Fillioux et dernier délai pour le dépôt des mémoires (Assistance publique).

15 Octobre. - Paris. Fermeture du registre d'iuscription à l'École deutaire française, 29, boulevard Saint-Martin.

15 Octobre. - Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chef des travaux de pharmacie et de chimie biologique.

15 OCTOBRE. - Paris. Dernier délai ponr l'envoi des mémoires pour les prix de la Société de médecine de Paris

15 Octobre. - Facultés. Clôture des registres d'inscription pour le concours des bourses de doctorat.

16 Octobre. - Paris. Clinique Baudelocque. Cours complémentaire de pratique obstétricale, par les D\*\*Lévy-SOLAL, VIGNES, PINARD, CLEISZ.

17 Octobre. - Paris. Concours de l'internat des hôpitaux de Paris, épreuves définitives.

17 OCTOBRE. - Paris. Ouverture du cours de gastroeutérologie de M. le professeur CARNOT, à l'hôpital Beaution.

17 OCTOBRE. - Paris. Institut Zander, démonstrations pratiques de physiothérapie, par MM. les Dre San-DOZ CT GIRAUDEAU.

17 OCTOBRE. - Paris. Ministère de l'Hygiène, ouverture du concours sur titres pour la place de pharmacien de la maison maternelle nationale de Charenton et l'asile des convolescents

17 OCTOBRE. - Montpellier. Concours pour l'emploi de suppléaut des chaires de pathologie et clinique chirurgicales à l'École de médecine de Marseille.

17 OCTOBRE. - Marseille. Concours de l'externat des hôpitaux de Marscille.

17 OCTOBRE. — Bordeaux. Ouverture des conférences de chirurgie iufautile et d'orthopédie de M. le D' ROCHER, à l'hôpital des Enfants.

### **FOMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

au laboratoire de 15 à 17 heures.

SIROP (0.04) GOUTTES (Xg=0,01) AMPOULES (0,02)

SCIATIQUE NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

## Dragées ou pr. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer ( CHLORO-AF (4 à 6 per jour) NE VOSIS! MONTAGU, 49, Boul, de Port-Reyal, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

17 Octobre: - Marseille. Examens de medecin sanitaire maritime.

18 Octobre: — Păris, Sédnee annuelle de la Société de psychothérapie.

18 OCTOBRE. — Bordeaux. Concours de chirurgien des libpitatis de Bordeaux.

20 ÚCTOBRE. — Limoges. Clibture du registre d'inscription pour le contours de suppléant de pathologie de de clinique médicales à l'École de médecine de Limoges. 20 OCTOBRE. — Paris. Amphithéâtre d'anatomie des Böpitaux. Colicours du prosectorat.

des nopitaux. Concours du prosectorat.

28 Octobris. — Montpellier. Concours de chef de clinique obstétricale, de chef de clinique des maladies des
enfants, et de chef de clinique des maladies nerveuses.

entants, et de chet de chinque des maisalles nerveuses, 20 Octobres: — Nancy: Dernilef délai d'Inscription pour le conçours de suppléant d'anatomic et de physiologie à l'École de médecine de Besançon.

24 OCTOBRE. — Marseille. Concoiirs de clief de clinique des malatiles ties volles urinaires.

24 Octobre: — Montpellier, Contolies de clief de clinique chirurgicale.

24 OCTORRE. — Paris. Concours pour l'emploi de supplicant d'anatomie et de physiologie à l'École de méde cine de Caéth.

24 OCTORRE. — Lyon. Concours bour l'emploi de supplication.

pléant d'anatomie et de physiologie à l'Écoic de médecine de Dijon.

24 OCTOBRE: — Marseille, Concours de chef des travăux de chlinle biologique et de pharmacie à l'École de médecine de Marseille. 24 Octobre. — Marseille. Concours de l'internat des

24 Octubre, — Facultés, Concours des bourses de doctorat.

24 OCTOBRE. — Paris. Ouyerture à la l'aculté de pharmacie d'un concours pour l'emploi de suppléaut de la chaire de pharmacie à l'Ecole de liféédélité de Touts.

24 Útříbří. — Nuhly, Oliverture du concours de l'externat des hôpitaux.
24 Útříbří. — Paris, Ouverture du concours de suppléant de la chaire de chiute à l'Ecolé de médecine de

pléant de la chaire de chintie à l'Ecolé de médecme de Réinies.
25 OCTOBRE, — Lille, Cohcours itour l'elimini de sitip-

25 OCTOBRE. — Luie. Concours pour l'empior de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicale à l'Ecole de médecine d'Amieis.

26 OCTOBRE. — Montpellier. Ouverture du concours de chef de la clinique des voies utinalies et de chef de clinique out-rhino-laryngologique:

26 Octobre: — Nancy: Ouverture des concours de prosectorat et d'adjuvat;

27 OCTOBRE. — Paris. Deruier délai d'inscription pour les concours du clinicat à la Faculté de médecine de Paris.

27 OCTOBRE — Mârselle: Concours de chef de clinique ophtalmologique aujoint:

29 OCTOBRI. — Paris: Cloture du registre des inscriptions transstricles (1st trimestre) à la Faculté de intédechie. 31 OCTOBRI. — Raims. Cloture du registre d'inscrip-

tion pour l'internat des hôpitaux

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Electrologie, par MM. Delherm et Laquerrifikk, tulie NXXI un Traité de patrologie médicaté et de thérapentique appliquée. 1921, t vol. 111-8 de 324 p. et 153 figures : 18 fr. (Máloine, a Paris):

Deux électrothérapautes des plus experimentes out écrit ce livre à l'usage des praticieus.

A'outvage débute par un ensemble de notionis d'électrophysique et des définitions qui constituent une introduction indispensable. 146e techniques necessaires à l'emploi un commit continu, un confirm francique, de l'élecricité statique, des courants de haute fréquence soits cuisitte exposées. Pais vientent les applications biéracissitte exposées. peutiques aux maladies de la nutrition, aux maladies de la paul, de l'apharell circulatolte, du système netreux, des organes génito urinnires; tous les procédés d'électivodiagnostie et leurs applications sont étudiés en un cliapitre très substantiel.

Jaës atteutte out atteut le bit tu'lla s'étatient probacé, cest-à-dilte d'apporter aux praticleus « des notions générales sur les métitoites d'électrothéraphe qui sont du domaine des spécialistes et de leur donner des précisions suffisantes point lett permetre d'effecture reux-mêmes les applications facilies et qui un inécessitent pas une intabillation sontetus et chomissions par les después de la contraction de la commencia de la contraction de la contracti



#### VARIÉTÉS

#### UNE RANDONNÉE MÉDICALE AUX STATIONS D'AUVERGNE

#### Le XVo V. E. M. (4 au 15 septembre 1921).

Les voyages d'études médicales aux Stations thermales, qu'avaient fondés naguère le professeur. Landouzy et le Dr Carron de la Carrière et qui V. E. M., les Drs Ernst, Jessen, Jansen, etc. Les n'avaient pas eu lieu depuis la guerre, ont the landais étaient au nombre de 8, parmi lesquels rétablis cette année sur l'initiative du professeur Carnot

Le 15e V. E. M. a eu lieu aux stations du Centre de la France (Morvan, Bourbonnais et Auvergne) du 4 au 15 septembre 1921.

De par la disparition du regretté Doyen Landouzy, le comité du V. E. M. a été renouvelé et le voyage lui-même, par suite des conditions économiques d'après guerre, a été réorganisé sur des bases différentes. Le professeur Carnot était chargé de la direction scientifique, avec le professeur agrégé Rathery, rattachant ainsi intimement le V. E. M. à la chairc de Thérapeutique de la Faculté de Paris. Le Dr Gerst a assumé, d'autre part, la tâche ardue de l'organisation matérielle, rendue plus difficile encore dans les circonstances actuelles. Même, pour ménager la bourse des participants, il a tenu à tout ordonnancer, sans participation d'aucune agence de voyage, ce dont on ne peut que se féliciter : car jamais voyage ne fut préparé avec plus de minutie, et exécuté avec plus de succès.

Dès la fin de juillet d'ailleurs, la liste des souscripteurs était deux fois couverte, ce qui montre bien le degré d'estime qu'avaient su conquérir les précédents V. E. M. Bien que le chiffre des participants ait été élevé de 100 à 150 (chiffre non encore égalé), force fut de refuser beaucoup d'adhésions. On organisa même, pour le groupe catalan, un voyage à part, piloté par le Dr Mathé, qui n'accompagna le V. E. M. que pendant trois jours, à Vichy, Châtel-Guyon et Royat, et contiqua ensuite sa tournée dans les Pyrénées. La collaboration matérielle et amicale de l'Office national du tourisme, grâce à son directeur M. Famechon, celle des Municipalités et des Syndicats d'hôteliers, des Sociétés thermales, de la Compagnie fermière de Vichy, de la Fédération thermale d'Auvergne permirent une réduction importante sur le prix du voyage. Les compagnies de chemin de fer, du P. L. M. et du P. O., accordèrent des tarifs réduits et des trains spéciaux, favorisant de toutes manières notre voyage de propagande aux stations de leurs réseaux. Le 15e V. E. M. pouvait ainsi revivre avec toutes chances de succès. Sur les 150 places, la moitié avait été réservée aux confrères étrangers. La délégation danoise était la plus nombreuse et

eomprenait 34 membres, recrutés par les soins d'un vieil ami des V. E. M., le professeur Ehlers (de Copenhague) ; parmi eux, le professeur Hauch, lès chirurgiens Guildal et Juul (qui avaient dirigé, petidant la guerre, à Paris, des formations danoises), le Dr Péronard, un récidiviste du le Dr Van der Hoeven Léonhard, président du Comité Hollande-France et infatigable propagandiste de l'influence française ; le Dr Van Breemen. d'Amsterdam, etc. Nous citerons encore le professeur Sanarelli, de Rome; les Drs Gaster, de Londres et Clarkson, de Dublin; les Drs Sillig (de Leysin), Berne (de Genève); le Dr Danielson, de Stockholm. Plusieurs médecins et étudiants roumains avaient été délégués par leur gouvernement. Il y avait aussi des médecins grecs, libauais. Enfin 18 confrères belges, nos véritables frères depuis la guerre, avaient été groupés par les soins d'un autre vieil ami des V. E. M., le Dr Dejace, directeur du Scalpel.

Parmi nos compatriotes, citons le professeur Devé (de Rouen), les Drs Monthus, ophtalmologiste des hôpitaux, Fargin-Favolle, stomatologiste des hôpitaux de Paris, les Drs Brazis (de Mulhouse), de Kerdrel et Satre (de Grenoble), Weissembach, Jacquet, chefs de clinique à la Faculté, les Drs Friedel, Bord, Mille, Poix, etc. Plusieurs internes des hôpitaux de Paris et de Lille étaient titulaires de bourses offertes par diverses stations. Trente-quatre femmes ou filles de médecins, françaises et étrangères, nous faisaient le plaisir d'accompaguer la caravane et lui donnaient le caractère de grâce et d'intimité familiale qui fait le charme des V. E. M.

La concentration avait lieu à Pougues le dimanche 4 septembre. Dans une conférence inaugurale, au théâtre de Pougues, le professeur Carnot souhaita la bienvenue aux délégués étrangers et aux nouveaux participants, remerciant les auciens de leur fidélité, reudant hommage à l'œuvre de ses prédécesseurs Landouzy et Carron de la Carrière : uue motion de sympathie fut votée par acclamation à ce dernier, dont chacun regrettait l'absence. Le professeur Caruot donna ensuite les grandes

directives du voyage et montra l'intérêt des eaux minérales du Centre, tant par leur nature et leur origine que par la diversité de leurs spécialisations thérapeutiques.

Relativement à leur nature et à leur origine, le professeur Carnot distiugue, parmi les stations du Centre, deux groupes, aligués suivant deux SÉDATIF ANALGÉSIOUE HYPNOTIQUE HYPOCRINIOUE



ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements ALBERT BUISSON 157. Rue de Sèpres. - PARIS

#### APPAREILS

## ANTIPTOSIQUES

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE

non gonflée

1 et 2 et une peche 3 supérieure et médiane.

re ses treis parties : deux poches in-férieures et latérales

Breveté S. G. D. G

France et Etranger





rement conflée

les premières : grâce à l'obliquité de leur grand axe, elles s'insiment entre les deux branches des angles colliques et déterminent un mouve-ment d'ascension du colon trans-verse et subséquemment do

après réplétion des pechos inférieures, seulève et maintier en position normale le Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

#### BERNARDON

13, rue Treilhard, PARIS (8º)

TÉL.: WAGRAM 67-56





Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuilleréss à dessert de SOLUTION

#### ITO-INTOXICATION INTESTINALE

Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques

LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# tonhan-Cruet

en cachets dosés à 6.50 cg. (8 à 8 par 24 houres) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

directions rectilignes, à l'est et à l'ouest du grand piton volcanique d'Auvergne, le long des fissures provoquées par son éruption.

Le groupe oriental, disposé suivant les grands plis de l'Allier et de la Loire, est le groupe carbonique: l'acide carbonique y constitue, en effet, 95 p. 100 des gaz des griffons; il se combine avec divers éléments des ternains traversés: d'où, les eaux bicarbonatées sodiques du bassin de Vichy, bicarbonatées calciques de Pougues; d'où les carbo-gazeuses de Royat, de Châtel-Guyon, de Saint-Nectaire. Ces eaux carboniques sont, avant tout, stimulantes : stimulantes de l'estomac à Pougues, de l'estomac, du foie, de la nutrition à Vichy, de l'intestin à Châtel-Guyon, du cœur à Royat.

Le groupe occidental, au contraire, comprend des eaux hyperthermales, peu minéralisées, mais riches en azote (98 p. 100 des gaz aux griffons); il contient aussi des gaz rares et des émanations radio-actives. Ce sont, avant tout, des eaux sédatives: calmantes du système nerveux à Néris, des douleurs rhumatismales et pelviennes à Évaux, du cœur à Bourbon-Lancy. Leur direction générale se continue ensuite vers Maizières, Luxeuil et Plombières, également chaudes, azotées, radioractives et calmantes.

La spécialisation thérapeutique des stations du Centre est, ou le voit, très variée, dans les notes excitantes ou calmantes, et nous aurons ainsi l'occasion de passer eu revue, avec ces stations du Centre, toute la Clinique hydrologique. Le professeur Carnot insiste sur cette spécialisation nécessaire de nos villes d'eaux françaises, sur laquelle il reviendra, d'ailleurs, dans toutes ses conférences. C'est, pour nos villes d'eaux, une nécessité imposée par le perfectionnement croissant des techniques et des installations, par la mise en jeu de méthodes annexes (cure de terrain, physiothérapie, tables de régime, etc.); enfin par l'éducation spécialisée de nos confrères hydrologues qui décuple la valeur de leurs soins. Une réaction doit se faire contre la conception germanique du «Centre de cure», de la ville d'eau omnibus et sans indications spéciales, où l'on envoie et où l'on traite toutes les catégories de malades.

Après une contérence du D' Hyvert sur les indications de Pougues, on visite cette coquette Station de repos, pour gastropathes et nerveux fatigués avec son parc et ses grands arbres, le plateau de Bellevue, les établissements, l'embouteillage. Un banquet, offert par la Société de Pougues, sous la présidence de M. Massé, ancien ministre et maire de Pougues, termine cette première journée de concentration.

Saint-Honoré, dont les sources jaillissent à la

limite méme du Morvan, plut beaucoup aux visiteurs par-sa fraicheur, sa verdure, son calme reposant. C'est une station d'enfants où l'on soigne surtout les séquelles de maladies respiratoires (suites de broncho-pneumonie, d'adénopathies médiastinales, de coqueluche, etc.). Cette station, si coquette et si utile, mériterait de s'agraudir rapidement: car la vogue y vient et, chaque année davantage, on est obligé de refuser du monde en raison de la petitesse des installations actuelles.

Bombon-Lancy est une eau radio-active et calmante des plus intéressantes, très efficace dans les cardiopathies et les arthropathies encore irritables. Malheureusement, ses installations sont vétustes, devraient être dévelopées, et la Station ne peut même pas loger tous les baigneurs qui voudraient s'y soigner.

Bouvbon-l'Archambault, au passé glorieux, qui, au Grand Siècle, a ur défieir les plus hants noms de la Cour de Versailles, présente de véritables trésors archéologiques que nous avons visités en détail. C'est une eau à la fois carbonique et azotée (49 p. 100 des deux guz aux griffons), par là même excitante et calmante à la fois, très efficace dans les rhumatismes atones et les paralysies : elle aussi mériterait de compléter ses installations.

L'arrivée à Vichy, le mardi 6 septembre, fit une grande impression. Après les petites stations précédemment visitées, Vichy apparut véritablement comme la grande Hydropole, capitale thermale, non seulement de la France, mais de toute l'Europe. Nos confrères, — les étrangers surtout, — ne se lassaient pas d'admirer son parc, ses établissements, ses hôtels, son casino, sa puissance, son luxe, son confort, ses ressources de toutes sortes; la beauté de ses installations soutenaît avantagensement la comparaison avec les plus belles d'Europe.

L'établissement thermal, par lequel passeut chaque année plus de 100 000 baigneurs; les services annexes d'électrothérapie et de mécanothérapie; l'usine d'embouteillage, d'où sortent chaque jour plus de 120 000 bouteilles; le captage des sources, montrent ce que peut réaliser une industrie thermale conduite avec méthode, intelligence et disposaut de capitaux énormes.

La Compagnie fermière avait préparé une réception somptueuse, mettant 'à notre disposition les plus beaux hôtels, le théâtre, le casino, apportant en toutes choses le tact et la prévenance dont elle est contumière. Elle offrit à la caravane un splendide banquet au Carlton: là, après les toasts de M. Baugnies, administrateur délégué de la Compagnie fermière] (qui, avec M. Normand, nous



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSÉ - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉFA DES JAMEST pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et cénnuillons sur demande, Mª JAMMET, 47, Rue de Miromesail, PARIS

Etabliceement Thermal ouvert toute l'année.

#### SALIES DE E

Olimat sédatif doux et tempéré en toutes salsons,

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-iodurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES
TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANCLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES
CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE
DYSMÉNORRHÉE. # Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative,



estomac – intestin

ODINOT. Ph" - PARIS, 25, Ret Values

GRANULÉ SOLUBLE

Une cuillerée à café tous les metins à jeun dans un verre d'eeu.



G

AST

R

I

T

Е

Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"





Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURENALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du REONE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est foujours identique à elle-môme; la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de so prêter à une posologie rincurques.

Solution au 1/1000 | Flacons de 10 et 30 c.c. | LITTERATURE et ECHANTILLONS de 10 c.c. | dia DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS

L. DURAND, Pharmacien, 24, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)



E

É

R

Т

E

avnit fait admirablement les houneurs de Vichy), de M. Le Moignic, commissaire du gouvernement, de MM. Carnot et Rathery au nom du V. R. M., les participants étrangers (auxquels s'était joint momentanément le groupe de 18 Catalans prirent la parole tour à tour et dirent, en termes émouyants, leur attachement à la France. Ce fut un vériable défilé ése drapeaus, s'inclinant devant notre Nation, si belle devant l'Univers en ce jour du 6 septembre, anniversaire de la Marne.

A Vichy, pour la première fois, on prit un peu de repos. Une réception au Golf était offerte aux dames ; on flâna autour des klosques, dans le parc, au bord de l'Allier, au casino. Une partie de la capavane se rendit, en autocars, à Saint-Yorre, puis, à travers une superbe route de montagne, à la petite station de Sail-les-Bains, qui vient d'être réinstallée, dans un site charmant de repos, avec des eaux silicenses, pour les erzémas irritables.

A Châtel-Guyon, le 8 septembre, la caravane prit contact, pour la première fois, avec les régions montagneuses du Plateau central. La situation pittoresque de la station, son élégant établissement, ses hôtels en amphithéâtre, son air de croissance et de prospérité rullièrent tous les suffrages. On entrait ic dans le domaîne de la Felderation thermale d'Auwergne, qui groupe sous la même égide, avec Châtel-Guyon, Royat, Saint-Nectuire, le Mont-Dôre et J.a Bourboule et qui, par un appui réciproque, aide à la si remarquable extension de nos stations auvergnates.

Châtel-Guyon, station des entéritiques, «Entérnolis», avait dit Landouzy, avec ses sources, ses bains, ses lavages intestinaux, ses tables de régimes, est actuellement en plein essor. Au banquet présidé par M. Clémentel, ancien ministre, sénateur du Puy-de-Dôme, des discours importants furent prononcés : on agita, notaument, l'importante question de la protection quasi officielle accordée à certaines villes d'Outre-Rhin, momentanément occupés: l'opinion unanime fut pour demander la fin de ce protectionnisme à rebours.

A Royat, on trouve une station en'plein' essor, qui a beaucoup bénéficié de su spécialisation pour le traitement des maladies du cœur et de l'hypertension. Sur l'initiative hardie de son administrateur, M. Rouzaud, un casino somptueux a été construit en pleine période de guerre; les thermes sont



Doge : Une petite mesure (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût) Échantillons et Littérature : DÉSCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8')



# OPOTHÉRAPIE

SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

#### HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: I. Correspond à / lobe postérieur d'hypophyse de boens SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

#### SURRENA

DDSAGE ? 155 Correspond à 0510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

FT TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT (PESIGNER)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



## TALGOL Granulé DA

Ouino-Saliculate de Puramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aieu ou chronique, etc. chantitions: OALLOY & Co, 13, Hould do la Charelle, PA us

## Prescrivez

## **D'ENGHIEN**

Souvergines dans le TRAITEMENT A DOMICILE

Rhumes, Larvngites, Bronchites, Affections rhumatismales, Dermatose, Oxyurose,

S'expédient en 1/2 et bouteilles entières

TELEPHONE 114

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

#### DE MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait gastrique MONCOUR

Hypopepsie

dosées à 0 gr. 125 Dz 4 h 16 sphérulines

par jour.

MONCOUR Maladies du Pole Diabète par anhépatic En sphérulines dosées à 30 ctor. en doses de 12 gr.

dosés d 3 gr.

MONCOUR par hyperhépatie

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques

En sphérulines dosées d 25 etar. De i à 4 ephérulines par jour.

TELEPHONE 114 MONCOUR

Constinution Entérite o-membraneuse

dosées à 30 ejgr.

2 h 6 sphérulinos par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale.

en voie d'agrandissement; la station reçoit, tout entière, une impulsion nouvelle. De leur côté, les médecins, spécialisés de plus en plus par leurs travaux de cardiologie, jettent sur la station un très vif éclat. On ne peut citer meilleur exemple de l'utilité de la spécialisation en Clinique crénothérapique.

Dans la matinée du 6, on monta au Puv de Dôme, d'où l'on découvrit tout l'ensemble des cratères éteints.

Puis, on visita le Sanatorium de Durtol où le Dr Poix fit une conférence remarquée sur l'œuvre du graud phtisiologue Sabourin, mort cette année, et l'histoire de son sanatorium.

Dans l'après-midi, visite de Royat, puis de la maison de cure de la «Terrasse» à Chamalières. Puis chacun s'égailla vers les vieilles églises de Royat, de Notre-Dame-du-Port, vers les Thermes romains, vers les vieilles maisons de Montferrant. Déjà surmenés par les nombreux banquets du voyage, beaucoup apprécièrent par eux-mêmes les effets des bains carbo-gazeux sur le cœur et la tension vasculaire.

A partir de ce moment, commence le côté touristique du voyage, et ce fut là une innovation. Le 15e V. E. M., dans l'esprit du professeur Carnot, doit se donner pour tâche d'encourager l'essor des stations climatiques françaises, dont le développement est si urgent. On devait faire l'inventaire des ressources climatiques et touristiques admirables d'une de nos plus belles provinces, parcourir ses routes de montagne, faire l'ascension de ses Puvs, et c'était bien servir la propagande française que de montrer à nos amis étrangers toutes les beautés de l'Auvergne.

Le 10 septembre, au petit jour, dix grands auto-cars quittent Royat par la belle route du Puy de Dôme, le col de la Moréno, Orcival et son église romane-auvergnate du XIIe siècle. Puis ce sont les Roches Tuillière et Sanadoire, radieuses sous le soleil du matin, le lac de Guéry, le col de Dyanne, la descente sur le lac Chambon et Murols.

On arrive à Saint-Nectaire, station remarquable pour la cure des albuminuries, qui va prendre un nouvel essor; car une nouvelle administration a un plan de grande envergure. Puis on reprend la route vers le lac Pavin, ancien cratère volcanique. vers la vieille ville fortifiée de Besse, excellent centre climatique d'été, puis vers Condat, autre centre d'avenir, vers Murat; on monte au Lioran, station d'altitude à plus de 1 100 mètres, où la route passe en tunnel avant de déboucher dans la belle vallée de la Cère. Après les gorges, la vallée



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosciérose, la présciérose, l'albuminurie, l'hy-dronleie

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des ci de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les cedemes et la dyspnée, renforce la systole, régularise

LITHINĖE Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-

cardiaque. cours du sang. - Ces cachets sont en forme de cœur et e

4; rue du Roi-de-Sicile PRODUIT FRANCAIS PRODUIT FRANCAIS = PARIS =

s'épanouit et l'on arrive à Vic-sur-Cère, petite station hydrologique, mais surtout centre elimatique délicieux, un des plus beaux de l'Auvergne, un de eeux à qui on peut prévoir le plus de développement. Le leudeniain, à l'aube, on eliemine, à travers les merveilleuses routes en eorniche des Monts du Cantal, par le col de Dienne, le pas de Pevrol, le Puv Mary, que bon nombre escaladent malgré la brume et dont le panorama montre le rayonnement de tant de belles vallées, l'énorme volcan du Cantal, tout un spectacle grandiose. On atteint la route en eorniehe du Palgoux et du eol de Néronne. Cette partie du voyage, d'une merveilleuse beauté, fut un enchantement pour la earavane : la vallée du Falgoux, notamment, parut un centre elimatique remarquable à développer comme station d'été.

A Salers, une réception toute conleur locale avait été préparée par les soins du maire et de M. Tournier, président du Syndieat d'initiative du Cantal. A la grande joie des couvives, que cela changeait des Palaces, le déjeuner eut lieu dans une auberge avec menu auvergnat; on fit comnaissance avec la « soup-os-caous », la « bouriole », le « pountari ». Puis, un cornemuseux pré-cédant la caravane dans les petites rues si pittores ques de Salers, on alla voir danser la bourrée sous

les grands arbres de la magnifique terrasse. On ne peut s'attarder malheureusement; car la route est eneore longue. On s'arrête un instant à Mauriae dont on visite l'église, puis on descend en grands lacets dans la vallée de la Dordogne. Ou s'arrête pour luncher à Bort, petite station charmante de la Corrèze, sur la Dordogne, lieu de villégiature estivale; on arrive enfin en pleine muit au Mont-Dore.

\*\*

Au Mont-Dore, on retrouve la grande ville thermale avec ses beaux hôtels et son splendide établissement, un des plus beaux peut-être que l'on ait visités. La matinée fut eonsaerée aux visites et aux eonférences. On vit, en détail, les techniques préeieuses, destinées aux respiratoires et notamment aux asthmatiques, les trois grandes salles d'aspiration, où les malades séjournent dans les vapeurs et les buées, les demi-bains hyperthermaux, etc. Le Mont-Dore apparut comme une des stations les mieux installées et les plus prospères, une de eelles dont le développement est progressif et des plus justifiés par les résultats aequis. L'après-midi fut eonsaerée aux ascensions du Puy de Saney, du Capucin, où les baigneurs peuvent se rendre Suite à la page VI.



Ethantillon et Littéreture. E.LANCOSME, 71 Avenue Victor Emmanuel III. "PARIS
1 Laboratoire de BIOLOGIE appliquée | ] [

pire de BIOLOGIE appliquée

Téléphone : Elysées, 36-64, 36-45 H. CARRION & C

Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

### LEVURE CARRION B 17

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

sans fatigue grâce au funiculaire et où ils complètent leur cure d'altitude à près de 1 300 mètres : nous y passons l'après-midi étendus sur l'herbe, respirant à pleins poumons l'air vivifiant de la montagne, et contemplant à nos pieds la magnifique vallée de la Dordogne. Le 'soir, au Sarsiron, un grand banquet réunit les voyageurs, où des toasts chaleureux furent portés, notamment à la Fédération thermale d'Auvergne (et à son président le D' Moncorgé), qui a un rôle bienfaisant dans le développement des cinq stations auvergnates, les cinq sœurs unles « comme les cinq dojcits de la main «

Le lendemain matin, dès l'aube, nous gagnâmes la Bourboule, soit par le train, soit à pied ou en automobile par la belle route de Champeix.

La Bourboule est une belle station, dont les indications multiples sont celles de la cure arsenicale en montagne (850 mètres). On y rencontre 
en foule, non seulement les dermatoses, les laryngites, les diabèles relevant de l'arsenic, mais aussi 
et surtout les enfants lymphatiques, adépoidiens, 
ceux pour lesquels on a peur d'une éclosion bacillaire ultérieure et que l'on envoie se robustifier à 
la fois par les eaux et par le climat.

On retrouve à la Bourboule la même impression qu'au Mont-Dore : station en plein développement ; organisation matérielle remarquable ; confort extrême en pays merveilleux ; initiatives de la Municipalité, de la Station thermale, des hôteliers qu'on ne saurait trop donner en exemple. L'après-midi, une réception avait été organisée au plateau de Charlane, cette annexe climatique magnifique, le «poumon» de la Bourboule où une collation fut offerte, où l'on apprit les règles du Golf, où notre confrère Cany nous fit part de recherches archéologiques curieuses et où l'on put flâner après les fatigues du voyage, avant de redescendre des hauteurs. Le soir, un grand banquet nous fut offert. Ce fut, pour le Directeur du voyage, l'occasion de remercier chandement M. Lequime, maire de la Bourboule, qui a eu une si grande part, jadis, dans la naissance, maintenant dans la renaissance du V. E. M. et qui a mis à son service ses remarquables qualités d'initiative. Grâce à la l'édération d'Auvergne et à quelques individualités puissantes, à Châtel-Guyon, Royat, au Mont-Dore, à la Bourboule, on peut être certain du développement de nos Stations d'Auvergne.

Le lendemain, on dit adieu aux montagnes. On s'arrête à Evause, où l'on débarque en pleine voie par un appontenent de fortune. Éyaux est une petite station très intéressante dans un jolj site de la Creuse, qui méritenit un développement de ses établissements : car ses eaux asotées et radio-actives hyperthermales sont des plus efficaces, à la fois dans les rhumatismes et dans les maladies des fenumes.

Nóris, que l'on visite ensuite, est une station du même groupe, hyperthermale, o digométallique, azotée, calmante, où l'on soigne avec succès, par la sédation, les algiques et les nerveux. Évaux et Néris ont des thermes qui datent des Romains. Ces eaux, si intéressantes et si utiles, métrealient vraiment le développement de leurs installations et devraient prendre exemple sur les initiatives des Stations d'Auvernue.

La dislocation ent lien à La Motte-Benvron, où l'on fut reçu par le Dr Hervé, dans un sanatorium très bien tenu, où l'on put constater de très beaux résultats par la combinaison de la cure d'aération, de l'héliothérapie et du pneumothorax.

Avant la séparation, une réunion eut lieu à Néris, dans la grande salle du casino : 23 orateurs dirent les impressions profondes qu'ils ont éprouvées à voir la beauté et l'efficacité des stutions françaises, ainsi que l'activité intelligent equi s'y manifeste et qui donne si bien aux étrangers une diée de la renaissance française d'après-guerre.

Successivement, chaque groupe national vint apporter ses remerciements aux organisateurs, manifester son admiration pour le beau pays de France et le désir de revenir le voir, d'y envoyer des malades, et de le faire mieux connaître.

Cette lymme à la France, entrecoupée des chants nationaux de chaque pays repris par tous les assistants, précisa, à la fin du voyage, la véritable signification des V. E. M., comme œuvre de propagande française.

PAUL JACQUET.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### XVº CONGRÉS DE MÉDECINE

(Strasbourg 3-5 Odobre 1921)

Première question. — De l'adaptation anatomique ot fontionnelle du cœur aux conditions pathologiques de la circulation. —  $M^{16}$  Cottin, de Strashourg et M. DE MINER, de Bruxelles, rapporteurs.

M16 COTTIN rappelle que le cœur peut, comme tons les organes, s'adapter à un fonctionnement anormal, et ce qu'on appelle d'ordinaire compensation n'est qu'un effet

de l'adaptation et ne doit pas être confondu evre cib, pas plus qu'il ne faut confectur le companion et me l'économie pas plus qu'il ne faut confectur le companion et me l'économie avec sa l'étresse. Ils ce rapportant étude successivement : le lès modalités des perhubations pathologiques de la circulation, entivait que les lésions erfeint un obstacle direct à la progression de sang ou bien des reflux, on suivant que les rythnes anomanx des monupaneuts conformat que les rythnes anomans des monupaneuts l'estre de la companion de la force sextôdique, variation de la force sextôdique variat

### Adontée dans les Monitans de Paris et de la Marin FPTONE C

PEPTONE CATI Rétablit les Forces, Appétit, Dig Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. confre Myxœdème, 2 à 8 contre Obesité, Goître, etc. - PARIS, 3, Bould St-Martin.

### VACCINS I.O.D

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode.

 Procédés RANQUE et SENEZ -THANKS TO THE TOTAL

Vaccin Anti-Streptococcique I. O. D.

Prévention de l'infection puerpérale. Traitement de l'Érysipèle et des streptococcies.

Vaccins Polyvalents I. O. D.

Type I — Staphylo-Strepto-Pyocyanique Type II — Staphylo-Strepto-Colib.-Anaérobies. Traitement des Suppurations et des Annexites.

Vaccin Anti-Gonococcique I. O. D. Traitement des complications de la blennorragie.

VACCINS Anti-Typhoidiques, Pneumo-Strepto, Anti-Staphylococcique, Anti-Méningococ-

Anti-Mélitococcique, Anti-Dysentérique, - - - Anti-Cholérique I. O. D. - - -

Pour Littérature et Échantillons Laboratoire Médical de Biologie 2, Rue Lafon, 2 MARSEILLE

cique,

Dépositaires : Dr DEFFINS 40, Fauhourg Poissonnière, PARIS REBOUL, Docteur en Pharmacle, 15, Allées Capucines, Marsellie SOUPRE, phar., rue Port-Neuf, Bayonne HAMELIN, Phar. 31, rue Michelet, Alger

#### PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques. Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thymus,

de Corps thyroïde, etc. DOSE: Ces diverses capsules s'administrent à la dose de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

## ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE hant. Laboratoire MARTIN-MAZADE SE-RAPHA

## MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE

Eau laxative diurétique. - Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBÈSES. - Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION, - CONSERVATION'ASSURÉE. Satson thermale de Mai à Octobre.

MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE ABORATOIRE DE THÉRAPIE

LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTERINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE

GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES Littérature et Echantillons »

> BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram PARIS

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

durée des systoles, modifications fonctionuelles de l'arbre circulatoire) ou statique (formes typiques et formes accessoires de l'hypertrophie compensatrice); 3° le méaensme de l'adaptation: théorie myogène, interventions nerveuses intra ou extracardiaques.

M.Dio MEYNR, le second rapporteur, interprête les conditions d'adaptation cardiaque d'après les données actuelles sur la plysiologie du cœur. Trois principes essentiels: 1º tout excitant qui attenti quelques-unes des fonctions circulatoires met de suite en jeu l'ensemble des fonctions cardiaques et vasculaires; 2º consettivement, l'action de l'excitant anormal est amuliilée et la circulation dans son ensemble est préservée du moiudre trouble; 3º le cour réaglt à des conditions circulators trouble; 3º le cour réaglt à des conditions circulators par des altérations de se structure anatomique qui peuvent constituer parfois des réactions d'adaptatio effectives et men utiles.

IR M. de Meyer développe toutes ces données, en étu duit les suriations de lorse des pulsations, les réaction produites par les variations de pression et les variation de l'état lonique des libres superadiques. Il examine cufin la propriét d'arondropique du caur, les réactions des vaissaux dans leurs rapports avec l'activité cardiaque, la physiopathologie générale des hypertrophies et des diluteitons, les variations du tours vago-sympathique.

#### COMMUNICATIONS.

L'adaptation du cœur aux conditions pathologiques de la circulation.—M. C. L'Alm (de Paris) apporte quelques notions cliniques en rapport avec certains problèmes de pathogémie touchant l'adaptation cardiaque.

Délimitation des ventrieules par l'ausentiation. —
M. Rocut (de Genève). — L'indépendance acoustique des
deux cours est parfois assez complète pour permettre de
deux cours est parfois assez complète pour permettre de
délimiter par l'ausentiation d'un souffie ou d'un bruit la
projection d'un ventricule sur la parol. Ce sera particulièrement dans se cas d'écât dissolique droit ou ganche
levenet dans se cas d'écât dissolique droit ou ganche
pour a douper des reuseignements sur les dimensions
respectives des ventricules.

Contribution à l'étude olinique de la tension velneuse.

M. Maurice VILLARIE, Fr. SAINT-GRONS et GERILLITYBOSVIEL, proposent une technique de mesure de la pression veineuse nécessitant un appareillage peu complique
(manomètre d'H. Clude et embout huilé) et domant
feccilonaeut est de totale et en de la commandation de la commandati

facilement des résultats précis. Les auteurs précisent la technique de mesure, indiquant les résultats à l'état normal et pathologique, et ils concluent que la mesure de la pression veiucues, dans les affections cardio-vasculaires, peut donner des renseignments précieurs révélant précoment une décompensation, latente eliniquement, faisant, dans certains cas le départ entre le facteur cardiaque et l'élément artériel.

M. MOULINIER (de Bordeaux) démoutre que l'étude mathématique de l'oscillation artérielle et de ses variations en fonction des contre-pressions exercées sur le uembre examiné par le brassard permet d'analyser la courbe dite oscillométrique et de défiuir les valeurs minima et màxima réclies.

L'adaptation du cœur des aviateurs. — MM. G. ETIENNE et G. LAMV (de Nancy). — Au cours de la guerre, les auteurs ont eu l'occasion d'étudier le cœur d'un grand nombre d'aviateurs très entraînés.

Ils ont constaté l'existence d'une hypertrophie portaut surtout sur le ventricule gauche, constaute, précoce, proportionnelle à l'altitude, progressive, modérée, tardive.

Hypertrophie cardiaque et hypotension. — M. ETHNNE (de Nancy). — Des crises répétées et brusques d'hypotension peuvent provoquer de graudes hypertrophies cardiaques les organes hypertenseurs ayant augmenté leur fonctionnement.

Siège du soutifé de l'insuffisance aortique selon l'âge de la maladie. —MM. F. TEXSOLIESE (de Paris, è f. CAUS-SADE (de Nancy) montrent, d'après une statistique de oce as d'insuffisance aortique, que, dans la très grande majorité des cas, le soutifie diastolique, situé d'abord às queche du stermum, dans le deuxième cu troisème espace intercostal, se transporte, à mesure que la maladie devient plus ancienne, d'abord dans la region refro-termaic, pais dans le deuxième ou troisème espace intercostal, se transporte, à mesure que la maladie devient pais dans le deuxième ou troisème espace intercostal sonce aortiques à souffie ganche sout de date récentre, dans 60 p. 100 des cas les insuffisances aortiques à souffie date niceme. C'est la conséquence des modifications que subit le cœur an cours de l'évolution de la maladie.

Valeur sémiologique de l'azote résiduel du sérum dans Phyperiension artérielle. — MM. C. LAIN et R. CLOSNE considérent normaux les chiffres de 15 ceutigramunes d'azote résiduel dans le plasma et le sérum, et ceux de 17 à 23 ceutigramunes d'azote résiduel dans le lassur de l'azote et de l'azote résiduel et parfois telle que l'élévation de l'azote résiduel est parfois telle que l'élévation de l'azote résiduel et dépendre surtout d'un trouble dans le métabolisme des substances azotées de l'azote résiduel de l'az

M. DE MEYER dit que, d'après le professeur Sebloss (de Bruxelles), l'azote résiduel, en dehors de l'hyperteusion, est encore élevé dans un grand nombre de cas d'états liés à la dystrophie thyroldienne (eczéma, rhumatisme, maladie de Basedow).

Stigmates oscillographiques de la désadaptation fonctionnelle du cœur. — MM. MOUGEOT et Paul PETIT (de Royat) [en]signalent [cinq.

Lésiona nerveuses de l'appendice hors des orises algués.— M. P. Masson, (de Strasbourg) décrit les lésions nerveuses fréquentes dans les appendices oblitérés ou perméables; sans qu'on puisse, préciser le rôle exact de ces lésions dans la symptomatologie de l'appendicte chronique. <sup>1</sup>

Ulcus gastrique syphilitique. — MM. CADE et MORENAS (de Lyou) estiment que le type ulcéreux est le plus fréquent des types réalisés par la syphilis gastrique tertiaire. La réaction de Wassermann u'est pas toujours positive. L'importance des fésions artérielles caractérise cet ulcus,

Le simple soupçon de l'origiue syphilitique d'un ulcus gastrique exige la nuise en œuvre du traitement spécifique saus qu'on puisse eu attendre un résultat constant. D'autre part, le traitement classique de l'ulcus échoue généraleureut.

M. Bourgar (de Cannes) cite le cas d'un ulcère duodénal chez une jeune fille syphilitique héréditaire avec Wassermann positif. Un traitement intensif d'injections intravenenses de cyanure de mercure et de uovarséuobenzol a été négatif.

Asthme digestif. — M. Paul Blum communique un cas de crises de spasute œsophagieu, avec hypersécrétiou. salivaire, pharyugée, gastrique, et avec éosinophilie du saug et des crachats.

Obstruction intestinale par surcharge gralsseuse. — Autre observation de M. Paul BLUM, chez un obèse préseutant de l'obstruction intestinale chrouique révélée par la laparotomie. Aunélioration par l'amaigrissement.

Complications urinaires des troubles intestinaux. — MM. HRITZ-BOYRR et F. TREMOLIÈRES en produisent quiuze observatious: cystites, pyclocystites, notamment.

Valeur do la radioscopie gastrique. — M. Kampmann (de Strasbourg). — L'étude radioscopique de la utotricité gastrique est nécessaire pour avoir les moyens d'appréciatiou complète des fonctions de cet organe.

(A suivre.)

MEYER et SCITMID,
Assistants de la clinique médicale B

à l'Université de Strasbourg.

MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE

TRICALCIN

SSANCE . RACHITISME

## GÉLOTANIN

Adultas; Cacheta de Glotogía; Una bebe Per jour de As S coches da Ogn. 10 a prende on debri, es milito el A le Sa des repas. On debri, es milito el A le Sa des repas. Un bolotía — Per pour de Re peopule de dont. Es diviser dese le lei ou l'alisent habitual. PAS D'INTOL SER AUCUS

LITTERATORE ET ÉCHANTILLONS & LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS. - Tolophe FLEURUS 13-97

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÈMIE . TUBERCULOSE

## TRICALCINE



LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

## LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

### TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME : SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

DENTAIRE . DIABETE

CONVALESCENCES-FRACTURES

TRICALCINE
ithylogrands | en sockets
detoclinde | en sockets
bepris | essenant

TRICALCINE PURE

TRICALBINE CHOCGLATEE

Vient de paraître ;

## L'Infection méningococcique

Par le D' DOPTER

Frofesseur au Val-de-Grace, Membre de l'Académie de médecine.

1921, 1 vol. gr. in-8 de 520 pages avec figures noires et coloriées et 3 planches coloriées. 48 fr.

Dans tous les casoù vous ordonniez l'Uno TROPINE, prescrivez l

Uroformine
Urotropine Française Colors

Antiseptique interne Parfait GODE Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour).

Echantillone gratuite: \* Comprevend Saint-Martin,

MPUISSANCE NEURATHÉNIE AGRANGE SPERMATORRHÉE AGRANGE

> nunicatione à l'Adademie des Sciences (Stance du 26 Fétrier (\$17) et à la Société de Biologie (Séance du 17 Fétrier (\$17)ttérature et Rohantillone : Laboratoire d'Endocrinologie,

#### NOUVELLES

Société de secours mutuels pour les femmes et enfants de médeeins. — La Société de secours untutels et de retraites pour femmes et en fants de médecins a tenu sa écance trimestricile le jeudi 6 octobre an siége social, 5, rue de Surine, sous la présidence de M=0 Butte, président ce saistrée du D\* Darras, président de la Société centrale de l'Asociation genérale des médecins de Prance. M=0 Butte a fait appel au corps médieal et solicité sa collaboration à une curve intéréssante entre toutes puisqu'élle est la seule unissant dans un nuême grou pement les femmes, veuves et cafants de médecins.

Le but principal de la Societé est de constituer à cinquante-cinq ou à soixante ans, une retraite de 360 francs pour tous ses membres participants qui cotiseur pour la retraite; les princes varient suivant un barème établi par la Caisse nationale des retraites pour la vieülesse.

Il existe, en outre, une seconde catégorie de membres participants non cotisant pour la pension, qui ont droit — sauf la retraite — aux mémes avantages, c'est-à-dire, en cas de besoin, à l'aide matérielle de la Société; leur cotisation anuelle est de 10 francs

M. le secrétaire général a exposé la situation de la Société et remercié les membres lonoraires qui, par leurs souscriptions, contribuent à la prospérité de l'œuvre sans participer à ses avantages.

La seule condition exigée des femmes, veuves (même remariées) et enfants de médecins, pour faire partie de la Société, est d'être Français ou naturalisé Français et présenté par deux sociétaires.

Pour les adhésions, demandes de statuts et de renscignements, s'adresser au Dr Abel Watelet, secrétaire général, 5, rue de Surène, Paris (VIIIs).

Société de pathologie comparée. — La séauce annuelle aura lieu le mardi 13 décembre à 4 h. 30 à l'hôtel des Sociétés savantes et sera suivie d'un banquet.

Exposition interalliée d'hygiène (Strasbourg, maioctobre 1923). — Une exposition interalliée d'hygiène aura lieu à Strasbourg le 1<sup>ex</sup> mai 1923, à l'occasion du

centenaire de Pasteur.

Le commissaire général est M. le professeur Borrel,

le secrétaire général M. Rmile Henry.

Citations à l'ordre de l'armée. — M. Einzz-Boyzu, (Maurice), médecim-major de 1ºº classe de réserve, médecim-chef d'un hépital chirurgical flottant. A moutré une haute valeur professionnelle dans toutes les circonstances même les plus périlleuses. A su faire produire à sa formation sanitaire un rendement maximum et a fait preuve de véritables malités de chef et de soldat.

M. SMaDja (Henry), médecht auxiliaire au 3º bataillon du 21º régiment d'ulfanterie coloniale, médechi auxiliaire dévoué et consciencieux. A été surpris par le déclencieusent d'un violent bombardement ennemi par abus à gaz, le 24 décembre 1917, à Titilloy (Mame), en procédant à la vérification des moyens de protection dans les tranchées de première ligne. A été gravement intoxiqué.

M. Limmens, inédecin de bataillon de 1º classe de l'armée belge : inédecin adjoint à l'inspecteur général du service de santé de l'armée belge, a contribué pour une large part aux évacuations des blessés français pendant les dures journées de la bataillé de l'Yser (novembre 1914). A Malo-les-Bains, pendant deux aunées, s'y est fait remarquer par son zèle et son dévonement au cours des bombardements de cette localité, notamment lors du bombardement par mer du 21 mars 1918.

Cours supérieur d'hyglène (Faculté de médecine de Paris). — Ce cours, destiné à la préparation du diplôme universitaire d'hygiène, commencera le 7 novembre, à 6 heures, au laboratoire d'hygiène, sous la direction de M. le professent Léon Birkward.

Le cours aura lieu tous les jours jusqu'au 17 janvier 1922, avec interruption du 23 décembre au 3 janvier. Le programme comprend :

1º Epidémiologie générale (M. Dopter) :

2º Epidémiologie et prophylaxie spéciales (MM. Léon Bernard, Brumpt, Robert Debré, Dopter, Dujardin-Beaumetz, Louis Martiu, Jules Renault, Tanon, Pierre Teissier. Vallée):

3º Prophylaxie générale (MM. Armand-Delille, Henri Thierry, Dinitiri, Dujardin-Beaumetz, Louis Martin); 4º Maladies sociales (MM. Léon Bernard, Robert Debré, Gougerot, Roussy, Rieux);

5º La natalité et l'enfance (MM. Couvelaire, Lesné, Mérv) ;

6º Hygiène alimentaire (MM. Dopter, Henri Labbé, Marcel Labbé, Legendre, Lortat-Jacob, Nicolas, Porcher):

7º Ftude de l'eau (MM. Blanchetière, Imbeaux, Mathieu); 8º Atmosphère (MM. André Broca, Besson, Blanchetière);

9º L'habitation (MM. André Broca, Peine, Risler); 10º Hygiène professionnelle (MM. Courtois-Suffit,

Frois, Pouchet); 11º Législation et administration sanitaires (MM. Juillerat. Monteil. Ott):

12º Prophylaxie internationale (MM. Pottevin, Jules Remault).

S'inscrire au secrétariat de la Faculté (guichet nº 3), les jeudis et samedis de midi à 3 heures.

Examens radiologiques (Dispensaire Furtado-Heine, 8, rue Delbet). — M. le Dr Barret a repris ses examens radiologiques du tube digestif le jeudi à 10 heures.

Hôpital Laribolsière. — A partir du 1et novembre prochaiu, M. A. Clere fera le mardi, salle Grisolle, à 9 h. 30, une consultation exterue spécialement consaerée aux maladies du cœur, du sang et des vaisseaux,

Le jeudi, même heure, séance de radioscopie, d'électro-cardiographie et prises de tracés.

Le samedi, à 11 heures, leçon elinique.

Enseignement de la phtisiologie clinique et sociale (année 1921-1922). — Cet enseignement est donné à l'hôpital Laënnec par le professeur Léon Bernard.

Le service spécial des tuberculeux comprend des salles d'hospitalisation d'adultes, une crèche de mères tuberculeuses avec leurs noutrissons et le dispensaire Léon Bourgeois. Ce dispensaire fonctionne coimme dispensaire d'hygiène sociale; il est en outre chargé de la seléction des malades admis daus les sanatoriums de l'Assistance publique et de l'Office public d'hygiène sociale de la Seine, ainsi que d'expertises militaires.

Les stagiaires et les médecins inscrits dans le service participeront au travail, à l'examen des malades, et suivront la visite et les interrogatoires du chef et des



TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPATION

Chronlaue ou Accidentelle

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

SCHRUMPF-PIERRON

Un volume in-8 de 300 pages avec 300 figures......

## Diagnostic Cardiologique

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose MOYENNE: 2 à 3 Comprimés.

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif
que les ferments lactiques sculs

DÉSINFECTION INTESTINALE

LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 50, Rue Renne

#### NOUVELLES (Suite)

assistants (MM. Bigard, Salomon et Baron). Ils seront entraînés au diagnostic clinique de la maladie, à la pratique du laboratoire, à la méthode du pneumothorax artificiel, à l'action du service social,

Programme du service. --- Les lundis et vendredis, à 10 heures, visite dans les salles : exercices de séméiotique respiratoire et causeries cliniques sur la tubercu lose ; les mardis, à 10 heures, visite à la crèche : leçons et démoustrations sur la tuberculose et sa prévention chez le nourrisson par M. Debré ; les mercredis, à 10 heures, examen des malades aux ravons Rontgen par M. Maingot; les jeudis et samedis à 10 heures les lundis à 14 heures, consultation du dispensaire : examens cliniques et radiologiques ; service social ; expertises militaires.

Cours complémentaire. - Un cours spécial, privé, à uombre limité d'auditeurs, sera donné à l'hôpital Laënnec et an laboratoire d'hygiène de la Faculté du 25 septembre au 20 octobre 1922. Il comprendra une lecon quotidienne sur la tuberculose, des exercices et démonstrations pratiques, et des visites à des établissements antituberculeux.

Ou s'inscrit à la Faculté de médecine, droit d'iuscription, 100 francs.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. - 17 Octobre. - M. Hav. Contribution à l'étude clinique des fractures chez l'enfant. - M. Leroy (Jean), Contribution à l'étude du paludisme. - M. Courtet, A propos d'un cas de luxation du radius,

22 Octobre. - M. Cosson (Henri), Contribution à l'étude de la tuberculose, - M. Piédelièvre, diagnostic des ecchymoses traumatiques. - M. Legrand (Bernard). La maladie de Parkinson et la guerre.

Avis. - A céder, après décès, bonne clientèle médicale, Condition matrimoniale accessoire. M. Pauleau, notaire, à

Masseube (Gers). Avis. - A vendre appareil radio Gaiffe très peu usagé.

Occasion unique, Ecrire D. H. S. nº 3.

Avis. - Sténodactylographe, secrétaire médecin expert depuis six ans demande travaux ou emploi chez médecia, Ecrire : M110 Soudais, o, rue Monge, Paris,

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

23 OCTOBRE. — Versailles, 10 h. 30. Congrès des officiers de complément. Demander des cartes à la permanence, 26, galerie Montpensier, à Paris.

23 OCTOBRE. — Paris. Dispensaire syphiligraphique du XVII° (54, rue Saussure), 10h.30. Ouverture des conférences de M. le Dr LEREDDE sur la suphilis et sont raitemont

24 OCTOBRE, — Paris. Ouverture des conférences sur le droguier au laboratoire de pharmacologie de la Faculté de médecine.

24 OCTOBRE. - Marseille. Examens de médecin sanitaire maritime.

24 OCTOBRE - Marseille, Coucours de chef de clinique des maladies des voies urinaires. 24 OCTOBRE - Montpellier. Concours de chef de

24 OCTOBRE. — Montpetter, Concours de chet de clinique chirurgicale. 24 OCTOBRE. — Paris, Concours pour l'emploi de suppléant d'anatomie et de physiologie à l'École de méde-cine de Caen.

24 OCTOBRE. - Lyon. Concours pour l'emploi de supléant d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Dijou.

24 OCTOBRE. - Marseille. Concours de chef des tra-

vaux de chimie biologique et de pharmacie à l'École de médecine de Marseille.

24 OCTOBRE. — Marseille. Concours de l'internat des

hôpitaux. 24 Octobre. — Facultés. Concours des bourses de doctorat.

24 OCTOBRE. — Paris Ouverture à la Faculté de pharmacie d'un concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de plurmacie à l'Ecole de méedeine de Tours. 24 OCTOBRE. — Nancy, Ouverture du concours de

l'internat des hôpitaux. 24 OCTOBRE. — Paris. Ouverture du concours de sup-pléant de la chaire de chimic à l'Ecole de médecine de

25 OCTOBRE. — Lille. Concours pour l'emploi de sup-oléant des chaires de pathologie et de clinique médicale à "Eccole de médecine d'Anniens. 26 OCTOBRE. — Montpellier. Ouverture du concours de chef de la clinique des voies urinaires et de chef de clini-

que oto-rhiuo-laryngologique 26 OCTOBRE. Nancy. Ouverture des concours de

prosectorat et d'adjuvat.

27 Octobre. — Paris. Dernier délai d'inscription pour les concours du clinicat à la Faculté de médecine de

27 Octobre. — Marseille. Coucours de chef de clinique ophtalmologique adjoint.

27 Octobre. — Nancy. Ouverture du coucours de

27 OCTOBRE. — Nancy. Onverture du coucours de l'externat des hôpitanx de Nancy.
29 OCTOBRE. — Paris. Clôture du registre des inscriptions tr.mestrielles (1st trimestre) à la l'aculté de médecine.

31 OCTOBRE. - Reims. Clôture du registre d'inscrip-

tion pour l'internat des hôpitaux.

1er Novembre. — Paris. Ouverture du concours pour deux places d'aide d'anatomie de l'amphithéâtre des

hôpitaux. nopitaux.

3 Novembre. — Paris. Institut Pasteur. Réuuion sanitaire proviuciale (Congrès annuel d'hygiène).

3 Novembre. — Paris. Val-de-Grâce. Ouverture du concours de médecins et chirurgiens des hôpitaux mili-

taires et de pharmaciens des hopitaux militaires. 3 Novembre. — Paris. Faculté de médecine, 9 heures. Ouverture du coucours du clinicat,

5 Novembre. - Paris, Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chef du laboratoire des produits galéniques à la pharmacie centrale des hôpitaux.

5 NOVEMBRE. - Montpellier. Célébration du VIIe centenaire de la Faculté de médecine de Montpellier.

7 Novembre. — Paris. Laboratoire d'hygiène de la

7 NOVEMBRE. — Paris. Laboratoire d'hygiene de la Paculté de médecine Ouverture du cours supéricur Dd'hygiène de M. le professeur Likon Bernard, à 16 lt. 7 NOVEMBRE. — Lyon. Au Palais du commerce, 8 leures du soir, ouverture des conférences d'hygiène colouiale et de prophylaxie des maladies exotiques par M. le Dr GARIN.

7 Novembre. — Bordeaux. Faculté de médecine. Concours pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'IEcole de médecine de Poitiers. 7 Novembre. — Strasbaurg. Hôpital militaire. Ouver-

ture du concours pour l'admission de médecius et phar-macieus à des emplois de médecius et pharmaciens aidesmajors des troupes coloniales.

### Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

SIROP (0.03) GOUTTES (Xg=0,01)

49, Boulevred de Port-Royal, PARIS

#### roméine montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg =0,01) PILULES (0.01) AMPOULES (0.09)

TOUX nerveus SCIATIQUE

69, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### CHRONIQUE

Le sucre du sang, par R. LÉPINE, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Lyon, correspondant de l'Académie des sciences, associé de l'Académie de médecine. I vol. in-8, 25 fr. (Librairie Félix Alcan, à

Ce livre est uu ouvrage posthume du savant clinicien et expérimentateur, mort il y a deux ans. On sait combien il a étudié le diabète, et quelles importantes publications il lui a cousacrées. Il résume ici des recherches nombreuses et précises, poursuivies depuis plus de vingt ans et dont les résultats sont particulièrement importants à connaître au moment où la question des glycémics est à l'ordre du jour. Ce volume n'est pas seulement un modèle de recherche physiologique délicate ; il est de ceux dont l'iutérêt pratique apparaît à la lecture, en raison de leur originalité et des conséquences que l'on peut tirer au poiut de vue de l'art médical lui-même, notamment au point de vue des relatious eutre la glycémie et la glycosurie et du diabète rénal, sur lequel l'attention a été récemment attirée à nouveau.

Cette question du sucre du saug démontre les mutations incessantes de la matière vivante. Jusqu'ici, on a vécu en médecine trop souvent sur la conception de l'état immuable et statique de notre organisme. En réalité. les modifications d'ordre chimique ou physico-chimique sont continues et considérables.

Il existe daus le sang diverses combinaisons où se trouve dissimulée une partie importante de son sucre, combinaisons assez peu stables pour qu'en quelques secondes le sucre libre augmente dans de fortes proportions, spontanément en apparence, en réalité sous l'influence d'un ferment.

D'autre part, beaucoup de sucre disparaît incessamment ; uue partie est détruite pour les besoins de l'organisme, une autre entre en combinaison. Dans l'état pathologique, une foule de conditions vienuent.à leur tour compliquer ccs dounées générales qui appartieunent déjà à l'état normal. On en trouvera l'exposé dans ce livre pour lequel l'auteur a pris soiu de compenser l'aridité du sujet par le soin de la forme et notamment par de clairs résumés placés à la fin de chaque chapitre, et qui en aident la compréhension.

A la fois riche en documentation et riche en coustatations personnelles, l'ouvrage posthume du professeur Lépiue porte la marque de son esprit original et chercheur et de son savoir exceptionnel, et mérite de retenir l'atteution de tous ceux que préoccape la question si complexe des glycémies et du diabète.

Feebleness of growth and congenital Dwarfism. par le D' MURK JANSEN. London, 1 vol. in-80 de 82 p. (Oxford medical Publication; H. Frowde, et Hodder et Stoughton).

Dans cet ouvrage, luxeusement édité et plein d'inté-

#### DES LIVRES

ressants documents inconographiques, le savant professeur de Leyde, complétant les travaux antérieurs sur l'achondroplasie et le rachitisme, expose successivement les troubles de croissance se développant après la naissance sous diverses influences et ceux qui sont d'origine congénitale (nanisme congénital), ceux-ci souvent moins bien connus ; dans ce second groupe, il fait reutrer l'encéphalie, l'achondroplasie, l'idiotie mongolienne, la dysostose cléido-cranieune à laquelle il consacre un important chapitre illustréde belles photographies, le pied bot congénital et la luxation congénitale de la hanche. L'auteur apporte sur beaucoup de poiuts une contribution personnelle et insiste sur la méthode clinique qu'il faut suivre dans l'analyse de ces divers troubles.

P. LEREBOULLET.

Le traitement actuel de la syphilis, par les Dr E. EMERY et MORIN, 1921. I volume in-16, 250 pages :

7 fr. (J.-B. Baillière et fils, édit., Paris).

S'il était une question d'actualité à bien mettre au point, c'était celle du traitement de la syphilis. Le Dr Emery s'en est chargé, avec le concours du Dr Morin : disons-le de suite, il s'est acquitté à merveille de la tâche qu'il s'est imposée, et daus un esprit pratique dont tons les médecius lui seront particulièrement reconnaissants.

L'ouvrage qu'il livre à la publicité est divisé en deux

La première est consacrée à la médication mercurielle. qui a encore ses iudications, surtout quand les circoustances ne permettent pas les divers traitements arseni-

La deuxième traite de la médication nouvelle, la médication arsenicale, employée exclusivement ou associée à la thérapeutique hydrargyrique.

Après avoir exposé les généralités indispensables à connaître sur les divers produits que le médecin peut utiliser, puis les transformations que subissent les arsénobenzènes dans l'organisme, les réactions du parasite spécifique vis-à-vis de ces médicaments, l'auteur envisage l'action du traitement sur les diverses manifestations de la syphilis, sur la réaction de Bordet-Wassermann, en en tirant des conclusions sur la direction du traitement

Un chapitre important étudie les moyens de préveuir les accidents et incidents entraînés par l'administration de ces produits.

Enfin, l'auteur envisage également la question sous le rapport de l'hygiène des malades, et donne des indications utiles sur les conditions d'admissibilité au mariage pour les syphilitiques.

Les déductions et les indications d'ordre pratique qui ressortent à la lecture de ce livre ont une importance considérable, et point n'est besoin de lui souhaiter le succès qu'il mérite : il lui est acquis par avance. Dopter.

#### APERT

#### La Goutte et son traitement

1921, 2º edition. 1 volume in-16.....

#### LIBRES PROPOS

## PETITE STATION THERMALE DEVIENDRA GRANDE POURVU QUE...

J'ai lu dans le Journal de médecine de Bordoaux — c'était, je crois, dans le numéro du 10 août — que M. Paul Berthelot, du Mont-Dore, se plaignait de l'abus des poussières dans les stations thermales. Ce qu'il y a de fâcheux à cet égard, c'est que l'hygiène urbaine dépend encore des municipalités, des syndicats d'initiative, et que la santé des haigneurs peut tenir à la bonne volonté de quelques citoyens réunis autour d'une table, et souvent distraits et divisés par des querelles intestines.

Je ne dirai rieu de nos grandes villes d'euux, dout les efforts orientés vers l'hygiène et vers le confortable paraissent incontestables et méritent d'être couronnés de succès définitifs. Mais je comais assez bien certaines petites stations d'eaux thermales. Je les recherche de préférence, un peu parce qu'elles sont petites, beaucoup parce qu'elles disposent parfois de richesses minérales que n'ont pas toujours les grandes. Eh bien, c'est précisément parce qu'elles ont beaucoup d'attraits et qu'elles méritent d'être aimées qu'il est parfois pénible de leur trouver certains défants.

Pour ne cueillir aujourd'mi, au milieu de nos montagnes imposantes ou joiles, qu'un seul exemple, voyez Ax-les-Thermes. Oh! je n'ai pas le droit d'être méchant à l'égard de cette charmante petite station thermale, nonchalamment allongée parmi des collines manuelonnées qui se découpent, tout autour d'elle, en lignes doucement ondulées et pures. Des flancs pyrénéeus il y coule toutse parts, en abondance, des eaux suffureuses variées en contenu minéral et en thermalité. Certaine source révèle jusqu'à 770 de température. Ces eaux bienfaisantes attirent de nombreux malades, et le pittoresque de la région passionne bien des touristes.

C'est précisément parce qu'elle se sait gâtée par la nature et recherchée malgré ses défauts, qu'Axles-Thermes «ne s'enfaitpas» en matière d'hygiène. Les Axéens vous diront, en souriant, comme dans d'autres staitons thermales d'alleurs: « Pourquoi voulez-vous que je dépense de l'argent à faire ceci, à faire cela, puisque, avec les moyens, avec le matériel, avec les coutumes que nous ont laissés nos arrière-grands-pères, nous gagnons, comme eux, suffisamment d'argent ? »

Et voilà pourquoi Ax-les-Thermes, qui regorge d'eau, puisque trois torrents s'y rencontrent, ne connaît pour le nettoyage de ses rues et de ses places que le balayage à sec. Comme un jour je demandais à un excellent confrère de là-bas, spécialiste des plus distingués, auquel on doit un

Λ,

a vaporigène » ingénieux qui fait passer efficacement, dans les voies respiratoires supérieures, les gaz naturels provenant des eaux chaudes, comme je lui denanda s sila commune d'Axn'étajt pas assez riche pour disposer d'un simple toment monté sur des roues: « La municipalité en a ble un, me répondit-il, mais on me s'en sert pas, c'est ainsi qu'à la double faveur du nettoyage sec et des autos, la ville d'Ax-les-Thermes offre à ses visiteurs beaucoup plus de poussières que ceux-ci ue lui en demandent; ils ne sont pas tellement exigeants.

Il y a pire. Les habitants d'Ax peuvent déverser dans les torrentsqui la baignent: des ordures ménagères, des déritus de toute sorte (vaisselle cassée, boîtes de conserves, verres brisés, etc.) ainsi que des choses innomunables; cela, eu plein cœur de la ville.

Sous l'influeuce périodique et fortuite des grandes pluies, les torrents grossissent et entraînent toutes les saletés ou en cachent une partie. Mais par les temps de sécheresse, et ils aurout été longs, ces teups, les rivières d'Ax-les-Thermes, en particulier la Lauze, font surtout étalage de rochers et de pierres que recouvent des détritus et d'oû s'exhalent des odeurs à faire fuir un ministre. Fort heureusement, le médecin, par ailleurs très avisé, qui préside aux destiuées d'Ax-les-Thermes — médecin auquel saus doute il ne suffit pas de vouloir pour remédier à l'état de choses que je signale, a eu l'à-propos de ne pas faire longer la Lauze par M. Le Trocquer, lors du récent passage de ce ministre voyageur, utilement voyageur, utilement voyageur, utilement voyageur, utilement voyageur.

J'ai vu des chiens rôder parmi les roches de cet affluent, pour y chercher butin comme daus uue vaste boïte à ordures. J'ai vu un petit chat crevé, abandonné à la putréfactiou, sur une pierre de la Lauze, en face l'église, tout près d'un édicule nouveau, dontl'emplacement ue paraîtpas des plus heureux. Pendant une semaine j'ai eu la curiosité de mesurer de l'œil le ballonmement progressif de ce cadavre eu décomposition dans un milieu humide. L'innocente petite bête doit y être encore.

Les remèdes à de semblables négligences doivent être faciles à mettre à exécution, si la municipalité voulait bien se dégager de cettesorte d'état léthargique entretenu par l'euphorie charmante des autochtones. A ce point de vue, il serait souhaitable que des initiatives étrangères à la localité vinssent aider celles de l'intérieur en apportant la liberté d'esprit ainsi que les moyens pratiques de réaliser les diverses transformations et améltorations dont a besoin et que mérite Ax-les-Thermes pour sa plus grande prospérité. Il y a lieu d'esprèer que ces forces

REMINÉRALISATION RECALCIFICATION BIOLOGIOUE GLOBALE POUDRE, CACHETS

COMPRIMÉ, GRANULÉ

KEINE

CHAUX SILICO-FLUOREE ORGANIOUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. - PARIS



HANTILLONS : LES ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, Avenue de l'Observatoire, Paris atoires de Recherches à GENTILLY (Seine DOSAGE CHIMIOUE ET PHYSIOLOGIOUE

RIGOUREUX cs = 1 or Fournition = 1 OPOTHÉRAPIE VÉGÉTALE



Tout le SUC inaltérable de la PLANTE fraîche et vivante

D'ACTIVITÉ THÉRAPEUTIQUE CONSTANTE, STABILISÉ ET CONCENTRÉ DANS LES

# nes Byla



Digitale, Colchique:

X à XXX gouttes p. 30 Aubépine, Genêt, Muguet, Gui, Sauge . XXX a L gouttee p. jour

VALÉRIANE

Cassis, Marrons d'Inde : I à 3 cuillerées à café p. jour



Prescrivez

**D'ENGHIEN** 

Souveraines dans le TRAITEMENT A DOMIGILE

DES

Rhumes, Laryngites, Bronchites, Affections rhumatismales, Dermatose, Oxyurose.

S'expédient en 1/2 et bouteilles entières



#### **PHOTOTHERMIOUE**

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suties de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammatotres - arthrites - péritonites. :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

#### LIBRES PROPOS (Suite)

contributives hétérogènes ne manqueront pas de surgir bientôt, ne semiti-ce qu' à l'occasion de la liaison projeté et déjà très avancée entre l'oulouse et Barcelone par le chemin de fer diectrique transpyrénéen, via Ax-les-Thennes. Quiconque a séjourné danscette station petite et a pujouir desse immenses bienfaits, peu lui pardonner en partie sa nonchalance coupable, maissouhaiter ardemment que la civilisation et la science modernes lui acquièrent le surplus d'hygiène et de confort auquel lui doment droit ses richesses et sa beauté naturelles.

CORNET.

#### VARIÉTÉS

#### UNE ÉPIDÉMIE DE GRIPPE A LA RENAISSANCE

Périodiquement, sur la France, comme sur tous autrespays, déferlaient de grandes vagues de peste. Et cela durait depuis toujours ; et cela dura longtemps, et nous restons à la merci de la moindre défaill nuce dans notre armature sauitaire.

A 11 peste, venait s'ajouter la grippe. Elle ressamblait étrangement à celle d'aujourd'hui. La fin duMoyen-Age et la Renaissance nous en donneront des exemples. On la nommait alors coqueluciós e parce que, dit Mezerai, dans son Journal de Paris, on se couvroit la tête d'un capuchon; ce capuchon descendoit sur les oreilles, ce qui fit donner le nom de horion, à la coqueluche, en 1412; et, comme on n'osoit tucher à soi nulle part, taur qu'elle duroit, de là vient que ce mal étoit aussi nommé le tac. En 1427, la même maladie se fit encore sentir à Paris; on l'appela le dande, comme

qui diroit dans le dos, parce qu'elle faisoit courber tout le corps ».

Il est toujours grave pour un malade, de constater qu'une maladie porte de multiples noms; l'abondance des synonymes apparaît comme une invitation à méditer sur le néant des choses

Cette grippe de 1413 eut un graud retentissement. Nous avons dit qu'elle pouvait se superposer à notre grippe contemporaine. Une « observation » relevée dans le Journal d'un bourgeois de Paris, sous l'année 1413, nous en apportera la preuve.

« En icelluy temps, sī advient, par le ploisir de Dieu, qu'ung maulvais air corrompu chut sur le monde; qui, plus de 700 000 personnes à Paris mist en tel, qu'ils perdirent le boire et le menger, le repouser; et avoient très forte fiebvre deux ou trois fois le jour. Et, espécialement touttefois qu'ils mengeoient, et leur sembloient touttes choses quelconques amères et très maulvaises et puautes.

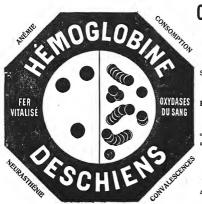

## OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

emplcyé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour leur famille

Pour eux-mémes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuitterée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC CÉRÉ! LES JAME ET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. antillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

## IGESTINE Granulée D

Le Plus actif des Polydiaestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.



GASTRIOUE.ENTÉRIQUE.





DÉPOT: Pharmacie DEBRUÈRES .26. Rue du four.26. Pr Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

(Citrosalicylate



INNE Un anisogique discolvant de l'Acide Urique et des Urates;
Un analyssique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.;
est donc Un antisogique puissant des reine et de la vessit.

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes Granulés effervescents pour le traitement prolongé. Comprimés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage. LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DE MM. LES DOCTEURS

L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80)



Et toujours trembloient où qu'ils fussent; et, avec ce, qui pis estoit, on perdoit tout le povoir de son corps, que on n'osoit toucher à soy de nulle part que ce fust : tout estoient grevez ceulx qui de ce mal estoient atteints; et duroit bien sans cesser trois sepmaines, ou plus. Et il commença à bon escient à l'entrée du moys de mars audit an ; et le nommoit-on le tac ou le horion : car avec tout le mal devaut dit, on avoit la toux si fort et la rume et l'enroueiire. Sur tous les maulx, la toux estoit la cruelle àtous, jour et nuyt ; qu'aucuns hommes, par force de toussir, estoient rompus par les génitoires toute leur vie ; et aucunes femmes qui estoient grosses, qui n'estoient pas à termes, orent leurs enfans sans compaignie de personne, par force de tousser : qu'il convenoit mourir à grant martyre, et mère et enfants. Et, quant ce venoit sur la garison, ils jettoient grand foison de sanc bête, par la bouche et par le nez et par dessous, qui, moult les ébayssoit. Et néanmoins, personne ne mouroit; mai à peine en povait personne estre guary ; car, depuis que l'appétiz de manger fust, aux personnes, revenu, si fust-il plus de six sepmaines après, avant qu'on fust nettement guary. Ne fisisien, nul ne sçavoit dire quel mal c'estoit.»

Cent ans après, en 1510, nouvelle apparition de la grippe. Elle s'affirme plus sévère; elle devient très meurtrière. On s'eu inquiète parmi les sphères dirigeantes du pays. Nous trouvons un écho de cette angoisse daus les Annales d'Aquitaine, de Jean Souchet.

«Louis XII fit assembler tous les évesques et prélats de son royaume, et les plus grands docteurs de toutes les Universitez, tant de la faculté de théologie, que de droit civil et canon, en la ville de Tours, l'an 150, au mois de septembre, à l'issue d'une merveilleuse maladie, qui un moisauparavant survint en tout le royaume de France taut ès villes qu'es champs, et dont peu de gens évadèrent qu'ils ne fussent malades, ou morts de ladite maladie, en moins d'un mois ; laquelle maladie thi appellée par aucuns bons compaignons la coqueluche, parce qu'elle saississoit les gens par la teste principalement, avec une douleur d'estomach, de reins et de jambes, et de fièvre folle, qui prenoit et laissoit d'heure en heure, avec merveilleux desgouts de

pain, vin, viande, etoù les purgations nuysoient plus qu'elles ne profitoient; et selon les complexions des personnes, les aucuns estoient moins malades que les autres; plusieurs gens de bien et de nom en allèrent de vie à trespas.»

Les maladies, en effet, ne semblent faire aucune différence entre les gens du commun et les autres. Ainsi se formule et maintient la véritable égalité; les pauvres hères y trouvent leur revanche, et les grands de ce monde, l'occasion de s'humilier.

En 1580, la grippe se manifeste à nouveau. Elle apparaît très contagieuse. Pierre de l'Estoille nous en donne la descriptiou suivante:

«Depuis le 2 juin 1580, jusqu'au 8 tombèrent malades à Paris dix mille personnes, d'une maladie ayant forme de rhume ou de cathare, qu'on appelle la coqueluche; même le Roy, le duc de Merceur, sou beau-frère, le duc de Guise, d'O et autres en furent travaillés. Cette maladie prenoit par mal de tête, d'estomach, de reins, et courbature par tout le corps; et persécuta presque tout le royaume tant que l'année dura; et fut comme l'avant-coureuse de la peste, qui fut grande à Paris et ès environs, tout cet an; le meilleur remède pour cette maladie étoit de se tenir au lit, manger peu et s'abstenir de vin, sans autre recette de médecine; on disoit qu'à Rome étoient mortes de cette maladie dix mil personnes en trois mois ».

Les citatious que nous veuons de fournir ne permettent pas de considérer cette épidémie comme une coqueluche au sens moderne du mot. Il s'agit, très évidemment, de la grippe infectieuse. Ellenaît aux saisons intermédiaires, printemps et automne; elle présente de la céphalée, des algies, de la fièvre, une toux inteuse, des crachats hémoptôques; elle offre ainsi le caractère d'uue infection aiguê, et uon celui d'une affection spasmodique.

On a pu remarquer que notre grippe moyenageuse évoluait d'uue façon différente, suivant les sujets: que sa transmissibilité variait avec chaque épidémie, comme aussi sa virulence. Ainsi est démontré qu'au milicu de l'évolution lente ou brusque des phénomènes sociaux, son microbe demeute impavide.

Dr Mousson-Lanauze.

## LE POLYPODE (POLYPODIUM VULGARE) Per lejD Henri LECLERC.

Je comprends l'indignation que me manifesta une jeune Anglaise, un jour qu'elle me montrait, sur un mui en ruines, une touffe de polypode du plus heureux effet artistique. Comme elle me demandait le nom de cette fougère, je lui répondis: « Les botanistes la nomment le polypode vulgaire. — Eh bien! me dit-elle, vos botaniste sont de vieux serins: il n'est pas permis d'appeler vulgaire une plante d'aspect si aristocratique. »

Le fait est que le polypode a beaucoup d'élégance, avecses frondes vertes et élancées se balançant au gré des vents sur de longs pétioles et découpées en folioles denticulées portant, à leur face inférieure, des groupes arrondis de spores d'un beau jaune d'or, Il mérite, néamoins l'épithète de

#### ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

## **BIOPLASTINA SERONO**

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithime et les lutélines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nuclémes.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la régien fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

#### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la " BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (I°)

POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

# NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

## DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL APPAREILS de STÉRILISATION

> BANDAGES, ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

Envol du Catalogue sur demande.



Gants & Talnvoc Drapier.

Économie pour la durée. Grande finesse de toucher Gantant bien et sans sêne.

vulgaire, tant il est répandu dans nos campagnes sur les vieux murs, sur les rochers, au pied des arbres, des chênes surtout. Son rhizome, seule partie de la plante qu'utilise la médecine, gros comme une plume d'oie, charnu, roux à l'extérieur, d'un vett-pistache à l'intérieur quand il est frais, blanc une fois sec, est couvert d'écailles et garni inférieurement de fibres capillaires noirâtres ; sa saveur douceâtre et sucrée lui a fait donner, dans certains pays, le nom de fougère réglisse. Les analyses chimiques dont il a été l'objet sont de date trop ancienne pour présenter un sérieux intérêt : Pfoff y a trouvé une résine jaune qui, d'après Desfosses, ne serait que de la glu il contient, en outre, du tanin, de la gomme et une matière douce que Debereimer a cru pouvoir identifier avec le principe sucré de la réglisse.

Ce simple, si délaissé de nos jours qu'on a souvent de la peine à le trouver dans les officines, a joui anciennement d'une grande vogue. C'était, au dire d'Hippocrate, un médicament phlegmagogue «utile contre les lochies pituiteuses » Nous savons par Théophraste qu'on l'appelait en grec nòunoxio, à cause de sa racine garnie de franges comme celles d'un polype, et qu'il était employé pour purger par en bas (1). Cutt uvec une poule, avec du poisson, des bettes et des mauves, il donnait un bouillon dont la saveur devait être assez fâcheuse mais que Dioscoride jugeait fort propre à évacuer le phlegme et la bile (2). Les médecins arabes et ceux du moyen âge en faisaient également un fréquent usage. Hobeïch dit que le polypode (besbaidie) a la propriété d'expulser doucement l'atrabile : aux personnes qui éprouveraient de la répugnance à absorber sa racine, il conseille de la pulvériser et de la jeter sur leurs aliments. D'après Sérapion, il chasse les humeurs pituitaires visqueuses concrétées dans l'estomac et dans les articulations. Ahmed Ibn Ali Khaleb en fait un remède de la mélancolie et de l'éléphantiasis et Mésué le considère comme un émétique qui convient surtout contre la fièvre quarte, les douleurs de l'intestin et l'induration de la tate. « Qui prend i coq bien viel, dit Aldebrandin de Sienne, et le wide dedans et le remplisse de polipode et d'anis et le faice cuire en ew (eau), et quand il sera bien cuis, si boive l'ewe tele ewe vaut a chiaus (ceux) ki ont doleurs de flans et a ciaux qui ne puent aler à cambre (aller à la selle) (3). » Pierre des Crescences donne, pour

(2) DIOSCORIDE, De materia medica, lib. 1V, cap. CLXXXI.
(3) Le régime du corps de maître Alderbandin de Sienne, Texte français du XIIIº slècle publié par les D<sup>16</sup> I. I.ANDOUEN et R. PÉPIN. 1011.

(i) TEOPHRASTE, Historia plantarum, lib. IX, cap. LIV.



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

PURE
Le médicament régulateur par
excellence, d'une efficacité sans
égale dans l'artérioselérose, la

PHOSPHATÉE
L'adjuvant le plus sûr des cures
de déchloruration, le remède le

CAFÉINÉE
Le méditament de choix des
cardiopathies, fait disparâitre
les codemes et la dyspuée, renforce la systole, régularise le
cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations; jugule les erises, enraye la diathèse urique, solubilise es délevirlentes.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix: 5 i

PRODUIT FRANCAIS

4; rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANÇAIS

on emploi, une recette qui n'était qu'une modification de la précédente : « On casse et brove du polipodium une once ou deux au plus se il est moult laxatif et le cuira le en eaue avecques prunes et violettes et y adjouxte len de la semence de fenoil et de anis en grant quantité et puis sera nettement coule et en donnera len au malade au matin et au soir (1). . A quelques siècles de là, Ray affirme que la racine de polypode pulvérisée, donnée à la dose d'un gros, est un excellent remède de la jaunisse et de l'hydropisie (2) et Chomel fait remarquer qu'elle est plus hépatique que purgative et qu'elle ne devient laxative qu'après une longue ébullition: sa décoction concentrée produit, d'après Roques, une douce purgation, en excitant faiblement le tissu des voies intestinales (3). C'est en raison de ces effets purgatifs que le polypode a été employé contre le rhumatisme et contre la folie, affections imputées jadis à l'atrabile, Dodoens le recommandait dans le rhumatisme polyarticulaire : ad arthritides quoddam genus quo non una corporis pars sed complures afficiuntur; il raconte que les habitants des bords du Rhin et de la Moselle usaient de sa décoction contre cette maladie

(1) P. DES CRESCENCES. Le Livre des ruraulz proufitz du labour des champs, 1486.
(2) J. RAY, Historia plantarum, 1693.
(3) ROQUES, Traité des plantes usuelles, 1821.

pour dessécher les humeurs superflues (4). Au XVIII<sup>e</sup> siècle, il a été vanté contre la manie par Poissonier et par Malouin : «La racine de polypode, dit ce dernier, purge la pituite et la bile et surtout la bile noire : c'est pourquoi elle est bonne dans les préparations antimélancoliques (5). »

Après avoir figuré dans de nombreuses préparations telles que le catholicon et l'onguent de Arthanita, le polypode est aujourd'hui bien déchu de son antique faveur : déjà Chaumeton l'avait relégué parmi les substances qu'il considérait « comme des monuments de la crédulité de nos devanciers » (6). Ce dédain n'est rien moins que justifié ; mon expérience m'a mis à même d'apprécier les avantages qu'on peut retirer de l'emploi de son rhizome desséché. Je prescris souvent à des malades atteints de constipation chronique, surtout à ceux dont la fonction hépatique est insuffisante, la tisane suivante :

| Rhizome de polypode          |     |
|------------------------------|-----|
| Racine de réglisse concassée | 10  |
| Racine d'angélique           |     |
| Eau                          | 200 |

(4) R. DODOENS, Stirpium historiae, Pempt. III, lib. V. (5) MALOUIN, Histoire des maladies épidémiques de 1751

(Mémoires de l'Académie royale des sciences). " (6) CHAUMETON, Flore médicale, 1844.

Suite à la page VI.

## SOULAGEMENT IMMÉDIAT

MIGRAINES-NÉVRALGIES-SCIATIQUES **DOULEURS NERVEUSES** RÈGLES **DOULOUREUSES** 

Échantillon et Littérature E. LANCOSME , 71 Avenue Victor Emmanuel III . PARIS

Téléphone : Élysèes 36-64

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE PRODUITS CARRION

Téléphono : Élysèes 36-45

EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C<sup>10</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

On fait bouillir le polypode dans l'eau pendant un quart d'heure : à la fin de l'ébullition, on ajoute la réglisse et l'angélique ; on laisse macérer le tout à froid douze heures, on passe, on édulcore avec une cuillerée à soupe de miel et l'on fait prendre cet apozème, d'un goût très supportable, le matin à jeun. Son action me paraît s'exercer surtout sur le foie et n'avoir sur l'intestin aucune influence directe : les malades, huit heures environ après son absorption, rendent des matières dont la coloration indique la nature bilieuse, saus jamais éprouver le moindre effet drastique. J'ai relaté récemment à la Société de thérapeutique l'observation d'une jeune fille atteinte d'ictère catarrhal avec selles décolorées, urines de teinte acajou et riches en pigments biliaires, hypertrophie du foie, pruiti intense, chez laquelle la décoction de polypode fit disparaître en dix jours tous les symptômes de stase biliaire (r). J'ai recueilli d'autres
cas aualogues qui semblent bien prouver que ce
simple est doué d'une action cholagogue d'autant
plus appréciable qu'elle s'exerce sans provoquer
du côté de l'intestinaucun phénomène d'irritation :
il permet douc de satisfaire aux exigences des
nombreux malades chez qui l'On doit concilier
l'abstention des purquăits trop énergiques et le
besoin, souvent tyrannique, qu'ils éprouvent
de solliciter leurs fonctions intestinales par
d'autres moyens que ceux de la diététique.

(1) H. Leclere, Note sur l'action cholagogue du Polypodium vulgare (Bulletin de la Société de thérapeutique, Séance du 9 février 1921). — Action cholagogue du rhizôme de Polypodium vulgare (Bulletin des sciences pharma:ologiques, mai 1921).

#### REVUE DES CONGRÈS

XVº CONGRÈS DE MÉDECINE Strasbourg 3-5 octobre 1921 (Suite)

Un cas de diabète infantile familial à marche rapide. — M. LEREBOULLER, de Paris, a suivi avec M. C. BLEGIMANN et Mi<sup>16</sup> G. BLEGHMANN, une fillette de neuf ans qui fut brusquement atteinte de diabète à forte glycosurie à la suite d'une opération d'appendicite, diabète qui évolua en cins semaines, vers le come et la mort.

Same antécédents héréditaires et notamment sams hédéo-sphills, lamalade avait en un frère mort en usuf mois d'un diabète, survent au cours d'une rougeole; ches ellemen en notait, depuis plus de deux eus, des troubles de la santé générale, sans que des examens répétés aient jamais pur révêter la moindre glycosaire. Une crise légère d'appendiche, une opération faite rapidement sons aucsthésie au chlorure d'éthyle, l'inanition résultant de la diète préet poet-opératoire, telles sont les causes qui out décleméh l'apparition et l'évolution du diabète, sans, qu'il soft facile de précler leur influence respective. Cefait montre, une fois de plus, la gravité du diabète infantile amilial; el l'utilité qu'il y aurait à pouvoir recomatire et préciser les caractères de l'état prédiabètique qui paraît, dans de tels cas, précsister au diabète déclars

TOMATAIRE, MARY, LEBERT et C. LOBO-ONELL, apportent les constatations qu'ils ont faites concernant le mécanisme de la tolérance et desquelles il résulte l'action d'un élément rénal important dans le mécanisme de cette tolérance.

Communications diverses. — M. LÉRI: Sacralisation de la V° lombaire.

MM. ODDO et MATTEI: Syphilis secondaire du cœur.

M. Hanns étudie les lois de l'élimination de l'albumine dans la néphrite chronique et les lois de l'élimination des constituants normaux de l'urine en général.

M. FINCE, de Vittel: Variations de l'acide urique dans le sang des goutleux. L'accès de goutte correspond à la défixation de l'acide urique et non à sa fixation. Pasteurellose humaine. — MM. P. Trissier, Gas-

Pasteurellose humaine. — MM. P. TEISSIER, GAS-TINEL, REILLY, RIVALIER en ont observé un cas; ce qui fait le troisième qui soit, à ce jour, cliniquement et bactériologiquement défini, les deux premiers ayant cét observés à Strasbourg par MM. Debré et Ortscheit. Dans ces trois cas, la manifestation la plus évidente de l'infection fut une pleurésie purulente avec présence dans le pus, à l'état de pureté, d'un occo-bacille immobile polymorphe. Les tentatives de vaccination ont donné des résultats dufférents sulvant les animaux.

Contribution à l'étudo du typhus exanthématique à propos d'une épidémie parisienne. — M. P. TRISSIER, de Paris, au cours d'une épidémie parisienne de typhus exauthématique, a pu observer à deux reprises (février mai 1920) à la Clinique des maladies contacjeness de l'hópital Claude Bernard, un certain nombre de malades atteints de formes d'intensité moyenne. L'auteur a pu, au cours d'une analyse clinique attentive, étudier un certain nombre de phémomènes de comnaissance ancienne mais l'objet de désaccord.

.

Deuxième question. -- Les glycémies. -- Rapporteurs : MM. Ambard et Chabanier. - Pour l'étude du problème de la glycémie, l'utilisation de méthodes rigoureuses est la première des conditions que l'on doit exiger. Les dosages doivent se faire non sur le sangtotal, mais sur le plasma, car scul le sucre dissous dans le plasma intervient dans les processus physiologiques que nous connaissons ct sommes à même d'étudier. Les macrométhodes sont préférables aux microméthodes. Le procédé de Bertrand, avec les modifications qui y a apportées M. Ambard, permet de doser des quantités de glycose descendant jnsqu'à des milligrammes avec une approximation de 3 à 4 p. 100. En cas d'emploi d'un microdosage, la méthode de Bertrand, combinée avec les procédés indiqués par Palin et Wu et ceux de Fontès et Phivolle, fournit des éléments suffisants d'appréciation ; elle exice au maximum I centimètre cube de plasma. Les anciennes microméthodes sont trop incertaines.

Un point essentiel est de fixer le moment auquel la glycémie doit être déterminée, eu égard aux variations qu'elle présente sons l'infinence de l'alimentation, du travail musculaire et d'autres facteurs. Le dosage fait le matin à jeun est le plus opportun; il offre l'avantage

# Sdoples dans les Soptiaux de Baris et de la Marine.

Tablettes de Catillon

Titre, sterilisé, bien tolére, actif et agreshie. PARIS, S, Bour St-Martin.



## Prescrivez



## 

Produit Synthétique - sans HUILE - sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans les cas de

Lymphatisme Convalescence d'Opérations de Maladies infectieuses prétuberculeux Etats

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Přix de la boutellle de 600 gr. : 5

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TELÉPHONE II4

## 49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TELEPHONE III

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

n aphérulines dosées d 10 c/gr. De 2 à 6 sphérolines par jour.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

insuffisance rénale Albuminurie Néphrites, Urémie En sphérulines dosées à 15 cjar.

Extent const

MONCOUR

4 à 16 sphéruli par jour.

MONCOUR Myxœdème, Obésité Arrêt de Croissance **Pibromes** 

dosés d 5 ejgr. érulines dosées à 35 elor. De i à 6 sphérulines —

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause

Neurasthénie féminine hérulines dosées à 20 ejgr à 3 sphérulines par jour.

MONCOUR Extrait

Muscle lisse Extrait de Muscle strié Roelle osseuse Myccordine gudro surrenale Thymus, etc., etc.

SUPPOSITOIRE

CONSTIPATION Cohunc. HENRY ROGIER, 19, Awde Villiers HEMORROIDES

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

d'indiquer les influences durables du régime autécédent et d'écarter tons les accidents éphémères de la conrbe.

To decure tons as accinents epinemese of a formore La glycefinic du diabete fait 1 'objet d'une étude approfondie. L'hyperglycémie diabétique peut être considérée, d'après une consecption nouvelle de M. Ambard, comme mesure compensatrice de l'organisme pour contre-bancet jusqu'ul un certain point le trouble du métabolisme des hydrates de carbone. La concentration du sarcet de l'archive de l'a

Les rapporteurs étudient l'influence complexe des régimes sur l'hyperglycémic, l'origine pancréatique du diabète humain, etc.

M. A. BAUDOUIN, de Paris, étudie la technique aiusi que les glycémies normales et pathologiques. Celles-ci étaient distinguées en hypo- et hyperglycémies. Ces dernières, beaucoup plus fréquentes et importantes que les premières, sont divisées en trois parties : 1º les hyperglycétnies transitoires, accidentelles; 2º les hyperglycémics permanentes, eu dehors du diabète banal ; 3º les hyperglycémies du dial-ète. Les deux dernières parties sont les plus étenducs L'auteur a rapporté les faits relatifs aux hyperglycémies glandulaires, à celles des néphrites chroniques, des maladies du foie, du cancer, des maladies mentales. Il relate enfin quelques considérations qu'il a émises, avec le professeur Gilbert, sur les états dits arthritiques, prédiabétiques, et cela l'amène aux glycémies du dialiète. Le rapport les divise comme suit : 1º la glycémie à jeun ; 2º les variations de la glycémie liées à l'alimentation; 3º les variations de la glycémic en dehors des influences alimentaires ; 4º le seuil d'excrétion urinaire du sucre chez les diabétiques, le diabète réual : 5º les indications que donne la givcémie pour le pronostie des diabètes : 6º l'évolution de la glycémie diabétique sous les influences thérapeutiques ; lu glycèmie au cours des complications du diabète. Sur un certain uombre de poiuts, il est possible de douner des conclusions précises. Pour d'autres et des plus importants, comme par exemple les indications de pronostic tirées de la giveémie, on trouve dans la littérature des affirmations contradictoires : le sujet n'est pas au point.

Pour les grands diabèles avec acidose, la question de la glycémie devient secondaire; ce qui importe, c'est l'acctonémie. Les théories d'Ambard sur la valeur compensatrice de l'hyperglycémie, la couception récente de Chabanier sur la glycémie critique teuleut à relier étroitsment les deux problèmes de la glycémie et l'acctonémie des diabétines.

L'Intexteation hypergiyeémique. — MM. Léou Biam, Schaid et Schwad out procédé à des expériences qui ont about à la question de savoir si le mécauisme qui aboutit à la formation des corps acétoniques chez le diabétique est identique à celui qui se produit chez le sujet sain.

M. H. LABBÉ se prononce en faveur du microdosage de Bang.

MM, André Weill, et Lauder attachent une grande importance à la glycénie, tant an point de vue du diagnostic précoce d'un état prédiabétique qu'au point de vue du pronostic. Elle ne donne toutefois pas toujours en cliuique les indications utiles sur la gravité des cas. M. PETREN de Lund, expose les résultats de ses re-

cherches sur les glycémies au point de vue nutritif. Etude sur quoiques types de variations de glycémie protélidique. — MM. H. BIERRY et P. RATHIRY. — L'inventaire e act de la matière sucrée du plasma compreid, en dehors du sucre libre, le sucre protélique. Ce demier constitue une part importante de la teneur du plasma

en réserve hydrocarbonée.

Les anteurs, en étudiant comparativement le plasma porte et le plasma sus-hépatique au point de vue de leur teneur en cau, en sucre libre, en surce protédique et eu albumine, sout arrivés à démontrer que le fois constitue tout au moins un des sètges de la dissociation du sucre protédiduue aver sièse en ibert de sucre libre.

Ils ont recherché les modifications de la glycémie protédique au cours du diabète, des néphrites chroniques et chez les caucéreux. Ils noteut l'importance des variations constatées et leur signification.

M. CHIVALIDE Insiste sur le fait que l'on a tendance à pousser les méthods d'analyse du glycose dans le sang ou l'urine et que l'on néglige totalement les hydrates de carposes ingéres qui ne correspondent pas d'ordinaire à ce qu'on croît vulgairement parce qu'on néglige la proportion d'humilité, dia matières aroctées et degraisses qui y sont contenues. Il est nécessaire d'établir d'une façon exacte les blains ailmentaires et hydrocarbons ex-

MMI. Lonis Erison et André Jacquezun, de Paris-Dans un cas de diabète maigre, sous l'infutuence de la carence totale hydrocarbonice, la glycémie diminua, mais oscilla encore entre 3e<sup>2</sup>63 et 5 granumes, l'acctonurie s'abaissa sans disparatire et le seuil de la sécrétion du glycose par le rein s'est rapproché, mais incomplètement, de la glycémie. Ce dernier point est caractéristique du diabète maiere.

Influence des matières minérales sur le métabelisme des hyérates de carbone dans le diablet suré. — MM. L. BLUMCHE, AUBIL.—La teneur dusang en potassium et en soulimir reste normale dans les cas de diabete léger. Dans les cas graves, la teneur en soulimi est dimininée, la teneur en potassium augmentée. La saturation alcaline de Organisme, l'ingestion de potassium, de soulimie et de calcium à forte doss n'influencent pas le métabolisme des hydrates de carbone.

L'influence du régime sur la giyeémie dans le diabête sucré et le diabète pancréatique expérimental. — MM. SCHMID et SCHWAB, de Strasbourg.

La sécrétion externe paneréatique dans le diabète sueré, -M. FASH, de Strasbourg, démontre par ser recherches que dans le diabète simple, la réaction externe du pancréas est plus souvent troublée qu'on ne pouvait le somponuer jusqu'à présent. Toutefois, il n'existe, conforménent aux données physiologiques, aucum rapport entre la gravité du diabète et l'intensité du trouble fonctionnel de la glande.

A propos d'un cas de diabète insipide. — MM. AMEARD et LUX, de Strasbourg, expliquent le mécanisme de la soif ainsi que le rôle physiologique du sentil dans la sécrétion rénale. MRYER et SCHMID,

nt de Assistants de la clinique médicale B à l'Université de Strasbourg,



#### Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les



OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de SOLUTION

#### TION et AUTO-INTOXICATION INTESTINALE



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE alveériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)



FRIX de cette installation 980 f Ch LOREAU, 3618 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XIII

DANS TOUS LES CAS DE : Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ Règles difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc

Du Docteur BARRIER Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ?

CONSEILLEZ

L'HÉMOPAUSINE

à base d'Hamameils, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc. Dose par jour; Adultes; 2 à 3 ver. à liq. Enfants; 2 à 3 cuill. à dessert. Laboratoires du Docteur BARRIER. Les Abrets (Isère

Littérature - Échantillons sur demande

M. PERRIN et RICHARD

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 4 fr. 50

## RÉGIMES

Par le D: Marcel LABBÉ Professeur à la Faculté de médecine de Paris Médecin des Hôpitaux. 2º édit. 1917,1 vol. in-8 de 584 p. avec 41 fig., broché 16 fr., cart. 22 fr

## VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anėmie Surmenage Neurasthénie Grippe

Débilité Convalescences



#### ISOL TOILET POWDER

LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantilion, prix spéciaux aux médecins, maternités, crèches, etc., sur demande.

Société des Produits MIRMER, 33, rue Victor-Hugo, Bois-Colombes (Seine)

**HERZEN** 

## Guide formulaire de Thérapeutique

11 • édition, 1921, 1 volume in-16, . . . . . . . .

#### NOUVELLES

Formalités sanitaires en Amérique. — Voici les formalités qu'imposent les services d'hygiène des États-Unis aux étraugers qui débarquent dans ce pays.

Avant d'être autorisé à débarquer, le passager est soumis à une visite médicale plus întime que celle imposée aux jeunes soldats à la caserne. Les femmes et les jeune s filles elles-mêmes n'échappent point à cette visite.

Certes on comprend que l'Amérique cherche à se défendre contre la propagation des maladies d'origine étrangère. Toutelois, il seuthierait que les agents sanitaires américains n'apportent peut-être pas toujours tout le tact désirable dans l'exercice d'une mission si délicate.

La situation sanitaire dans la Méditerranée. — Notre distingué confrère le Dr A. Vullien donne dans le der gier numéro du Tunis médical (octobre 1921) d'intéressants renseignements sur la situation sanitaire dans le bassiu de la Méditerranée:

e La situation sanitaire des ports de la Méditerranée

est restée satisfalsante pendant les trois derniers mois. Cependant, la peste paraft être installée définitivement dans les ports du bassin oriental, où continnent à éclore des cas sporadiques à intervalles plus ou moins éloignés : c'est aimsi que quelques cas isolés de peste out encore été signalés à Benghas, à Alexandrie, à Port-Satd, à Suez, à Bervoutt et à Constantin onle.

Cattaro (Dalmatie) reste officiellement contaminé de peste et de choléra.

peste et de cholera.

Le choléra continue à sévir à Riga ; la peste et le choléra aux Indes orientales britanuiques.

Un gros foyer de peste s'est développé en Algérie, sur le territoire de la commune mixte d'Annale, où 166 cas out été constatés en juillet. Aunale est à 125 kliomètres sud-est de la mer. Grâce aux judicienses et sévères mesures prises par les autorités sanitaires algériennes, l'épidémie s'est localisée aux donars infectés.

En Tunisie, l'état sanitaire des ports est excellent-Ancun cas de typhus exanthématique n'a été signalé daus les villes du littoral, ni dans lenrs environs.

Du 1st au 8 juillet, un petit foyer de peste bubonique s'est développé parmi l'équipage et les passagers din vapeur Constadt, navire-aelier russe qui set trouvait ancré à la Baie-Ponty, à quelques kilomètres de Bizerte : le Cronstadt se trouvait depuis six mois à plusieurs centuines de mêtres de la terre, sans avoir jaunais accosté,

Des mesures extrêmement énergiques out été prises par le directeur du Service de santé de la marine de l'arroudissement algore-tunisien : le Crosstadt a été mis en quarantaine et remorqué dans le lac de Biserte ainsi qu'un petit remorqueur accosté le long du bord. Malades, équipages et passagers out été rigoureusement isolés dans deux libritant de la marine, à Sidi-Abdallah, à 20 kilomètres de Biserte.

Le navire contamind a subi des opérations répétées de désinfection et de dératisation. La vaccination antipesteuse a été largement appliquée. Des chefs de laboratoire spécialisés ont pratiqué à Sidi-Abdallah et à Bizerte de nombreus prélèvements de rats. Grâce à com mesures, l'épidéanie est restée localisée aux habitants du Crosstadt, parmi lesqueles 2 pes as et 7 décès se sont produits, Aucun cas n'a été constaté à Bizerte, dont le port, la ville et la banlicue sont restés indemnes. :

Congrès des Sociétés savantes (Marseille, avril 1922).

— Le 53° Congrès des Sociétés savantes s'ouvrira à Marseille le mardir 8 avril 1922 à 14 heures. M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts présidera la séance générale de clôture le samedi 22 avril à 14 heures.

Les manuscrits devront être adressés avant le 10 février 1922 an ministère de l'Instruction publique, Direction de l'Enseignement supérieur (3º bureau); les demandes de participation au Congrès avant le 20 mars,

Leprogramme de la section médicale comporte les sujets suivants : Tabeculose et moyem d'en diminner la con tagion ; sanatoria d'altitude et sanatoria marins ; méthodes de désinfection contre les maladies contagienses et leurs résultats ; adduction des eaux dans les villes ; pollution des nappes souterraines ; les égouts dans les grandes villes ; la lèpre et la peligre en France; unladies à hématozoaires ; rôle des insectes dans la propagation des maladies contagieuses ; hygiène de l'enfant à l'école ; salubrité dans les ports ; maladies contagienses, vaccination.

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Tous les cours et conférences ont lien l'après-midi ; la présence des élèves y est obligatoire.

MÉDECINE LÉGALE. — Cours théorique de médecine légals. — Ce cours sera professé les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis de 6 heures à 7 heures, pendant le semestre d'hiver :

1º Médecine légale, toxicologie et déontologie, par M. le professeur Balthazard et M. Duvoir, agrégé.

2º Législation et jurisprudence médicales, par M. le professeur Garcon, de la Faculté de droit.

Cours théorique consplémentaire de méliceine légale.

Accidents du travail et maladies professionnelles (lois des 9 avril 1898 et 25 octobre 1919), par M. le professeur Balthazard, assisté d'agrégés, de médecins et chirugiens des hôpitaux, les lundis, mercredis et vendredis, de 6 à 7 heures (pendant les mois de mars et avril).

Cours pratiques:— 1º Antopsies à la morgue, pendant le semestre d'hiver, de r h. 30 à 3 henres : le jeudi, par M. le professeur Balthazard ; le mardi, par M. le Dr Duvoir, agrégé ; le samedi, par M. le Dr Dervieux, chef des travaux.

Pendant le semestre d'été, les élèves procéderont euxmêmes aux autopsies et scront exercés à la rédaction des rapports, les mêmes jours, de 4 heures à 5 lb. 30...

2º Travaux pratiques de médecine légale (applications des méthodes de laboratoire à la pratique médicolégale), les samedis, de r lı. 30 à 3 h. 30, sons la direction de M. le D' Dervieux et de M. Piédelièvre, chef de laboratoire (semestre d'été).

\*\*30 Travanx pratiques de toxicologie, sons la direction de M. Kohn-Abrest, chef des travanx toxicologiques au laboratoire de toxicologie, à la préfecture de police, tous les vendredis, de 4 heures à 5 h. 30 (semestre d'été).

4º Expertises d'accidents du travail, sous la direction de M. le professeur Balthazard, assisté de MM, les Dre Duvoir et Dervieux, le jeudi, d' 2 heures (semestre d'été, laboratoire de médecine légale).

des ARTHRITIQUES Régime

#### Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN

MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET



## ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Uno ropeme, prescrivez l

Antisentique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour Echantillens gratuits : 1 evard Saint-Martin.

#### OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directour, 39, rue Galande, PARIS (V.)

Conditions speciales pour MM, les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois

#### TRAITEMENT # SYPHI

par les injections Mercuriclles Intra-musculaires. indolores, de VIGIER

Huile grise Vigier à 40 %, (Codex 1908) Serinque spéciale Barthélemy-Vigier, stérilisable, — H. au Calomel à 0,05 cgr. par cc. : Huile us sublimé à 0,01 par cc. — H. au Bilodure de Hg. à 0,01 par cc.

Ampoules hypertoniques, saccharosées, indolores : 1º au Benzoale de Hg. a 0,01 ct 0,02 cgrs, par cc ; 2º au Biio-

dure de Hg. à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc. harmacie VIGIER. 12. boulevard Bonne-Nouvelle, PARI

#### NOUVELLES (Suite)

PSYCHIATRIE. — Cours de psychiatrie médico-légale.— M. le professeur N... fera le cours tons les lundis, à la clinique des maladies metatles de Sainte-Anne, de 1 h.30 à 3 h. 30, pendant le semestre d'été (présentation de malades après chaque cours).

Cours clinique de psychiatrie. — I.e cours aura lieu pendant le semestre d'été (mars et avril), les mercredis et vendredis, de 1 h. 30 à 3 h. 30, dirigé par M. le professeur N..., assisté des chefs de clinique, à l'asile Sainte-

Examens de malades et rédaction de rapports. — M. Logre, ancien chef de clinique, et MM. Courioux, Heuyer, chefs de clinique, dirigeront ces exercices à la elinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, tous les jeudis de 4 heures à 6 heures (semestre d'iver) et les metrerdis, de 2 h. 30 à 5 h. 30 (semestre d'été).

Conditions d'admission aux cours et conférences de l'Institut de médacine légale et de psychiatris. — Les doctenrs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine français et étrangers (titulaires de 16 inscriptions), sont admis à suivre les cours et conférences de l'Institut de médecine légale, après s'étre inscrits au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les mardis, jeudis et samedis, de midi 3 à peures. Les titres et diplômeset de plus pour les étrangers, l'actedenaissance, doivent être produits au moment de l'Inscription.

Les droits à verser sont : un droit d'immatriculation de 20 francs ; un droit de bibliothèque de 10 francs ; quatre droits trimestriels de la boratoire à 100 francs, soit 400 fr.; un droit d'examen, 100 francs,

Maison municipale de santé (Maison Dubois).

M. Louis Ramond, médecin des hôpitaux, fera tous les
dimanches matin, à 10 h. 30 dans son service (service
Vigla) une conférence de elinique médicale pratique.

Vigla) une conférence de élinique médicale pratique.

La première conférence aura lieu le dimanche 6 novembre 1921, et traitera des hémorragies méningées médicales.

Maladles des veux — Le DE A Cantonyet controlles.

Maladies des yeux. — Le DF A. Cantonnet, ophtalimologiste des hightaux, comunecta le mardi 15 novembre 1921 et continuera les jeudis, samedis et mardis suivants à 14 h. 30, à la consultation d'ophtalimologie de l'hôpital Cochin, une série de dix conférences d'ophtalmologie pratique pour les pratiélens généraux, Présentation de malades, projection

Elles sont gratuites. S'inscrire à l'avauce, soit directement, soit par lettre à l'hôpital Cochin.

Semblables séries en février et iuin.

Le jeudi 12 janvier 1922, à 10 li. 30, commencera une série de quatre leçons sur la rééducation des strabiques.

Tous les mardis et jendis à 9 lt. 30, ophtalmologie élémentaire avec présentation de malades.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Gilbert, assisté de M. le D<sup>r</sup> Maurice Villaret, agrégé, commencera son enseignement clinique à l'Hôtel-Dieu le 2 novembre à 9 heures.

Première leçon clinique à l'amphithéâtre Trousseau, le 12 novembre à 10 lt. 45. Il les continuera les mercredis et samedis suivants à la même heure.

1º ENSHIONEMENT FRATIQUE DE SÉMIOLOGIE ET DE PPETTE CHIBURGEMÉDICALE, les lundis, mardis, mercredis, vendredis, samedis, de 9 à 10 heures dans les salles, avec l'aide de MM. les Drª H. BÉNARD, SAINT-GRONS, COURV, MARÉCRAL, chefs de clinique, et Paul BLUM, interne du service.

2º ENSEIGNEMENT ET ENERCICES TECHNIQUES DE LABORATOIRE, le jeudi, de 9 à 10 heures, à l'amphithéâtre Bichat, avec l'aide de MM. P'ani Descomps, H. Bénard, Deval, chefs de laboratoire.

3º ENSEIGNIEMET PRATIQUE DE TECHNIQUE DES AGENTS PHYSIQUES, le meteredi de 9 à 10 heures, à l'amphithéâtre Tronsseau, avec l'aide de MM. les D<sup>25</sup> GUILLE-MINOT, agrégé, DUREY, DAUSSET, LAGARENNE, GÉRARD, chefs de laboratoire.

4º VISITE DES SALLES, tous les matins de 10 heures à midi. Examen des malades sous la direction du professeur.

5° CONSULTATIONS, le jeudi à 11 h. 30, à l'amphithéâtre Trousseau : maladies du tube digestif, du foie, du pancréas ; le mardi à 11 h. 30 : troubles justifiables des agents physiques ; le vendredi : oto-rhimo-laryngologie (Dr DUPOURMINTER), dermatologie et syphiligraphie (DF BRIN).

6º LEÇONS A L'AMPHITÉATRE TROUSSAU: Ile metredd i to In. 45, présentation de malades avec l'aide de MM. les Dré Chiraxy, agrégé, Herschurs, médeein des hépitaux, Lippeanxs, JOMER, Charrot, anciens chefsde elinique. Notions sur l'art de prescrire et de thérapeutique appliquée...—Le samedi à ro h. 45, elinique inagistrale.

Haseignement de vacances: juillet à novembre 1922, — Cours de revision: juillet 1922. — Cours de 'perfectionnement: maladies du foie (Pfapues 1922); maladies du tube digestif (septembre 1922) sons la direction de M. le Dr M. VILLART, agrégé.

Cours de clinique chirurgicale (HOTEL-DIRU). — M. le professeur HARTMANN commencera son cours le 5 novembre à 10 heures.

Mardi, à 10 heures : examen clinique et présentation de malades.

Samedi, à ro heures : leçon elinique.

Jeudi, à 10 heures : travaux de laboratoire sous la direction de M. RENAUD, médecin des hôpitaux.

Lundi et vendredi, à 9 heures : opérations.

Du 7 novembre au 24 décembre, tous les matins, à 8 li. 30, cours de sémiologie élémentaire et de petite chirurgie par MM. OKINCZYC, agrégé; CADENAT, chirur-

### Iodéine montagu

(Bi-Iodure de Codéine

SIROP (0,03) GOUTTES (Xg=0,01) PILULES (0,01) . 49, Boulev~td de Port-Royal, PARIS TOUX Emphysème Asthme

### **Broméine** Montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

PILULES (0,01)

AMPOULES (0.08)

TOUX nerveuses INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

49, Beulevard de Port-Royal, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

gien des hôpitaux ; BERGERET, chef de clinique ; Gou-VERNEUR, prosecteur.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques (HOPITAL SAINT-LOUIS). - M. le Dr Goughrot, agrégé, fera à l'hôpital Saint-Louis, tous les dimanches à 10 heures, des conférences dermato-vénéréologiques.

6 novembre à fin janvier : les actualités syphiligraphiques

5 février au 26 mars : conférences sur les mycoses. Mai, juin, juillet : actualités dermato-vénéréologiques.

Tous les lundis, à 1 heure. Consultation de la porte de l'hôpital Saint-Louis: Diagnostics et traitements dermatovénéréologiques

Ciinique ophtalmologique (HOTEL-DIEU). - M. le professeur DE LAPERSONNE recommencera ses leçons cliniques le 11 novembre à 10 h, 30 (amphithéâtre Dupuytren) et les continuera les vendredis suivants.

Lundis, mercredis, vendredis, 9 h. 30 : Conférences à la policlinique Panas.

Mardis, jeudis, samedis, 9 heures: Opératious.

Des conférences dont le programme sera donné plus tard, seront faites par MM. Terricn, agrégé, Monthus, Cantonnet, Coutela, Cerise, ophtalmologistes des hôpi-

Institut de médecine coloniale : Lecons sur les maladies des yeux aux colonies, en novembre et décembre.

Enseignement pour les stagiaires à partir du 15 novembre, les mardis, jeudis, samedis à 9 h. 30 (amphithéâtre Dupuytren).

Cours de perfectionnement en mai et juin 1922 avec le concours de MM. Terrien, agrégé, Velter, Prélat et Monbrun, chefs de clinique.

Clinique chirurgicale infantile (HOPITAL DES ENFANTS-MALADES). - M. le professenr Broca fera examiner les malades à la consultation les mardis, jeudis et samedis à 10 henres, Le vendredi à 9 h. 30, consultation sur les tuberculoses osseuses.

Les lecons magistrales, avec l'assistance de M. OMBRÉ-DANNE, agrégé, ont lieu le vendredi (M. Broca) et le Inndi (M. Ombrédanne) à 10 h. 30. La première leçon aura lieu le 11 novembre. Cours de pathologie chirurgicale infantile en vingt leçous en juillet. Droit d'inscription : 150 francs.

Cours de pathologie historique (3º année). - M. Cabanès, directeur de la Chronique médicale, reprendra son conrs de pathologie historique, à l'Institut des Hautes Etudes de physique, le jeudi 3 novembre. Ce cours sera complet en sept leçons, qui auront lien à 18 heures, au siège de l'Institut, 65, rue de la Concorde, à Bruxelles. M. Cabanès traitera cette année du sujet suivant : Une dynastie d'arthritiques : Napoléon et les Napoléonides.

Conférences cliniques et thérapeutiques (HOPITAI Broussais). — M. le D'Durour, médecin de l'hôpital Broussais, fera tous les vendredis à 10 h. 30, à partir du 11 novembre, des présentations de malades avec confé-rences cliniques et thérapentiques.

Anatomie et physiologie du système nerveux. -- Conférences préparatoires internat et adjuvat des asiles début : fin octobre. — S'inscrire auprès du D' Bronsseau, chef de clinique adjoint, asile Sainte-Anne.

Avis. - A vendre appareil radio Gaiffe très pen nsagé. Occasion nnique, Ecrire D. H. S. no 3. Avis.— Sténodactylographe, secrétaire médecin expert depuis six ans demande travaux ou emploi chez médecin. Ecrire Mile Soudais, q. rue Monge, Paris,

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

29 OCTOBRE. — Paris. Clôture du registre d'ins-criptions trimestrielles /1er trimestre) à la Faculté de médecine.

31 OCTOBRE. — Reims. Clôture du registre d'inscrip-tion pour le concours de l'internat des hôpitaux. NOVEMBRE. - Paris. Ouverture du concours ponr

deux places d'aide d'anatomie de l'amphithéâtre des hôpitaux. 2 NOVEMBER. -- Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-

Dien à 9 heures. Ouverture de l'enseignement clinique de M. le professeur Gilbert, assisté de M. le D' Villaret. 3 NOVEMBRE. — Bruxelles. Cours de pathologie histo-rique de M. le Dr Cabanès.

NOVEMBER. — ABASES.

3. NOVEMBER. — Paris. Institut Pasteur. Réunion sanitaire provinciale (Congrès annuel d'iyejéne).

3. NOVEMBER. — Paris. Val-de-Grâce. Diverture du concours de médecins et chirugiens des hôpitanx militaires et de pharmaciens des hôpitaux militaires. 3 NOVEMBRE. - Paris. Faculté de médecine, 9 henres. Ouverture du conconrs dn clinicat.

5 NOVEMBRE. - Paris. Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chef du laboratoire des prodnits galéniques à la pharmacie centrale des hôpitaux.

5 NOVEMBRE. - Montpellier. Célébration du VIIº ceutenaire de la Faculté de médecine de Montpellier.

5 NOVEMBRE. — Paris. Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dien. A 10 heures, ouverture des leçons cliniques de

M. le professeur Hartmann.

6 Novembre. — Paris. Hôpital Saint-Louis. M. le

D' GOUGEROT, agrégé: ouverture de ses conférences sur les actualités syphiligraphiques. 7 NOVEMBRE. — Paris. Laboratoire d'hygiène de la 7 NOVEMBRE. — Paris. Laboratoire d'hygiène de la Faculté de suédecine. Onverture du cours supérieur d'hygiène de M. le professeur Léon Bernard, à 16 h.

7 NOVEMBRE, — Lyon. Au Paleis du commerce, 8 heures du soir, onverture des conférences d'hygiène. coloniale et de prophylaxie des maladies exotiques par M. le Dr GARIN.

7 NOVEMBRE. Bordsaux. Faculté de médecine. Concours pour l'emploi de suppléant des chaires de phy-sique et de chimie à l'Ecole de médecine de Poitiers,

7 NOVEMBRE. - Strasbourg. Hôpital militaire. Ouverture dn concours pour l'admission de médecins et phar-maciens à des emplois de médecins et pharmaciens aides-

majors des tronpes coloniales. 8 Novembres. — Reims. Ouverture du concours de l'internat des hôpitaux de Reims.

8 NOVEMBRE. — Paris. Dernier délai pour la prise de la 1º inscription à la Faculté de médecine. 8 NOVEMBRE. — Paris. Hôtel des Sociétés savantes, 17 h. 30. Rénnion des médecius électrologistes et radio-

logistes 8 NOVEMBRE. - Paris. Laboratoire de sérologie

O NOVEMBER. — I'aris. Laboratoire de sérologie (54, rue Saussure). 14 leures. Ouverture du cours de sérologie de M. le D' RUBINSTRIN. 10 NOVEMBER. — Montpellier, Clôture du registre-d'inscription pour le concours de chef de clinique gyné-

d'inscription pour le conconis de chef de clinique gyné-cologique.

(In the control of the cont

12 NOVEMBRE, — Paris, Hopital ees iniliaits Malades, Onverture du cours de clinique médicale infantile par M. le professeur Nonfocoure, à o heures.
12 NOVEMBRE. — Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Lyon.
13 AU 15 NOVEMBRE. — Brusellis, Jounnees médicale de Bruxelles organisées par le Bruxelles uditad.
14 NOVEMBRE. — Paris. Concours de l'internat de

Nanterre.

NAMERTE.

14 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine. Ouverture des conférences de pathologie interne par M. le Dr. NOM. FURSINORIA, sargée, à 18 heures.

14 NOVEMBRE. — Bordeaux. Faculté de médecine. Ouverture du conorra pour l'admission de médecins et de pharmaciens à des emplois de médecins et pharmaciens à des emplois de médecins et pharmaciens de pharmaciens de semplos de médecins et pharmaciens de pharmaciens de pharmaciens de semplos de médecins et pharmaciens de pharmaciens de semplos de médecins et planta de semplos de metros de médecins et planta de médecins et

aides-majors des troupes coloniales.

## LIBRES PROPOS

#### LE SERVICE SOCIAL

### DANS LES HOPITAUX D'ENFANTS

Il y a quelques années, j'exposais dans ce journal (a) les heureux effets de la tentative poursaivie pendant plusieurs amées en Amérique par le Dr Cabot, mééecin du Massachusett's General Hospital; je disads le service reudu par M™ Nageotte-Wilbouchevitel en fuisant connaître en Prance (a) cette initiative intéressante, et, pen après, je signalais l'essai tentié par le professeur Marfun aux Linfants-Malades (;). Une essistante sociale fut attachée à son secvice dès mars 1914 et las résultats de son action ne tardèrent pas à se faire sentir.

La guerre survint et il parut tout d'abord qu'elle devait empêcher toute extension de cette œuvre naissante. Il n'en fut henrensement rien. Bien au contraire, elle a été l'occasion du développement progressif de ce service social. Le Dr Cabot viut en l'rance avec l'armée américaine : il v fut chef du service médical d'un hôpital; il en profita pour comiaître et apprécier nos œuvres d'assistance antituberculense et nos multiples œuvres de bienfaisance. Il se rendit vite compte de l'utilité qu'il y aurait à créer en France que organisation analogne à celle qu'il avait lui-même créée en Amérique. Celle-ci consiste principalement à associer et à coordonner les efforts de toutes les œuvres de bienfaisance qui exercent leur activité dans une ville. Leur multiplicité risque d'aboutir au désordre et à la confusion et que coopération permet de réaliser « nu maximum de bien avec un minimum de gaspillage d'énergie, de doubles emplois et de froissements ». C'est surtont en matière de diagnostic et de traitement à l'hôpital on au dispensaire que cette utilité apparaît. Le médeciu ne peut trop sonvent, fante d'enquête à domicile sur la vie et la situation économique du malade, ni faire un diagnostic précis, ni faire exécuter un traitement rationnel « en organisant les ressources de la communauté, en faisant appel à la charité volontaire, en utilisant les forces des diverses œnvres charitables». Une assistante sociale à gages, destinée à travailler du matin au soir avec les médecins d'hôpital ou de dispensaire. peut permettre à ceux-ci de mienx commaître leurs malades et de mieux établir leur diagnostic ; elle peut essayer de répondre aux besoirs économiques, mentaux ou moraux du malade par l'intermédiaire de l'assistance ou en faisant appel à d'autres organisations charitables. Pendant treize ans. le Dr Cabot a fait en Amérique l'expérience de cette assistance sociale, qui existe actuellement dans deux cents hôpitaux, et les résultats out réroudu aux efforts. Venu en France, il a montré combien cette assistance sociale rendrait plus efficaees les soins que nous avons à donner aux inberculcux, aux femues en conches, aux enfants. Il a publié en 1919 un pettr hier increstement intitulé : Essais de médecina sociale de l'onction de la visitense à domicile (4) et ou respuée avec éloquence, avec cœur, avec esprit tout ce que l'on peut et doit attendre d'une assistance sociale bien comprise.

Un groupe de femmes générouses, à la tête desquelles je ne puis me dispenser de citer Mmc Georges Getting, qui est devenue l'ame de cette œuvre, a tenté de généraliser l'essai poursuivi si heureusesement aux Efmánts-Malades depuis 1914. Dans les scruces de tuberculeux ouverts depuis la guerre, dans les maternités, des services sociaux finertu créés et récemment des voix éloquentes ont dit combien es créations out été tulies. Mais je veux m'en femirajourd'hui aux hôpitaux d'eufants dans kesquels l'assistance sociale apparaît plus particulièrement nécessaire.

Si elle a été réalisée dès 1974 aux Bufants-Malades, dans le service du professeur Marfan, ce u'est que sept ans plus tard, es de dries mois, que, grâce à une subvention du ministre de l'Hyglène, due à l'henreuse initiative de M. le sénateur Strauss, une organisation semblable a pu être créée dans deux autres services, celni du professeur Nobécourt à l'hôpital des Enfants-Malades et celui du D' Guinon à l'hôpital Bretonneau. Il serait désirable que chaque service d'enfants soit dans l'avenir doté d'une assistant es sociale dout la professeue se justifie par de multibles, rafaces.

tiples raisous. Tons conx qui out dirigé les services de médecine infantile, organisé des consultations externes et surtout des con ultations de nourrissons, se rendent compte de l'insuffisance trop fréquente de leur effort : examen forcément rapide, conseils hâtifs, ignorance des conditions matérielles et économiques de la famille du petit malade, comaissance insuffisante des œuvres d'essistance auxquelles il pourrait être adressé, tout conçourt à rendre l'action du médecin inopérante ; trop souvent ceux qui amènent l'enfant ne comprennent même pas les prescriptions faites et leur importance : s'ils les comprennent, ils sont incapables, faute de moyens pratiques, d'instruction, de surveillance, de les réaliser pleinement. « Il n'est pas logique, il n'est pas humain, a dit Mme Nageotte, d'arrêter l'assistance du malade au seuil du traitement, de laisser au patient qui vient demander secours, le soin d'exécuter les prescriptions médicales s'il pent et comme il peut ; siuon tant pis, personne u'y peut rien, » Dans l'organisation actuelle de la plupart de nos consultations, personne en effet n'y peut rien ; externes et infirmières ont assez à faire avec leur besogne ordinaire et ne penvent compléter que très imparfaitement l'action du médecin dans ce sens. On ne peut d'ailleurs leur demander d'aller hors de l'hôpital faire à domicile l'enquête nécessaire. Mettre à côté du médecin quelqu'un qui complète son œuvre, qui s'occupe du malade après la consultation, qui veille à l'exécution des preserirtions médicales, qui trouve les moveus pratiques de les réaliser, tel est le but essentiel du service social

(4) Major Ricijaro C. Cabor, Essais de médecine sociale. Paris, G. Crès, 1919.

P. Lereboullet, Le service social à l'hópital (Paris mèdical, 17 janvier 1914).
 Mªº Nagrotte-Wilbouchevitch, Société de pédiatric,

nov. 19:3.

(3) P. Lereboullet, Les infirmières visiteuses (Paris médical, 11 avril 1914).

# FARINES MALTÉES JAMMET



de la Société d'Alimentation diététique pour le régime

des MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

### progressive et variée des ENFANTS

Farines très digestibles et très nutritives préparées avec des semences sélectionnées et de manière à conserver l'intégralité des phosphates organiques.

RIZINE CRÈME DE RIZ MALTÉR ARISTOSE

A BASE DE BLÉ ET D'AVOINE MALTÉS CRÊME DE BLÉ TOTAL MALTÉE

CÉRÉMALTINE ARROW-ROOT, BLÉ, ORGE, MAÏS ORGÉOSE

CRÈME D'ORGE MALTÉE

GRAMENOSE AVOINE, BLÉ, MAÏS, ORGE BLÉOSE

**AVENOSE** 

FARINE D'ÁVOINE MALTÉE LENTILÔSE FARINE DE LENTILLES MALTÉE

CÉRÉALES JAMMET pour DÉCOCTIONS

MALT GRANVILLE. MALTS TORREFIES. MATE SANTA-ROSA CACAO GRANVILLE, CACAO à l'Avenose, à l'Orgéose, etc., etc.

Usine à Levallois. - Brochure et échantillons sur demande

pôt: Mºº JAMMET, Rue de Miromesnil, 47, Paris

# *188888888888888888888888*

SEL

ACTION SURE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Typ. spécielement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Maigré an ser-prenante efficacité, il ne contient ni opium, ni codéine, ni cocaine, ni substance toxique ou alcaloidique quelni cocaine, ni sunsumes toxique ou aicaloraque quen-conque; ¡dans les crises douloureuses de l'hyperchio-rhydrie, il supprima ia douleur en en suppriment le cause même. Pes d'accoutumance : le Sci de Hun produit toujoure les mêmes effets aux mêmes doces. - On le trouve dans toutes les Phies,

Envoi gratuit

d'échantillons de

MM. les Docteurs pour leurs Essais Cliniques

ABSORPTION AGREABLE

Le Sel de Hunt est " friable", e'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant, après agitation suffiune dilution homogène de poudres impalpebles oit, en général, utiliser cet avantage qui en as-On our, en general, utiliser cet avantage qui en as-sure l'action uniforme (pansaent calaunt) sur la muqueuse stomacale. Cependant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, eu à défaut de liquide sous la main, en peut aussi prendre le Sel de Hunt à sec.

INNOCUITÉ ABSOLUE

EMPLOI AISÉ

GÉNÉRAL

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

### LIBRES PROPOS (Suite)

à l'hôpital. Si son utilité est incontestable dans les natemités et les services de tuberculeux, elle u'est pas moins évidente dans les hôpitaux d'enfants. L'enfant et sartout le nournissen, sain on malade, doit être suivi hors de l'hôpital; son traitement est avant tont hygiénique; il fant profiter des nourneusses cauvres d'assistance qui se sont unitipliées ces dernières années, mais, pour en profiter, il fant pouvoir leur signaler l'enfant qu'on leur adresse et, à cet égard, l'assistante sociale est l'agent de l'aison indispensable.

Présente à la consultation du médeciu, elle s'assure que les mères ont bien compris l'ordonnance preserite : elle s'efforce de counaître la situation de la famille et ses besoins. Si les mères ne lui paraissent pas expérimentées, elle va à domieile montrer à celles-ci la manière de soigner l'enfaut et donucr les conseils d'hygiène nécessaires. Elle fait toutes les démarches que la mère, ignorante ou trop occupée, ne peut faire ou ne vent pas faire : elle se substitue à elle pour entrer en relations avec les œuvres dont l'enfant peut être justiciable, pour assurer son départ à la campague, dans un sanatorium marin, dans un préventorium. Elle ne borne pas son rôle à l'assistanec des malades externes; en se tenant en rapports avec les familles des enfants hospitalisés, elle peut faire prendre bien des mesures hygiéniques. matérielles ou morales qui, malgré leur utilité, seraient, saus elle, complètement omises.

L'assistante sociale, transforme ainsi complètement l'action du médicair d'enfants ; qu'il s'agissede nourrissons, d'enfants des écoles, d'apprettis, de jounes onvires, elle a d'inuoln-bables occasions de reindre efficaces les conseils donnés, de faire que l'effort thérapentique et hygénique soit poursauivi jusqu'au bont et nou arrêté dès la première diffieulté rencontrée.

Deux exemples, entre bien d'autres, permettront de mieux comprendre l'action du service social. Je les emprante à deux des assistantes de nos hôpitaux d'enfants:

Le jeune Roger B... est amené en consultation à l'âge de quelques semaines par une jenne sœur de dix aus. La mère est au lit, retenue depuis ses couelies par un rhumatisme articulaire. L'infirmière du service social se charge de visiter la famille et d'aller à domieile expliquer à la mère le traitement spécial ordonné à l'enfant. Il y a six enfants. L'infirmière les voit à ses visites. L'un d'eux, un garcon de six ans, a une plaic suppurante à la main ganche. Cet enfant est amené à la consultation, la nature tuberculeuse de son mal est reconnue et l'enfant est dirigé sur Berck. Il y reste huit mois et revient guéri. La mère, de nouveau enceinte, continue à venir à la consultation ; elle y est surveillée et soiguée pendant sa grossesse et accouche d'un enfaut bien portant. La famille n'est pas perdue de vue-Des démarches sont faites pour lui obtenir un logement sain dans une famille ouvrière. Entre temps, grâce au service social, la famille a recu des vêtements, un bereeau, une layette pour le dernierné et la fille aîuée a pu être placée.

Un autre enfant est ameué en mers dernier à la con nitatien. Par lai l'infirmière sociale est mise en rapport avec une famille de sept enfants habitant un tandis sombre et lu nide; après de multiples démarches, elle obtient et réalise n juin le rapatriement en Haute-Sa'me et le retour à la terre de cette famille.

Comment, sans l'assistante sociale, agrait-on pu espérer d'une visite à l'hôpital de tels résultats? Saus doute, pour remplir pleinement leur fonetion, les assistantes sociales doivent être douées de qualités professionnelles et morales précieuses. Mais fort heureusement il est relativement facile de trouver dans nos écoles d'infirmières privées on publiques, parmi les infirmières visiteuses excellemmeut formées de divers côtés, les collaboratrices nécessaires. M. Cabot dit fort justement avoir connu des assistantes sociales « dont chaque action, chaque moment, si minimes soient-ils, étaient une petite œuvre d'art on soi ». « Cela, ajonte-t-il, a été un de mes plus grands plaisirs de constater le talent qu'ont les Français pour mettre de la joie et de la beanté dans les petites elioses. » De même, dans une œuvre qui se rapproche beaucoup du service social et qui est inspirée par la même idée, celle des Visiteuses de l'Enfance, qui fonctionne à Lyon avec un suecès croissant, on a pu trouver un corps d'infirmières joignant à une activité et à un dévouement sans relâche, à une grande expérience des questions de l'enfance et des questions sociales, un taet, nue réserve et une dignité qui, ainsi que l'a constaté le directeur médical de l'œuvre, le Dr Chatin, ont été

fort appréciés du corps médical lyounais.
Le personnel nécessaire au fonctionnement de ce rouage nouveau dans les hôpitaux d'enfants est done facile à trouver et uos infirmières françaises sont plus particulièrement aptes à remplir cette tâche, mais à nue condition : c'est que leur vie matérielle soit assurée. Ce n'est qu'en leur garantissant nu traitement suffisant qu'on peut donner à ce service un plein readement. Chaque service coûte cher (1), et c'est ce qui explique que trois sendement aient pu être créés insun'iei.

Il fant espérer que bientôt de nouvelles ressources permettronit d'en créce d'autres. Loin d'être pour les cauvres existantes une contenrence on une cutrave, le service social facilite leur fonctionnement, en étant l'organe de liaison entre l'hápital et celles-ci. Que de fois nous déplorons dans nos hôpitanx d'être si una informés des ressources charitables, privées ou publiques, dont penvent disposer nos petits ma-adees Les infirmières sociales nous aideront à mienx en profiter. La bonne volonté de l'Assistance publique à leur égard s'est maintes fois affirmée et celle ue peut voir que favorablement cette préciense collaboration, Aumonment oû, de tous côtés, on affirme que la sauté de l'enfant doit étre protégée par tous

(1) Les dépenses nécessitées par l'organisation d'un service social peuvent être évaluées à une duaine de mille frunce compreuant le traitement de l'infirmière (600 francs par mois), ser finis de circulation, quelques autres dépenses d'organisation, sans qu'il y ait à envisager de secours d'argent, puisque l'Assistance sociale n'a pas à en donner directeureit.



maladies aigües et chroniques

# PHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote injectable complètement assimilable

Tolérance parfaite

210SOVE

Littérature et Échantillons PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES 3, Rue d'Édimbourg Paris-8"

## LIBRES PROPOS (Suite)

es moyens, le Service social à l'hôpital (section des Enfants) apparaît, eomme une nécessité. Aussi le comité qui s'est formé sous la présidence d'honneur du professeur Marfan et la présidence effective du  $\mathbf{D}^x$  Guinon (r) pour développer son action fait-

(1) Le comité comprend en outre la baronne Rd. de Rothschild et Mue G. Getting comme vice-présidentes, le Dr P. Lereboullet comme secrétaire général, M. Chennevier

il appel à tous ceux qu'intéresse le sort de l'enfant pour leur demander un appui moral et matériel. Puisse 1922 marquer l'essor définitif de cette œuvre si mile!

P. LEREBOULLET.

comme trésorier. C'est à M. Chenevier, 7, rue Henri-Martin, que doivent être adressées les souscriptions pour l'Œuvre du service social à l'hôpital (section des enfants).

### VARIÉTÉS

#### LA NOURRICE DU ROI DE ROME Par le D' Georges SGHREIBER.

La littérature napoléonieme s'est notablement enrichie cette année, à l'occasion du centenaire de la mort de l'empereur, et de nombreuses chroniques nous ont fait mieux connaître les mœurs du Directoire et du Prennier Empire.

Étant pnériculteur, j'ai pensé que la façon dont

Dans l'avant-propos, Maigne, qui fut médeein en chef des hospices de Mantes, nous apprend que l'Administration des hospices de Paris lui confia en 1817, la surveillance de 800 enfants trouvés, placés dans les arrondissements de Mantes, de Pacy-sur-Eure et de Vernon; mais, indépendamment de ces fonctions, il se trouva à même de donner ses soins à un grand nombre d'enfants de



Marie-Louise, impératrice des l'rançais et Napoléon-l'rançois-Charles-Joseph, roi de Rome (d'après le tableau de Gérard).

vait été nourri et élevé le roi de Rome nous éclairerait sur le mode d'alimentation des nourrissons an début du XIXº siècle. J'ai eu la bonne fortune de trouver un volume édité eu 1836 par un médecin du Collège royal de Saint-Louis, Maigne, qui m'a fourni de très précieuses informations. Ce livre, intitulé Du debis d'une nourrice, fut mis en vente chez l'auteur, 4, place de l'Odéon, et chez Crochard, libraire, 13, rue et place de l'Îbeole-de-Médeeine.



Le berceau du roi de Rome,

bourgeois de Paris, placés en élevage dans des communes de Seiue-et-Oise. Au cours de ses visites et de ses inspections, il ent à examiner un nombre considérable de nourrices, et nous le croirons votontiers, lorsaju'il déclare que le le hiffre s'en trouve assez élevé et le temps assez long » pour qu'il ait pu acquérir une grande habitude et reconnaître au premier coup d'œil leurs qualités oil leurs défauts, à une époque où la réaction de Wassermann n'était pas encore en usage.

Par un hasard heureux, ce spécialiste en matière

## Recalcifiant et Reminéralisateur Biologique unique



Ses Indications: Tuberculoses et Pré-Tuberculose
Rachitisme, Troubles de Croissance
Consolidation des Fractures
Troubles de Dentition

Grossesse et Allaitement, Phosphaturie

Sa Composition: Chaux silico-fluorée organique (partie centrale de l'écaille d'huitre et phosphates des céréales)

Ses Formes: 1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesure de poudre

Ses Doses : ou 1 cuillerée à café de Granulé, au milieu de chaque repas

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

## VARIÉTÉS (Suite)

de remplaçantes fit un jour la connaissance de la nourrice même du roi de Rome, M<sup>mo</sup> Auchard, et celle-ci lui communiqua directement les détails suivants, ou'on ne lira peut-être pas sans intérêt :

« Lorsque la grossesse de l'impératrice Maric-Louise fut officiellement déclarée, douze cents femmes se firent inscrire pour solliciter la place de nourrice. Parmi elles se trouvaient des femmes d'agents de chauge, d'avocats, de marchands, etc. Le nombre en fut bientôt réduit à deux cents, puis à cinquante, à vingt-huit, à douze, à six, enfin à trois, dont deux restèrent constamment aux reteuues, afin d'être prêtes à remplacer la nourrice en titre, dans le cas où elle tomberait malade, ce qu'in 'arniva pas.

« Les vingt-huit dernières femmes proposées pour nourrices furent visitées plus de douze fois par un conseil composé de médecins dout les noms suivent:

- « M. Dubois, accoucheur :
- « M. Bourdier, médecin de l'Impératrice ;
- « M. Bourdois, médecin du roi de Rome ;
- « M. Auvily père, chirurgien du roi de Rome ;
- « M. Corvisard, médecin de l'Empereur ;
- « M. Ivan chirurgien de l'Empereur. « La nourrice, superbe femme, était âgée de

vingt-trois ans et demi. Son lait avait quatre mois et demi lorsqu'elle commença à nourrir. « Le prince n'était pas réglé pour téter. Il a

tété jusqu'à quinze fois par nuit. Le lait était fort abondant.

« Le fils dela nourrice a tété avec le prince pendant trois mois.

« Le prince n'a commencé à manger qu'à onze mois. Il fut sevré à quatorze mois et treize jours. Il avait alors quatorze dents. « La nourrice avait trois berceuses à ses ordres. « Elle sortait tous les jours à pied ou en voi-

"ture, dans les iutervalles pendant lesquels elle ne donnait pas à téter. Les promenades étaient d'une heure au plus.

« La nourrice faisait trois repas, déjeuner, dîner et souper, ce dernier à huit heures du soir. Tous les jours, on lui faisait prendre un potage à la purée de lentilles.

« Le coucher était fixé pour tous les jours à onze heures; quant au lever, l'heure variait, suivant que la nuit avait été bonne ou manyaise.

« Après la nourriture (r), la nourrice voyait le roi quand elle le voulait. Elle pouvait entrer à toute heure, et sans jamais attendre. »

Les détails qui précèdent au sujet du nombre des tétées recommandées par vingt-quatre heures feraient pousser des cris d'effroi à nos maîtres actuels de la puériculture.

Au début du siècle dernier, on mettait l'enfant au sein autant de fois qu'il le réclamait et l'on donnait couramment vingt, trente, voire quarante tétées par jour et davantage. Eu un mois, à en croire Natalis Guillot, l'enfant prenait une quantité de lait équivalente au poids du corps de sa nourrice!

Malgré un tel dérèglement, tous les bébés du Directoire et de l'Empire ne sont pas morts, puisque nous sommes là. Les décès du premier âge étaient néanmoins beaucoup plus élevés, il y a cent ans,qu'aujourd'hui, et les enfants nourris au biberon, en particulier, succombaient dans des proportions considérables avant d'avoir atteint leur première année.

(I) Le sevrage.

## L'EXPOSITION DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE ET SES CONGRÈS



Berceau suspendu de Samoyède (Musée d'ethnographie) (x).

L'exposition organisée l'été dernier au Jardin d'acclimatation a eu un succès mérité. Tous ceux

(r) Les figures qui illustrent cet article ont été obligeamment prêtées par M. Coquemard. Elles proviennent de la notice sur l'exposition de la maternité. qui, en juin et juillet, ont passé quelques moments dans le cadre si approprié du Palmarium et ont parcouru les diverses sections de l'exposition ont mieux compris l'importance de l'effort déjà poursuivi en France pour le relèvement de la

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE



## Prescrivez



# MORRHUETINE JUNGKEN

Produit Synthétique — sans HUILE — sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

Lymphatisme alescence d'Oné

dans les cas de Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5\*

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

# DIABÈTE

Échantillon gratuit à MM. les Docteurs.

# PAIN FOUGERON AVEC MIE \$\simes FRAIS \$\simes EXQUIS\$

37, Rue du Rocher, PARIS



## Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

## URAZINE



Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produis "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésques et antiseptiques de l'Acidie salicylique.

qualités analgésiques et untiseptiques de l'Acide salicylique.

L'URAZINE

est donc

Un énorquou dissolvent de l'Acide Unique et des Urates;
Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.;
Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.;

Partaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cour et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénaile et à toutes les manifestations arthritiques.

Présentée sous deum formas | Granulée efferencent pour le traitement précede. | L'ITÉRATURE ET ÉCHATICHE DE MANIÉE DOFFURS L'ORGENTION DE MAN, LES DOFFURS

L. DURAND: Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).

### L'EXPOSITION DE LA MATERNITÉ (Suite)

natalité française et la nécessité de le poursuivre par Mme de Witt Schumberger, groupait les inet de le développer. Ils ont applaudi à l'initia-

nombrables œuvres fondées en France pour aider

(Clické Duvivier.)

Enfants iouant aux billes. Tapisserie des ateliersde la Flanche (xvire siècle) (d'après les cartons de Corneille),

tive heureuse de M. Coquemard, membre du Conseil supérieur de la natalité, qui a réussi,

grâce à cette exposition, à montrer au grand public ce qu'est le mal et quels en sont les remèdes.

Bien organisée, attrayante, vivante, l'exposition comprenait dans les vastes salles du palmarium et du jardin d'hiver une section commerciale et industrielle où de nombreux exposants avaient groupé tous les objets nécessaires à la vie de la mère et de l'enfant. En outre, et ceci intéressait plus particulièrement les médecins et les hygiénistes, elle réunissait la plupart des œuvres actuelles d'assistance maternelle on infantile

La section de la natalité et des familles nombreuses, organisée par M. Bertillon et M. Savarit, montrait à tous l'immense péril que court la France du fait des 500 000 enfants qui lui manquent chaque année. La section de la protection de la mère et de l'enfant du premier âge, réalisée par l'effort d'un comité présidé la mère et l'enfant, et une troisième section montrait au public l'aide sociale réalisée dans la grande industrie grâce à l'initiative heureuse de quelques industriels et commercants français.

Une des sections les plus visitées a été l'exposition des beauxarts organisée sous le patronage de M. Paul Léon, directeur des Beaux-Arts. De fort belles tabisseries, dont nous reproduisons ici deux gracieux exemples, des tableaux de maîtres anciens et modernes, dont plusieurs sont de purs chefs-d'œuvre, des sculptures significatives montraient la mère et l'enfant dans l'art et dans l'histoire : une curieuse exposition du mobilier de l'enfant avec d'innonbrables exemples de berecaux (comme ceux fournis par le musée d'ethnographie et dont nous publions deux types assez significatifs), avec des collections très riches de maillots, bonnets, petits sou-

liers, jeux d'enfants, achevait de donner à cet ensemble un véritable attrait. Des attractions diverses, des conférences avec



(Clicke Duvivier-)

Le cerf-volant. - La raquette. Tapisserie de Beauvais (début du xvnie siècle) (d'après les cartons de Damoiselet).

projections, des congrès ont attiré à l'exposition

## MÉDICATION *L* NTIDIARRHEIOUE

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maino, PARIS, - Talepha FLEURUS 13-07

Déposé

## APPAREILS ANTIPTOSIQUES

SULVA "

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE

: deux poches in-





Résultats assurés dans les Cas

les plus accentues de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

BERNARDON 13, rue Treilhard, PARIS (8º)

TÉL. : WAGRAM 67-56

Glycérophosphates originaux

# Phosphate vital de Jacquemaire

Solution gazeuse (de ohaux, de soude, ou de 2 à 4 cuill, à soupe par jour, aans la boisson

Granulé (de chaux, de soude, de ter, ou composé 2 à 4 cuill à café par jour, dans la boisson

Injectable (de chaux, de soude, de ter, I d 2 injections par jour

ECHANTILLONS: Établissements JACOUEMAIRE · Villefranche (Rhône)

Tuberculose - Anémie - Surmenage Débilité - Neurasthénie - Convalescences



Allment rationnel des Enfants dès le premier age



## L'EXPOSITION DE LA MATERNITÉ (Suite)

nombre de visiteurs. Sans nous étendre sur les sept congrès officiels qui se sont tenus dans la salle des conférences de l'exposition, nous voudrions dire quelques mots sur celui qui a intéressé plus spécialement les pédiatres. Le Congrès des institutions d'assistance et d'hygiène sociale a été très suivi et a donné lieu à des discussions fort intéressantes.

Les écoles d'infirmières ont été l'objet d'un rapport approfondi de M¹º Chaptal qui a montré la nécessité de réglementer la carrière d'infirmière en France et de faire recomaître leur capacité professionnelle par un diplôme officiel. Le fonctionnement des écoles d'hygième sociale a été très bien exposé par M¹º Milliard qui a réclamé également un statut pour les infirmièresvisitenses et en particulier pour celles de l'Office d'hygiène sociale du édpartement de la Scime.

Les questions suivantes ont été rapportées et discutées au Congrès : les écoles de jardins d'entants, les écoles ménagères, les écoles de puériculture élémentaire, les consultations pré-natales et les chambres d'allaitement, les indemnités aux femmes en couches, les consultations de nourrissons, les centres de nourrissons, les pouponnières, les crèches et les garderies, les maisons maternelles (asiles pour les femmes enceintes et les mères nourrices); les cantines maternelles, les colonies de vacances et les écoles de plein air, les abris de l'enfance. Cette simple énumération montre que le Congrès s'est préoccupé d'une série de questions médico-sociales d'actualité. Il les a envisagées d'ailleurs à un point de vue essentiellement pratique, le but des organisateurs avant été de réaliser une mise au point deslinstitutions de protection de la mère et de l'enfant en contribuant à leur vulgarisation.

La préservation de l'enfance contre la tuberculose a donné lieu à un rapport détaillé de M<sup>118</sup> Girault à la suite duquel le Congrès a demandé « que les dispositions de la loi du 7 septembre 1319 relatives à l'allocation de subventions aux sanatoria soient étendues aux préventoria d'enfants et aux centres de placement ».

Les dispensaires et hôpitaux d'enfants ont été étudiés avec un grand soin par M<sup>mo</sup> Gonse-Boas qui a rappelé les desiderata formulés à maintes reprises par les pédiatres.

Les mutualités maternelles ont été l'objet d'un rapport de Mme Bérot-Berger, à la suite duquel le Congrès a demandé « que l'organisation des Mutualités maternelles soit nines à profit dans la plus large mesure possible au moment de la mise en jeu du projet de loi sur les assurances sociales. » A ce propos, il est intéressant de noter que le Congrès s'est prononcé en faveur de l'application de cette loi.

Le carnet sanitaire individuel, enfin, dont la création doit être prochainement demandée au Parlement par M. le sénateur Paul Strauss, a également obtenu l'approbation du Congrès, qui a estimé qu'il doit être rendu obligatoire pour chaque enfant dès la maissance.

La réussite de l'exposition et des congrès dont elle a été l'occasion montre toute l'importance du mouvement actuel en faveur de l'hygène sociale et spécialement de l'hygène infantile. Les médecins appélés à la diriger doivent en suivre de près toutes les manifestations.

P. LEREBOULLET et G. SCHREIBER



Berceau de Patagonie adapté au cheval (Musée d'ethnographie).





OOSAGE: Is Correspond & lobe posterieur d'Hypophyse de beens

DOSAGE? 159 Correspond à 0,710 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER! AMPOUNTES CHOAY & LEXTRAIT ("ESIGNES")

A EGRATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE PARIS

# OL Granulé

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumatisme aigu ou curonique, etc. Consections: pation as an in land as in the patient and a

Anémie. Scrofule. Chlorose, vmnhatisme

Tuberculose pulmonaire. osseuse. ganglionnaire

# REMINÉRALISAT

Comprimés de Sels Calcaires Fluorés à Désagrégation immédiate. Ph. de Chaux 0.35 - Carb. de Chaux 0.07, - Fl. de Calcium 0.005 2 Comprimés avant chaque repas. - Bufants 4/2 dose-

Croissance. Adénites. Coxalgie. laladle des O ODINOT Phis

PARIS, 25, Rue Vaneau

Diabète. Grossesse. Allaltement. Convalescence

### HYGIÈNE SOCIALE INFANTILE

#### LES ŒUVRES D'ASSISTANCE ET D'HYGIÈNE INFANTILE

## (spécialement Œuvres parisiennes)

#### Par le D' P. LEREBOULLET.

Il est très important, pour tout médecin qui s'occupe depédiatrie, de savoir où dirigre le nourrisson ou le jeune enfant qui doit être placé ou assisté. Il scrait fort utile qu'il eût à sa disposition un répertoire bien mis au jour et-contenant toutes les cœuvres susceptibles d'aider l'enfant parisien. En attendant la création de ce précieux répertoire, je voudrais domner iel qualques indications pratiques (1) sur les cœuvres générales servant d'offices de renseignement et de lisison entre les diverses œuvres sur les maisons de placement, sur les divers préventoriums et sanatoriums pour enfants.

#### Permanences d'Entr'aide sociele.

Ces permanences out été créées pour douuer à tous ceux qui le désirent tous les renseignements aur les services de l'Assistance publique et de toute organisation d'assistance privée du département de la Seine, pour le placement des nourrissons, des enfants ou des mères, pour toutes les démarches à faire ou renseignements à obtenir concernant des questions d'assistants.

- I. Permanence centrale, 18, place des Vosges. Téléphone: Archives 55.53. Secrétaire: M<sup>116</sup> Javelle. Bureau ouvert de 9 heures à midi, de 14 à 17 heures.
- İI. Pérmanences de mairie. Dans la plupart des mairies, une secrétaire vient aux jours et heures indiqués ci-dessous, prête à répondre à toutes les questions. Il est à désirer que cette organisation, excelleute, soit éconnue et utilisée de tous ceux qu'elle peut intéresser. Voici la liste de ces permanences :
- 1 or arrondissement : Mile Maurel, lundi, mercredi, vendredi, de 10 henres à midi. 2º Mmº Schrameck, mardi, vendredi, de 10 h. à midi. - 3º Mme Bruneteau, mardi, vendredi, de 2 h. à 4 h. - 40 Mile Maurel, lundi, mercredi, vendredi, de 10 h. à midi. ... 5º Mmº Jobert, lundi, jendi, de 2 h. 30 à 4 h. 30, ... 6º Mme Jobert, mardi, veudredi, de 10 h. à midi. -7º Mme Coulbault, mardi, jeudi, de 11 h. 30 à midi 30. - 8º Mmº Léon, lundi, mercredi, vendredi, de 10 li. à midi. - 9º M110 Ducombs, mardi, jeudi, samedi, de 2 h. 30 à 5 h. 30. - 100 Mme Schrameck, mardi, vendredi, de 10 h. à midi. -- 11º Mmº Bruueteau, mardi. vendredi, de 10 h. à unidi. -- 120 Mme Du Viment. tous les jours excepté samedi, de 10 h. à midi. -13º Mmº Javelle, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 10 h. à midi. ... 140 Mite Dombronska, lundi, mereredi. vendredi, de 9 h. 30 à 11 h. 30. ... 156 Mmc Coulbault, mercredi, vendredi, de 10 heures à midi. ...
- (1) Je dois une house partir de ces reuseignements Ma<sup>me</sup> Harti-mann Coche, quis'occupeate/viennt de ces cavers d'hypélnest de protection de l'enfaute. Je laisse de côté dans cet exposé les créches (l'Auvre des créches partiemes), les rouponières, les créches industrielles, les écoles materneles, les maiones materneles de l'empletes précisiement les permanences d'entr'aide sociales previent du daceun les reuseinnesses d'entr'aide sociales previent de duceun les reuseinnesses d'entr'aide sociales previent domné d'alleurs et et que la place une ferrait réfort.

17° Mm° Léon, lundi, mercredi, vendredi, de 10 h. à midi. — 18° Mile Ducombs, lundi, mercredi, vendredi, de4 h. à 5 h. — 19° Mm° Collot, lundi, mercredi, vendredi, de 1 h. à midi.

Siège des permanences: mairie de leur arrondissement; auf provisoirement: 4° arrondissement: mairie, du 1°, mêmes jours, mêmes heures; 8° arrondissement; mairie du 17°, mêmes jours, mêmes heures; 11° arrondissement: provisoirement; 51 bis. rue de la Roquette.

### Unions d'œuvres par arrondissement.

Ces unions groupeut dans chaque arrondissement les dédigués des diverses œurves, établissant ainsi entre elles un contact fort utile; seuls penvent y participer ceux on celles qui appartienment à des œuvres, mais, par leur intermédiairs, il est facile d'avoir tous-les reusségmements utiles. Ces unions sout groupées sous la présidence de M. Lépine, Voila laitede celles actuellement revées avec, pour chacune, le nom du président où de la président, ets rémuines sont suspendues de juillet à septembre.

## Groupement des unions d'œuvres d'assistance et d'aide sociale.

3º arrondissement : Mairie, deuxième vendredi à 10 h. Mme Barthez, 322, rue Saint-Martin (30), - 40; 12, rue des Lions-Saint-Paul, premier mardi à 9 h. : Mme Bachelet, 12, rue des Lions-Saint-Paul (40). - 50 : Mairie, troisième mercredi à 2 h. : Mme Molliard, 16, rue Vauquelin (50). - 80 : Mairie, troisième veudredi à 10 h. ; Dr Georges Schreiber, 4, avenue Malakoff (160); Mme C. André, 20, rue d'Aguessean. -- 9º: Mairie, premier vendredi à 10 h. : Mme Emmanuel Lévy, 6 bis, boulevard de Courcelles .- 100: Mairie: Mmg Richard Bloch, 103, boulevard Malesherbes (80). - 110 : Mairie : Mme Raoul Bloch. 11, rue Saiut-Dominique (7º). - 12º : Mairie, quatrième lundi à 15 h. 30. - 13º : Mairie, denxième jeudi à 17 h. Mile Sninpt, 5, avenue de l'Université (7º). - 14º : Mairie, sur convocation : Mile Chaptal, 66, rue Vercingétorix (149). - 15° : Mairie, troisième lundi à 17 h, : Mme Bergson, 32, rue Vital (160). - 170 : Mairie, deuxième lundi à 14 h. 30 : Mme Jules Siegfried fils, 224, boulevard, Saint-Germain (7c). - 18c: 97, rue du Mont-Ceuis, premier mardi à 9 h. 45 : Mme Gustave Roy, 22, place Malesherbes (17c). - 19c; Mairie, denxième lundi à 10 h. 30; Dr Barbarin, 63, rue Manin (190). - 200 : Mairie, troisième vendredi à 16 h. 30 : Mme Pontot, 4, rue Decamp (16e) ; M110 de Gourlet, 43, rue Perronet, à Neuilly-sur-Seine. -Levallois-Perret : Mairie : Mile Bassot, secrétaire générale, 34, rue Antouin-Raynaud, à Levallois-Perret.

#### Œuvres dépendant directement de l'Assistance publique à Paris.

- I. Enfants en bas âge. 1º Service des Enfants secourus, 3, avenue Victoria. Secours aux mères seules etsans appui de Paris et de la banlieue (mise en nourrice, meusualités jusqu'à l'âge de trois aus).
- 2º Ecole de puériculture de la Faculté et son dispensaire de protection malernelle et infantile, 64, rue Desuouettes. Consultation et hospitalisation des enfants,

# TRAITEMENT DES BACILLOSES

# **SUBAIGUËS & CHRONIQUES**

## Sulfates de terres rares

(NÉODYME — PRASÉODYME — SAMARIUM)

CHIMIQUEMENT PURS ET NOTAMMENT EXEMPTS DE CÉRIUM

# PELOSPANINES

ΠΗΛΟΣ: terre: ΣΠΑΝΙΟΣ: rare.



LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires FOURNIER FRÈRES, 26, boul. de l'Hôpital, PARIS (5°)

3° Consultations de nourrissons à Paris et en banlieue (deumander aux mairies ou aux service d'entr'aide les adresses), Maternité as héptiaux. Institut de puériculture des héptiaus (Enfants-Assistés, Pitlé, Charité, Saint-Antoine, etc.), Consultations gratuites et distributions de lait stérilisé.

4° Creenes. — Garde des enfants moyennant une rétribution modique (adresses aux mairies).

5º Fondation Emile Zoia à Médan, pour enfants athrepsiques (envoi par l'hôpital des Enfants-Malades).

II. Enfants sans soutien, enfants momertanément séparés de leur famille. — 1º Hospies des Enfants-Assistés, 74, rue Denfert-Rochercau : hospitalisation d'enfants dont les parents sont à l'hôpital, en prison, à l'asile d'alfénés, au service militaire, des l'asile d'alfénés, au service militaire, des parents de l'asile d'alfénés, au service militaire, de l'asile d'alfénés de l'asile d'asile 
2º Asite municipal Léo Delibes, 58, ruc du Laudy, à Clichy. Hospitalisation de quelques mois. S'adresser an burean des Etablissements charitables, 9, place de l'Hôtel-de-Ville, à la préfecture de la Scine.

III. Enfants malades. — Consultations dans les h\u00f6pl-taux et dispensaires de l'Assistance publique. Haspitalisation dans les h\u00f6pitaux sp\u00e9cialement affect\u00e9s aux enfants: Enfants-Malades, Bretomeau, Trousseau, H\u00e9rold, Enfants-Assist\u00e9s, Sants-Louis.

Euvoi dans les hôpitaux de convalescence : Brévauucs, Forges, La Roche-Guyou, ct dans les sanatoriums marins : Berck-sur-Mer, Hendaye, Caunes, etc.

Hôptianx spécianx pour éplieptiques (Bicétre et la Salpétrière), teigneux (Saint-Louis, traitement externe, sauf cas exceptionnels), arrièrés on idots (asile clinique, -r, rue Cabanis, d'où lis sont dirigés sur la Salpétrière, la fondation Vallée à Bisétre. Vaucluse).

Hôpitaux et dispensaires pour inberenienx (Voy. ciaprès Office public d'hygiène sociale),

#### Office public d'hygiène sociale et dispensaires d'hygiène sociale.

Pour tont enfant suspect ou atteint de tuberculose, ou vivant en contact de cohabitation avec des tuberculeux avérés, en vue des consells de prophylaxie à domicile, d'dioignement des enfants sains, de pincement des enfants déjà touclés à tous les diegrés, s'adresser aux dispensaires de l'Office public d'hyglène sociale, p, place de l'Hôte-Lafe-Ville. Dans cheurul de ces dispensaires est teume tous les jours (saul le diunaucles), de p h. à 1 o lr., une peruanence en vue d'Inscrite les deimandes de consultations, d'en indiquer les jours et heures et de douner tous renseignements.

14° ct zº ar., rattachés provisolement au dispensaire Léon Bourgcois, appartemant à l'Assistance publique, 6°, rue Vancan. — 3° arr. : 5 à 7, rue de Saintonge. — 4° arr. (et Russes) : 9, rue de Jony. — 5° arr. : 25, rue de Monge. — 6° arr. ; 40, rues Bait. André-des-Art. — 7° arr., rattaché provisoirement au dispensaire 1/con Bourgecis, papartemant à l'Assistance publique, 65, rue Vancau. — 8° arr. : Dispensaire Siegérid Robin, 208, rue du Pau bourg-Saint-Honoré. — 9° arr. : 6, rue de Dunkerque. — 10° arr., rattaché provisoirement au dispensaire av 3° 5, rue Omer-Tulon. — 12° arr. : 7; 27, rue Omer-Tulon. — 12° arr. : 7; 28, rue Omer-Tulon. — 12°

140 arr. et Malakoff : 23, rne Guilleminot. - 150 arr. (quartiers Necker et de Grenelle) : 12, rue Tiphaine. - 15° arr. (quartiers de Javel et Saint-Lambert) : 61, rue Vasco-de-Gama. - 16c. arr: 46, rue de Passy. - 17c arr. : 54 bis, rue Boursault (dispensaire Lalance-Séailles). -18º arr. (partie située à l'ouest des rues Ramey, du Poteau et de Cliquau court) : 228, rue Marcadet .- 18c arr. (partie située à l'est des rues ci-dessus) : 44, rue du Simplon. - 190 arr. (quartiers de la Villette et du Poutde-Flandre) : 10, rue Saint-Giraud, -- 20º arr. (partie située annord des rues de Ménilmontant et Saint-Fargeau): 27, rue l'rédérick-Lemaître. - 20° arr. (partie limitée au . nord par les rucs ci-dessus, an sud par les rues ci-dessous) : 78, avenue Gambetta. - 200 arr. (partie située au sud de l'avenue Gambetta, la place Gambetta et rue Belgrand) : 190, rue des Pyrénées (dispensaire Jonye-Rouve-Tanics).

De nombreux dispensaires existent également pour la banlieue parisienne, pour lesquels tous les renseignements utiles sont donnés à l'Office public d'hygiène sociale.

#### Œuvre Grancher.

#### Préservation de l'enfance contre la tuberculose.

Cette envire excellente a pour but de sonstraire, pour le temps qui sera nécessaire, les enfants encore sains aux milleux famillaux dans lesquels ils sont exposés à la contagion tuberculeuse, par leur placement à la campagne dans des familles saines. Pout cufinat suspect par son hérédité on son millen et ne présentant pas de signes de tuberculose ouverte pent ntilement y être adressé. Il y est examiné et réparti dans l'une des colonies de l'œuvre (4 rue de Lille). S'adresser de préférence le mardi matin et le vendred i à l. 30.

## Œuyres diverses d'assistance et d'hygiène.

Œuvre gónérale de l'enfance (28, rue Serpeute). — Pait la liaison entre les œuvres existantes, dirige vers l'œuvre utile qui pourra les accueillit tous les enfants intéressants qui sont saus soins et pour lesquels on demande son aide.

Office central d'assistance maternelle et infantille (119, Boulevard de Port-Royal). — Cetoffice s'occupe du placement des femmes encointes, des jeunes mères avec leur nontrisson, dans les a lles de convalescence dépendant de la Préfecture de la Scine.

Servico social à l'hôpit.i. 3 me de Berri. Télépinone : Elipsées 4,4-3. Secrétaire générale : Mu<sup>®</sup> Nonffaral. — Cette ouvre a ponr but l'entretien d'assistantes sociales dans les maternités, les services de tuberculeux, les hôpitaux d'enfants, mais, par son organisation même, elle peut donner d'utiles renseignements sur l'ensemble des courres d'assistance infantile, et on est assant de trouver à son sètge social l'indication précien nécessaire pour le placement d'un enfant.

#### Œuvres de placement

Bien des cenvres existent et nous ne ponvons en citer que quelques-unes,

## TRAITEMENT COMPLET DES MALADIES DU FOIE



et des Syndromes aui en dérivent :

LITHIASE BILIAIRE, INSUFFISANCE HÉPATIQUE, ENTÉRITES, CONSTIPATION, INTOXICATIONS, INFECTIONS, MALADIES DES PAYS CHAUDS, ETC.

Seule Médication associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés



2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de solution

## CONSTIPATION ET AUTO-INTOXICATION INTESTINALE

Leur traitement rationnel d'après les derniers Travaux scientifiques

LAVEMENT

D'EXTRAIT DE BILE GLYCÉRINÉ ET DE PANBILINE



2 cuillerées à café dans 200 gram. d'eau bouillie chaude Enfants 1/2 dose.

Échantillon, Littérature, LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

## DIUROCARDINE

DIURÉTIQUE PUISSANT

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT

PHARMACIENS DE 1" CLASSE

Membres de la Société de Chimie Biologique de France

285.

ecteur de l'Université, Licencié ès-Sciences Chimiqu Ex-Chef de Laboratoire de la Charité à Paris, Ancien Elève de l'Institut Pasteur

Membres de la Société de Chimie Biologique de France 286, Avonue Jean-Jaurés — LYOI

ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE LO DURE DE CAFÉINE

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remède vraiment heroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales: Ne provoque ni holbéraice ni accidents d'iodisme. — 2 à 4 cullerées à cafe par jour TTÉRATURE & ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE MARTINMAZADE TUTERAPARTI (MAG)

A. Maisons de repos (1). — Maisons de repos pour mères et enfants à la campague et à la mer ou pour jeunes adultes.

1º Association des villégiatures du travail 16minin. — Secrétaire générale: Mile Korn, 2, rue Huygens (XIV°). Renseignements les lundi et jeudi de 5 à 6 heures. Prix: adultes, 4 fr. 50; enfants, 3 francs.

2° KEuvre du retour à la santé, 92, rue du Moulin-Vert (XIV9), Tél. Saxe 42-49. — Cette œuvre s'adresse van jeunes gens qui ont dépassé l'âge scolaire, aux adultes hommes et aux mères de famille. Elle possède :

a. Une maison à Jambville, près Meulau (Seine-et-Oise), où elle peut recevoir 25 pensionnaires : jeunes gens et hommes adultes :

b. Un immemble sitné à Suscinio, dans la presqu'ile de Rhuys (Morbihan), comprenant plusieurs petits pavillons pour mères et enfants. Les pères peuvent même y passer leurs jours de congé.

Les pensionnaires ne doivent être atteints d'aneune maladic contagieuse et subissent un exameu médical.

B. Colonies de vacances. — Les premières colonies de vacances en France remontent à 1881; eette année-là, une œuvre se fondait pour emmener 500 enfants pauvres trois semaines à la campague. Actuellement, près de

(a) Je ne fais que signaler, car ce tableau n'y suffinit pas les maisons de repes pour fenumes encoitnes ou mères nourrissunt leur enfant. Parmit ces dernières, il faut pourtant citer !/ Abri materal de Nantierre fondé par la contiesse Hocquart et la Maternité nationale de Szint. Maurice fontée par le professem Plunct et destités aux fenumes allatinal leur enfant 800 œuvres envoient 100 000 enfauts à la campagne. Les plus importantes sont :

L'Œuvre des colonies de vacances de la Chaussée du Maine. — M<sup>me</sup> J.-Charles-Roux, présidente, 39, boulevard Raspail; secrétariat; 128, avenue Parmentier, M<sup>16</sup> Henrick.

Enfants de cinq à treize aus;

L'Œuvre des enfants à la montagne. — S'adresser à M. le pasteur Courte, 31, rue de la République, à Saint-

La Cure d'air, 16, rue de la Bucherie (5°). Doctoresse Mulon, 27, avenue Bugeaud (16°). Enfants de cinq à donze aus.

Association ouvrière du Monlin-Vert, 92, rue du Moulin-Vert (1.4°) : M=° Hirsch (lundi après-midi).

Garçons de douze à quatorze aus; filles de ouze à treize aus. Placement à Diville (Manche), 28 jours : 100 francs.; 60 jours : 200 francs, plus le voyage.

La Maison maternelle, 30 bis, rue Manin (19°). Enfants indigents chétifs de cinq à dix aus : un mois à Anthon-du-Perche (Eure-et-Loir).

Colonio de vacancos (Association centrale du travail), 22, rue des Grands-Augsntins (6°); M<sup>mo</sup> Albert Lévy, lundi et jeudi matin.

La Tutélaire (Association protectrice de l'enfance), 154 et 166, rue Nlomet, ponr les enfants de moins de treize aus et les filles de treize à dix-luit ans. S'adresser pour les garçous à M. Rollet, 379, rue de Vangirard. (Le placement; à la] campague des [anfants n'est qu'un des moyens q'action] de la Tutélaire).

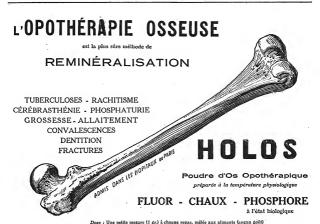

## L'ÉLIXIR

de

porte toulours la signature de garantie

C'est' la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCELES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES

Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

## **ÉCHANTILLONS:**

## Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

Œuvre israélite des séjours à la campagne : M. René Dreyfus, 22, rue de Franqueville (16°).

Pour cufants des deux sexes, de quatre à quatorze ans, à Ymare, (Seine-Inférieure) et Publaines (Seine-et-Marue) (Réservée en principe aux enfants israélites pendant les vacances).

Ligue fraternelle des enfants de France, 50, rue Saiut André-des-Arts (6°). Placement familial.

La Clé des champs ou Œuvre des trols semaines : Mme Loriaux, 51, rue Gide, à Levallois, Garcons et filles,

C. I coles de plein air .- Fontaine-Boulllant (Eureet-Loir). Pour petites filles prédisposées à la tuberculose. de six à treize ans.

S'adresser à l'Office public d'hygiène sociale, 9, place de l'Hôtel-de-Ville.

Plessis-Robinson (Seine) (Préventorium). Garçons et filles de huit à douze ans.

S'adresser à l'Office public d'hygiène sociale : ces écoles sout réservées aux enfants du département de la Seine.

Ecole de plein air de l'Association Léopoid Bellan à Bry-sur-Marne. Enfants de la ville de Paris et du département de la Seine. Garçons de six à treize ans.

Ecole des enfants du XVIIc. Boulevard Bessières (17c). Pour garçons du 17º arrondissement.

D. Établissements privés pour enfants (Préventoriums et sanatoriums). - Préventorium Lafayette, Chavaniae (Hante-Loire): 20 lits garçous et filles, de quatre à quatorze aus.

Prév. La Tourelle, Balainvilliers (Seine-ct-Oisc): 24 lits, G. F. trois à sept aus.

Prév. Bon Accuell, Groslay (Seine-et-Oise) : 30 lits G. trois à dix ans, F. einq à quinze ans.

Prév. Vive Labeur, Dinard (Ille-et-Vilaine); 20 lits F. cinq à treize ans.

Prév. de Tumiac, par Arzon (Morbihan): 15 lits G. einq A douge ans. Prév. de Bry-sur-Marne (Scinc) : 55 lits G. de six à troize

Prév. de Merys (Seine-et-Oise) : 20 lits G, six à huit ans.

F. cinq à treize aus.

Prév. Isches, à Isches (Vosges) : 40 lits G. de six à quinze

Prév. Saint-Joseph. 101, rue de Vanves : 20 lits G. F. de einq à onze ans. Externat. Entrée 8 h. Sortie hiver 17 h., été 19 h. (1).

(x) Nous comprenons ici toutes les œuvres pour enfants déllcats, n'écartant que celles qui s'adressent aux enfants atteints de tuberculose ouverte, pour lesquelles l'Office public d'hygiène sociale et ses dispensaires peuvent donner tous les renseignements utiles.

De même nous ne mentionnous aucun des établissements officiels de l'Assistance publique brièvement signalés d'autre part, auxquels sout adressés les enfants de nos consultations hospitalières, car ils ne sont que trop recherchés et manifestement insuffisants pour les besoins de la population : Berck et Hendays, Forges et La Roche-Guyon auxquels sout juscrits les enfants après avis du médeciu de l'hôpital. Cette anuée pour la première fois, plusieurs centaines d'enfants ont, par équipes successives, été faire une cure à La Bourboule. Nous ne pouvous d'ailleurs prétendre à être complet pour les œuvres privées.



## Le Diurétique rénal par excellence

## LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES DUATRE FORMES

PURE
Le nédicament régulateur par l'Adjuvant le plus sir des cures le médicament de choix des cures le médicament de choix des cures les médicament de choix des égate dans l'artéricéeléses, la biennieurie, l'hy-comme cet it dégitale pour le core la sysole, régularite le core de saing.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enrave ritisme et de ses manifesta-ns; jugule les crises, enraye diathèse urique, solubilise s acides urinaires

- Ces cachets sont en forme de cœur et se pré

FRANCAIS

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS .

PRODUIT

Prév. Belle-Alliance, Groslay (Seine-et-Oise). (S'adresser à l'Office public d'hygiène sociale, 9, place de l'Hôtel-de Ville.)

Garçons trois à dix ans. Filles trois à quinze ans.

Prév. d'Etrembières, près d'Annemasse (Haute-Savoie), pour garçons de ciuq à douze ans et filles de cinq à quinze ans. Prix de pension ; 6 francs par jour.

Aérium d'Arès, à Arès (Giroude), fondation de Mme Wallersteiu (tuberculose ossense, rachitisme), pour garçons de quatre à douze aus et filles de quatre à dixhuit ans.

Les enfants heureux, Le Manoir Saint-Aubin, à Saint-Anbin (Calvados). Siège social à Paris, 153, boulevard Hausmann. Tuberculose ossense, convalescents, Pour garçous de quatre à quatorze aus, Dortoirs et cham-

Sanatorium de Saint-Jean-de-Dieu, Le Croisie (Loire-Inférieure), pour garçous de eiuq à dix-huit aus (adénopathies, tuberculose osseuse en voie de guérisou).

Sanatorium marin des Araucarias, boulevard de Lerins, à Cannes (Alpes-Maritimes), Garçous et filles quatre à douze ans. Tuberculose osseuse et ganglionnaire,

Sanatorium marin de Cap Breton (Laudes), Garçous et filles de quatre à quinze aus. Lymphatisme, anémie, adéuopathic,

Sanatorium du Pé au Midy, à Saint-Viaud, près Paimbœuf (Loire-Inférieure), pour filles à partir de six aus. Anémie, pré-tubereulose. Prix de peusion : 4 fraucs. Hópital marin de Pen-Bron, au Croisic (Loire-Infé-

rieure) : garçons de quatre à quiuze ans ; filles de quatre à dix-huit aus. Auémie, pré-tuberculose, rachitisme, Préventorium du Coteau, par Varades (Loire-Infé-

ricure). Filles jusqu'à viugt-eing ans. Tuberculose pulmonaire fermée.

Œuvre des Sanatoriums maritimes. Siège social: 62, rue de Miromesuil, à Paris. Garçous et filles de trois à quatorze aus. Tuberculoses osseuses et ganglionnaires fermées.

Cette œuvre, bien conuue, a deux sanatoria à Banyulssur-Mer et à Saint-Trojan.

Maisons d'enfants de Salins de Brégille, près Besançon (Doubs). Siège social: 14, rue Charles-Nodier, à Besançou, Garçons et filles de sept à quatorze aus, Tuberenlose osseuse, ganglionnaire; eure saliue, héliothérapie, eulture physique.

Sanatorium Saint-Joseph à Salies-de-Béarn (Basses-Pyrénées). Garçons et filles de six à quinze ans. Anémie; lymphatisme, Cure saliue,

Sanatorium des Courmettes (850 m.) par Tourettessur-Loup (Alpes-Maritimes), Tuberculose osscuse ou ganglionuaire, héliothérapie.

Sanatorium de Kerpape, près Lorient (Morbihan), Mer, sapius, héliothérapie. Tuberculose osseuse et gan-

Voir la suite à la page XII.



## PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et promatisé.

ULCÈRES, GASTROPATHIES, HYPERCHLORHYDRIES Sténoses pyloriques, Fermentations anormales, etc., Anti-Oxyurasique puissant,

DOSES : 10 à 5a grs. par jour dans Eau, Lait ou Tisan on porto uno mesuro dont lo contenu correspond à 10 grs. de Carbonato do B Ph. LANCOSKE, 71, Av. Victor-Emmanuel III, Paris et toutes Phia,

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Laboratoire de BIOLOGIE appliquée

Téléphone : Elysées, 36-64, 36-45 H. CARRION &

Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

## LEVURE CARRION

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN. Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

glionnaire non suppurée, rachitisme. Garçons et filles saus limite d'âge.

Sanatorium de Mindin, près Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). Reole de plein air pour enfants débiles on ganglionnaires. Garçons et filles.

Sanatorium de Zuydcoote (Nord). Toutes les tuberculoses, sanf les pulmonaires. Garçons et filles sans limite d'âge.

Sanatorium d'Ormesson (Sciue-et-Marne). l'illes de trois à quinze ans.

Sanatorium Maison des Tout-Petits, 93, rue Michel-Ange: 45 lits garçons et filles de quinze jours, à deux ans. Sanatorium Santa Maria, Cannes: 30 lits filles de quatre à quatorze ans.

Sanatorium de Roscoff (Finistère). Enfauts des deux sexes à partir de trois aus.

Tuberculose ossense, rachitisme.

Station climatique de l'Association des Dames Francaises Le Moutehic, Lacanau (Gironde).

S'adresser à la Direction du Montchie. Rufants rachitiques des deux sexes : garçons au-dessous de dix aus, filles au-dessous de quinze aus, Les Bréviaires, par le Perray (Seine-et-Oise). S'adresser au D<sup>r</sup> May, 3, quai Malaquais, Paris. Pour enfants ganglionnaires.

Sanatorium du Moulleau, par Arcachon, Admissions par la maison de santé, 59 bis, Pavé des Chartrons, à Bordeaux. Garçons et filles depnis sept ans. Tuberculose osseuse ou cancilonnaire.

Aérium de Taussat-les-Bains (Bassin d'Areachon). S'adresser à la congrégation Saint-Joseph, 17, rue du Hâ, Bordeaux. Enfants et femmes délicats.

Colonio de Saint-Fargeau par Pouthierry (Seine-ct-Marc, B'adresser à Mue P. Poidatz, fondatrice, nême adresse, pour toutes les demandes. Traitement, hospitalisation, éducation des enfants paralysés (notamment paralysés infantile).

Asiles John Bost, à La Force (Dordogne). Garçons et filles arriérés, épîleptiques, hystériques. Gratuit et payant.

Ecole départementale d'Yvetot (Scine-Inférienre), Instruction, apprentissage d'enfants arriérés des deux sexes. (Accepte des enfants de tonte la France).



22 Avenue de l'Opèra, Paris

ET TOUTES PHARMACIES



Remplace le Javon pour la toilette des epidermes délicats Eclaireit le teint



Adoucit Merveilleusement l'epiderme calme toute irritation Fixe la Poudre de Riz



Extrêmement adherente.

Ne desseche pas l'epiderme

Nirrite Jamais?

TUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME Soule Préparation nermettent la Thérapoutique Arsenicale Intensive par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



COUTTES 10 à 20 par jour (en denx fois) dosées à 2 milliq.

AMPOULES 1 à 2 par jour - a 50 millig COMPRIMÉS 1 43 ---

- à 25 millig.

GRANULES 2 à 6 -à 1 centigr

spécifique et abortif de la

# Évitez de Confondre les PAPSULES DE

avec les nombreux similaires dits « iodiques sans iodisme » apparus à la suite de la Thèse du Dr CHENAL (De la Benzo-Iodhydrine comme succédané de l'Iodure de potassium.

- Thèse de Paris, Novembre 1896). La BENZO-IODHYDRINE, corps stable et défini (C'o II to Cl IO<sup>3</sup>), n'a rien de commun avec les peptonates d'iode et les autres produits organiques iedés que son succès a fait naffre En Capsules de Gluten obtenues par

un precede special qui les met à l'abri et des phénomènes d'esmese intra-stomecale, et de l'insolubilité intra-intestinale. La BENZO-IODHYDRINE ne donne

jamais d'accidents d'IODISME.

A raison de 1'Capsule - Action de 0.30 de KI, elle es

71º Incomparablement supérioure aux jedures clealins dons le traitement des SCLÉBOSES DU CŒUR ET DES ARTÈRES. 2º Egale à l'iodure de petassium dons teutes ses applications. Elle feit fendre les gommes, elle guerit les mycoses, fait maigrir les ebèses, souloge les emphysémateux et les goutteux.

Si vous voulez vous convaincre de sa supériorité sur ses similaires, essayez la BENZO-IODHYDRINE dans le traitement des GOMMES SYPHILITIQUES et des SCLÉROSES du CŒUR et de l'AORTE.

PRIX DU FLACON DE 50 CAPSULES : 5 fr. Les

n'ent rien de commun avec les capsules d'éther amy l'valérianique du commerce. Découvertes par G. Bruel en 1881, essayées en 1882 par le P. Charect, qui les clessa dons la héar-partiere la Consella RUINI conla thérapeutique, les Capsules BRUEL sont le médicament antispasmodique par

excellence. excentence.

Aladosodo capsules tous les 1/4 d'honre, ellos amonent la sédation rapide des coliques hépatiques et néphrétiques : à ce tirre, elles sont indispensables aux lithiasiques en période de voyage.

A la doso de 6 capsules par jour, olles colment l'éréthisme cardiaque, les palpita-tions, évitent les crises de fausse angine. Elles sont le médicament des faux

cardiaques et des névropathes.

A la dose de 3 capsules le soir avant le sommeil, elles font dormir, calment les migraines et les douleurs annoxielles. Les soules contre-indications sont l'embarras gastrique et les contrefaçons qu'on évite en prescrivant : Capsules BRUEL 63, rue de Paris, à Celombes (Seine). Parix du Piacon: 4 fr.



Interphlogistine MARQUE DÉPOSÉE

chauffée au bai

## Glycéroplasme minéral à chaleur durable

Rappelez-vous de l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines. Abcès, Bronchites. Pneumonies, Furonculoses, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie.

Roite d'essai et Littérature sur demande faite à B. TILLIER, pharmacien de 1º0 classe, 116, rue de la Convention, Paris 15º0

### CÉRÉMONIES MÉDICALES

#### LA REMISE DE LA MÉDAILLE DU PROFESSEUR JULES BŒCKEL

Le XXXe Congrès de chirurgie a débuté par la remise d'une plaquette à M. Jules Bœekel.

Cette manifestation fut particulièrement émou-

vante, car elle s'adressait non sculement au grand chirurgien dont la vie a été entièrement eonsaerée à la seienee, mais aussi au patriote qui sut maintenir, à Strasbourg, un centre intellectuel français, qui continua, pendant quarante ans, à publier en français la Gazette médicale de Strasbourg. Elle s'adressait encore au vétéran de 1870 qui reprit l'uniforme français en 1914, et qui eut la joie d'assister, revêtu de la tenue bleu-horizon, à l'entrée de nos troupes dans Strasbourg libérée.

En remettant à M. Jules Bœckel la belle plaquette due au seulpteur alsaeien Sehultz, M. Richelot, viee-président de l'Association française de chirurgie, remplacant M. Le Dentu malheureusement empĉehé, prononca l'allocution suivante :

#### Mon cher ami

L'Association française de chirurgie, en vous demandant de présider notre XXXº Congrès, a voulu rendre hommage à vos travaux; elle a voulu aussi vous montrer notre affection profonde. Mais la présidence d'un Congrès, e'est bien vite passé. Comment faire pour laisser quelque trace des iustants trop courts que nous allous passer auprès de vous et surtont perpétuer le souveuir de ce que vous avez fait pour nous tous, pour la Frauce? Vous avez souffert, vous avez couru des daugers, vous avez véeu sous une pénible étreinte : mais tonjours, présent on absent, vons étiez au milien de nons, et votre nom, respecté et chéri, relevait nos courages et nous rendait l'espoir. Courounée par une si lougue et douloureuse épreuve, nulle earrière ne fut plus belle et plus pure que

C'est tout cela que résume eette médaille que nous vous offrous. Ce n'est pas nous seulement, c'est aussi bien des confrères étrangers qui out apporté leur contribution pour vous l'offrir avec nons. Voilà pourquoi, saus doute, elle est si belle et si lourde ; e'est qu'elle est lourde de uotre amitié!

M. Lentz, ehirurgien honoraire des hospiees eivils de Metz, vient ensuite dire les sentiments de gratitude et d'affection des élèves de M. Bœekel.

Mon cher Maître, dit-il, au nom de mes collègues, vos anciens internes, je tiens à vous dire combieu nous sommes heureux et fiers de cette journée à jamais mémorable daus notre existence; heureux de saluer en notre maître le président de l'Association française de chirurgie dans Strasbourg redevenu français, fiers de nous associer

## Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

## RYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

# HÉMOPLASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Dragées

## PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

## RHÉANTINE LUMI

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE : Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

OPOZONES LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes contenue tenant la totalité des principes actifs des organes frais.

ALLOCAINE LUMIÈRE | Aussi active que la cocaïne. Sept fois moins toxique.

Mêmes emplois et dosages que la Novocaïne.

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE Antitypho-colique polyvalent. Pour immunisation et traitement de la fièvre typhoïde.

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANEMIE TUBERCULOSE

# CIL

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT + LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



## LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

PULMONAIRE - OSSEUSE TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES CARIE DENTAIRE . DIABÈTE

se vend : TRICALCINE PURE TRICALCINE CHOCOLATÉE TRICALCINE

CONSTIPATION



TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE

à base de

1º Extrait total des GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secrétions glandulaires de cet organe.

2° EXTRAIT BILIAIRE DEPIGMENTÉ qui reqularise la sécretion de la bile.



1'à 6 comprimés

avant chaque repas

LABORATOIRE OF BIO-CHIMIE APPLIQUEE 21. Rue Théodore de Banville. PARIS J.LEGRAND, Pharmacien

3° Agar Agar *qui* rehydrate le contenu intestinal.

4° FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS action

anti-microbienne et anti toxique.

## CÉRÉMONIES MÉDICALES (Suite)

au geste de 'Association qui a bien vouln nous autoriser à collaborer au sonvenir qui vient de vous être offert.

Ce souvenir qui dans nos pensées, à nous vos internes, devait vous étre remis en tonte intimité à votre vicille salle 103, en 1914, alors qu'un règlement stupide vous sorpait à faire vos adieux au service, témoin de vos exploits et de votre activité, témoin aussi des sphendenrs d'autrelois, oi, sous l'égide des glorres les plus pures de la chirurgie française, des Scilllot, des Eugène Bockel, vous faisiex vos premières armes.

Mais la guerre survient, vous quittez l'Alsace pour endosser votre miforme d'aide-major, religieusement conservé, et reprendre votre service après nue interruption de quarante-quatre ans împatiemment supportée, aux ambulances de Lyon.

Nos regards se tourneut vers vous avec fierté et, ie

belle cité, où vous êtes ué, où vous avez vécu, où vous vous êtes admirablement dévoué, où vous avez souffert, enfin, parce que votre noble ceur est demuerf érnaçais, sous la domination étrangère. Rieu n'a pu jamais faire fiéchir l'affection que vous avez inébraulablement gardée à celle qui deueursa toujonts pour vous la mère-patrie.

Contilies won travez aimée, notre douce Praneel Avec quel admirable dévouement vons l'avec servie durant toute votre carrière! 12t quand fut venu le jour de la brutale agression, conscient thi sort qui vons était réservé, vous vous étes sagement dérobé, et c'est en Pranee que vous vous étes réfugié, moins pour y chercher un abri que pour apporter à vos compatriétos bien-aimés, à non glorieux blessés, le secours de votre grande habileté chirupicale et de votre longue expérience.

I/heure a cufiu sonné de l'immanente justice : l'inesti-





La médaille offerte au grand Français Jules BOECKEL.

dirai-je, aussi avec envie ; car, moins heureux que vous, il nous était impossible de vous sulvre.

Vous nous revenez ,en 1918, votre képi orné de quatre galons, à la suite de l'entrée triomphale de nos meomparables pollus dans votre ville natale à jamais délivrée de la botte des barbares.

Dès lors, il n'est plus question de fête intime à la salle 103 loin du regard du Boehe, c'est dans le Palais de l'Université où sont réunies les plus grandes gloires de la chirurgie française qu'il nous est donué de nous associer au geste de vos collègues, de fêter notre vénéré maître et de lui dire notre inlassable reconnaissance.

Puis M. Potherat, président de la Société nationale de chirurgie, se leva.

Mon cher et éminent collègue,

Je suis heureux et fier de pouvoir vous saluer en eette

mable joyau de Strasbourg a repris sa place dans l'écrin de la France, l'Alsace est redevenue terre française et aujourd'hui nous pouvons tei même, en toute liberté, vous ouvrir nos cœurs, laisser déborder notre reconnaissance et elancer notre admiration pour vous.

Gloire à vous, monsieur Jules Bœckel, vous honorez grandement notre Société de chirurgie, gloire à vous, grand patriote français d'Alsace, à présent et toujours.

Après M. Potherat, e'est M. Montprofit (d'Angers) qui, avec son éloquence entraînante et pleine d'une émotion qui s'empare de toute l'assistance, vient apporter au maître vénéré de Strasbourg l'accolade des chirturgiens français.

M. Jules Bœckel prit le dernier la parole. Avec sa grande simplicité habituelle, il remercia ses confrères

## 

Granules de Catillon a e.oo: Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 4889, elles prou que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, EDÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, — innocnité, — ni intolérance ni vasoconstriction, — on peut en faire nn nsage continu. En cas urgent, on peut donner 3, 12, 16 granules pour forcer la diurèse.

GRANULES de Catillon

å 0.0001

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les leintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Briz de l'Academie de Medesine pour "Strophanius et Strophanius", Medaille d'Or Expos. univ. 1900. 

## PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TELEPHONE 114

## DE MONTCOURT

49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait panoréatique

TELEPHONE 114 Extrait intestinal

Extrait gastrique MONCOUR Hypopepsic

De 4 h 16 sphérui

dosées d 0 or. 125

Maladies du Pole Dlabète par anhépatie En sphérulines en doses de 12 gr. En suppositoires dosés d 3 gr. De 4 à 16 sphérulines p. jour De 1 à 4 suppositoires —

MONCOUR

MONCOUR Diabète par hyperhépatle En sphérulines De 2 à 10 sphérulines p. jour

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques En sphérulines dosées d 25 olor.

Ds i h 4 sphérulines

par is

Constinution Entérite co-membraneuse dosées à 80 olar.

2 à 6 sphérulines par jour.

MONCOUR

par jour. Toutes ces préparations ent été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale.





## DRAPIER ET

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

## ORTHOPEDIE — PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

Envoi du Catalogue sur demande BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE. CEINTURES

## CÉRÉMONIES MÉDICALES (Suite)

L'insigne honneur que vous venez de me faire, dit-il, m'emeut au delà de toute expression. J'en éprouve surtout une extrême confusion, ear je me demande le mobile qui a bien pu vous ineiter à accomplir ce beau geste en ma faveur.

Je ne veux pas tarder à vous en exprimer mes remerciements les plus émus. Mais quelles paroles trouverai-je, mon cher président, et vous tous, messieurs, pour répondre à celles que vous avez eu la grande amabilité de m'adres-

Je suis loin d'avoir votre éloquence, mon cher président. Mon émotion d'ailleurs aunihile ma pensée et m'empêche de traduire, comme je le voudrais, les sentiments qui m'auiment en ce moment.

Quoi qu'il en soit, une chose est eertaine. Vous avez voulu me faire plaisir, messieurs. Laissez-moi vous dire que vous avez réussi sous tous les rapports, et avec quel succès!

Et pour parler, tout d'abord, de l'exécutiou matérielle de ce chef-d'œuvre, je voudrais que mes félicitations allassent aux artistes distingués qui en ont été chargés.

Quant à la délicate attention que vous avez cue, de daire graver ese quelques mois, comme siganture, sur le revers de cette superbe médaille, elle me va au cœur. J'y attache, croyez-le, un grand prix; elle me prouve que jai, parmi vous, de vrais amis, de soldigues charmants ce que j'étais loin d'ignorer, des dèves d'une fidélité inlassable.

Permettez-moi, maintenant, mes chers collègnes, de vous dire ma peusée, au sujet de l'inscription.

Au chirurgien d'abord |
Ayant en, très jeune, une véritable passion pour la
chirurgie — et certainement, je ne snis pas le seul, parmy
vous, qui ait éprouvé ce sentiment — je l'ai cultivée avec
amour et m' suis voué corps et âtruc.

Et si, pendant ma carrière déjà fort longue, j'ai pu faire quelque bien, c'est aux maîtres éminents que j'ai eu le bonheur d'avoir pour guides, pour conseillers, que j'en suis redevable.

J'ai cherché à m'iuspirer de leur excuple, à suivre leurs préceptes, à respecter leurs traditious. Au patriote!

Eh mon Dieu, il ne m'a pas été difficile de l'être, de le restre et — l'horreur des Boches aidant — d'exatier ce patriotisme, de le prouver surtout, non par de vaius discours, de stériles démonstrations, mais par des actes qui ne m'ont semblé oue fort naturels.

De cela je n'ai pas le moindre mérite, et tous ces éloges sont superflus.

Au président du XXX° Congrès français de chirurgie, tenu dans Strasbourg reconquise!

A juste titre — et je partage votre sentiment, oli l combieu — vous avez vouls gjorifier une fois de plus — — l'on ne saurait trop s'y reprendre — notre valllant avenir, nos braves pollus, nos chefs incomparables qui leur ont moutré le chemin de la victoire; cette victoire qui nous permet aujourd'hui de tenir le XXXº Congrès français de chirurgle dans Strasbourg reconnuis.

Puis, cu m'appelant à le présider, vous avez tenu à me témoigner à nouveau votre sympathie, cette sympathie dont, à maintes reprises, vous m'avez donné des gages si éclatants.

Car je n'ai garde d'oublier que toujours vous m'avez traité en frère, que de tout temps vous m'avez considéré comme un des vôtres.

C'est cette pensée, cette certitude qui, pendant la longue et douloureuse période que nous avons dû subir, m'a soutenu, réconforté, encouragé.

De cela aussi, mes chers amis, je vous garde, depuis fort longtemps, une recounaissance infinie.

Merci donc, encore une fois, à vous tous, messieurs, qui m'avez fait le grand honneur de prendre part à cette inoubliable manifestation.

J'en conserverai jusqu'à mon dernier souffle, soyez-en certain, le plus doux, le plus précieux des souvenirs. 🖼

Et ee fut, en vérité, une véritable fête de famille que cet honunage à un grand Français dans la belle Université de Strasbourg!

F. L. S.

### RÉPERTOIRE DES MAISONS DE SANTÉ POUR ENFANTS

CANNES. — Cure solaire et marine. VILLA MÉRI-DIEN, route de Fréjus. Installation spéciale pour enfants.

CLINIQUE MÉDICALE D'ARGUEL PRES BESANÇON. — L'liuver à la montagne en plein Jura. Tous malades, spécialement voics digestives (D'Henri Bon), sant contagieux. Service pour entants à partir de trois aus (D' Jeanne Ron), Héliothéraple. Eaux salines de La Mouillère. Leçous particulières. Pension de 8 à 14 francs au-decssous de quatorze aus. A partir de 15 francs au-dessous de

KERLENA, A ROSCOFF (Finistère). — Maison de santé de eure hélio-marine : lymphatisme, tuberculoses chirurgicales.

Enfants depuis 10 fraues.

Adolescents et adultes depuis 15 francs.

MAISON DE SANTÉ ORTHOPÉDIQUE ET CLINIQUE DU D' PRIVAT, 111 et 137, rue Blomet, Paris, Saxe 23-79.

Pension pour enfants depuis 10 francs par jour.

MENTON. «L'HERMITAGE ». — Maison de eure climatique. Dr Gallot, Dr Coubard. Troubles de croissance, lymphatisme, troubles gastro-intestinaux. Cure d'air, héliothérapie, régimes, hydrothérapie.

SANATORIUM D'HÉLIOTHÉRAPIE DES COURMETTES, par Tourettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes), à 850 mètres d'altitude.

Tuberculoses externes: osseuses, gauglionnaires, médiastinales, eutanées, etc.

60 lits : dortoirs (10 et 12 fr.) ; chambres partieulières (15 à 50 fr.), enfants, adolescents, quelques adultes.

Médeein-directeur : Dr GÉRARD MONOD.

PRODUIT FRANCAIS - FARRICATION FRANCAISE

# Hlophan-Cruel dans

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBER

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits

> et de céréales Légumes décortiques

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

## PARAFFINOLEOL HAME

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

- Se fait sous trois formes :
- Indications : Colites, Entérocolites, Appendicites
- Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

1º Aromatisé. 2. Sans arome.

3º Creme au cacao.

## MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE

Eau laxative diurétique. - Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBÈSES. - Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. FAU D'EXPORTATION. - CONSERVATION ASSURÉE Salson thermale de Mai à Octobre

CURE DE



GOUTTE

GRAVELLE

ARTÉRIO-SCLÉROSE

## SUPPOSITOIR

## OFFICE DE RECOUVREMENTS Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directour, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs

Réglement des comptes le 10 de chaque mois

Artério-Sclérose Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Menhro-Scierose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS chantillone : VIAL, 4, Place de la Cre

#### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR LES MALADIES DES ENFANTS

belladone, des opiacées et dérivés. lescence
Falcoz et Cla, 9, rue Boissonnade, Paris. osseuse.
BAUME DE LA MATERNITÉ. — Crvasses des
contractivations des nouveau nués et toutes garcures

BAUME DE LA MATERNITE. — Crevasses des seins, érythème des nouveau-nés et toutes gerçures en général.

ÆTHONE. — Puissant sédatif non toxique de la Coqueluche et de la Toux, quelle qu'en soit l'origine.

N'a pas les inconvénients du bromoforme, de la

En ouctions deux à trois fois par jour.

Ph¹o de la Maternité, 86, B⁴ de Port-Royal, Paris. BIOCALCOSE CHEVRETIN. — Granulé organocalcique assimilable, agréable.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Adultes: doses doubles.

Rachitisme, croissance, deutition, tuberculose. Laboratoires Chevretin-Lematte, 5, rue Ballu, Paris. CALCILINE. — Anémie, croissance, tuberculose.

Phosphate de chaux, osr,35; carbonate de chaux, osr,07; fluorure de ealcium, osr,005.

Deux eomprimés avant chaque repas. Enfants : demi-dosc.

Odinot, pharmacien, 25, rue Vaneau, Paris.
 ÉMERGOL. Pilules galactogènes. Extrait opothérapique, plautes galactogènes et phosphates physiologiques.

6 à 8 pilules par jour.

Laboratoire Brochard, 169, vv. Jean-Jaurès, Paris (198).

GASTROSODINE. — Gastrite, entérite, gastroentérite de l'enfance.

Bicarbonate, 2 gr.; phosphate et sulfate de soude, ogr,50 par cuillerée à café. Suivant indication du médecin.

Odinot, pharmacien, 25, rue Vaneau, Paris.

GÉNOLACTINE. — Puissant galactogène de composition végétale. Se prend en infusion, très agréable au goût.

Pharmacie Rogier. — R. Coquet, 3, boulevard de Courcelles, Paris.

GOUTTES NICAN. — Coqueluche etc.

IODÉOL EXTERNE. — Iode colloidal pur en suspension lutlenes, réservé exclusivement aux badigeonnages thoraciques, daus la grippe, la rougeole, etc., pour éviter les complications pulmonaires, dans les affections pulmonaires aiguês et leur couvalescence. Plus actif que la teinture d'ode sans aucum de ses inconvénients, il peut être appliqué chaque soir. Recouvrir d'ouate et nettoyer à l'alcool avant nouvean badigeonnage.

E. Viel et C10, 3, rue de Sévigné, Paris.

KYMOSINE ROGIER (Anciennement Pegnine), à base de ferment lab et sucre de lait purifiés. MODE D'ACTION. — Rend le lait de vache absolu-

ment digestible; facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

INDICATIONS. — Gastro-entérites, dyspepsies infantiles, athrepsie.

Poso, corr. — r cuillerée-mesure pour 200 centimètres cubes de lait à 40°. Une pincée avant la tétée. Chaque flacon est accompagné d'une cuillèremesure et d'une notice donnant le mode d'emploi détaillé.

Henry Rogier, 19, avenue de Villiers, Paris.

MARINOL. — Reconstituant marin physiologique, inaltérable, de goût agréable.

INDICATIONS. — Anémie, lymphatisme, convalescences, tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire et ossense

POSOLOGIE. — Enfants: 2 à 3 cuillerées à dessert; nourrissons: 2 à 3 cuillerées à café.

Laboratoire « La Biomarine », à Dieppe.

MORRHUÉTINE JUNGKEN. — Liquent agréable à base de glycérine, sans alcool, ni sucre entérmant par verre à liquent : ozī,ozī<sup>mg</sup> d'iode métalloïde, ozī,zē's des divers hypophosphites (NaO, CaO, MnO) et ozī,oz de phosphate de soude.

Doses. — Adultes : un verre à liqueur avant ou après les deux principaux repas, pur ou délayé dans un peu d'eau.

Enfants : depuis trois aus, un demi ou un tiers de verre à liqueur, pur ou dans un peu d'eau.

Laboratoire Duhême, à Courbevoie.

PANBILINE. — Opothérapies hépatique et biliaire associées aux cholagogues. — Cice l'enfant, remplace l'imite de foie de morue dont elle a toutes les indications : lymphatisme, scrofulose, formes variées de la tuberculose. Cholémie familiale, i etter, entérites, entérite muco-membraneuse, insuffisance hépatique, auto-intoxication intestinale, agitation, terreurs nocturnes, acupé furonculose, etc.

Chez l'enfant, 1 à 8 cuillerées à café ou 1 à 8 pilules par jour.

Laboratoire de la Panbiline, à Annonay (Ardèche).

PAROXYL. — Gouttes spécifiques contre la coqueluche.

Posologie. — Enfants au-dessous d'un au : X à XXX gouttes, trois fois par jour.

Enfants de un à cinq ans : XX à LX gouttes, trois fois par jour. Enfants au-dessus de cinq ans : XX à C gouttes,

trois fois par jour.

Dépôt général: Thiriet et Cie, 28, rue des Ponts,

Nancy.

PRUNELLINE. — Purgo-laxatif de l'enfance.

Pruncaux, pommes, manne, miel (non soumis à l'impôt).

F. Bost, docteur ès sciences, docteur en médecine et pharmacie, Villefranche (Rhône).

RECTOPANBILINE (Voy. Panbiline). — Traite-

ment moderne de la constipation et de l'auto-intoxication intestinale.

C'est une paubilinc où prédomine l'extrait de bile fraîche.

Chez l'enfant, un lavement à garder dix à vingt minutes d'une cuillerée à café dans 60 à roo grammes d'eau bouillie chaude.

Laboratoire de la Panbiline, à Annonay (Ardèche).

SALICAIRINE. — Glucoside, tamin et fer de la Salicaire, spécifique de toutes les diarrhées des enfants, diarrhée verte, choléra infantile, gastro-entérites. Solution titrée à 2 p. 100 de glucoside, XX (gouttes par jour, en trois prises, dans de l'eau bouillé et sucrée.

E. Viel et C1e, 3, rue de Sévigné, Paris.

## ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO - ROME

## **BIOPLASTINA SERONO**

Emuision aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires,

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont=Thabor, PARIS (I°)

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 2 & 8 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.



### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR LES MALADIES DES ENFANTS (Suite)

SIROP DELABARRE. - Sirop de safran et tamarin, sans nareotique. Employé en douces frictions sur les gencives, facilite la sortie des dents, calme les cris de l'enfant, prévient ou guérit les aeeidents de la première dentition.

Établissements Fumouze, 78, faubourg Saint-Denis,

SIROP DE LA MATERNITÉ (sirop de fleur de pêcher composé).

Laxatif doux pour enfants; inoffensif.

Purge doucement, sans eoliques.

Dose : jusqu'à deux mois environ, ½ euillerée à

Au-dessus de eet âge ; 1, 2 ou 3 cuillerées à café, suivant effet obtenu.

Pie de la Maternité, 86, ba de Port-Royal, Paris. SIROP DU DE DESVAUCELLES .. - Brousure de sodium et magnésie hydratée gélatineuse chimiquement pure.

Convulsions, insonmie, affections 'nerveuses. De 2 à 6 cuillerées à café suivant l'âge.

Laboratoire Brochard, 169, av. Jean-Jaurès, Paris, 190.

SODERSÉINE. - Bismuth eolloïdal électrolytique.

Traitement de la coqueluelic.

N'avant aucune saveur, ni aueune toxicité,

Seule ruédication possible pour les plus jeunes nourrissons atteints de coqueluche.

Pharmacie Depruneaux, 18, rue de Beaune, Paris. Dépôt: Pharmacie Vicario, 17, boulevard Haussmann, Paris.

SUPPOSITOIRES CHAUMEL à la glycériue soli-1 difiée, pour enfants. Contre la constipation. S'appli quent à n'importe quelle henre de la journée.

Etablissements Fumouze, 78, faubourg Saint-Denis,

### RÉPERTOIRE DES ALIMENTS POUR ENFANTS

ALIMENTATION DES ENFANTS SAINS ET MALADES. — L'alimentation des enfants, grâce aux produits Ch. Heudebert, est à la fois agréable, variée et rationnellement suivie.

Crèmes de céréales et farines de légumineuses Ch. Heudebert, spécialement étudiées pour la pré-paration rapide des bonillies et purées, apportent les éléments vivants naturels des grains (avoine, orge, mais, germe de blé composé, pois, haricots, lentilles, etc.).

Farine lactée Ch. Heudebert, composé homogène de lait, sucre et farine, à préparer à l'eau dans les eas d'intolérance lactée.

Farine de mait Ch. Heudebert : apporte l'intégralité de la diastase de l'orge germée et facilite l'assimilation des amidons par attaque directe.

Boullion de légumes du Dr Méry et boullion régétal du Dr Comby, inclanges tout préparés : diarrhées infantiles, gastro-entérites. Avena, dessert à l'avoine, - Régimette, déli-

cieux gâteau sec lacté : à l'époque des premières dents

Produits Ch. Hendebert, marque française, à Nanterre (Seine).

CÉRÉALOSE. - Aliment complet pour enfants, vieillards, débilités, convalescents La Céréalose est un produit composé, absolument

nouveau, ne ressemblant en rien aux farines et préparations similaires. Ses avantages sont dus à sa composition et à sa

préparation

Par l'effet de la décoction de céréales, la Céréalose contient en abondance, sous un faible volume, les phosphates organiques qui ne peuvent être que sous cette forme complètement assimilés, ainsi que les Vitamines dont le rôle capital a été mis en lumière par les travaux récents de nos savants.

La Céréalose est un réparateur et un accélérateur puissant de la nutrition, qui, sous la forme d'une poudre farineuse, est d'une saveur très agréable et d'une digestibilité parfaite.

Indications particulières. - S'emploie :

sauce.

Pour les enfants vers le huitième mois, pour faciliter le sevrage, favoriser la dentition et la érois-

Pour les vieillards, débilités, convalescents, pour remonter l'état général.

MODE D'EMPLOI. — Délayer une cuillerée à bouche de Céréalose dans une cuillerée d'eau froide ; jeter ensuite dans une petite tasse de lait bouillant. Prolonger l'ébullition einq à six minutes. Sucrer à volouté.

Laboratoires de la Céréalose, 45-47, rue du Docteur-Blanche, Paris.

FARINE LACTÉE TUTÉLAIRE. - La farine lactée Tutélaire n'étant ni cuite ni recuite, est la seule qui ait eonservé ses ferments digestifs et ses phosphates naturels. Sans cacao pour enfants en dessous de huit mois ou chocolatée pour enfants, vicillards, convalescents, elle est un puissant reconstituant qui ne constipe pas.

Etablissements du Dr Percheron, 95, rue de la

Pompe, Paris.

FARINES MALTÉES JAMMET. - Du 6º au 10º mois: arrow-root malté, manihose, rizine, aristose. Du 11e au 14e mois : les précédentes, plus :

ecremaltine, orgeose, gramenose.

Du 15° an 18° mois : les précédentes, plus :

bléose, avenose, zéose, eastanose.

Du 19º an 24º mois : les préeédentes, plus : lentilose, erème de pois, arieose.

FLORAVÈNE. — Nourrissant et rafraîehissant. S'emploie en biberon, bouillies, crèmes, etc. F. Mortier et C10, 139, boulevard Wilson, Bor-

KÉPHIR et YOGHOURT SALMON. - Préconisés our les enfants pendant les périodes de croissance, dans les maladies de l'estomae, intestins, anémie, etc.

PHOSPHATINE FALIÈRES. — Associée au lait, renferme tous les éléments recommus nécessaires à la bonne alimentation de l'enfant. Constitue une bouillie d'un goût très agréable, de digestion faeile. S'emploie dès l'âge de huit à neuf mois, surtout au moment du sevrage et pendant la croissance, G. Prunier et C10, 6, rue de la Tacherie, Paris.

PHOSPHOGÈNE FAVRICHON. — Aliment des

enfants, des mères et des nourrices.

Produits diététiques Favrichon, St-Symphorien-de-Lay (Loire).

deaux.

## STRYCHNAL LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine
Grandes à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par ce'

P. LONGUET to, rue des Lomburd

# PIPERAZINE CORRNUTÉR MIDY

\_a plus riche en principe actif "

Solubilité comparée de l'Acide Urique dans:



Bien Specifier

Bien MIDY pour

le nom les substitutions.

eviter les substitutions à cofé parjour.

Loboratoires MIDY: gRue du Com# Rivière - Paris-



TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TUBERGULOSES

Bronchitos, Catarrhes, Grippes

'EMULSION MARCHAIS PhesphiCales in TOUX, tellor IAPPETIT

M. PERRIN et RICHARD
LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 4 fr. 50

#### NOUVELLES

Diplôme d'hyglène de l'Université de Cambridge (Angleterre). - L'Université de Cambridge, en répouse à une communication de la Ligue des Sociétés de la Croix-Ronge à Genève, a institué un nouveau diplôme d'hygiène.

Pour que ce projet revête un caractère international, elle espère réunir des personnes représentant divers pays, et qui voudraient profiter des facilités apportées dans ses cours, à l'étude de cette matière. L'enseignement est surtout prévu dans l'intérêt de ceux qui désirent se familiariser avec les méthodes anglaises d'hygiène théorique et pratique, et retourner dans leur pays en possession d'un diplôme les autorisant à exercer les fonctions d' e officier de santé » (otneer-of health). Le diplôme peut être demandé par des candidats de tous les pays, antres que les Dominions britanniques, autorisés à pratiquer la médecine ou la chirnrgie par uu titre reconnu dans le pays où ils résident (même si ce titre n'est pas valable en Grande-Bretagne). Il ne peut être enregistré par le conseil général de médeeine de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Le cours complet s'étend sux neuf mois scolaires; tous les candidats doivent avoir été immatrieulés et avoir résidé à l'Université pendant, au moins, deux trimestres, ou pendant un trimestre seulement s'il fut suivi en outre un cours d'été. L'examen comprend deux parties et l'on demande, pour chacune d'elles, de remplir des conditions analogues à celles qui sont requises pour le diplôme anglais d'hygiène publique, sauf la connaissance détaillée des lois et statuts anglais sur l'hygiène publique. Il paraît plus important que les caudidats se familiarisent avec les principes généraux de la législation sanitaire auglaise, que d'exiger d'eux la connaissance détaillée des devoirs et responsabilités. devant la loi, des autorités médicales anglaises,

Les Journées médicales de Bruxelles (13, 14 et 15 novembre 1921). - Les « Journées médicales de Bruxelles : s'annoueent comme un succès. Ce n'est pas sculement de la Belgique entière, mais de France et du Grand-Duché de Luxembourg que viendront les congressistes.

Voici quelques-unes des questions dont les sujets nous ont déià été communiqués :

1º Cardiologie. - Les procédés modernes d'exploration de l'appareil circulatoire et du saug (Service de M, le professeur Vandervelde).

Démonstration électrocardiographique et exposition de tracés (Dr De-Mever).

26 Voies respiratoires. - Le pneumothorax artificiel (Dr Panporté

3º Syphiligraphie. - Démonstrations théoriques et pratiques sur la vénéréologie usuelle du praticien, séro et cutiréactions, recherches microscopiques, traitements, etc. (Dr Bernard et Dr Durceux,

4º Urologio. - Démoustrations pratiques de l'exploration du canal de l'urêtre et du traitement de la blennorragie (Drs Tant et Durceux),

Pyélographie. Exploratious de l'urêtre postérieur (Dr Gaudy).

5º Oto-rhino-laryngologie. - Opérations et présentation de malades (Drs Merckx, Buys et Van Swieten). 6º Dermatologie, - Démonstrations cliniques pra-

tiques (teignes, gale, etc.) (Dr Lespinne).

Le traitement du furonele et de l'anthrax par le gaz. oxygène (Dr De Keyser).

7º Gynécologie. - La glande myométriale (conférence-démonstration (Dr Keiffer).

8º Voies digestives. - Sémiologie de l'appareil digestif (radioscopies) et présentation de malades (Dr Cerf).

9º Ophtalmologie. - Démonstration de l'examen microscopique de l'œil vivant (professeur Gallemacrts). Séance opératoire (Dr H. Coppez et Dr Van Lintz).

100 Radiologie. - Démonstrations pratiques (Dr Tam-

11º Radiumthérapie. - Etat actuel du traitement

par le radium (Dr Max Cheval).

12º Orthopédie. - Démonstrations pratiques de l'appareillage précoce et définitif des amputés des membres et des lésions des membres inférienrs autres que les amputations (Dr Martin).

Différents types d'amputations et types de lésions orthopédiques. Leçon de rééducation motrice et exercice de restauration fonctionnelle (Dr Hendrix).

En plus de la visite des différentes institutions, des projections de films quiseront commentées par M. l'inspecteur principal Rulot, il y aura des séances opératoires dans les services de MM. Depage, Hanuecart, Lerat, Mayer, Rouffart et J. Verhoogeu.

Le programme détaillé des « Journées médicales » se trouvera d'ailleurs dans le Carnet du congressiste qui sera envoyé à tous les adhérents en même temps que les invitatious personnelles. La carte de membre, qui sera strictement exigée, permettra aussi aux congressistes d'obtenir de notables réductions (10 à 40 p. 100) dans les plus importants établissements de Bruxelles.

Voici les sujets que traiterout :

Prof. HENRIJEAN. - La science moderne et la thérapeutique.

Prof. STIÉNON. - Le diabète au point de vue anatomopathologique.

Prof. DEMOOR. - Idées actuelles sur les localisations cérébrales et le travail mental

Prof. Dustin. - Sur les acquisitions nouvelles dans le domaine de la pathologie des noyaux de la base de l'encéphale.

Prof. J.-L. FAURE. - L'art et l'esprit du chirurgien. Prof. Philippson. - Application des techniques radiotélégraphiques à la biologie et à la médeeine.

Prof. Broden. - Les caractéristiques principales de la pathologie tropicale.

L'exposition d'instruments de chirurgie, de mobilier opératoire et de produits pharmaceutiques, installée à l'Institut de physiologie, retiendra certainement l'attention des congressistes.

Des réceptious seront offertes aux congressistes et aux persoques qui les accompagneront. Le collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles leur fera l'houneur de les recevoir à l'hôtel de ville le mardi 15 novembre, à cinq heures et demie. Un thé leur sera offert.

Envoyer les adhésions à M. le Dr René Peckers, 30 A. rue Archimède, à Bruxelles

Ecole d'anthropologie (15, rue de l'Ecole-de-Médecine). - Le Dr Paul-Boncour, professeur, commencera le cours de criminologie le mardi 8 novembre à 16 heures, et le continuera les mardis suivants à la même heure.



lothmes mphysème Bronchites Bronchectasies Euberculose

Coqueluche etc...

TOUTES INVALIDITES PULMONAIRES 27, RUE CAVENNE\_LYON

Chérapeutique L'ulmonaire

en Injections trachéales · EFFET IMMEDIAT ET DURABLE

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES Entérite muco-membraneuse Entérites diverses. Diarrhées infectieuse DERMATOSES Constipation Acné · Furonculose Urticaire Eczéma Dose: 4 comprimés par jour Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE . 5. Rue Ballu-PARIS





LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILLAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES – PILULES Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE

BIO-CHIMIQUE 159, AV le War

## NOUVELLES (Suite)

Conférences de chimie pathologique, — M. le Dr Bi, AN-CHETTÈRE, agrégé, a commencé ses conférences le 3 novembre et les continue les mardis, jeudis, samedis à 16 heures,

Conférences d'anatomie descriptive. — M. le D' Gré-GOIRE, agrégé, commencera ses conférences le 14 novembre à 16 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique) et les continuera les lundis, mercredis, vendredis, à la mêtue heure.

Sujet des conférences : Auatomie des membres.

Cours de médecine légale. — M. le Pr BALTHALARD commencera son cours le 7 novembre, à 18 heures (grand amphithétire), assisté de M. GARÇON, professeur à la Facultéde droit, et de M. Duvora, agrégé. Le conts aura lieu les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis à la même heure.

Leçon du 7 novembre: La lutte contre la criminalité. Cours d'anatomle médico-chirurgicale. — M. le 1º l'er-nard Cuxiso commencera son course le 11 novembre à 17 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique) et le continuera les mereredis, vendredis et lundis à la même heure.

Sujet du cours : Anatomie médieo-chirurgicale élémen taire de la totalité du corps.

Clinique chirurgicale de l'hôpital Saint-Antoine. — M. le Pr Legars commencera son cours le 5 novembre à 9 la 30.

Mardi, 9 h. 30. Examens cliniques par le professeur. Jendi, 9 h. 30. Examens cliniques par les élèves sons la direction du professeur.

Samedi, 9 h. 30. Leçon clinique.

Landi et mercredi, 9 h. 30. Conférences de diagnosti chirurgical par MM. les D<sup>rr</sup> Broco et Sajournar, chefs de clinique.

Mercredi, 10 lt. 30. Examens de laboratoire.

Cours de bactériologie. — M. le Pr Brzançon a commencé son cours le 3 novembre (petit amphithéâtre) à 16 heures et le continue les mardis, jeudis et samedis à la même heure.

En novembre et décembre, tous les jours, sauf le mercredi, travaux pratiques obligatoires pour les élèves de troisième année, de 1 lt. 30 à 4 heures.

M. le P<sup>e</sup> Bezancon et M. le D<sup>e</sup> Philipert, agregé, commenceront le 19 février un cours de perfectionnement. Clinique médicale des enfants (Hôpital des enfants malades).— M. le Pe Nobroure commencera le cours de

clinique le 12 novembre à 10 heures. Tons les matins, 9 heures. Enseignement clinique par

tons tes matins, 9 neutes. Palseignement eninque par le professeur. Landi et jeudi, 10 henres. Policlinique par le professeur.

Landi et jendi, 10 heures. Polichinque par le professeur. Mardi, 10 h. 30, Conférence de médecine et thérapeutique pratiques.

Vendredi, 10 h. 30. Conférence sur les affections des glandes endocrines et du foie chez l'enfant par le D<sup>e</sup> Lerre-BOULLET, agrégé.

Samedi, 10 henres. Clinique par le professeur.

Cours de revision en avril,

Thèses de la Faculté de médecine de Paris.—26 Octobre.
— MORAULE (Yves), L'acidose chez les aliénés. — MAURY (François), Contribution à l'étude anatomique des fractures de jambe chez l'enfant.

29 Octobre. — DUTER (Georges), Essai sur l'ostéosynthèse dans les fractures, — LE GAC (Jean), Contribu-

tion à l'étude des kystes ossenx. — Corbasson (X.), De la syphilis récidivant sous une forme constante. — Mouzon (Jean, Les plaquettes du sang humain,

Chaire d'hyglène et de clinique de la première enfance. Institut de puériculture de la Ville de Paris (Hospice des Envants-Assistés. — 74, rue Denfert-Rochereau), M. le professeur Markan,

A l'hospice des Emfants-Assistés sont donnés un enseiguement sur l'hygiène et la clinique de la première enlance destiné aux étudiants en médecine et anx médecius, et un enseignement sur la puérienture pratique plus spécialement réservé aux personnes étrangères à la médecine.

I. — La CLINIQUE est ouverte anx staglaires inserits par la l'aculté de médecine et anx étudiants et médecins, franyais on étrangers, qui en font la demande au professeur.

Tous les matins, à 9 heures, a lien la visite, soit dans les nourriceries, soit dans les salles de grands enfants, soit au pavillon Pasteur qui adunte des enfants du dehors, comme un hópital ordinaire.

Le jeudi et le samedi a lieu, à partir de 9 heures, une consultation de nourrissons.

Le mardi, à 10 heures, M. Marfau fait une leçon sur nu malade du service ou sur un des sujets de la matière de son enseignement (première leçon le mardi 8 novembre).

Le mercredi, à 10 heures, des conférences compôlemennières sout fidites par les assistants du professeur; le programme de ces conférences est composé de telle sorte qu'avec les leçous da mardi et da jendi, en un semestre, les matières principales de l'hygène et de la clinique du premier age soient passées en revue (première conférence le mercréd) provembre.

Cours de revision et de perfectionnement. — Deux cours de revision et de perfectionnement ont lieu tons les ans, l'un pendant les vacanecs de l'âques, l'autre à partir de la dernière senaine de juillet et la première quinzaine d'août. Cet enseignement, qui comprend des leçous, des présentations de malades et des examens de laloratoire, est donné par M. le professeur Marfan, M.M. Weill-Hallé et Heuri Leunaire, médecins des hôptitux, M.G. Blechmann, ancien heid ed linique, M. Dorleucourt, chef de laboratoire, et M.M. Hallez, Turquety et Salès, chefs de clinique.

II. — L'INSPITUT DE PUÉRICULTURE DE LA VILLE DE PARIS ET DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. — À la clinique de l'Rospice des Enfants-Assistés a été rattaché l'Institut de pudriculture fondé par la Ville de Paris et le département de la Scine. L'enseignement qui y est donné a lien tous les jeudis. Il est destiné aux dames et aux jeunes filles. Il s'ouvrina le jeudi 10 novembre (s'inscrire au pavillon Pasteur),

A 9 licures, les élèves de cet Institut sont conduites daus les nourriceries et dans le laboratoire de préparation du luit et des aliments pour nourrissons où, sous la direction du personnel de l'Institut, elles apprennent comment on soigne les infants du premier âge.

A 10 henres, pendant l'hiver, M. Marfan fait le jendi une leçon de puréteulture pratique pour les dèves inscrites à l'Institut; mais les étudiants et les médecins peuveut y assister. Ce cours comprend neuf leçons. Quand clies seront (trumières, clies seront remplacées par

## LA PRATIQUE DES MALADIES DES ENFANTS

#### DIAGNOSTIC ET THÉRAPEUTIOUE

Publiée en fascicules, par MM.

APERT, ARMAND-DELILLE, AVIRAGNET, BARBIER, AUGUSTE BROCA, CASTAIGNE, FARGIN-FAYOLLE, GÉNÉVRIER, GRENET. GUILLEMOT, GUINON, GUISEZ, HALLÉ, MARFAN, MÉRY, MOUCHET, SIMON, TERRIEN, ZUBER, professeurs, professeurs agrégés, médecins des hôpitaux ou anciens internes des hôpitaux de Paris; Andérodias, Cruchet, Denucé, Moussous, Petors, Rocaz, professeurs, professeurs agrégés, médecins des hôpitaux de Bordeaux; Wrill, professeur à la Faculté de médecine de Lyon; Pénu, médecin des hôpitaux de Lyon; Carrière, Haushalter, Nové-Josserand, professeurs aux Facultés de Lille et de Nancy; Dalous, Lernhardt, professeurs agrégés aux Facultés de Toulonse et de Montpellier; Audéoud, Bourdillon, privats docents à la Faculté de Genève; Delcourt, professeur agrégé à la Faculté de Bruxelles Secrétaire de la rédaction : R. CRUCHET, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux.

#### 9 fascicules grand in-8, avec figures et photographies

PAN, ANDÉRODIAS et CRUCHET. 1909, 1 vol. 1

II. — Brine de 475 pages, avec 81 fg. . 12 fr. 
Maladias da habe digesti, par CRUCHET. ROCAZ, 
FANOULE, CRANCHER et Directorer 101 vol. gr. in-8 de 520 p. avec 188 fg. 14 fr. 
III. — Maladias de 14 papendies et du Perioner Foice, 
Paucréas, Sang, Reins, Ganglions et 
Rate, par HAUSHAITER, CAPALGEN, 6.-1. 
2020. Legan, avec 85 figures notres 4

11 fees 95 figures notres 44 fr. 
12 fees 95 figures notres 44 fr. 
13 fees 95 figures notres 44 fr. 
14 fees 15 figures notres 44 fr. 
14 fees 15 figures notres 44 fr. 
14 fees 15 figures notres 44 fr. 
15 figures 15 figures 15 figures notres 44 fr. 
15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 figures 15 f

DELILLE, AUDÉOUD, BOURDILLON. 1911, 1 vol. 

VII. — Fiévres éruptives. Art de formuler et formulaire par Whill, Piriu et Paissiau, 1922, I vol. gr. in-8 de 350 pages avec figures.

VIII. — Chirurgie des Enfants. Appareils digestif, car-

VIII. — Chirurgie des Enfants. Appareis digestis, cardiaque et pulmonaire, organes génito-urinaires, organes des sens, par A. Broca, FraeLice, A. Mouchert, Guisse et Terreire,
1911, I vol. gr. in-8 de 5,40 p. avec fig. 46 fr.
IX. — Chirurgie osseure et orthobédique, par Denucé
et Novi-Josserand. 1913, I vol. gr. in-8 de 574 pages, avec figures...... 16 fr.

#### PRÉCIS

## des Maladies des Enfants

Par le Dr E. APERT Médecia des hépitaux de Paris.

INTRODUCTION L'Exploration clinique dans la Première Enfance

Par le D. MARFAN

3º édit., 1920, I vol. in-8 de 568 p. avec 102 figures. Broché . . . 46 fr. | Cartonné . . . 22 fr.

La tuberculose de l'Enfant, Traitement de ses formes médicales et chirurgicales par la Tuberculine, par le Dr Lucien JEANNERET. Préface de M. le professeur HUTINEL, 1915, 1 vol. gr. in-8 de 204 pages avec

Les cures d'eaux, d'air et de régimes chez les enfants. par le De H. LEGRAND. 1910, I vol. in-8 de 350 pages avec 50 figures....

Les Maladles gastro-intestinales algues des nourrissons, par le Dr A. COMBR, professeur à l'Université de Lausanne, 1913, 1 vol. in-8 de 768 pages avec 53 figures noires et coloriées..... Ajouter 10 pour 100 pour frais d'envoi-

Précis d'Hygiène infantile et de Puériculture, par le Dr COMBE, professeur de chinique médicale infantile à l'Université de Lausanne, 1918, 1 vol. in-8 de 

La Tuberculose du Nourrisson, par le Dr COMBE. 191 1 vol. gr. in-8 de 198 pages avec 48 figures... 7 fr.

## Hygiène de l'Enfance

Par le Dr E. APERT

1913, 1 vol. in-16 de 416 pages avec 81 fig...... 7 fr. Consells pratiques d'Hygiène infantile, par les Dre Nobr-COURT, BABONNIEX, MIRBILEN, DARRÉ, TYXIER, PAISSEAU, R. VOISIN. 1914, I vol. 197 in-8 de 370 pages avec 69 figures et 6 planches colorices. 8 fr.

Formulaire de Thérapeutique infantile, par le Dr Four-NRAU. Préface du professeur Hutinät. 1901, I vol. in-18 de 260 pages, broché 5 fr., eart..... 7 fr. 50

Formulaire aide-mémoire de Médecine infantile en tableaux synoptiques, par le Dr IMGRAND. 1910, I vol. in-18 de 100 pages. Broché 5 fr., eart...... 7 fr. 50

# NOURRISSON

Revue d'Hygiène et de Pathologie de la Première Enfance

DIRECTEUR : A.-B. MARFAN, Professour à la Faculté de médecire de Paris, Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades. RÉDACTEURS JEAN HALLÉ

E. APERT Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades AVIRAGNET Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades. BOULLOCHE

Médecia de l'hôpital Bretonneau. GUINON

Médecin de Thôpital Bretonneau. SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION ;

Médecin de l'hôpital Necker. HENRI LEMAIRE Médeciu des hôpitanx de Paris.

LESAGE Médecia de l'hôpital Hérold. E. APERT, SECRÉTAIRE ADJOINT : HENRI LEMAIRE

JULES RENAULT Médeein de l'hôpital Saint-Louis.

RIBADEAU-DUMAS Médeein des hôpitaux de l'aris.

B. WEILL-HALLÉ Médecin des hôpitaux de Paris.

NEUVIÈME ANNÉE ABONNEMENTS: France, 20 fr.; Étranger, 24 fr. Le Numero, paraissant tous les 2 mois : 4 fr. 50 # Numero spécimen sur demande contre 1 franc en timbres poste.

### NOUVELLES (Suite)

des présentations de nourrissons choisis parmi ceux qui sont venus le matin à la consultation.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUE

5 NOVEMBRE. — Paris. Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chef du laboratoire des produits galéniques à la pharmacie

centrale des hôpitaux.

5 NOVEMBRE. — Montpellier, Célébration du VII<sup>o</sup> centenaire de la Faculté de médecine de Montpellier.

5 NOVEMBRE. — Paris. Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dicu. A 10 heures, onverture des leçons cliniques de

Dieu. A 10 heures, onverture des leçons cliniques de M. le professeur Hartmann.
6 Novembre. — Paris. Hôpital Saint-Lonis. M. le

Dr GOUGEROT, agrégé : ouverture de ses conférences sur les actualités syphiligraphiques.

7 NOVEMBRE. — Paris. L'aboratoire d'hygiène de la Faculté de médecine. Ouverture du cours supérieur d'hygiène de M. le professeur L'EON BERNARD, à 16 li.

7 NOVEMBRE, — Lyon. An Palais du commerce, 8 heures du soir, ouverture des conférences d'hygiène coloniale et de prophylaxie des maladies exotiques par M. le Dr Garin.

7 NOVEMBRE. — Bordeaux. Faculté de médecine. Concours pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'École de médecine de Poitiers.

7 NOVEMBRE. — Strasbourg. Hôpital militaire. Onverture du concours pour l'admission de médecins et pharmaciens à des emplois de médecins et pharmaciens aidesmaiors des troupes coloniales.

majors des troupes coloniales.

7 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Lacunec. Brissaud :
Contagion et hérédité de la tuberculose.

8 NOVEMBER. - Reims. Ouverture du concours de

l'internat des hôpitaux de Reims, 8 Novembre, — Paris, Dernier délai pour la prise de

la 1ºº inscription à la Paculté de médecine.

8 NOVEMBRE. — Paris. Hôtel des Sociétés savantes,

17 h. 30. Réunion des médecins électrologistes et radiologistes.

8 NOVEMBRE. - Paris. Laboratoire de sérologie

(54, rue Saussure), 14 heures. Ouverture du cours de sérologie de M. le D' RUBINSTRIN.

10 NOVEMBRE. — Montpellier. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chef de clinique gynécologique.

11 NOVEMBRE. — Paris. Hôtel-Dien. Ouverture des leçons cliniques de M. le professeur de Lapersonne à 10 h. 30. Clinique ophtalmologique.

11 NOVEMBRR. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades.

Ouverture des leçons magistrales de clinique chirurgicale infantile par M. la professor Procession.

infantile par M. le professeur Brocz, à 10 h. 30. 11 Novembre. — Paris. Hôpital Broussais, 10 h. 30.

Ouverture des conférences de M. le Dr Dupour.

12 NOVEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel Dieu, 10 h. 45. M. le professeur Gilbert, leçon clinique. 12 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades.

NOVEMBRE. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades.
 Onverture du cours de clinique médicale infantile par M. le professeur Nobrcourt, à 10 heures.
 NOVEMBRE. — Lyon. Clôture du registre d'inscrip-

tion pour le concours de médecin des hépitanx de Lyon.

13 AU 15 NOVEMBRE. — Bruxelles. Journées médicales de Bruxelles organisées par le Bruxelles médical.

14 NOVEMBRE. — Paris. Coucours de l'internat de Nanterre.

1.1 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine. Ouverture des conférences de pathologie interne par M. le D' NOEL FIESSINGER, agrégé, à 18 houres.

t'4 NOVEMBRE. — Bordeaux. Faculté de médecine. Ouverture du concours pour l'admission de médecins et de pharunaciens à des emplois de médecins et pharmaciens aides-majors des troupes coloniales.

15 November. — Montpellier, Ouverture du concours de chef de clinique gynécologique,

15 NOVEMBRE. — Marseille. Ouverture du concoms pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de Marseille.

15 NOVEMBRE. — Reims. Onverture du concours de l'externat des hôpitaux de Reims.

17 NOVEMBRE, — Paris. Ouverture à l'hépital Saint Louis du cour de vénéréologie sous la direction de M. le professeur Jeanselme.





## PARAFFINOLÉOL HAME

Paraffine Ilquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

INDICATIONS:

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons : Pharmacie HAMEL + LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rochefoucauld - Tél. Central 72-15

# VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anémie Surmenage Neurasthenie Grippe Débilité Convalescences

EMERY et MORIN

### Traitement de la Syphilis

1921, 1 volume in-16 de 200 pages...... 7 fr. 50





GLOBULES ou D'DE A L'HÉLÉMINE DE RU EXPERIMENTES DANS LES HOPITAL 284 PAR JOUR LHELENINE DE KORAB calme la toux, untes même incoercibles tarit l'expectorat minue la dyspnee, prévient les hémoplys. Stérilise les bacciles de la tuberculose et ne-fatique pas l'estomac

HAPES 12 RUE DE LISTE PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# évrosthénique

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1º En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et ogr. 10 de Clycérophosphate de soude par centim. cube. Envoi gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs, Téléphone 682-16.

2° En Gouttes gastrique)

25 gouttes contlement 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 級 85, rue Mozart, PARIS

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Physiologie normale et pathologique du nourrisson, par les Dr. E. LESNE, médecin des hôpitaux de Paris et I. BINET, 1921, 1 vol. in-8 de 300 pages

(Masson et C10, éditeurs, Paris.)

C'est une idée heureuse qu'ont eue MM. Lesné et Binet d'unir leurs compétences de médecin et de physiologiste pour exposer en un livre vraiment nouveau la physiologie normale et pathologique du nouveau-né et du nourrisson. Ils out amassé dans ce livre tonte une série de documents précis, qui, joints|à leurs recherches personnelles, donnent an lecteur les notions les plus utiles. Leur monographie passe en revue le sang, la mécanique circulatoire, la respiration, l'alimentation, la digestion, la sécrétion urinaire, etc., bref, toutes les fonctions du nourrisson ; comue il est inste, une part importante du livre est consacrée à l'alimentation lactée et à la digestion et on y trouve les meilleurs préceptes d'allaitement, Ainsi que le dit le professeur Charles Richet dans une préface fort suggestive, l'alimentation non maternelle dans les six premiers mois n'est qu'un pis-aller ; raison de plus pour que, lorsqu'il est nécessaire de reconrir à l'allaitement artificiel, celui-ci ne soit appliqué que selon des rècles strictes et avec des précautions sur lesquelles insistent justement MM. Lesné et Binet. Ils terminent leur livre par quelques pages fort intéressantes sur les moyens de défense du nourrisson. Leur monographie sera utile à tot s cenx qui, pour mieux connaître l'hygiène et la thérapeutique du nourrisson, voudront d'abord bien savoir sa P. LEREBOULLET. physiologie.

Hygiène sociale de l'enfance, par P. Nobécourt, professeur à la Paculté de médecine de Paris et G. Schrei-BER. 1921, 1 vol. in-8 de 596 pages avec 129 figures

(Masson et C:0, éditeurs, Paris). « L'hygiène sociale de l'enfance, disent les auteurs de cet important ouvrage, s'occupe d'aider les parents à réaliser l'hygiène individuelle. Elle étudie et met en pratique les mesures destinées à conserver la santé des enfants. à assurer leur développement normal lorsqu'ils se trouvent séparés de leurs familles et que la société, se substituant à ces dernières, en assure les responsabilités on lorsqu'ils sont exposés à des dangers partienliers du fait de leur gronpement en collectivité, » L'importance de l'hygiène sociale ainsi définie est considérable. Elle intervient à toutes les périodes de l'enfance et il suffit de parcourir le livre de MM, Nobécourt et Schreiber pour voir combica de questions se rattachent à leur sujet. A l'heure actuelle surtout, où les préoccupations sociales occupent si souvent une place prépondérante, le médecin a sans cesse à surveiller à ce point de vue nonrrissons, écoliers ou apprentis ; sur une foule de questions, il peut être interrogé, MM. Nobéconrt et Schreiber lui permettent de répondre à tontes et, sans développements inutiles, avec précision et compétence, ils traitent successivement l'hygiène sociale de la première enfance, celle de la deuxième et troisième cufance, la prophylaxie des maladies transmissibles, l'assistance et le traitement des enfants malades, l'assistance des enfants abandonnés. La multiplicité même des sujets abordés rend le livre difficile à analyser, mais en montre tout l'intérêt. Il est appelé à devenir le vade-meenm indispensable de tous les pédiatres et de tous les hygiénistes, donnant rapide ment le renseignement précis nécessaire et apporten l'opinion réfléchie des auteurs sur toutes les solutions actuellement encore discutées. On ne pent que les féliciter d'avoir mené à bonne fin cette œuvre d'actualité appelée à rendre service à tous.

#### P. LEREBOULIET.

Formulaire de poche pour les maladies des enfants, par le Dr Jules Comby, médecin de l'hépital des Enfants-Malades, 5º édition, 1921, 1 vol. petit in-16 de 592 pages (Vigot frères, éditeurs, Paris).

11 y a vingt aus que M. Comby publiait la première édition de ce formulaire, destiné aux praticiens et aux étudiants, contenant deux parties : l'une qui traite des maladies, l'autre où sont exposés les médicaments. La cinquième édition, retardée par la guerre, a été remaniée et et nstitue en quelque sorte une œuvre nouvelle. On y retrouve l'esprit clinique et pratique qui caractérise les publications de M. Comby ; avec le sonci d'écarter tou développement inutile et de donner une ligne de conduite précise, il expose, à propos de chaque maladie toutes les ressources thérapeutiques dont dispose le praticien et, à propos de chaque médicament, il fixe exactement la posologie applicable à l'enfant. La table de posologie qu'il public à la fin de son livre est à eet égard très pratique C'est un manuel vraiment utile et qui mérite le succès

qui l'a constamment accueilli.

#### P. LEREBOULLET.

Précis de Bactériologie, par les Dra Dopter et Sac-QUÉPÉE, professeurs à l'École du Val-de-Grâce. 2º édition, 1922. 2 vol. petit in-80 de 900 pages avec 380 figures, 60 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs, Paris).

Le précis de bactériologie des professeurs Dopter et Saequépée est, dès son apparition, devenu classique. Par la clarté de son expositiou, par la netteté de son plan, par l'abondance des figures, il est d'une lecture facile et attrayante et donne au lecteur avec précision toutes les notions essentielles. La seconde édition, qui vient de paraître, a été entièrement refendue, eurichie de nombreuses additions et met au point les données nouvelles apportées par les travaux de ces dernières années. Les notions de mierobiologie générale qui ouvrent le premier volume sur les caractères généraux des microbes, leur physiologie, sur l'immunité, sur les propriétés du sérnun des sujets immunisés, sur l'anaphylaxie, sont exposées de manière claire et fort intéressante, L'étude des procédés de stéri-

### **OMCINC** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0,04) GOUTTES (Ng: PILULES (0,01) AMPOULES (0.02)

TOUX nerveuses

49, Boulevard de Port-Royai, PARIS

# ou pr. Hecquet

MONTAGU, 49, Boni, de Port-Boyal, PARIS

#### CHRONIQUE DES LIVRES

lisation, des milienx de culture, des moyens de culture et d'inoculation, des modes de prélèvement des produits pathologiques, de l'examen microscopique et des coloretions microbienues est faite avec toute la précision voulue et illustrée de nombreuses figures qui rendent plus facile la compréhension du texte. En fin la microbiologie spéciale passe en revue tous les germes pathogènes, et la compétence bien connue des auteurs leur permet de donner sur chacun d'eux toutes les notions utiles à l'étudiant, au médecin, au biologiste, en proportiouuant toujours l'exposé à son importance réelle.

#### P. LEREROULLET.

Traité pratique des maladies des enfants du premier age, par les D: G. VARIOT, médecin honoraire des hôpitaux, Pironnrau et Grandiran, 1921, 1 vol. gr. iu-8 de 1 150 pages (O. Doin, édit. à Paris).

L'œuvre considérable que vient de publier M. Variot peut difficilement s'analyser en quelques ligues. Comme il le dit lui-même, c'est la résultante de l'expérience qu'il a acquise et des recherches qu'il a poursuivies durant plus de treute ans dans les hôpitaux d'enfants de Paris, ainsi qu'à la Goutte de lait de Belleville et à l'Institut de puériculture de l'hospice des Enfauts-Assistés. Le public médical y tronve non seulement un exposé complet de toute la pathologie du premier âge, mais un très grand nombre d'observations personnelles qui illustreut la description et la rendent plus vivaute ; beaucoup d'eutre elles sont déià conques des pédiatres et ils seront henreux de les voir groupées dans ce volume.

Une première partie est cousacrée à l'hygièue des nourrissons et particulièrement à l'allaitement au sein et à l'élevage au biberon, à l'étude de la ration alimentaire des nourrissons et des divers laits que l'on peut employer et au sujet desquels M. Variot donne des règles précises.

La seconde partie est consacrée à l'étude des maladies du tube digestif, qui tienuent une place prépoudérante dans la pathologie du premier âge ; le lecteur y trouvera relatées les recherches personnelles de M. Variot sur l'atrophie et l'hypotrophie infantiles. Vieunent ensuite les diverses maladies classées par appareil, et à propos de nombre d'entre elles, comme la cyanose congénitale paroxystique, comme le stridor laryngé congénital, comme les divers types de nanisme, comme les dyschromics cutanées, etc., il apporte des documents personnels fort intéressants.

La partie thérapeutique tient une large place dans cette œuvre et le lecteur appréciera le formulaire de thérapeutique iufautile qui termiue l'ouvrage et est dû à la plume compéteute de M. P. Lavialle, professeur à la Paculté des scieuces de Strasbourg : le tableau de posologie très complet, qu'il doune sera pour beaucoup très précieux.

On ne peut parcourir sans émotion les premières pages de cet important ouvrage, dédié par M. Variot à la mémoire de ses deux fils morts pour la Frauce et où il évoque aussi la mort glorieuse d'un de ses principanx collaborateurs, Émile Grandjean, qui succomba à Montdidier en 1915, et qui donnait à ses chefs tant de belles. espérauces. Avec un autre dévoué collaborateur, M. Pirouneau, M. Variot a achevé sa tâche et livré au public médical une œuvre capitale qui, comme il le souhaite, sera utile aux étudiauts et aux médecins et « contribuera à sauver la vie des enfants du premier âge si préciense dans notre pays qui vient d'être ravagé par la barbarie germanique ».

#### P. LEREBOULLET.

La vie d'Élie Metchnikoff, par Olya Metchnikoff, 1 volume in-8 de 272 pages (Hackette, éditeur, Paris)

Ceux qui ont eu le bonheur d'approcher Metchnikoff croyaient connaître cet homme de génie. Ils le connaissaient en réalité dans ses œuvres, dans les hautes envolées de sou esprit chercheur, toujours en quête de la vérité. Mais pour bien comprendre ce cerveau tissé d'idées originales et puissantes, il faut lire ce livre qui montre Metchnikoff aux différentes phases de sou existence, depuis sa plus tendre enfance jusqu'à sa vicillesse, en passant par toutes les périodes intermédiaires. Le lecteur la compreud infiniment mieux en suivant toutes les périodes de son évolution, troublée certes par des éprenyes diverses, mais restant tonjours vive et continue malgré ses pérégrinations nombrenses aux quatre coins de l'Europe, et suivant toujours l'orientation première que son éducation lui avait pour aiusi dire tracée.

Mme Metchnikoff, que fut la collaboratrice du grand savant, était mieux placée que quiconque pour écrire la biographie vraie de l'illustre biologiste, dont l'œuvre reste impérissable dans l'histoire de la science mondiale.

DOPTER.

# trois par jour. - 130, Boulevard Haussmann, PARIS, et toutes Pharmacies.

Tartrate Borico-Potassique soluble et cht pur

Nouveau Traitement absolument inoffensif par le

de L. PACHAUT le i gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr. et 5 gr. - *005E MOYENNE :* De 3 à 4 gr. par jour. - Pour ies *Enfants :* Réduiro L'làge ; dissoudre dens de l'eau au moment de l'emploi un tribe à prendre en une seule fois fractions , guivant l'indication du Médecin. — L. Ped'Ald II, 130, Be Haussman, Paris st yr "Pre

névralgique DE L. PACHAUT Saliguinothéine

Névralgies Rhumatismes Grippe Etais Revreux

1 à 3 cachets par jour. 130, Boulevare 0-0-8-0-0

Lactosée 2. PACHAUT naturella avorisant la fibrogénèse du lissu

1 à 8 cachets

### VARIÉTÉS

#### AUTOUR DU CONGRÈS DE LA NATALITÉ

Par le D<sup>r</sup> Pr. MERKLEN Médecin des hôgitaux de Paris.

Les Congrès de la Natalité out tenu leur troisème session à Bordeaux, du 22 au 25 exptembre demier. Les deux précédentes avaient eu lieu à Nancy et Rouce, en 1919 et 1920. C'est aux Chambres de commerce de Prance et notamment à l'Assemblée de leurs présidents que revient le n'eite de les avoir conçues et organisces cette initiative honore les hommes qui out voulun ne pas se cantonner dans les lourdes questiens techniques dont its out la charge, et qui oft an mettre leur cempétence

et lenr autorité an service du problème essentiel offert à nos préoccupations. Le Congrès de Bordeanx téneigne d'un gros effort en sens variés. Ou'en en juge par son programme.

QUESTIONS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — 110 Séance. —
Lois successciales. Répression de l'avortement criminel.

2º Séance. — Action professic nuclle. Par l'obligation légale. Par l'initiative privée dans l'industrie, le commerce et l'agriculture. Sursalaire familial. — Caisses professiouvelles.

3° Séance. — Préparation de la jeune fille à son rôle de mère de famille. Action religieuse, familiale, pédagogique.

Travaux des sections — 1º0 Section. — Action religiense. Commissions catholiques, protestantes, israélites.

2º Section. — Enseignement.
3º Section. — Hygiène, puériculture, protection de

l'enfanec. — l'Icaux sociaux. 4º Section. — Action professionnelle : 1º dans l'indus-

trie et le commerce ; 2º dans l'agriculture. 3º Sursalaire familial. — Caisses professionnelles.

5º Section. - Législation.

Le côté médical ne tient, dans ces travaux, qu'une place limitée, ce qui répond à l'esprit des Congrès de la Natalité, soncieux, avant tout, de tronver les moyens propres à provoquer les naissances. Ils laissent aux hyglénsites, depuis longéemps à l'ouvre, le soin de parer à la mortalité infantile; mais l'intrication uaturelle des deux points de vue les conduit à donner sa part à la protection du premier âge.

Aussi bien les médecins n'étaient-lis pas nonbreux à Bordeaux. Ceux qui s'y trouvaient n'ont certes pas manqué de prendre intérêt au contact d'économistes, juristes, industriels, etc., dont l'éducation s'est fongce à une antre école que la leur et dont le penser s'est Gaboré de façon différente. De semblables fréquentations découleut des enseignements dont ce serait sagesse de tirer profit.

Le plus évident paraît viser la prudence que les médicas doivent apporter à partier médecine hors de leurs cencles. Divers membres du Congrés ce sont plaints, par exemple, que les médecins ne é entendent pas entre eux et ne leur apportent pas de bases solides à leurs discussions. MM. Bar et Audebert avaient montré les complications auxquelles s'exposent les femimes qui se font avorter; d'autres médecins out été amenés, au cours des débats, à rappeler que l'antisépsée et l'assepsée réduissient beau-

coup la gravité des manœuvres abortives. Ces deux opinions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, et entre unédecins nous nons comprenons. Mais, pour les membres du Congrès, il y avait entre elles une divergence de vues telle qu'ils estimaient n'en pouvoir adepter qu'une.

Et ils demandaient si l'avortement est, ou non, dangereux. Ils recherchaient, en effet, le terrain stable qui leur permît de légiférer. Juristes et économistes vont aussi naturellement à la législation que le médecin à la thérapeutique. Dès lors éclate le malentendu. A des hommes qui réclament des formules générales, susceptibles d'être trausformées en lois, les médecius ont surtout à offrir les variantes dont l'ensemble constitue la clinique. Certes la loi est destinée à s'appliquer à des cas particuliers : mais le législateur n en peut avoir curc, et il s'en remet, pour chaque espèce, à l'appréciation du tribunal. Médeeins, nous avons aussi nos lois de clinique : seulement nous les adaptons nous-mêmes à chacan de nos malades, ce qui fait à la fois la grandeur et la diffeulté de notre rôle. Et parce que nous devons être les aualystes de cas individuels, nous ne sommes pas orientés à parler le langage du législateur.

Nous portons peu à peu cette forme de notre psychiane du physique au mora! pendant que le lé, fisitabru ne voite în edoit voir que l'avortement à 1 mir nous n'avons pas le mêmeregard envers la jeune fille anxieuse qui fait disparaître le produit d'un moment d'égarement et envers la femme qui, après réflexion, se soustrait au devoir maternel pour ne ten pertire d'une vie agréable et facile. Bêt-te à enuse de cela que, parmi les montreux médecins tentés par la politique, bien peu fassent curvre de grands législateurs? Et que, dans cent-ei, on compte piutôt concre des médecins simplement possesseurs de leur grade que des mani surs de malades? La chose est possible pour une part.

Un autre point mérite d'être relevé. Sortis de leur sphère habituelle, certains médecins gardent un esprit trop doetrinaire, peu fait pour séduire les assem! lées formées d'éléments étrangers à notre mentalité. Ils restent les hommes de leurs livres et de leurs théories : c'est un spectacle assez curieux que celui de praticiens, accoutnmés à compter avec les contingences de chaque jour, témoigner à la tribune d'un absolutisme dangereux ponr leurs idées. Et les administrateurs de tout ordre ont beau jeu de leur répondre en leur demandant les moyens d'exécution. Ce qu'il peut y avoir de bon dans leurs propositions disparaît dès lors, aux yenx des assistants, devant l'irréalisable. L'expérience de laboratoire ne se transfère pas tout de go dans la pratique de la vie. Ceux qui eonserveraient quelque doute auraient eu grand avantage à entendre M. Petges exposer avec précision et simplicité les mécomptes obtenus par les cabines pour frictions à la pommade de Metchnikoff, ainsi que les pernicieuses illusions de séenrité par elles entretenues. Le médeciu se doit d'avoir assez de bou seus pour passer avec souplesse de l'exacte notion théorique aux modalités possibles

A retenir, par ailleurs, que les économistes des Congrés de la Natalité coupteut déjà avec la loi sur les Assurances sociales et, comme tous les milieux autorisés, ne doutent pas qu'elle ne soitvotée au prochain jour. Il serait souhaitable que le corps médical fit bloc de tous ses éléments, MÉDICATION RADIO-ACTIVE



# OPOTHÉRAPIE.

NI AUTOLYSE

VERS 0 9 DANS LE VIDE

NI CHALEUR

2 à 8 par jour



# N E Granulée

Plus actif des Poludiaestifs

Dyspensies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est touiours identique à elle-même : la garantie très sérieuse de sa réquiarité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigoureuse.

Solution au 1/1000\* Flacons de 10 et 30 c.c. Ampoules de 1 c.c. LITTERATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (84)



### PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: paréstes - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites. :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

grands et petits, ponr qu'y soit réservée aux médecins fenr place morale et matérielle. Sinon, l'avenir de notre profession se muera grandement, à notre détriment et à celui des malades. Un gros problème se pose, le plus gros ,qui se soit jamais peut-être posé pour la pratique de notre art.

•\*\*

Devant tout groupement d'individus on est d'instinct ponssé à commaître l'idée qui se dégage de leur réunion, l'idée-maîtresse qui domine les discussions, émerge des sujets à l'ordre du jour et des votes consécutifs, commande le verbe et l'action.

Bille fut sel facile à lire. Les membres du Congrès sembalacti pour la pinpart persuades que la question de la natalité est avant tout une question de noralité, ce qui ne pouvait que les convaîncre de la complexité de la sointion. Une telle opinion est trop exacte pour préter à discussion. Dire qu'elle suffit à résmure le problème serait excessif et dangereux ; on décinerait la valeur des moyens matériels qui, par leur addition, fournissent malgré tout quelique résultat. Elle est neaumoins prépondématte. Elle explique la plas grande natalité des milieux religienx, toute religion constituant une forme d'enseignement moral. Elle explique aussi la untalité des familles non religienses, mais de tense morale sonteuxen

Qu'apprend l'examen des faits? Mises à part les stérilités pathologiques, qui constituent un tot important et encore mai chicide dans ses variétés, la pancinatalité tient à des restrictions volontaires qui se ramèment toutes à deux ordres de choses.

L'nu, le plus grave, est celni qui hantait le Congrès de la Natalité. C'est l'égoïsme de l'individn, pour qui l'enfant apparaît comme nue gêue et une fâchense complication. La question de la procréation se montre bien alors une question de moralité; les améliorations à attendre sur ee terrain demenrent, on doit l'avoner, fort aléatoires. Il fant que les stériles volontaires avancent en âge ponr sentir la vie d'isolement qu'ils se sont préparée : ils la regrettent le jour où il est trop tard. Ils sout maintes fois, remarquous-le au passage, doués d'esprit religieux; ce dernier ne suffit donc pas tonjonrs à susciter la procréation, peut-être parce qu'il u'est, dans ees cas, que rituel. D'autre part, il est juste de rappeler que, si beanconp de femmes out leur responsabilité dans cette abstention, il en est beancoup aussi qui ne se rendent pas compte des précautions prises par le mari et se plaignent eu tonte bonne foi de leur stérilité.

Il u'est guêre qu'une forme d'égoïsure capable que s'ailier, sans étre choquante, à l'infécondité; c'est celle que l'on désigne sons le nom d'égoïsure supérieur des intellectuels. On conçoit qu'un homme, doué de façon partieunifierment heureuse, soit conduit à consacert ront son temps et journes ses forces à l'étnde de sujéts d'oi sortira quelque bien pour ses semblables. Mais l'a égit là de faits d'exception et qui n'out plus aucum rapport avec le point de vue moral.

Le second ordre de choses est uniquement matériel et fort attristant. Nombre de geus n'ont pas ou out pen gl'enfants parce qu'ils manquent des ressources nécessaires ponr les élever. Les puristes out beau leur reprocher la pusillanimité qui se refuse à envisager la tentative, l'orguell qui n'admet pas pour l'enfant une éducation inférieure à leur stination, la paresse qui rédont l'effort nécessaire pour subveuir aux charges à venir; — le fait vire est pas moits à. Ils répondent que leur pusillanimité est de la prévoyance, leur orgnell de la diguité, leur paresse du chômage. Les puristes, semble-t-il, ont cependant un pen raison, à preuve que les enfants qui s'aviseront de venir contre toute attente fiuiront bieu par s'élever. Mais toute désensaion serati ciseme, et personne ne saurait nier le rôle important du côté pécuniaire dans notre dépopulation.

En tout état de cause, il y a là nne situation que la Société ne doit pas tolérer. A-t-elle les moyens d'y obvier? Le rapport de M. Georges Larcher paraît à cet égard des plus suggestifs. Il reprend une idée déjà plusients fois émise, et notamment, dans la sphère médicale, par M. Jayle; mais il a le mérite extrême de lui donner corps. Elle revient à exiger que les citoyens déponyus de charges de famille concourent à l'élevage des enfants des familles nombrenses. Rich de plus juste ; rien de moins critiquable. A cet effet, M. Larcher demande la création d'une Caisse nationale de Natalité, alimentée par les célibataires, les ménages sans enfants et les ménages de un enfant. Il accepte de cousidérer déjà comme famille normale denx enfants, soit, avec la mère, trois personnes à la charge du père ; il n'exige des célibataires et des ménages réduits que 5 p. 100 de leur revenu par personue de moins à leur charge que les trois réglementaires, chiffre inférienr à ce que conteraient les enfauts qu'ils n'ont pas. Ces bases suffiraient à fonmir 3 milliards, somme qui pent paraître élevée, mais que instifie le nombre des individus qui seraient assujettis à cet impôt. Voici, en effet, le tableau navrant qui en fait foi :

#### Familles françaises avant :

| o  | enfant vivant   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   | 4 | 086 | 000 |  |
|----|-----------------|----|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|---|-----|-----|--|
| ı  | -               |    |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   | 2 | 084 | 000 |  |
| 2  | enfants vivants |    |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   | 1 | 205 | 000 |  |
| 3  | ****            |    |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |   | 550 | 000 |  |
| 4  | _               |    |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |   | 225 | 000 |  |
| 5  |                 |    |   |   |   |   |   |  | , | , |  |  |  |  | , | ٠ | 92  | 000 |  |
| ٠. |                 | et | E | r | 1 | , | s |  |   |   |  |  |  |  |   |   | 53  | 000 |  |

Partant de cette statistique, avec 3 milliards, ou pourrait douner une indemuité menseulle de 100 france par cufant à partir du troisième. I 200 france par au et par cufant, dina-t-on, ne constituent pas un capital considérable ; soit, mais il est déjà respecta. le pour commencer, et serait pour bien des familles un encouragement pricieux. Et puis, si one sa laisse arrêter par toutes les objections, on ne fera rien; et, si on ue fait rien, il u'y a qu'à accepter l'extinction progressive de la race. Les négatems par besoin de perfection sont plus dangerenx que les inactifs, car lis strilisent l'action.

.\*.

L'organisation en vué de la progression de la intalité a pris à ce jonr plus d'extension que ne le croient les gens mal avertis. Le Comité entral des lignes de familles nombreuses et de repopulation comprend, en effet, 6 associations, chiffre imposant : les plus nombreuses et LA MÉTAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

# CURE SYNERGIQUE

# UROPHILE

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

### • ÉTATS LITHIASIQUES

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

### ACCIDENTS ARTHRITIQUES

GOUTTE, RHUMATASMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

Une cullièrée à soupe dans la matinée, autant dans la soirée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane.

Echantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY
15, Rue de Rome, 115 :: PARIS

# MIGRAINES NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

# THÉINOL

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérébrales

Mode d'emploi : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons franco sur demande

Laboratoires A.BAILLY



## APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE

Modèle TRANSPORTABLE

E.Pour traitements chirurgicaux
Par applications externes ou par endoscopie
DIATHERMIE

ÉLECTRO-COAGULATION ÉTINCELAGE

ETINCELAGE

DOLDIED ET EUO

DRAPIER ET FILS

41, Rue de Rivoil. PARIS (1") — Téléphone : Gutenberg 06-45 INSTRUMENTS DE CHIRURGIE — ÉLECTRICITÉ MÉDICALE



# CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

Étais neurasthéniques et psychasthéniques, morphinennanes, maiadies da tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOT-ÀÉRAPIQUES De FEUILLADE, médacin directeur à Écully (Rhône) Notice sur demande

les plus anciennes sont l'Alliance Nationale pour l'accroissement de la population française, la Plus Graude Famille, Pour la Vie, la Ligne des fonctionnaires pères de familles nombrenses. Des résultats ont été obtenus, résultats de second plan, c'est entendu, comme allocations, indemnités, réduction de certaines charges, primes, etc. Ils

n'en représentent pas moins un début, qui n'eût jamais vu le jour sans la ténacité de ceux qui ont mené le bou combat. Ils comportent en ontre un espoir de plus et de mienx ; et, en jalonnant ponr ainsi dire les étapes, les Congrès successifs de la Natalité rendent d'incontestables services.

#### L'HIRONDELLE EN THÉRAPEUTIQUE

#### Par BOUVET.

Les hirondelles les plus connues dans nos pays sont : 1º l'hirondelle des cheminées ou Hirundo rustica ; 2º l'hirondelle des fenêtres ou Chelidon urbica: 3º l'hirondelle des rivages ou Cotile riparia: 4º l'hirondelle des rochers ou Cotile rupestris. D'après Pline (1), les individus jeunes sont plus spécialement recommandables pour l'usage médical.

I. Nid. - Io Usage interne. - Pline (2) recommande contre la pierre et les embarras de la vessie « la terre d'un nid d'hirondelles délavée dans de l'eau chaude ».

De nos jours encore le nid de l'hirondelle salangane (Hirundo esculenta) constitue pour les peuples d'Ex rême-Orient un mets recherché. recommandé comme aphrodisiaque : e'est le nid

(1) Histoire naturelle, trad. Atasson de Grandsagne, liv. XXX, t. 18, p. 27. (2) Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 51.

bourt, qui le décrit en détail dans son Histoire naturelle des drogues (4), pense que « ees nids si vantés... ne peuvent avoir de prix... que pour des peuples auxquels des idées religieuses prescrivent de ne pas se nourrir de chair, ou qui vivent dans une grande pénurie de substances alimentaires ».

d'alcyon, le souttonbourong des Chinois (3). Gui-

2º Usage externe. - Pline (5) indique dans le traitement de l'épilepsie « une petite pierre, prise dans le nid de cet oiseau, qui soulage le malade si on la met sur la tête, et préserve à jamais des rechutes, si on la lui pend au cou »; il recommande aussi, dans la cure de l'esquinancie, une décoction de nids d'hirondelles (6).

I. Rodriguez de Castellobranco (7) a surtout eontribué à la vogue de ce médicament en préconisant le eataplasme de nids d'hirondelles dans le

(3) Sur le nid d'hirondelle comestible de l'Inde. vov. ZELLER Zeit, f. phys. Ch., 10 inillet 1913.

(4) T. II, p. 57. (5) Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 67.

(6) Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 27.

(7) D'après Diet. de DECHAMBRE, article Hirondelle.



# **OPOTHÉRAPIE** HÉMATIOUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

### REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empleyé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: I cuitterée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : rateires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.



# SÉRUM MÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

de 10°c de Sérum pur

Sirop ... Comprimés de sang hémopolétique

(NCerothérapie Spécifique der ANEMIES (Carnot)

B) Tous autres emplois du Sèrum de Cheval : HEMORRAGIES (P.E.Weill) PANSEMENTS (R.Petit.)

ANÉMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE etc.

Echantillong, Littérature 21 RUE D'AUMALE PARIS

traitement externe des affections de la gorge. Tous les auteurs médicaux du xvire et du xviiie siècle renferment de nombreuses indications de ce cataplasme ; nous citerons entre autres :

1º Alexis (le Piémontois) (1), qui donne la recette suivante: « Pour amollir et meurir apostème en la gorge, emplâtre fort souverain. « Il te faut prendre nids d'arondelles une livre,

fais en emplâtre avec autant d'huile d'amandes douces et de camomille qu'il suffit pour la faire. et l'applique tout chaud sur la gorge. »

2º Lémery (2), qui reproduit dans sa Pharmacopée le cataplasme d'hirondelle de Mynsicht, où il entre non seulement des nids d'hirondelles, mais aussi des hirondelles grillées.

3º Albert le Grand (3), qui en parle en ces termes pompeux : « Si 1'on fait cuire un nid d'hirondelles avec du vin blanc, par une vertu particulière si on s'en frotte, il guérit en peu de temps les maux de gosier. Le croie qui voudra : pour moi, je préférerais ce remède, pour me délivrer d'un si cruel mal, à tous les sirops, les huiles et tous les remèdes de la médecine d'Orient et d'Occident.

4º Baumé (4), en fin, qui donne du nid d'hirondelles une préparation soignée :

« On les pulvérise au mortier, sépare la paille et passe la poudre au tamis de soie très serré.

II. Œuf. - Les œufs d'hirondelles entrent dans un remède contre « les ampoulles et pustules de la face, dite petite vérole », donné par Alexis (le Piémontois) (5).

III. Hirondelle (oiseau entier). - 1º Chair. - Dans l'antiquité, selon Pline (6), la chair fraîche d'hirondelle était recommandée contre la morsure des serpents. De plus, le premier petit d'une hirondelle, donné à un épileptique au moment de sa première attaque, était préconisé comme capable de prévenir toute nouvelle crise. Enfin. ce crédule auteur assure que les bœufs se trouvent bien de petits d'hirondelles ingérés sous forme de boulettes.

Pour Lémery (7), «les hirondelles sont propres pour l'épilepsie, pour fortifier la mémoire, pour les inflammations de la gorge, pour éclaireir la

2º Cendres. - Les cendres d'hirondelle étaient ordinairement préparées en calcinant dans un pot des petits d'hirondelles étranglés, dont le sang avait été répandu sur les ailes; parfois, il était recommandé d'ajouter du sel avant calcination : Lémery (8) reproche à cette calcination de dissiper «le sel volatil», principe actif de ce médicament,

D'après Pline (9), ces cendres guérissent l'épilepsie : mélangées aux cendres de belette (10), elles sont souveraines contre les écrouelles : additionnées de sue de tithymale (?) et de bave de limaçon, elles empêchent de repousser «les poils incommodes des paupières une fois arrachés »; enfin, amalgamées avec de la cervelle de chouette et avalées avec de l'eau chaude, elles donnent de bons résultats dans l'esquinancie (remède dû à Ovide).

Alexis (le Piémontois) (II) reproduit les données de Pline sur la guérison des affections de la gorge par les centres d'hirondelle ; il recommande de les mettre « par la bouche sus le mal s'il est possible : si non tu v entremêleras du miel rosat et un peu de farinc d'amidon, après le mettras en la bouche, le laissant availer de sov-même, et verras chose miraculeuse ..

De Blégny (12) doune comme remède contre la goutte et le rhumatisme, un mélange de cendres d'hirondelle, semences d'ortie, poudre de crâne d'homme mort de mort violente, etc.

Pour Lémery (13), la cendre d'hirondelle « est propre pour exciter l'urine, pour chasser la pierre, la gravelle ».

3º Décoction. - Pline (14) prétendque la décoction d'hirondelle, faite dans du viu miellé, guérit les uleères de la dent et des lèvres.

4º Poudre. - De Bléenv (15) recommande dans le traitement de l'esquinancie un opiat composé, à base de miel rosat, poudre d'hirondelle séchée au four et amidon.

5º Eau d'hirondelles. - L'eau d'hirondelles a été un remède très populaire contre l'épilepsic aux xvie. xviieet xviiiesiècles : d'après Cloquet (16) , il v avait déià trois formules différentes dans la Pharmacopée des Dogmatiques réformée de Jos. Duchesne, sieur de la Violette (Lyon, 1548) et dans la Pharmacopée d'Augsbourg (1558).

. De Blégny (17), Alexis (18), Lémery (19) ont donné des tormules de cette préparation complexe. La

<sup>(</sup>r) Secrets, 1699, p. 505.

<sup>(2)</sup> Phar nacopée, 5° édit , p. 85.

<sup>(3)</sup> Secrets, Lyon, 1691, p. 135.

<sup>(4)</sup> Eléments de pharmacie, 1790, 6º édit., p. 126. (5) Loc. cit., p. 554. (6) Loc. cit., liv. XXIX, t. 17, p. 291 et liv. XXX, t. 18, p. 27,

<sup>67</sup> ct 109.

<sup>(7)</sup> Traité univ. des drogues, 3º édit.,

<sup>(8)</sup> Phurmacopée, 5º édit., p. 97. (9) Loc. cit., liv. XXIX, t. 17, p. 25 et liv. XXX, t. 18, p. 25

ct 27. (10) Ces mêmes cendres de belette sont données comme base d'un remède carthaginois par G. FLAUBERT, Salammbi, éd. Charpentier, 1917, p. 39-

<sup>(11)</sup> Loc. cit., p. 77 ct 707. (12) Secrets, 1689, t. II, p. 668.

<sup>(13)</sup> Pharmacopée, 5º édit., p. 97.

<sup>(14)</sup> Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 21. (15) Loc. cit., t I, p. 333-

<sup>(16)</sup> Faune médicale, t. V, p. 391.

<sup>(17)</sup> Loc. cit., 1 I, p. 230 ct 266. (18) Loc. cit., p. 501.

<sup>(19)</sup> Pharmacopée, 5° édit., p. 607 ct 608.

# MUSCLARSENOL CORBIÈRE

**ECHANTILLONS** GRATHITS SUR DEMANDE

POUR INJECTIONS INTRA MUSCULAIRES INDOLORES

TITRE en As CONTRÔLÉ (20%) PURETÉ CHIMIQUE 90

PAS DE DOULEURS NITRITOIDES

#### CORBIÈRE & LABORATOIRES 1 IONNET

Télégrammes: PANTIITO-PARIS

FOURNISSEURS DES HOPITAUX 25 & 27. Rue Desrenaudes, PARIS

Téléphone 2 WAGRAM 37-6\*

Anémie. Scrofule. Chlorose, ymphatisme Tuberculose nulmonaire osseuse. anolionnair

# RECALCIFICATION - REMINÉRALISATION

Comprimés de Seis Calcaires Fluorés à Désagrégation immédiate Ph. de Chaux 0.35 - Carb. de Chaux 0.07, - Fl. de Calcium 0.005 2 Comprimés avant chaque repas. - Enfants 1/2 dose.

Croissance. Adénites. Coxaldia. laladie des Os ODINOT Phis

PARIS, 25, Rue Vancau

Diabète. Grossesse, Allaitement. Convalescence

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE IIA

## MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Corps thyroide MONCOUR

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiage

Ictère par rétention En sphérulines dosées à 10 ctor.

De 2 à 6 sphérulines par jour.

En suhérulines De 4 à 16 sphéruli

Extrait rénal

MONCOUR

Myxædème, Obésité Insuffisance rénale Arrêt de Croissance Albuminurie **Fibromes** onbons

Néphrites, Urémie s dosés à 5 ejgr hérulines dosées á 35 c/gr. dosées à 15 c/gr. De i à 6 bonbons par jour Be i à 6 sphérulines par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées

Aménorrbée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine En sphérulines dosées à 20 olar De 1 h 3 sphérulines par jour.

Poudre ovarienne

MONCOUR

TŘI ÉPHONE 114 Autres préparations

MONCOUR Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine Poudre surrénale

Thymus, etc., etc. les Hôpitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale

première formule donnée par ce dernier auteur renferme, en plus des « petits d'hirondelles eoupés vivans par petits morceaux», du gui de chêne, de la racine et de la semence de pivoine et différentes eaux distillées; on distille après vingtquatre heures de macération au soleil ou au bainmarie. Cette eau, dit l'auteur, « est propre pour l'épilepsie, pour l'apoplexie, pour la paralysie, pour les vertiges ».

Une deuxième formule donnée par Lémery renferme du crâne humain râpé et des petites hirondelles prises dans leur nid : « On met ici les hirondelles vivantes, afin qu'en mourant dans la cucurbite, elles eommuniquent plus de leur vertu aux liqueurs dans lesquelles on les fait macérer. »

6º Huile d'hirondelles. - L'huile d'hirondelles (1) est obtenue en faisant digérer à petit feu (jusqu'à perte de toute l'eau), dans un pot en terre vernissée, des hirondelles plumées et coupées en morceaux, avec différentes plantes pilées (feuilles de rue, de sabine, etc.), et un mélange d'huile et de vin d'Espagne, D'après Lémery (2), cette huile « résout, elle ramollit, elle fortifie les nerfs; on peut s'en servir dans la paralysie, dans la goutte sciatique ; on en frotte les parties affectées ».

(1) LÉMERY, Pharmacopée, 5° édit., p. 704

(2) Id., p. 628.

7º Préparations diverses. - Les hirondelles entrent encore dans une foule de préparations complexes eomme l'eau de Duclos (3), antiépileptique eélèbre, pour la préparation de laquelle on emploie « trois petits d'hirondelles vuidés de leurs entrailles » et qui n'est qu'une eau distillée d'hirondelles particulièrement riche en constituants.

IV. Bec. - Un remède dû à Horus, roi des Assyriens, et cité par Pline indique comme préventif de l'ivresse la cendre de bec d'hirondelle mélangée avec de la myrrhe et versée dans le vin à mesure que l'on boit.

V. Corveau. - D'après Pline (4), la cervelle d'hirondelle pilée et cuite guérit les fluxions. Pour Paul d'Egine (5), broyée avec du miel, elle constitue un remède efficace contre la cataracte.

VI. Cœur. — Pline (6) le recommande dans le traitement de la fièvre quarte ; il l'indique aussi dans la cure de l'épilepsie. Schrader (7) le eite comme fortifiant de la mémoire.

VII. Fiel. - Pline (8) prétend qu'il empêchela croissance du poil.

(3) Loc. cit., liv. XXIX, t. 17, p. 317.

(4) Liv. VII d'après CLOQUET, loc. cit., t. V, p. 388. (5) Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 75 et 67.

(6) Zoologia, Class, II, nº 57, (7) Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 99.

(8) D'après Dict. de LITTRÉ, article Hirondelle.



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'unc efficacité sans

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le

CAFÉINÉE cardiopathies, fait di les cedémes et la dyspi force la systole, régula cours du sang.

LITHINÉE traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

cardiaque. - Ces cachets sont en forme de cœur et

FRANCAIS

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS -

VIII. Fiente. — Les propriétés eaustiques de la fiente d'hirondelle étaient connues des anciens : la légende de Tobie en fait foi. « Il (Tobie) ensevelissoit les mors de sa main; puis avugla par le fien d'une arondele: qui li chaï es els yeux. » (vi.)

Pline (1) la recommande comme laxatif sous forme de suppositoires préparés avec du miel. Prise dans du lait de chèvre ou de brebis ou dans du vin cuit, elle prévient les accès de fièvre quarte. Celse (2) la classe parmi les médicaments caustiques. Schræder (3) conseille un mélange de boue et de fiente d'hirondelle comme traitement des morsures de vipère.

La fiente d'hirondelle est un médicament précieuxpour Alexis (le Piémontois) (4). Pour « rompre les apostèmes qui viennent en la gorge », il donne la formule suivante : « Tu prendras de la fiente sèche d'âne, et fiente d'arondelles, et en feras poudre dont tu en metras un peu dedans du vin chaud et te gargariseras souvent de cette cau, et tu seras délivré, »

- (r) Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 51 et 75.
- (2) Trad. NINNIN, p. 179.
- (3) D'après CLOQUET, loc. cit., t. V, p. 390. (4) Loc. cit., p. 312 et 568.

- Pour «faire les eheveux noirs », il indique un vinaigre médicamenteux à base de fiente d'hirondelle, préparation qu'il emploie en enduisant le visage de graisse de eerf, «afin que rien dudit unguent ne le noireisse ou tache ».
- Enfin, Lémery (5) la donne eneore comme médicament « apéritif, diseutif » et la recommande à l'intérieur contre la rage.
- IX. Foie. Jérôme de Monieux, eité par Reutter de Rosemont (6), prétend que « pour garder que la femme mariée ne s'abandonne à un autre qu'à son mari, luy faut donner à boire secrètement je foye d'une hirondelle bruslé et mis en poudre et meslé au vin ».
- X. Langue. D'après Van den Bossche (7), la langue d'hiroudelle, eoupée lors de la conjonction de Jupiter et de Mars, et pendue au cou empêche le mal de gorge.
- XI. Pierre d'hirondelle. D'après Pline (8), les magiciens de son temps recommandaient, dans le traitement de l'épilepsie, « de lier au bras gauche de ees petites pierres qu'on trouve dans le jabot
  - (5) Traité universel des drogues, p. 409.
     (6) Comment nos pères se solgnaient, Doin, 1917, p. 261.
- (7) Hist. Med. animal, 1639, cité par CLOQUET, loc. cit., t. V,
- (8) Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 67.

Suite à la page VII.



Échantillon et Littérature E LANCOSME , 71 Avenue Victor Emmanuel III , PARIS

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE

L. B. A. Téléphone : Élysèes 36-45

Téléphone : Élysées 36-64

PRODUITS CARRION

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

des jeunes hirondelles et que, dit-on, la mère leur donne dès qu'elles viennent à éclore ».

Lémerv(1) cite, sans conviction, le remède antiépileptique ci-dessus et, de plus, fait savoir que cette pierre, de la grosseur d'une lentille, appelée en latin Chelidonius ou Chelidonia, « sert pour mettre dans les yeux, afin d'en faire sortir quelque ordure qui y est entrée ; car cette pierre est alcaline, elle est pénétrée par la sérosité de l'œil qui la fait agiter et amollir, en sorte que le corps étranger s'y agglutine et il tombe avec elle ».

XII. Sang. - Pline (2) recommande, dans le traitement de l'épilepsie, un mélange d'encens et de sang d'hirondelle. D'après ce même auteur, ce sang empêche la croissance du poil. Celse (3) le classe parmi les détersifs. Schræder (4) préconise

- (1) Traité universel des drogues, 1723, .P 409.
- (2) Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 67 ct 99.
- (4) Loc. cit., d'après CLOQUET, Faune médicale, t. V., p. 388.
- (3) Trad. NINNIN, p. 178.

dans la cure de l'arthritisme le sang d'hirondelle, plus spécialement celui qui est tiré de sous l'aile droite.

Enfin, d'après Cabanès (5), les Arabes arrosent leurs femmes avec du sang d'hirondelle (Khettaita) pour s'assurer non seulement leur fidélité, mais encore leur assiduité dans les rapprochements sexuels.

XIII. Tête. — D'après Pline (6), un mélange de miel et de cendres de têtes de jeunes hiron? delles auxquelles on a crevé les yeux par la pleine June, les têtes étant calcinées quand la vue des oiseaux est rétablie (?), éclaircit la vue, guérit les couns et les douleurs ophtalmiques.

XIV. Yeux. - Pour Alexandre de Tralles (7). les yeux d'hirondelle, portés en amulette au front, guérissent l'ophtalmic rebelle.

- (5) Remêdes d'autrefois, p. 493.
- (6) Loc. cit., liv. XXIX, t. 17, p. 323.
- (7) Liv. XI, d'après CLOQUET, Faune médicale, t. V. p. 838.

#### REVUE DES CONGRÈS

### XVº CONGRÈS DE MÉDECINE

I(Strasbourg 3-5 Octobre 2021) (Suite et fin.)

Troisième question.-L'antianaphylaxie (étude géuérale, pathogéuie). - MM. Fernand Widai, Pierre Abrami, Pasteur Vallery-Rador et Péhu, rapporteurs, étudieut les moyeus capables de faire eesser l'état d'hypersensibilité dans l'organisme et de prévenir on combattre les aecidents de choe; ils étudient en outre certaines questions comme la désensibilisation, la préservation contre le choc et le traitement symptomatique des accidents.

Le choc auaphylaetique n'est qu'un exemple particulier du processus du choc ou colloidoclasie (Widal, Abrami, Brissaud). Les accidents de séro-anaphylaxie ne sont qu'un exemple d'anaphylaxie artificielle tel qu'eu réalise l'expérimentateur. C'est par la muqueuse digestive ou respiratoire que pénètreut les substances, parfois à dose infinitésimale, dont l'action, longuement répétée, peut ne nous sensibiliser qu'après des années. L'antianaphylaxie non spécifique peut être réalisée par l'ingestion préalable d'une petite quantité de l'aliment nocif, ou bien par de la peptone,

Mais le médecin doit tendre aussi à la désensibilisation de l'organisme, soit spécifique (par l'administration répétée de petites doses de la substauce nocive), soit non spécifique (peptone par la voie buccale).

Les auteurs passent eu revue les médications symptomatiques (adrénaline, sulfate d'atropine, extraits hypophysaires), le mécanisme du choc, celui de la seusibilisatiou anaphylactique, la colloïdoclasic ou rupture de l'équilibre physique des colloïdes de l'organisme.

Le temps n'est pas encore veuu de se livrer à des interprétations systématiques sur le mécanisme si complexe des accidents anaphylaetiques. Il faut se borner à enregistrer les faits ainsi que les résultats aequis.

M. PÉHU, de Lyon, propose comme définition de l'auti-

anaphylaxie, terme créé par M. Besredka en 1907. l'ensemble des procédés thérapeutiques ayant pour but de fournir ou de combattre l'état de sensibilisation ou d'hypersensibilité de l'organisme caractérisant l'auaphylaxie.

En clinique humaine, ce terme doit s'appliquer anx états earactérisés par l'hyperseusibilité ou la sensibilisation de l'organisme. Pratiquement on ne possède, en dehors de la « crise » auaphylactique, aucuu moyen d'affirmer la permauence d'un état anaphylactique.

Les méthodes autianaphylactiques reposent, au point de vue pharmacodynamique, sur des bases variables que développe M. Péliu. Et paruil les procédés, la colloidoclasothérapie n'est que secondaire.

Finalement, il faut reconnaître que si les notions sur l'antiquaphylaxic sout actuellement solides expérimentalement, il n'eu n'est pas encore de même en pathologie humaine.

M. Boucné, de Bruxelles, expose des faits d'observa tion qui mettent en évidence l'action d'un mécanisme physique incomu quant aux phénomènes du choeet constitué par l'excitation des sympathiques locaux.

Colloides oristalioides et antianaphylaxies. - M. Gas-TOU, de Paris, fait une communication visant le choc colloidoclasique des arsénobenzènes ninsi que l'autohématothérapie arsénobenzolée. L'action physico-chimique d'iutolérauce des injections intraveineuses de novarsénobeuzènes tend, à la suite des travaux du professeur Widal et de ses élèves, à prévaloir sur l'action toxogénique. Le déséquilibre colloïdo-cristalloïque qui résulte du choc brusque de l'injection intraveinense des novarsénobeuzènes faite en solutiou concentrée et trop rapidement, cutraîne le choc collo;doclasique. Des exameus intramicroscopiques du sang faits avant, pendant et après les injections de novarsénobenzènes, l'ont amené à l'utilisation de l'autohématothérapie arsénobenzolée, con-

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

sistant à injecter au malade sou propre sang total mélangé à la solution arsémolenzolée, dans la seringue à injection, sans avoir à retirer l'aiguille de la veine. Cette méthode a semblé prévenir les réactions violentes de choe telles que la crise nitritoïde et l'apoplexie

Action curative de transfusions de sang dans un cas d'hémophille avec hémorargie grave post-opératoire. — M. R. JOUTRAIN, de Paris, rapporte l'histoire d'un cainat de curze ans qui fut pris d'Émorragie à la suite de végétations a désordes. Il «agissait d'un hémophile dont la coagulabilité du sang était considérablement retardée, extete observation condaît à noter que les transfusions ont agi de la même manière en proquant un vérliatoche lémendasque cara-téris por un abaissement de la pression artérielle, des leucocytes et de l'indice réfracto-métrique da sérum, en même temps que se montraient les phénomènes eliniques habituels. L'hypercoagulabilité, facteur primordial dans la thérapeutique de ce cas, ne paraissait qu'une manifentation de la colloidoclasie consecutive à la transfusion.

M. FERSIX, de Lausanne, rappelle ses expériences desquelles il résulte que la transfusion de sang citraté constitue une méthode parfaite pour augmenter la coagulabilité du sang chez les sujets atteints d'hémophilite. Mensuration de la coavulabilité du sang. — M. FRISSIX

présente un appareil pour la mensuration de la coagulabilité du sang.

La pratique de la cure solaire sur la Riviera chez les pulmonaires et les malades de la nutrition — MM. GALLOT et COUBARD, de Menton.

Sur la perméabilité de l'intestin pour l'antitoxine diphérique dans le choléra infantile. — Mi. RODIERE et René L'âvr ont étudié la perméabilité pathologique de l'épithélium intestinal qu'on a quelquefois reucoutrée dans le choléra infantile, en faisant boire à des nourris. sons 20 centimètres cubes de sérum antidiphérique éliud dans de la solution physiologique et en dosant l'antitoxine du sang avant et après l'ingestion. Sur 18 cas de choléra, ils ont trouvé 15 fois une augmentation du titre de l'antitoxine. Chez trois nourrissons souffrant de troubles digestifs graves d'une autre nature, les résultats furent négatifs.

Pour M. INNERIPLAN, de Liége, les communications de M. Widal et ses élèves montrent que l'étude des colloïdes, encore fort incomplète, est insuffisante pour qu'on puisse, des connaissances établies, tirer des déductions capitales au point de vue de la biologie et de la thérapeutique. Il faut tenir compte de la spécificité des colloïdes (comparable à celle des aclacioïdes dans une certaine mesure) et des réactions spécifiques de ces corps le uns sur les autres.

M. Prissty, de Lausanne.—L'opinion émise par M. Widalsur l'activité «physique» des poudres minérales injectées dans le sang pourrait être interprétée par leur effet thromboplastique qui produit en somme un déséquilibre des colloides du plasma.

Recherches sur le pouvoir antianaphylactique des eaux thermo-minérales de Royat et de La Bourboule. — MM. G.BILLARD, PERREUROLLES et A. MOUGEOT. — Après avoir démontré le pouvoir antianaphylactique in vivo deces eaux minérales employées en injections quotidilemes.

pendant vingt et un jours entre la préparante et la déchainante, ils ont pu vérifier leur pouvoir in vitro par mélange avec l'antigène.

Antianaphylaxie expérimentale par des solutions salines. — AIM. Fernand ARLOING, de Lyon, et P. VAU-THEY, de Vichy, ont fait des expériences desquelles résulte l'action anaphylactique des caux de Vichy, sources de l'Hôpital et de la Grande Grille.

M. MATHIEU, de Brides-les-Bains, confirme que l'action antianaphylactique des eaux minérales n'est pas douteuse.

Les phénomènes d'ordre anaphylacitque dans l'épleple. M. Ph. PAGNER, de Ports.—On a voult faire de la crise éplicptique un phénomène d'anaphylaxie pure, superposable au choc anaphylacitque expérimental. Cette conception a été surtout défendue dans ces dernières aumées en Italie. Elle paraît absolument inacreptable. Ce riest pas au moment de la crise, mais long-temps avant elle que l'on peut saisir chez le comittal Crexitence de phénomènes vasculo-sanguius importants,

M. BOUCHÉ, de Bruxelles, confirme ces observations concernant l'impossibilité d'identifier les phénomènes observés au moment de la crise avec ceux d'un choc.

Recherches sur l'antianaphylaxie par skeptophylaxie non spécifique. — MM. Jacques l'Antsor et P. Simonin, de Nancy, étainai le rôle de la skeptophylaxie non spécifique (sheptophylaxie rotisé) dans l'antianaphylaxie, sou spécifique (sheptophylaxie rotisé) dans l'antianaphylaxie, concineunt d'expériences répéciés avec des produits très variés que la mise en état de skeptophylaxie par une substance quelconque d'un animal anaphylactisé ne suffit pas toujours, et quelle que soit cette substance, à le protéger contre l'action choquante de l'injection déchainante. La nature de la substance n'est pas seule à intervenir ; il y a lieu de tenir compte de l'espéce animale sur l'aquelle on opère, chaque espèce ayant, en malére de colloidoclasie, sa sensibilité et ses réactions propres.

L'immunisation active contre la diphtérie. — MM. ROI-MER et Audré ZILHARDT émettent quelques considérations sur le *obois du vaccin* et sur la méthode à employer, et indiquent commeut on procède à la clinique infantile de Strasbourg.

Séquelles de l'encéphalite algué chez les enfants. — M. Comry, de Paris. — L'épitepsie du jeune âge est souvent le reliquat d'une encéphalite aiguë. Si elle est congénitale, on pensera à la syphilis.

L'épilepsie acquise s'est rencontrée 10 fois sur 48 cas; 8 fois s'est montrée une excitation cérébrale. De même on peut constater des états vésaniques, des troubles de la motilité.

De la réduction du nombre des Injections vaccinates, en particulier dans la vaccination anticholérique.—M. A. O.R-TICONI concilut de ses recherches que, dans la vaccination s'adressant à des maladies où la barrière intestinale joue un rôle important, il y a un intérêt à frapper fort, en une seule fois, c'est-à-dire à administrer- la plus forte dose microbienne possible en une seule inoculation, dans les limites, bien entendu, de la résistance de l'organisme.

Vaccinothéraple auto-entérogène de la flèvre typhoïde.

— M.D'ÜLSNYTZ, deNice. — Le vaccin préparé avec les espèces microblennes sélectionnées des selles du sujet peut être appliqué vingt-quatre heures après le premier

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

examen du malade. Ses effets thérapeutiques sont partiellement superposables à ceux des stock-vaccins, mais ils se limitent plus spécialement à une influence sur la courbe thermique; en revanche, les réactions

nocives sont plus exceptionnelles et plus faibles.

L'injection de ces vacclus est suivie des modifications
hématologiques caractéristiques du choc colloïdoclasique.

Un nouveau cas de tumeur de l'hypophyse guéri par les rayons X. — MM. G. WRILL, et A. GUNSETT, de Stras-

Les caractères sexuels secondaires et l'apparell génital. — M. Gigou, de Bâle.

Sur quelques cas d'intoxication par le dinitrobenzène et le trinitrotoluol. — M. Lévy, d'Ulkirch-Graffuestaden.

Traitement de la tuberculose pulmonaire per l'iode colloidal. — M. G. Pryrr, — L'iode colloidal dicetro-chi mique que j'ai expérimenté est un médicament de premier choix dans le traitement de la tuberculose pulmo-

On l'emploie en injections intramusculaires, Ces injections sont indolores. Il n'occasionne jamais de réactions organiques, ni d'accidents iodiques.

Introduit dans l'organisme, il agit directement sur les microorganismes et sur l'enveloppe ciro-graisseuse du bacille de Koch, dont il diminue la résistance,

Guérison clinique et anatomique de la tuberculose pulmonatre. — M. JACQUEROD, de Leysiu, — La guérison naturelle de la tuberculose pulmonaire se fait par élimination et par résolution des foyers infiltrés et caséifiés. Pour les lésions peu avancées, cette guérison paraît s'obtenir par le seul effet de la phagocytose; quand les lésions ont acquis un degré de développement plus avancé, la guérison nécessite une période parfois assez longue d'expectoration bacillifère.

M. Rénon iusiste sur le contrôle radiologique des guérisons obtenues.

Résultats des traltements des différentes tuberculoses ehroniques par les sels de terres rares. — MM. H. GRENER, H. DROUIN et R. LEVENT rappellent qu'on doit traiter ainsi les seules forues chroniques apyrétiques.

Vaccination et vaccinothérapie de la tuberculose. — M. RAFFIN, de Nantes. — Description d'un vaccin antituberculeux expérimenté sur le cobaye et applicable à l'homme.

Dermo-téaction de Schick et prophylaxie de la diphtérie.—MM, VINCENT, PILOD et ZOELLIRE, de Paris.— Les messures prophylactiques antidiphtériques doivent porter plus spécialement sur les sujets présentant une réaction de Schick positive.

Quelques réactions vago-sympathiques provoquées chez les tuberculeux. — MM. PERRIN, R. SOLLIER et R. YOVANOVITCH, de Naucy. MEYER et SCHMID

### IOT CONGRÉS MÉDICAL FRANCO-POLONAIS

Poznan-Varsovie-Cracovic, 12-19 septembre 1921.

Cette première rencontre officielle des médecins frauçais et des médecins polonais en terre polonaise, rencontre organisée par la Société médicale franco-polonaise, n a été pour ainsi dire qu'une série de manifesta-



35, Rue des Petits-Champs\_PARIS



Nouveau Traité de Médecine GILBERT et CARNOT

### MALADIES

Professeurs des Facultés de médecine de Paris et Strasbourg, Médecin des hôpitaux de Paris,



# Seul Trritement des MALADIES du FOIE associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIOUE et BILIAIRE aux mailleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cullierées à

### PATION et AUTO-INTOXICATION INTESTINAL

Appareils pour la Mesure

DE LA

PRESSION ASTÉRIELLE

ENREGISTREURS

Leur Traitement Rationnel d'après les ... [derniers travaux scientifiques LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

### Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIº) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE et la MÉDECINE

INSTRUMENTS

Postes complets d'Électrocardiographie

DE DIAGNOSTIC \$ SPHYGMOGRAPHES, ETC. CATALOGUE DE VITICES SOFRIALES SIN demants. Livraison dinacts. PROVINCE et ÉTRANGER

OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON

### Prescrivez

# D'ENGHIEN

### Souveraines dans le TRAITEMENT A DOMIGILE

DES

Rhumes, Laryngites, Bronchites, Affections rhumatismales, Dermatose, Oxyurose,

S'expédient en 1/2 et bouteilles entières

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

tions grandloses de sympathies réc proques. Ce fut à tel point que la partie scientifique de ce premier Congrès s'est trouvée presque débordée, sans perdre pour cela de son hant intérêt, par l'émotivité patriotique et sentimentale de la France et de la Pologne.

Les congressistes français, qui se comptérent au nombre de plus de cent, avaient à leur tête le professeur Roger, doven de la Faculté de médecine de Paris délégné par notre gouvernement. Le professeur Achard représentait officiellement l'Académie de médecine. Le Dr Babinski était personnellement désigné pour être le trait d'union éloquent et émonvant entre l'âme polonaise et 1 âme française. Le Dr Bellencontre fut l'interprète de l'Association généra'e des médecins de France dont il est le président. Le Dr Fernand Decourt eut l'oceasion de faire une communication comme vice-président de l'Union des Syndicats médicaux de France, La place manque pour citer tons les noms français : les professeurs Gnermonprez (de Lille) et Frenkel (de Toulouse) ; M. L'emjerre, professenr agrégé et médec n des hôpitaux de Paris : M. Danysz, de l'Institut Pasteur de Paris : MM. Milian, Comby, Garnier, médecins des hôpitanx de Paris; MM Lépine, Lucien, Mouriquand, Policard; le Dr Hufnagel, qui aplanit grandementanx médecius français les complications du voyage, tandis que le médecin principal Ganthier, ehef du service médical de la mission militaire française en Pologue, assnrait, avec l'aide d'autres médecins de cette mission, notamment du médecin-major Boudouly, la parfaite organisation du Congrès. Rt tutti quanti.

Du côté polonais, on pent résnuner ainsi le tableau : c'est la République polonaise qui reçut la République française représentée par le corps médical de France, ct avec quel triomphe, aussi bien à Poznan, qu'à Varsovie et à Cracovie.

Dans la capitale de la Posnanie, cette Alsace-Lorraine de la Pologne, à l'Universit récemment l'ondée, ent lieu une première réunion scientifique, onverte solementement le 12 septembre par le professeur Swiecicki, rectern, et présidée dans ses travaux par le professeur Roger, de Paris. Le doyen de la Paentié de Paris, qui ne ce sa pas, pendant tout le séjoure n'Pologne, ét êtré écomme un véritable chef d'État prononça d'abord une de ces allocutions président'elles dont il a le secret, et it ensnite une conférence très applandie sur l'histoire de l'Université de Paris et sur l'histoire de la Faentié de métacion.

Parui lestravaux du Congrès, citons les communications suivantes: la Fausse Phenmonie inberuileuse du vieillard, par le professeur Tuntans, d'Augers; Séqueliaées blessures du crâne et du cervaen, par le professeur BILLER, du Valderface, communication suivé d'une discussion qu'ouvrit M. MILLAN de Paris; les Arthropathies tabéliques aiguës inilammatoires, par M. A. LESHIRRER, de Paris, repport suivi d'une discussion par MM. GumMONTREE.

et MILIAN; Syphilis congénitale par le professeur EHLERS, de Copenhague, avec discussion, notamment par M. Comby. de Paris.

A Varsovie, le Congrès fut ouvert solennellement le 15 septembre, par le maréchal Pilsudski, président de la République. Autour du chef d'Etat, côté Pologne : le Dr Chodzko, ministre de la Santé publique, M. Mazwskiewicz, recteur de l'Université, le Dr Polak, président de la Société d'hygiène de Varsovie, et tutti quanti. Des communications scientifiques, que nous ne pouvons développer à cette place, furent faites : par le professeur ACHARD, sur les diabètes associés : par M. MILIAN, sur les accidents de l'arsénobenzol et son action dans le paludisme ; par M. Lemierre, sur les ulcérations urémiques de l'intestin; par M. LUCIEN, sur le tubo-lavage gastrique; par M. MOURIQUAND, sur l'action cutrophique de l'aliment frais. Citons eneoreles Fonctions du poumon, par le professeur Roger; les Réflexes de défense, par M. Babinski; le Traitement de l'épilepsie, par M. DUCOSTÉ; Rapports entre les troubles fonctionnels et les lésions du cœur et des vaisseaux, par M. PAWINSKI; Autogenése et phylogénie des troubles et anomalies psychiques, par M. PILTZ , Organisation du service de la santé publique en Pologne, par M Po-LAK : Maladies de euerre en Poloene bendant l'occubas tion allemande, par M. RZETKOWSKI; les Collaborationfrançaises des pédiatres polonais, par M. Comby; Physiologie pathologique des ietères infectieux, par M. GARNIER : Anesthésic splanchnique et fonctionnement du service de santé en campagne, par M. BILLET; la Dystocie opératoire. par M. BOOUEL: la Suture des vaisseaux, par M. RAD-LINSKI; l'Extraction des corps étrangers magnétiques intra oculaires, par M. PRENKEL. Enfin la vis te à l'institut épi démiologique de Varsovie donna lieu à un échange de communiqués sur le typhus, notamment par MM, KAR-WACKI, GRYZYWO-DABROWSKI, WEIGL, STERLING-OKU-NIEWSKI, GAUTHIER.

Une tournée à Cracovie marqua la trolsième et destrolsièmes et de la Colgrès, avec une réception non moins titiomphale, avec visite de la célèbre université fondée par Casimir le Grand, avec une seance scientifique présidée par le professeur Roger et dans laquelle le professeur KLECKI, l'antieur des belles recherches sur la virulence des bactéries intestinales, fit une très intéressante conférence sur la Faculte de wélécite polomias de Cracovie et résume, en outre, dans n'accourd é'onsemble, l'omvre scientifique accompile jusqu'ici par les savants et les médecins polonis.

Pour elore ici cet aperçu, proclamons que ce premier Congrès médical franco-poionais prit une ampleur qui dépassa de beancoup, et par les manifestations aux quelles il donna lieu et par les grands espoirs qu'il assure aux horizons de France et de Pologne, le cadre apparenment luité par sa définition.

DURAND ..

#### REVUE DES SOCIETÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 7 octobre 1021.

Cholécystostomie pour calculs des voles biliaires. — M. PÉRAIRE présente un ancien blessé de guerre à qui il a enlevé 92 calculs par cholécystostomie, il y a cinq aus et demi. Il avait, un an avant, fait à ce malade nue appendicectomie : il avait trouvé l'abdomen rempli de bile, par suite de la rupture de la vésicule, rupture cansée par une ulcération typhique (fièvre typhoïde contractée trois mois auparavant).

Réduction sangiante d'une iuxation du conde méconnue



# ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

M. PERRIN et RICHARD LES ARYTHMIES dans la pratique journalière Un volume in-16...... 4 fr. 50

Vient de paraître :

# L'Infection méningococcique

Par le D' DOPTER

Professeur au Val-de-Grâce. Membre de l'Académie de médecine

1921, 1 vol. gr. in-8 de 520 pages avec figures noires et coloriées et 3 planches coloriées.

48 fr.

### Ouvrage complet

# PRÉCIS DE BACTÉRIOLOGIE

PAR LES DOCTEURS DOPTER

SACQUÉPÉE-

Professeurs à l'Ecote du Val-de-Grâce

Deuxième édition

Deux volumes in-8 de 1100 pages avec figures noires et coloriées.

Bibliothèque du Doctorat en médecine GILBERT et FOURNIER

# Banstousies casoù vous ordonniez l'Unotropine, prescrivez l Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3

Echantilions gratuits : :

# VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS Convalescences DU MONDE ENTIER

Anémie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

et irréductible. — M. Péralte remontre la malsde présentée il y a trois mols et opérée depuis quatre mols. Le résultat est parfait, tous les mouvements de l'articulation existent. Il estime donc qu'il vaut mieux remetre en place les surfaces articulaires quand on le peut, que de les réséquer. MM. MOUCHET et DUPONT sont d'un avis contraîre et estiment que ce résultat très beau de réduction sandante est une exception,

Étude de la sphilis dans un village français. — M. La-RIDODE communique les résultats d'une étude sur la syphilis rurale due à un médecin d'un village de Normandie de 1 300 habitants. Sur 311 maisons, 35 possèdent des syphilitiques certains, 44 des syphilitiques probables ou possibles. Le nombre des syphilitiques acquis on héréditaires serait de 300, ce qui confirme les conclusions du D' Etienne (de Vernon) sur la fréquence extrême de la syphilis rurale.

A propos de la chtrurgle billatre. — D'après M. V. Paucuer, quelques problèmes se posent souvent à propos de la chirurgie des voles billaires. D'abord le diagnostic : la cholécystite est souvent prise pour un ulcère gastrique ou de la gastraligie. La radiographie est le mellieur moyen d'exploration de l'avenir, mais elle est encore souvent mise en défaut. Les recherches de Crile sont souvent positives. Tout chirurgieu qui opère un estomac doit toujours explorer les voies billaires. Ulcus et calculs coincidant souvent, il faut les opérer en même temps.

Quelle opération faire? Cholécystectomie ou cholécystostomie? Il faut enlever la vésicule si les parois sont blanches, épaissies ou infectées, s'il y a uue poussée de cholécystite; enlever seulement les calculs et refermer si la vésicule est bleue. translucide.

Enfin, comment éviter les accidents fréquents postopératoires chez les itefriques, hienorragie et shock? Injection de sérum de Dufour et I.e Hello, la veille, le jour et le lendemain de l'intervention. Pendant buit jours avant l'intervention, goute à goute rectal sucré (trois à quatre litres par jour). Paire une grande incision pour viètre de traunatiser le foie.

#### SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

Séance du 12 octobre 1021.

Traitement des hémoptysies par l'extrait hypophysaire.
—MM. Pissavv et Touva utilisent cet extrait en injections intraveineuses IIs estiment indispensable ce mode d'emploiet signalent les beaux résultats qu'ils ont obtenus. Ce produit paraît agir en augmentant la coaquiabilité sanquine.

Posologie du brombydrate de cleutine.—M. A. RICHATD admet que la toxicité de ce sel est moindre que la toxicité généralement admise. D'après ses expériences sur l'homme et l'animal, on peut utiliser 10 à 15 centigrammes par voie sous-cutanée, en doses fractionnées, par jour, 16 centigrammes, nijectés en une fois, ont été maî tolérés.

Traitement de la bionnorragie par la lymphothérapie.

— M. ARTAULT DE VEVEY utilise la sérosité des mouches de Milan du malade biennorragique pour traiter la maladie, aussi bien chez l'homme que chez la femme.

Le philothion isolé, propriétés, conséquenosa thérapeutiques. — M. DR REY-PAILHADR présente des recherches complémentaires de ses travaux autérieurs, relatifs à ce ferment, chargé d'oxyder une partie de l'hydrogène des aliments.

Les dérivés métalliques de la thiogiveérine suilonique.

—M. Aucous Lumikar a préparé un nouveau dérivé
argentique, non irritant, à pouvoir bactéricide renforcé.

L'essence de cédre dans le traitement do la bionnorragie aigue du chronique. —M. R. Lavrira utilise
2 à 3 grammes de cette essence, pre die, atteint graduel.

lement 8 grammes et diminue peu à peu après guérison.
Action particulière du cinnamate de soude chez les
tuberouleux. — M. R. Lauvier a observé que ce corps
favorise l'engraissement sans suralimentation.

Traitement des accidents anaphylactiques d'origine ailmentaire. — M. A. Claret les combat au moyen de l'hexaméthylène-tétramine.

Septicémie colloaciliaire guérie par la colloidothéraple sous-cutanée. — M. Henry Bourges a obtenu cette guérison avec l'or colloïdal.

#### NOUVELLES

Fêtes du VII e entreantre de la Faculté de médeetine de Montpellier — La cérémonie de la celébration du VII e entrenaire de la Faculté de médecine de Montpellier a été accompagnée de l'Inauguration du nonument de Rabials, Le président de la République est venu assister à ces deux cérémonies, accompagné de plusieurs ministres. La caractéristique habituelle de ce geure de fêtes est l'abondance des discours; on a compté une moyenne de douxe discours par four.

Le vendred! a novembre, à 1, heures, à en lieu à la feaulté de médeciue une réception intime des déligués des Universités étrangères et françaises. A l'issue de cette réunion, s'est tenue une séauce solemnelle de la Société des sciences médicales de Montpeller, dont l'ordre du jour comportait deux conférences historiques. La première a été faite par M. le professeur Gley, du Collège de Prance:
«La véritable physionomie de l'Reole de Montpellier», La seconde par M. Glies, professeur d'anatomie à la Paculté de Montpellier su, te célèbre nantomité le lan

Pecquet, qui fut étudiant au XVII<sup>e</sup> siècle dans cette ville, Le samedi 5 novembre, arrivée de M. le président de la République à Montpellier.

A 14 heures, dans la cour d'honneur de la Faculté, séance solennelle de célébration du VIIº centenaire, sous la présidence de M. Millerand.

Des discours furent prononcés par M. Derrien, doyen de la Faculté, MM. Vires et Porgue, professeurs de ciluique, le recteur, M. Bordet, président de la Faculté, de 
médécine de Bruxcliès, au noun des diélgués étrangers 
qui étaient venus nombreux de tous les coins du monde : 
de Montréal, de Londres, de Barcelone, d'Athènes, de 
Léged, de Bologne, de Stocktion, de Berne, de Genève, 
de Liége, de Louvain, de Varsovie, de Paris et des divers 
centres universitaires français.

Le discours de M. Bérard, ministre de l'Instruction publique, traite du rôle des universités régionales et des conditions de la recherche scientifique. Au banquet offert par le corps enseignant de la Faculté

# VITTEL

# GRANDE SOURCE

## SOURCE HÉPAR

Régime des ARTHRITIQUES Régime

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE
RÉGIME des HÉPATIQUES



EMERY et MORIN

Traitement de la Syphilis

1921, 1 volume in-16 de 200 pages...... / fr. 50



MENTON

"L'HERMITAGE"

MAISON DE CURE CLIMATIQUE

DE GALLOT — COUBARD

Convalescences, Tube digestif,
Etais, asthéniques.

États asthéniques, Maladies de la Nutrition Contagieux exclus ures d'air et de soleil, llydrotherapie, Régimes.

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif que les ferments lactiques seuls

EXTRAITS BILIAIRES

DÉSINFECTION INTESTINALE

Letterature et Echantillons: LABORATOIRE DE THERAPIE BIO.CHIMIQUE, 159 Avenue de 11 715

### NOUVELLES (Suite)

de médecine, M. Derrieu, doyen, puis M. Guibal, député, M. Doumergue, sénateur, et enfin M. Millerand prirent la parole. M. Millerand a rappelé le glorieux passé de l'Ecole de Montpellier.

Le dimauche 6 novembre, M. Millerand a visité l'école des mutilés, qui compte 350 élèves, l'hôpital général, l'hôpital suburbaiu; enfin il a procédéà l'inauguration du monument élevé à Rabelais.

À l'entrée du Jardin des piantes, les massiers des Facultés, puis les professeurs de l'Euiversité en robe, ayant salué le président, un cortège se forma, qui conduisit M. Millerand au pied du mornueurt, hunte stéle que surmonte le buste de l'autreur de Pantegruel, et au pied de laquelle se dresseurt deux figures allégoriques, l'une symbolisant l'Université de Montpellier, l'autre représentant un étadiant de l'autique Faculté étendant le bras vers le maîte, la coupe en main.

Le président du Comité Rahelais, M. Aussel, prit alors la parole, et magnifia en d'éloquentes paroles les souveuirs qu'évoquait pour l'Université de Montpellier le sonnument élevé à la mémoire du plus illustre de secifants. Puis on applaudit un discours du recteur et un discours de M. Bérard, ministre de l'Instruction publique, qui (élétice les étudiants de leur initiative pour l'édification de ce moument à Rabeloument à l'applace.

Eufin, le luudi 7 novembre, M. Millerand a présidé la séance de clôture du X° Congrès national des étudiants de France.

Congrès d'hyglène. - La huitième réunion sanitaire ' provinciale s'est ouverte le 3 novembre, sons la présidence de M. Leredu, ministre de l'Hygièue, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, dans le grand amphithéâtre de l'Institut Pasteur. Le ministre, en ouvrant le Congrès, a prononcé uu discours très applaudi où, après avoir fait l'éloge de l'Iustitut Pasteur et celui de la Société de médecine publique et de géuic sanitaire, organisatrice, chaque aunée, d'une réunion analogue, il a montré la complexité des problèmes dont l'hygiène individuelle et surtout sociale exige la solution prompte. Il a assuré les organisateurs du Congrès qu'il tiendrait compte de leurs vœux e dans les limites de ses ressources budgétaires », annoncé ensuite qu'après avoir pris counaissauce des délibérations de l'Académie de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène, il allait incessamment soumettre au Conseil des ministres le texte législatif qui revise la loi de 1902.

Le Dr Marchoux, président de la Société de médecine publique, a remercié le ministre d'être venu apporter au Congrès l'appui du gonveruement et a montré l'urgence des questions que le Congrès aborde.

Ou a enfiu enteudu les remarquables rapports du professeur COUVELAIRE sur la Lutte contre la mortinatalité; de M=0 Gonse. Boas sur les Dispensaires d'hygiène infantille et les centres d'élévage, et du professeur Léon Brenard sur la. Préservation des nourrissons contre la tubereulose par le placement jamilial.

Dans les séances suivantes qui ont été très suivies, signalons les rapportes de. Il. De DARRÉ sui la Tubersulose et la syphilis du nourrison, de M. le D' DOPTER sui la Vaccination autiliphique obligatoriedans la population civile, la conférence de M. le D' LEVAUTT sui l'Engéphia lité épidémique les rapports de M. HERMES sui la Gréation de states municipaux, de JM. HORNES sui la Gréation de States municipaux, de JM. HORNES sui

Clinique oto-thino-laryngologique de la Faculté de médecine de Paris. — Sons la direction de M. le professeur P. Sientiliau, MM. les D<sup>ai</sup> L. Dupourrainetilia, R. Miñornilla, P. Bonshir-Roy, chefs de clinique, et P. TRUPFERT, assistant, ferout pendant le semestre d'hiver un cours de perfectionnement théorique et pratique, avec présentation, examen et traitement des malades. Le cours commencera le samedig décembre 1921 à 11 heures à l'hópital Larihoisière et continuera les mardis, jeudis et saunedis suivants à la même heure. Il comportera vingt leçons et sera suivi d'un contrs de technique opératoire à l'amphithéâtre d'anatomic des hôbitaux.

S'inscrire à la Faculté de médecine. Droits d'inscription : 150 francs.

Clinique médicale de l'hôpital Cochin. — Sons la direction de M. lo professeur Widar, et de MM. Jamiirana et Abram, agrégés, commenceront, à la clinique médicale de l'hôpital Cochin, à partir du lundi 21 novembre 1921, dos cours avec exercices pratiques. Ces legons auront lieu tous les jours à 14 heures. Deux cours de dix leçons chacun seront faits successivement.

Les cours serout terminés le 13 décembre.

Le nombre des assistants est limité à vingt-cinq.

Objet du cours. — Procédés d'exploration clinique appliqués au diagnostic des maladies.

Premier cours. — 1º Maladies du rein (6 leçous);

2º Procédés d'examen d'un diabétique (2 leçons); 3º Examen du liquide esphalo-raehidien (2 leçons).

Deuxième cours — 1º Maladies du foie (4 leçons); 2º L'hémoelasie et sa valeur elinique (1 leçon);

3º Diagnostie des maladies typhoïdes (1 leçou).

4º Réaction de fixation (2 leçons);

5º Cyto-diagnostie des épanehements pleuraux (1 leçon); 6º Examen du chimisme gastrique (1 leçon).

Le droit d'inscription est fixé à 100 francs pour chacun des deux cours. S'inscrire au Secrétariat de la Faculté

### de médecine les jeudis, samedis, de midi à 3 heures. MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

12 NOYEMBER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 10 h. 45. M. le professeur GILBERT, leçou clinique. 12 NOYEMBEE. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades. Ouverture du cours de clinique médicale infantile par M. le professeur Nomécours, à 10 heures.

### **Eromeine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% = SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.01)

TOUX nerves INSOMNIES SCIATIOUE NEVRITES

43, Beulevard de Port-Royal, PARIS-

# Iodéine montagu

SIROP (0,03) GOUTTES (Xg= PILULES (0,01)

TOUX EMPHYSĖMI ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

- 12 NOVEMBRE.—Paris. Faculté de médeciue, 17 heures, Ouverture du cours de diététique de M. le professeur CARNOT: L'équilibre nutritif, régimes de suralimentation et de réduction.
- 12 NOVEMBRE. Paris, Clinique médicale dell'hôpital Beaujon, 10 heures. M. le professeur ACHARD: Leçon clinique.
- 12 NOVEMBRE, Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médeciu des hôpitaux de Lyon. 13 AU 15 NOVEMBRE. — Bruxelles. Journées médicales
- de Bruxelles organisées par le Bruxelles médical.

  14 NOVEMBRE. Paris. Concours de l'internat de
- 14 NOVEMBRE. Paris. Concours de l'internat de Nanterre.
- 14 NOVEMBRE. Paris. Faculté de médecine. Ouverture des cours de M. le D' Grégorie. (16 heures), de M. le D' ROUSSY (15 heures), de M. le professeur FOUCHET (16 heures), de M. le D' MOCQUOT (18 heures), de M. le D' FITESSINGR (18 heures)
- 14 NOVEMBRE. Paris, Hôpital Laënnec, Service de M. le Dr RIST, à 11 henres, M. le Dr JACOB: Les bacilles acido-résistants.
- 14 NOVEMBRE. Bordeaux. Faculté de médecine. Ouverture du concours pour l'admission de médecins et de pharmaciens à des emplois de médecins et pharmaciens aides-maiors des troupes coloniales.
- 15 NOVEMBRE, Montpellier. Ouverture du concours de chef de clinique gynécologique.
- 15 NOVEMBRE, Marseille. Ouverture du concours pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de Marseille.
- 15 NOVEMBRE. Reims. Ouverture du coneours de l'externat des hôpitanx de Reims.
- 15 NOVEMBRE. Paris. Faculté de médecine. Onverture des cours de M. le Dr Chiray (18 heures).
- 15 NOVEMBRE. Paris. Faculté de médecine, 16 heures. M. le professeur Bezançon: Le méningocoque, diagnostie des méningites.
- 15 NOVEMBRE. Paris. Hôpital Cochin. M. le Dr Can-TONNAT, 14 heures. Ouverture des dix leçons d'ophtalmologie pratique.
- 15 NOVEMBRE. Paris. Höpital Laënice. Onverture des leçons sur les inaladies des fosses nasales et des sinus, par MM. les Dr. Bourgebois, Rist, Valleney-Rahor, Baldenweck et Le Mer, A. Bloch, Verner et Tar-NAUD, à 11 henres.
- 15 NOVEMBRE. Marseille. Ouverture du concours de chef des travaux physiques et chimiques à l'Ecole de médecine de Marseille.
- 15 NOVEMBRE. Nancy. Paculté de médecine. M. le Dr Perrin, agrégé, à 17 heures. Les médications de
- l'appareil eireulatoire.

  15 AT 26 NOVEMBRE. Paris. Congrès de navigation aérienne. Il y a une section médicale. Secrétariat: 9, rue Auatole de la Force.
- 16 NOVEMBRE. Paris. Hôpital Necker, 11 heures. Ouverture des leçous cliniques de M. le professeur Lecture.
- 17 NOVEMBRE. Paris. Ouverture à l'hôpital Saint-Louis du cours de vénéréologie sous la direction de M. le professeur JEANSELME.
- 17 NOVEMBRE. Paris. Faculté de médecine, à 16 henres. M. le professeur Bezançon : Le puenunocoque.

- 17 NOVEMBRE. Paris, Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière), 10 heures. M. le professenr SEBILEAU: Les suppurations de l'oreille moyenne.
- 18 NOVEMBRE. Paris. Faculté de médecine. Cours de diététique, de M. le professeur Carnot, 17 heures. M. le D\* RATHERY: Les vitamines. Régimes carencés et régimes des maladies de carence.
- 18 NOVEMBRE. Paris. Hôpital des Enfants-Malades.

  M. le Dr LEREBOULLET, à 10 h. 30: Glandes endocrines et dystrophies de l'enfance.
- 19 NOVEMBRE. Paris. Faculté de médecine. Cours de diététique, 17 heures. M. le Dr PAGNIEZ: L'anaphylaxie et ses conséquences diététiques.
- 19 NOVEMBRE. Paris. Faculté de médecine. M. le professeur BEZANÇON, à 16 heures : Le streptocoque et l'entérocoque.
- 20 NOVEMBRE. Paris. Asile Sainte-Anne. M. le Dr Laignel, Lavastine, à 10 heures : Iutroduction à la pathologie des instincts.
- 20 NOVEMBRE. Paris. l'aculté de médecine, 9 h. 30. Réunion anunelle de la Société d'ophtelmologie de Paris.
- 27 NOVEMBER. Paris. A l'hôpital des Enfants-Malades et à l'hôpital Necker, ouverture, par MM. Ang. Braca et Jonis Renox, d'un cours sur le diagnostic et le traitement pratiques de la tuberculose médico-chirurricale.
- 21 NOVEMBRE. Paris. Dernier délai d'inscriptiou pour le concours à deux places d'internes femmes à l'assile du Vésinet.
- 21 NOVEMBRE. Paris. Réunion de la commission pour la présentation d'assistants d'électro-radiologie des hôpitaux.
- 21 NOVEMBRE. Paris. Pharmacie centrale des hôpitaux. Ouverture du concours pour la place de chef du laboratoire des produits galéniques.
- 21 NOVEMBRE. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Cochin. M. le professeur Widat. Ouverture des cours pratiques d'exploration clinique.
- 21 NOVEMBRR. Paris. Pouponnière du Camouflage (8, rue de l'Atlas). Ouverture du cours de puériculture de M=0 le Dro MULON.
- 21 NOVEMBRE, Lyon. Ouverture du concours de médecin des hôpitaux de Lyon.
- 21 NOVEMBRE, Bordeaux, Ouverture du concours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'Ecole de médeciue de Limoges.
- 21 NOVEMBRE. Lyon. Ouverture, à l'hôpital Desgenettes, d'un concours pour l'admission de médecins et de pharmaciens à des emplois de médecins et de pharmaciens aides-majors des troupes coloniales.
- 21 NOVEMBRE. Nancy. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomic et de physiologie à l'Ecole de médecine et de pharmacie de Besaucon.
- 21 NOVEMBRE. Paris, Ouverture à l'Assistance publique, service du personnel, du registre d'inscription pour les concours de la médaille d'or de l'internat (année 1921-1922).
- 22 NOVEMBRE. Paris. Ouverture, au Val-de-Grâce, d'un concours pour l'admission à quaranté emplois de médecin aide-major de 2º classe et pour dix emplois de pharmacien aide-major de 2º classe.

### LIBRES PROPOS

#### MÉDECINS SPÉCIALISTES

A l'époque trop lointaine à mon gré, mais bieu récente au point de vue de l'évolution de notre planète, où j'étais étudiant, l'expressiou de spécialiste avait un seus taut soit peu péjoraitif. Les maîtres d'alors avaient encore l'illusion qu'assimiler la généralité des connaissances médicales n'excédait pas le pouvoir d'un cerveau numain, et on avait un certain dédain pour ceux qui, avonant leur impuissance de tout apprendre, er résignaient à limiter leur ambition, et à ne cultiver, pour pouvoir la cultiver mieux, qu'une parcelle du champ de plus en plus vaste de la science.

A la rigueur, on acceptait les ophtalmologistes, les laryngologistes, parce que le médecin tout court. l'«interniste», comme on dit à l'étranger, se rendait bieu compte de sa maladresse à manier l'ophtalmoscope et le laryngoscope, et de son iucapacité au moment d'interveutions opératoires souvent inévitables; mais aucun étudiant avant terminé de bonnes études n'aurait débuté dans la carrière médicale en annoncant qu'il se spécialisait dans le traitement des cardiopathies ou des affections digestives. Quelques charlatans, à l'affût d'une évolution imminente de la pratique médicale, l'avaient fait, et ce précédent, en jetant un certain discrédit sur la spécialité, en détournait la plupart des médecins sérieux.

La situation a bien changé, et on peut prévoir qu'elle se modifiera encore. La science devient si vaste, les procédés d'étude et de traitement de chaque organe si nombreux, si difficiles, lis exigent uue technique si variéc, que nous sommes bien obligés de renoncer à les connaître et à les employer tous, et de « passer la maiu », dans les cas difficiles, à un confrère plus familiarisé que nous avec le maniement de tel ou tel groupe de malades.

Cc que deviendra l'exercice de la médecine et le rôle du médecin de famille, quand les « spécialités » se seront mutiphiées, et quand la nécessité de l'intervention du spécialiste apparatira plus fréquente, il serait intéressant de se le demander, mais telle n'est pas aujourd'hni mon intention. Je n'ai pris la plume que pour signaler, à propos du développement des spécialités, un document curieux, qu'ont eu récemment entre les mains nos confèrers de la capitale.

C'est un prospectus d'un important aumuaire mondain de Paris. La direction nous y informe qu'elle public chaque année uue liste de « docteurs spécialistes », et invite à s'y faire inscrire ceux d'entre nous qui désirent se faire connaître

comme tels. Pour les déterminer, elle a joint au prospectus la liste publiée dans l'ammular de 1921. La plupart de ceux qui l'ont reçue n'y out jeté probablement qu'un coup 'd'œil distrait. Ils ont eu tort. Elle est intéressaure à parcourir : comme tout document où se dévoile un coin de la nature humaine, elle suscite des remarques amusantes, en même temps que quelques réflexions moroses.

Tout d'abord, à sa lecture, on est stupéair du nombre actuel de spécialités réclamant leur place au soleil. Les vieux cadres sont brisés, et leur contenn est eu miettés. Chacun ne reufernait qu'un fragment de la médecine. Les cadres nouveaux ne renferment plus que des fragments de fragments.

La dermatologie constituait avec la vénéréologie une spécialité bien déterminée. Or non seulement on constate, dans la liste susdite, une scission entre les deux branches, mais, chacune d'elles paraissant encore trop vaste, certains médecins se déclarent spécialistes pour le cuir chevelu, pour l'eczéma, pour l'acné, pour la syphilis, pour la seule syphilis nerveuse, pour la blennorragie, pour la goutte militaire, pour la prophylaxie vénérienne I

Même émiettement de la chirurgie, avec des spécialistes de l'orthopédie, de l'appendicite, du caucer, de la tuberculose osseuse, de la chirtirgie esthétique; même mise en pièces de la gynécologie, de la neurologie.

On reste rêveur, quand on voit que des médecins se sont fait inscrire sous les rubriques suivantes (on ne leur reprochera pas d'avoir exagérément élargi leur domaine):

Asthme, auto-intoxication, déplacement des organes chez la femme, impuissance, stérilité, règles douloureuses, formation et retour d'âge, maigreur, hernies, varices, plaies variqueuses, maladies contractées daus l'armée d'Orient (I), femmes à barbe (I).

On n'accusera pas du moins le médecin qui réclame ces dernières de chercher à attirer chez lui les jolies femmes!

Beaucoup trouvent que se spécialiser dans l'étude d'une maladie, c'est encor trop : ils sons su procédé de traitement unique d'une maladie unique, Ainsi on lit dans la liste; Acné (méthode nouvelle) ; stérilité (fécondation); asthme (méthode spéciale de l'auteur); autointoxication (méthode du Dr Combes). Inutile de dire que très nombreux sont ceux qui annon-cent des traitements par les sérums et les vaccins ce sont actuellement mots magiques, qui attirent le malade comme un miroir les alouettes par une journée de clair soleil.

HYPHOSE VERDING SEDATION MERVEUSE

SOLUTION
OU
COMPRIMÉS
Établissements
Albert BUISSON
157, rue de Sévres

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

OF UNION PROPERTY ABORTIVATION

NULLE REACTION

CHUTE TERMIQUE

LABORATOIRE CORTIAL-PARIS-195 Rue de Tunenne-

INJECTABLE



Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les



OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par Jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de SOLUTION

### CONSTIPATION of AUTO-INTOXICATION INTESTINALE



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques

LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

DIABETE

PAIN FOUGERON

AVEC MIE - FRAIS - EXQUIS

Échantillon gratuit à MM. les Docteurs.

37, Rue du Rocher, PARIS

### LIBRES PROPOS (Suite)

Un confrère est spécialisé en « centrothérapie nasale » I Qu'est ceci? direz-vous. Le puuvre Pierre Bonnier, qui fit des travaux intéressants sur les vertiges, finit son existence, à l'effarement de tous ceux qui l'avaient comun, dans la persuassion qu'il pouvait guérir toutes les maladies, en cautérisant des points spéciaux de la nunqueuse nasale. J'espérais, pour sa mémoire, que sa mort aurait amené l'oubli de cette bizarrerie de la fin de sa currière. Hélas! un spécialiste a recueilli sa méthode et traite, en promeannt un galvanocautier dans le nez, les névraliges, le trac (f), l'entérite, la migraine, les hémorroïdes, les affections génito-urinaires, et j'en passe !

A examiner attentivement la liste, dont je viens de souligner quelques traits curieux on s'aperçoit que l'émiettement qui frappe au premier abord, n'est pas toujours réel.

Certains confrères pensent sans doute, comme le poète, que le verre qu'ils ont choisi est bien petit, et ils corrigent ce défaut en buvant dans plusieurs verres, verres très différents d'ailleurs, vous allez en juger:

Un médecin, par exemple, s'inscrit comme spécialiste pour l'anémie, la blennorragie, les bronehes et le poumon, les maladies des femmes, et.... la clientèle russe!

Un autre réclame une compétence spéciale en

aceouchements, maladies des femmes, maladies mentales, impuissance et stérilité, vénéréologie, dermatologie, morphinomanie, et... esthétique (?).

Certains uoms figureut sous dix rubriques différentes!

Vous voyez combien est précieuse la liste de l'anunaire X. Tout homme ou toute femme du monde peut y trouver, quelle que soit 'infacetion qui cause son tourment, le nom du savant qui a consaeré sa vie à son étude, et qui a chance de connaître le seeret de sa guérison.

Mais encore peut-il se rencontrer un malade qui souffre sans savoir la cause de son mal, et qui va se trouver, pour la recherche d'un spécialiste, dans un grand embarras l'Cruelle énigme, dont l'annuaire ingénieux apporte l'imprévue solution. Le malade en question n'aura qu'à s'adresser au spécialiste en « d'aignostic général» à

Ou peut sans doute reprocher à la liste de l'anmaire X que, bien qu'il s'y trouve quélques uoms fort honorablement connus, la plupart de ceux à qui, nous médecins, songeons à faire appel daus un cas embarrassant, n'y figurent pas. On ne peut la considérer comme un tableau exact du monde des spécialistes de Paris... mais, si elle l'étatit, elle serait à coup sûr moins pittoresque, et ie n'aurais pas pensé à la signaler.

G. LINOSSIER,

### LE MÉDECIN ET LA VIE

#### L'HYPOGÉE DU SOLDAT INCONNU

Malgré que eette année le divin Apollon- ait mis ses coursiers au pas et se soit plu à s'attarder en notre ciel, il n'en est pas moins vrai que l'hiver est là, proche, dans la eoulisse, qui attend pour faire son entrée avec le elecur des bronchites et des grippes. J'y songeai, l'autre jour, en passant près de la tombe du soldat inconnu que, comme à l'accoutumée, une foule respectueuse entourait, telle une garde du souvenir se relevant sans trêve. La modeste dalle était, pour l'heure, tout enclose et enfaîtée de fleurs luxuriantes, de fleurs emblèmes qui, coupées. elles aussi, en leur pleine sève, se mouraient dans leur ultime et précieux coloris, 'exhalant leur âme parfumée sur cette humble pierre, sous cette voûte sublime, parmi les rayons d'apothéose d'un soleil couchant, témoignant ainsi de la reconnaissance de ceux qui sout demourés, de leur foi dans la graudeur du sacrifice. Orcomme volontiers l'esprit, par un réflexe naturel, aime à évoquer les contrastes, les oppositions, voire les antinomies qui furent chères à Hugo qui eu tira de si grandiloquents effets, je me représentai la gloricuse pierre aux jours prochains de l'hiver, toujours fidèlement entourée, écertione de sa garde du souvenir, mais, cette fois, enumitouffee, frissonnant et toussant, battue par les quature vents de la gloire qui s'entrecoupent sous la sublime arche. A ce propos, je me rappelai certaine pneumonie contractée, à cet endroit, l'hiver précédent, par un de mes clients, en même temps que la mort récente d'un mien am préfet emporté à la suite de la cérémonie du transfert du cœur de Gambetta. Avec Boileau, je pensai que pour honorer les morts, il n'est nul besoin de risquer la vie des vivants.

Ce culte des morts, eette fidélité du souvenir, douce piété que nous avons héritée de nos ancêtres spirituels, les Grecs et les Romains, je revoyais, dans ma pensée, comment l'homuse l'avait successivement objectivée sous la forme des hypogées chez les Perses, les Égyptiens, et de tumuli, de menliris et de dolmens ehez nos aieux les Celtes. Cette évocation des hypogées, de ces vastes chambres mortuaires ereusées, tantôt dans le sol, tantôt dans l'épaisseur de monuments, comme les pyramides, où le mort repossit dans un sarcophage, entouré de ses objets familier,



# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

# FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGEOSE - RIZHE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

GÉRÉ! LES JAMELET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et échantillons sur demande, m' JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

# ESTOMAC — INTESTIN GA S T R 1 CONTO, Pp-- PARIS, 20, Rus Vassor

GRANULÉ SOLUBLE

Bic. 2. — Phosph. 4 — et Sulfate de Soude 0,50 par c. à c. Une cuillerée à café tous les matins à jeun dans un verre d'eau, de préférence chaude!



E

### ISOL TOILET POWDER

LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantillon, prix spéciaux aux médecins, maternités, crèches, etc., sur demande.

Société des Produits MIRMER. 33. rue Victor-Hugo. Bois-Colombes (Seine)

# APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Breveté S. G. D. G

" SULVA

Déposé

ŕ.

R

I

T

E

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE non gonflée

Mentre ses treis parties : deux poches inféricures et latérales d et 2 et une poche : supérieure et médiane.



Les peches inférieures se gonflent les premières : gráce à l'obliquité de leur grand axe, clies s'insinuent entre les deux brauches des angles coliques et déterminent un mouvement d'ascension du colon transverse et subséquemment de



PELOTE ntièrement ganflès

La peche 3 se genflant après replétion des poches inférieures, soulève et maintient en position normale le gres intestin et

Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales,

Notice sur demande

# BERNARDON 13, rue Treilhard, PARIS (8º)

.

TÉL. : . WAGRAM 67-56

### LE MÉDECIN ET LA VIE (Suite)

par une association d'idées me fit me poser cette question : Pourquoi, au lieu de cette dalle incluse au ras du sol, exposée à l'injure du temps, qui, un jour lointain, je veux le croire, risquera d'être foulée par des pieds, dont l'emplacement glorieux mais dangereux menace, l'hiver, la foule de ceux y venant en pèlerinage, pourquoi n'avoir pas cherché à rendre le culte qui lui est rendu plus solennel, plus grandiose, en creusant, entre les quatre piliers de l'immense arche de gloireun hypogée, où seraient à l'abri des intempéries toutes les manifestations de la reconnaissance universelle : palmes, couronnes, fleurs, en même temps que les douloureux pèlerins du souvenir venus les v déposer? Pitovable spectacle à la vérité, bien capable de donner doublement froid à l'âme, que de voir, par les jours de pluie et de brouillard, ces fleurs pourrissantes, ces couronnes, ces palmes, jetées, entassées sans ordre, sans grandeur! Pourquoi avoir compromis, comme à plaisir. le sublime de cette pensée : l'ensevelissement d'un soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, par la déplorable compréhension de son exécution? Pourquoi n'avoir pas donné à cette tombe symbolique toute la majesté qu'elle comporte? Pourquoi, enfin, n'avoir pas créé un vaste hypogée où reposerait, dans un sarcophage, entouré de trophées et de drapeaux pris à l'ennemi, le corps du soldat inconnu, tandis que sur les murs seraient gravés les noms de nos victoires et ceux de nos villes martyres? Chaque jour une garde militaire d'honneur le veillerait, - il y en a bien une à l'Élysée, — et les foules émues, respectueusement, défileraient avec ordre, descendant par un côté pour remonter par un autre. Et ainsi l'on n'aurait plus ce spectacle qui, quoi que l'on en dise, manque le plus souvent de grandeur. d'une foule se pressant sans cesse, sans ordre, autour de la glorieuse dalle, un peu, hélas! comme il en va dans les rues barrées, autour de l'éventaire d'un camelot. En vérité, ce soldat inconnu qui nous à conservé notre France indemne, nous lui devions une sépulture digne de lui : nous lui avons donné l'Arc de Triomphe, c'est bien le moins | Mais, pour Dieu, encore un effort, et ne le laissons pas, si l'on peut dire, à l'entrée, dans le couloir ; descendons-le dans ce sol de la Patrie qu'il nous a conservé, et cela profondément, comme profond est pour lui notre culte! Cet hypogée devra être pour nous notre temple de mémoire, et dans cette crypte du souvenir, nous pratiquerons à l'aise et avec dignité ce culte nouveau, le culte du soldat inconnu, cela tout comme à l'origine se pratiqua dans des églises souterraines, dans les catacombes, le culte du christianisme naissant.

Tandis qu'ainsi je songeais, le souvenir d'une idée de commémoration à peu près semblable, que j'avais eue après la première bataille de la Marne, me revint en mémoire. Cela se passait au début de janvier 1015. Certain jour que, sortant de mon ambulance, je passais devant le Panthéon, dont, dans la brunie du soir, l'épitaphe « Aux grands hommes la Patrie reconnaissante » sollicitait l'œil, je me demandais, alors : comment et de quelle façon elle pourrait l'être le jour de la délivrance venu? Ayant pénétré dans ce grand temple, ainsi que je l'ai raconté, à l'époque, dans une brochure, Les Tablettes de Gloire, à la vue des vastes murs nus, i'eus une sorte de vision de rêve qui me les fit voir couverts des noms de tous ceux dont les corps bosselaient déià les champs des Flandres, de Champagne et de la Marne. Hélas! nous n'étions qu'en janvier 1915 et aucune conception humaine ne pouvait laisser prévoir l'hécatombe monstrueuse de 1 500 000 vies ! Quand même je pensais bien qu'ils seraient trop. aussi les voyais-je inscrits; plus simplement, selon le mode antique, sur des tablettes: les tablettes de gloire pour lesquelles le parchemin me semblait la seule matière possible ; aussi concluais-je : «Chaque jour couchons sur ce parchemin durable leurs noms et, l'heure de la délivrance, du triomplie venue, réumissons ces feuillets glorieux, enfermons-les en des reliures précieuses et déposons ces tablettes d'immortalité, sous forme de volumes, dans un cénotaphe couronné d'un groupe allégorique, sous la coupole du Panthéon. De cette façon, disais-je, mieux que par des archives de ministères, de mairies, mieux que par des livres d'or épars, ou des plaques votives disséminées. seront conservés à jamais les immortels noms de ceux qui délivrèrent le monde de la barbarie et qui permirent à la France saignée mais régénérée de reprendre sa place à la tête de la civilisation et de marcher vers de nouvelles destinées de grandeur. » Cela, comme le voulait, dès la Renaissance, le plus français, peut-être, de tous nos poètes, le doux Ronsard, lorsqu'il disait :

> Le Français semble un saule verdissant; Plus on le coupe, et plus il est naissant Et rejetoune en branches davantage, Prenant vigueur de son propre domnage.

A ce moment je parlai de ce projet à Maurice Barrès qui l'approuva, puis les années passèrent, plusieurs députés reprirent mon idée, en la modifiant, sans aboutir. Parfin, laissant s'épapriller l'honmage à rendre à nos I 500 000 héros et l'abandomant à toutes les initiatives et entreprises plus ou moins heureuses, on s'en tint à l'unique glorification du soldat inconnu. Idée Prescrivez

# Vez Los Eaux D'ENGHIEN

Souveraines dans le TRAITEMENT A DOMICILE

DES

Rhumes, Laryngites, Bronchites, Affections rhumatismales, Dermatose, Oxyurose,

S'expédient en 1/2 et bouteilles entières

POUR LES ENFANTS OUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

### RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE





# LA SANGLE OBLIQUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES
est une conception

### ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

## DRAPIER ET FILS

BANDAGISTES-ORTHOPEDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Ist)
Téléphone: Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

### LE MÉDECIN ET LA VIE (Suite)

généreuse, certes, culte fort beau, mais qui encore une fois ne rend pas hommage en bloc comme on le devrait à tous ceux qui offrirent. eux, en bloc, leurs poitrines unies contre l'envahisseur. C'est cette glorification, ce culte qu'il nous faut ajouter à celui du soldat inconnu. Et puisque, aussi bien, notre Panthéon est surtout voué à nos gloires civiles, laissons-le-leur, d'autant que celles-ci sont parfois revisables devant le tribunal de l'histoire et la barre des démocraties, et que nul qui y dort n'est sûr d'un lendemain! Restent, pour nos gloires militaires, la Colonne et l'Arc de Triomphe. Ici, je complète mon idée de 1921 de mon projet de 1915 et je dis et conclus : Pourquoi, encore une fois, n'édifierions-nous pas, sous l'Arc de Triomphe, un vaste hypogée où, sous un sarcophage, d'un côté reposerait le soldat inconnu et où de l'autre. dans un cénotaphe, seraient déposés les feuillets de parchemin, reliés, les tablettes de gloire. mentionnant les noms de nos 1 500 000 héros? Aux murs, comme il a été dit, une tapisserie de drapeaux pris à l'ennemi encadrerait les noms gravés de nos victoires et de nos villes martyres Ainsi, sous le grand portique de gloire serait

Et au-dessus de l'immense Paris s'appareilleraient dans le ciel, et l'arche de gloire et le Dôme.

recélant en leurs hypogées tout ce qui fait grande et admirée notre belle France! Voilà le rêve fait, voilà l'idée venue à un modeste médecin passant, ces jours derniers, près de la tombe du soldat inconnu. L'économie en serait facile à établir, si quelque voix de la grande Presse voulaitla prendre à son compte. Au reste, cette grande sœur aurait peut-être intérêt à

créée la grande crypte du souvenir, réplique de

celle où repose, solitaire, le grand immortel.

jeter, de temps à autre, un coup d'œil sur les modestes feuilles de sa benjamine, la « Presse médicale », où ne manquent pas les médecins instruits, lettrés et philosophes qui y sèment au vent leurs bonnes graines, le plus souvent perdues. Que si, d'aventure, celle-ci, comme tant d'autres, ne lève pas, nos glorieux morts ne m'en voudront pas et s'en consoleront en pensant avec Agrippa d'Aubigné, que

La gloire qu'autruy donne est par autruy ravie; Celle qu'on prend de soy vit plus loin que la vie.

PAUL RABIER.



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

CAFÉINÉE

L'ajuvanti plus sir des cures de déchloruration, le reméde le médicament de choix des de déchloruration, le reméde le cardiopathies, fait disparaître plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le cardiaçue.

LITHINGE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se p

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS =



# OPOTHERAPIE INJECTABLES ! SONT ADOPTÉS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

### HYPOPHYSAIRF

DOSAGE: 1: Correspond à le lobe postérieur d'hypophyse de bœuf SUB DEMANDE SPECIALE. Lobe anterieur ou Glande totale

### JRRENA

DOSAGE: 1 . Correspond à 0,910 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT (PESSENTE)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



# TALGOL Granule DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou curonique, etc. Echardillons: BALLOX & O', 13, Boul' de la Chapelle, PARIE

### CURE RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

## BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

### BRONCHO PULMONAÎRES

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES. LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français spérimenté par plus de 30.000 Médeelns étrangu

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE Laboratoires A. BAILLY 15. Rue de Rome, PARIS



# LABORATOIRES

15 et 17. Rue de Rome # PARIS (8º) Tél. : WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

# ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES SUR DEMANDE SVEC TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités

Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques

SUR FROTTIS

Contenu stomacal

Selles Recherches des bactéries VIRRIONS at COCCI

Urines Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches , Etudes , Travaux spēciaux pour MM. les Docteurs . Etudes Anatomo-Páthologiques . Analyses des Produits Alimentaires , Analyses Industrielles

### MALADIES SIMULÉES ET PROVOQUÉES CHEZ LES ANCIENS

### Par le Dr Vincent NICLOT.

La sagacité des linguistes s'est employée avec complaisance autour du mot « poltron ».

« Les anciens étymologistes, dit P. Larousse (I), dérivent ee mot du latin pollice truncus, pouce coupé, paree que, disent-ils, eeux qui voulaient autrefois se soustraire au service militaire se coupaient le pouce. Cette étymologie ne saurait être admise, d'abord parce qu'elle est trop ingénieuse ; en second lieu parce qu'on ne voit nulle part dans l'histoire que des réfraetaires se soient jamais avisés de se couper le pouce. »

La thèse de P. Larousse réunit tous les suffrages contemporains et Littré apporte une opinion conforme : mais il se trompe lourdement en invoquant le témoignage négatif de l'histoire.

La privation du pouce rendait l'homme à ce point iuhabile au maniement des armes que l'on mutilait à dessein des prisonniers de guerre. «Les Athéniens, dit Elien (2), qui leur en fait opprobre, coupèrent le pouce droit à chaeun des Eginètes, de telle manière qu'ils ne pouvaient plus tenir la lance, mais qu'ils étaient en état de pousser la rame, » Ils passaient à la chiourme, Philoelès, qui avait fait décider ees lamentables pratiques et d'autres analogues, prisonnier du Spartiate Lysandre à Ægos Potamos, paya de sa vie en manière de représailles (3).

Ceux qui cherchaient à se dérober d'autre part aux obligations guerrières étaient, au demeurant. en général punis de mort et Charondas (4), le législateur de Thurium, était eité comme avant introduit dans la loi les tempéraments d'une clémenee jusque-là inconnue : il se contentait de les exposer trois jours sur l'agora, revêtus d'habits de femme.

Hippoerate considère que «les peuples d'Asie, soumis à des rois, s'inquiètent plutôt de paraître impropres au service militaire que de s'y exercer » (5).

La discipline grecque ne laissa pas de se relâeher par intervalles et Alexandre savait user de bienveillanee:

« Il avait décidé de renvoyer dans leurs foyers les hommes atteints par la maladie on par l'âge. Euryloque d'Egée s'inscrivit parmi les malades : il fut convaincu de n'avoir aucun mal et avoua alors qu'amoureux de Telésippa, qui partait vers

'(1) LAROUSSE, Jardin des racines latines, Paris, Aug. Boyer

(2) ELIEN, Hist., II, 9.

(5) HIPPOCRATE, Des airs, des caux et des lieux, chap 16.

(3) PLUTARQUE, Lys. Ch. XV .- XÉNOPHON, Helle, II, I, 30. (4) DIODORE, liv. XII, chap. 16.

la mer, il voulait l'accompagner. Alexandre s'informa qui était cette femme : c'était une hétaïre libre. Il lui dit: «Je m'associe à ta passion ; cherche le moyen de persuader Télésippa par ton éloqueuee ou tes présents, puisqu'elle est libre.» C'était l'œuvre d'un chef aimable (6). »

Chez les Romains, dès les guerres italiques, nous relevons des mutilations digitales : C. Vettienus s'était coupé les doigts de la main gauche. Ses biens furent confisqués et il fut condamné par le Sénat aux fers à perpétuité (7).

Sous Auguste, un chevalier romain, qui avait deux fils adolescents, pour les soustraire au service - causà detrectandi sacramenti - leur avait amputé les pouces. L'empereur mit en vente publique - subjecit hastæ - le eoupable et ses biens, mais il fit acheter le chevalier par un de ses affranchis pour le laisser en liberté aux champs (8).

Ammien Marcellin présente un texte encore plus précis : « Le Gaulois est soldat à tout âge... L'habitude locale en Italie de s'amputer le pouce pour échapper au service militaire - munus martium pertimescens - et l'épithète de murcus (poltron), qui en dérive, sont chose inconnue chez eux (o). »

Boisseau (10) eite les pénalités - la marque au fer rouge et le maintieu au service - édictées par Constantin et aggravées par Valeus et Valentinieu. Il aurait pu ajouter que le Code théodosieu, parmi les dispositions touchant les recrues - de tironibus - développe et amplifie ces mesures euvers le « mureus » eriminel, envers la province qui l'a fourni :

« Que quieonque, par l'immonde amputation des doigts, se dérobe à l'usage des armes, n'évite point ce qu'il cherche à éviter : qu'il porte en évidence la marque imprimée du service militaire... Au moment du recrutement, que deux mutilés soient comptés pour un homme sain (II). »

Il paraît expédient de compléter ce chapitre spécial des blessures volontaires de la main par un rapide aperçu des maladies simulées ou provoquées: les meilleures années ne furent pas indenmes: ainsi les soldats d'Attius Varus, devant Curion, lieutenant de César, à Utique, simulèrent en foule des blessures pour se retirer du eamp à la ville (12).

Pisistrate imagina de se blesser superficiellement, lui et ses mulets : il déclara aux Athéniens

<sup>(6)</sup> PLUTARQUE, Alexandre, chap. XLI (Teubner).

<sup>(7)</sup> VALÈRE MAXIME, VI, 3. - MONTAIGNE, liv. II, chap. 25. (8) SUÉTONE, Auguste, chap. 24.

<sup>(9)</sup> AMMIEN MARCELLIN, liv. XV, chap. 12.

<sup>(10)</sup> Boisseau, Des maladies simulées, Paris 1870, p. 5 (4 consulter).

<sup>(</sup>II) Co.le théodosien : De tirouibus. Hadrianopoli, Ann. 381. (12) CESAR, Guerre civile, II, 35.

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE 114

### DE MONTCOURT

49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS MONCOUR

TÉLÉPHONE 114

Extrait de bile MONCOUR

Coliques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

En sphérulines De 2 à 6 sphérulines

dosées à 10 cjar. par jour

MONCOUR Insuffisance rénaie Albuminurie Néphrites, Urémie En sphérulines

Extrait rénal

dosées à 15 cla De 4 à 16 sphérulines par jour.

Myxœdème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délivrent que sur prescription médicale.

s dosés á 5 cigr. hérulines dosées à 35 ofgr. à 4 honbons par jour à 6 sphérulines —

Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie fémin subérulines

dosées d 20 clar De 1 à 3 sphérulines par jour.

MONCOUR

Aménorrhée

tres préparations

MONCOUR Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine Poudre surrénale

Thymus, etc., etc.



Les combinaisons phosphoorganiques du jaune d'œuf, la puissance nutritive de l'extrait de malt, en font un réparateur précieux après COUCHES et OPÉRATIONS

préférence dans du lait ou du lait coupé d'e Peut s'ajouter au café, au thé. au cacao, voire aux bouillies

SE PRÉPARE SANS CUISSON

tillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE

mphysème ronchites Bronchectasies Enhorculose Soviéss Cogueluche etc..

sthmes

TOUTES INVALIDITES 27. RUE CAVENNE\_LYON

hérapeutique Pulmonaire

en Injections trachéales EFFET IMMEDIAT ET DURABLE .

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 9 & S Comprimes.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

qu'on l'avait attaqué, et se fit octroyer la garde dont il se servit pour accéder à la tyrannie (I).

Zopyre se sectionna le nez, les lèvres et les oreilles: il se présenta ainsi aux Babyloniens, accusant Darius de l'avoir mis dans cet état, et livra la ville en traîtrise, par cet artifice qui lui avait eoncilié la confiance (2).

La folie est un copieux chapitre: nous ne retiendrons que David, Ulysse, Junius Brutus, Claude l'empereur,

David est devant le roi Akis. Les serviteurs proclament que Saul en a tué ses mille et David ses dix mille.

« David fut frappé de ces paroles, et il eut une fort grande peur à eause d'Akis, roi de Gath.

« Et il changea sa contenance devant eux et contrefit le fou entre leurs mains ; il marquait les portes et il faisait eouler sa salive sur sa barbe (3). »

Ulysse contrefait l'insensé pour ne pas accompagner les Atrides dans leur expédition : tel est le sujet d'un tableau que décrit Lucieu. « Tous les détails de cette folie simulée sont parfaits, la eharrue, la bizarrerie de l'attelage, l'ignorance de ee qui se passe : il est trahi par sa tendresse pour son petit enfant. Palamède, fils de Nauplias, soupconnant la vérité, saisit Télémaque et menace de le tuer ; il tire son épée nue et oppose une fureur feinte à cette folie prétendue. Le péril de son fils rappelle Ulysse au bon sens, il redevient père et laisse de côté toute dissimulation. » Ovide, Cicéron, qui note le silence d'Homère à ce propos, ont développé ee même thème (4).

Solon voulait élucider une loi qui frappait de mort quiconque parlerait de reprendre Salamine (5).

« A cause de l'édict, il fit semblant d'estre sort de son sens, et fit eourir par la ville un bruit qu'il estait devenu fol... Si se jetta un jour soudainement hors de sa maison, ayant un chapeau sur sa teste- Rieard ajoute que c'est le eostume habituel d'un homme malade, ear Platon, au troisième livre de la République, met au nombre des ordonnances du médecin de tenir sa tête couverte d'un chapeau - et s'en courut sur la place, et montant dessus la pierre dont a aecoustumé de faire les cris et les proclamations publiques, commença à prononcer en chantaut l'élégie qui se commence aiusi:

De Salamine agréable séjour... s Il reprit Salamine.

Quant à Junius Brutus, son frère aîné avait

(1) HÉRODOTE, I, 59. (2) HÉRODOTE, III, 153-60. - JUSTIN, I, 10. - LABERIUS. fragments.

(3) SAMUEL, I, 12 et 13. (4) LUCEN, Sur un appartement, 30. OVIDE, Mét., XII, v. 28. - Cicéron, De off., III, 36.

(5) PLUTARQUE, Solon, V. Trad . Amyot.

(7) SUÉTONE, Claude, XXXVIII. (8) SUÉTONE, Oct. ang. XIX. (0) PLAUTE, Ménechmes, v. 757 et su. (10) SÉNÉQUE, Herc. Olt., v. 430.

(11) PLUTARQUE, Comment distinguer le flatteur d'avec l'amy, ch. VIII. Tr. Amyot.

(12 ct 13) HORACE, P.D. I. 19, v. 18, PLINE, XX, 57, 1. -HORACE, Épit., I, 16, v. 22-3.

été mis à mort par son oncle Tarquin et lui-même – ex industria factus ad imitationem stultitiæ – n'eut la vie sauve qu'en feignant l'imbécillité : de là le surnom de Brutus. Il partit à Delphes avee les Tarquin, qui s'en faisaient un jeu plutôt qu'uue compagnie, et offrit au dieu une baguette d'or enfouie dans une corne, emblème de sa propre formule. « Le pouvoir, dit l'oracle, appartiendra à qui baisera le premier sa mère. » Ou sait que Brutus se laissa choir à l'arrivée et donna un baiser au sol maternel. L'imbécile allait révéler tous ses movens (6).

Claude prétendit en avoir avi ainsi sous Caligula : un libelle parut, la « Guérison des sots », où il était démontré qu'on ne peut feiudre dans eet ordre d'idées (7). Suétone rapporte encore autre part qu'on trouva près du lit d'Octave Auguste un valet de l'armée d'Illyrie, armé d'un couteau de chasse : on ne parvint pas à décider, même par la torture, si son esprit était réellement atteint (8).

Les troubles mentaux survenant spontauément témoignaient le plus souvent, aux yeux des anciens, d'une influence divine : fanaticus, lymphatus ou nymphatus, attonitus, lunaticus, larvatus, cerritus : Cerès, Apollon, Diane et les dieux mineurs vous enlevaient volontiers la raison, sans préjudice des étiologies humorale ou toxique Dans une comédie de Plaute, un des Méneelmes est amené, en une scène fort documentaire, à accepter de plein gré et même à exagérer le rôle d'aliéné qu'on lui attribue (a).

Il u'est jusqu'à Hereule que sa femme Déjanire u'ait accusé, comme un noble acteur, de se donner le masque des grandes fureurs, en vue de belles conquêtes féminines (10).

L'adulation invite à copier les infirmités du maître : « Les familiers de Platon contrefaisoient ses hautes espaules, et eeux d'Aristote son bégavement, eeux du roy Alexandre son ply du eol et l'aspérité de sa voix (II) Comme les flatteurs de Dyouysius, qui ne voyoient presque goute et faisoient tomber les plats de dessus la table pour dire qu'ils avaient mauvaise veuë. »

«Si j'étais pâle, s'indigne Horace, ils boiraient l'exsangue eumin pour me ressembler (12), »

Les maladies générales sont simulées ou dissimulées. Les sots rendent leur mal ineurable en le caehant, par fausse honte : il s'agit pour Quinetius de la fièvre (13). (6) TITE-LIVE, I, 56.



ACTION SURE

Le Sel de Hunt véalue l'Alcella-Typ. pécialement despré à la Thérapeutique Gartique. Mulgré a merprenante efficacité, il ne contient ni oplum, ni codéme, ni cocaine, ni austience toujque ou alcaloidique accompate i dans les crises doudourcuses de Thyperchio-conque; dans les crises doudourcuses de Thyperchio-conque; dans les crises doudourcuses de Thyperchio-conque accompany 
Envoi gratuit d'échantillons de

SEL IUNT

à MM. les Docteur pour leurs Essais Cliniques ABSORPTION AGREABLE

La Sal de Huin eas "frighte", "east-hêre qu'il se délité dans l'eve en donnant, après agritation midnante, une dilution homogène de peudres impalpables. On doit, en gierdint, utilière ces avantage qui en assure l'action uniforme (passement cattainnt) sur la enquesses s'emocièle. Cepsedant, pour des troubles lègers de la Digevition ne nécessitant que de fabiles des la la dispersant de la la companie de la companie de la production de la companie de la companie de la production de la la companie de la companie de la dispersant de la companie de la companie de la dispersant la dispersant la companie de la dispersant la

INNOCUITÉ ABSOLUB

EMPLOI AISÉ

DÉPOT GÉNÉRAL DU

TTTT T

LABORATOIRE ALPH. BRUNGT 16. Rue de Boulainvilliers, Paris (16')

**3989999999999** 

# Grippe,

Pneumonie et toutes affections

fébriles.

Toujours traitées avec succès, dans leurs formes asthéniques surtout, par le

### PHYTINATE de QUININE.

dont on connaît l'activité, la bonne tolérance, les effets toniques et reconstituants.

Quin. 57 0/0 & Phosph. 12 0/0.

Laboratoires Ciba
O. ROLLAND

1, place Morand

LYON

Notre 6ther glycGro=gaïacolique soluble

LE RÉSYL

Antiseptique pulmonaire cicatrisant Sirop, Comprimés, Ampoules

# VARIÉTÉS (Suite)

Cœlius se dit goutteux, pour éviter les corvées mondaines, mais - quantum cura potest et ars doloris - il le devient réellement.

L'amour-propre s'en mêle : c'est d'une fièvre imaginaire que souffre Zoïle, pour intéresser à sa personne.

La gourmandise conseille à Tongilius de prendre l'habitus de l'hémitritée et provoque chez Parthénopée une toux complaisante : elle y gagne le miel et les pignons doux, les pâtisseries et ce qui calme les enfants.

« Non est hæc tussis... gula est (1). »

Aristophane, qui doit donner la réplique à Pausanias, dans le Banquet de Platon, se donne le temps de réfléchir par un hoquet oratoire (2).

Enfin la ruse amoureuse invente l'amie malade -fallax ægrotat amica - et se sert de sa couche : elle réclame les eaux de Sinuesse pour une hystérie, dont elle a vu les appétits tellement exigeants qu'elle demandait à l'époux vieux et déficient de céder sa place à un vigoureux thérapeute (3) :

Les affections oculaires ont prêté à de nombreux subterfuges: Perse, enfant et écolier, se

Et sieri quod jam non facit, ipse sinit:

(I) MARTIAL, VII, 39; II, 46; XI, 86. (2) Banquet, ch. XI, p. 155 (Teubner).

(3) OVIDE, Art d'aimer, ch. III. p. 278, éd. Garnier. - MAR-TIAL, XI, 7; XI, 71.

dérobait en s'humectant les yeux des sucs de l'olive

Appien raconte que Geta, au cours des proscriptions des triumvirs, sauvé par son fils, se grima et se colla une membrane sur un œil : quand, la paix assurée, il la retira, l'œil avait cessé de voir (a).

Dans un dialogue de Cicéron (5), intéressant d'autre part, sur le rire, César s'exprime ainsi :

« Métellus, faisant une levée de soldats, m'avait mis du nombre ; je lui parlai de la maladie de mes yeux et le priai de m'effacer du rôle. « Tu ne vois donc rien? me dit-il, --- Pardonne-moi, lui répondisje, je vois de la porte Esquiline ta maison de campagne», laquelle était, paraît-il, d'un faste outrecuidant. »

La littérature médicale, de son côté, n'est pas restée muette. Il nous reste de Galien (6), l'illustre médecin des Antonins, un court exposé sur « la manière de convaincre les simulateurs ». « De nombreuses raisons amènent à simuler la

maladie; il semble - et le public estime - que c'est une des attributions du médecin de découvrir la vérité dans les cas de cet ordre. » Le praticien

(4) PERSE, Sat. III, v. 44. - Appien, De bello civili, liv. VI, ch. 42.

(5) De oratore, liv. II, ch. 68.

(6) Edition Gottlob Kuhn, tome XIX, page 1.

# BORAT

VELLES PRÉPARATIONS

a. Monobromisovalérylurée

HYPNOTIQUE ET SÉDATIF

Procure un sommeil tranquille, sans aucun effet secondaire fâcheux.

Pose Hypnotique; \$ a 3 comprintés avent le coucher. D se Separive: ½ ou i comprinté au repas. Forme: Tubes de 12 comprintés à 0 gr. 30.

# Diéthylisovalériamide

ANTISPASMODIQUE

Mêmes propriétés que l'essence de valériane. Activité constante. Tolérance absolue. Absence d'odeur.

Doses 4 a 8 nurles var jour en 2 ou 3 fols, au milleu des rapes. Foams: Flacon de 75 parles dosees « a gr. 65.

AcétyItanin

ANTIDIARRHÉIQUE

Libérant se niement dans l'intestin le taniu à l'élat naissant, le TANAGÉTYL est le traitement de choix et complètement moffensit des distribées de toute nature du nourrisson aussi bien que de l'adulte. Doses; Nourrissons; 1 a 2 comprimés par 24 heures Enfants et Adulte. 1 à 3 comprimés par do Forms: Tubes de 20 comprimés a 0 gr. 25.

Mono-salicyl-glycérine LINIMENT ANTIRHUMATISMAL

Complètement inodore. Traitement externe des affections rhumatismales,

pleurites, etc., en badigeounages loco dolenti. A substituer dans tous les cas au saliculate de méthyle. Fonus: Liniment de Salicerel a 20 %, en flacon de 50 ce

Pharmaciens de 1º classe. - Fournisseurs des Hôpitaux - y 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. - Usine à MASSY S. et-O.) 4567

Traitement TUBERCULOSE

PULMONAIRE GANGLIONAIRE VISCERALE ET CUTANÉE

Par le



A BASE DE SELS ORGANIQUES DE TERRES RARES préparé sous le contrôle scientifique de A. FROUIN,

Hyperleucocytose durable

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberçuleux

ERE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS

DOSES 1

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc, d'une solution à 2 % de sels.

COMMUNICATIONS : 1646 Biologie ; 1912, 29 Mai 1920.— Académio de Médecine : 2 Mars 1920, 6 Avril 1920, 15 Juin 1920.— Académio des Sciences : 14 Juin 1920 Thèse Bictons — Thèse S. Guerouin 1920.

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIERE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS



USAGE EXTERNE: STANNOXYL LIQUIDE, BAIN, POMMADE, GLYCÉRÉ, GAZE

# VARIÉTÉS (Suite)

distinguera le phlegmon, l'érysipèle, l'œdème provoqués des localisations analogues de cause interne. D'aucuns s'ouvent au préalable une veinule gingivale et la sucent à propos pour faire croîre à un crachement de sang. Le délire, les douleurs les plus diverses sont parfois en cause.

Une première observation personnelle relate l'aventure d'un homme qui désirait ne pas assister à une assemblée et s'est excusé au prétexte d'une colique inexistante, comme il en fit plus atrad l'aveu. Quoique doullet et pusilianime, il refusait de se laisser traiter et de prendre certain erbitaint en plui peut ej ouurs auparavant, l'avait soulagé d'une vraie colique. Aucun des antécédents habituels d'indigestion ou de refroidissement ne se retrouvait dans l'anamelse, et le mal s'était terminé avec sa cause, l'assemblée redoutée.

Il convient de joindre à l'expérience du métier, dit Galien, « ce que l'on appelle le sens commun, qui, pour être commun à tous, est parfait chez bien peu, et qui facilité en toute conjoncture ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire ».

La seconde observation présente un esclave, qui souffre des deux genoux : le maître, qu'il accompagne d'habitude, doit se déplacer. Le cas est suspect : on cherche la femme aimée et on la trouve. Le gonflement est considérable, mais l'impression clinique est celle d'une lésion due au thapsia. Il n'y a dans le passé ni coup, ni entorse, ni effort, ni cause interne, pléthore, erreurs de régime. Quand il s'agit de préciser la vaniété de douleur, le sujet tarde, hésite, se contrellit. Enfin l'application de srafraichissants\*, qui efit aggravé un vrai pliègmon, soulage mpidement.

Cette discussion logique, à la lumière de l'expérience technique, conduit souvent au diagnostic des fortes douleurs simulées.

Le peu d'intensité du symptôme est presque affirmé par l'euphorie du sujet : le vrai malade s'agite, change de place; il est prêt à recevoir et à demander tout secours qui allégera son mal. Une douleur faible ou nulle est rebutée par la thérapeutique, le long jeûne, les drogues désagréables; aussi, devant les fortes douleurs, quand le doute s'éveille, on proposera semblables moyens: les incisions, les cautérisations, la diète des liquides et des solides; elles cèdent alors volontiers.

L'expérience nous montre encore dans les douleurs intenses des malaises généraux, le refroidissement des extrémités, la pâleur, les sueurs froides, l'irrégularité du pouls, en général « petit et obscur ». Galien, autre part (1), le décrit comme

 GALIEN, même édition, t. VIII, p. 474. Des différents pouls, ch. XII.



## VARIÉTÉS (Suite)

« rapide » et, suivant la véhémence ou la durée de la cause, plus ou moins « fort et dense ». Ouant à la respiration, elle devient « petite, leute et dense » (I).

(r) Galien, même édition, t. VII, p. 849. De la dyspuée, I. ch. x.

« Le siège de la douleur doit répondre à celui habituel suivant la partie affectée. Ici elle s'étend au loin, là elle est comme fixe et adhérente; parfois elle est pulsatile ou gravative ; ailleurs elle provoque des troubles digestifs, du vertige, »

Les acquêts et les conquêtes de la science contemporaine ont peu ajouté à la méthode elle-même.

#### REVUE DES CONGRÈS

XXXº CONGRÉS DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DE CHIRURGIE

Strasbourg, 3-5 octobre 1921.

Première question. - Traitement de l'épilepsie consécutive aux traumatismes craniens, - MM, H, BILLET et Ch. Lenormant, rapporteurs. -- Il s'agit d'une séquelle de guerre fréquente dans les proportions de 10 à 20 p. 100 des blessures du crâne ; question complexe dont les auteurs étudient tour à tour les formes ciéniques, les conditions d'évolution, les indications thérapeutiques, la technique de l'intervention et ses résultats immédiats ct éloienés.

MM. Billet et Lenormant indiquent les causes variées et le caractère clinique polymorphe de l'épilepsie traumatique. Tout traumatisme cranien, ouvert on fermé, limité ou étenda, peut engendrer, dans un délai plus ou

moins bref, des accidents épileptiques. Ils exposent le divers aspects cliniques, les facteurs qui conditionnent l'évolution de l'épilepsie traumatique, l'évolution ellemême. Les indications thérapeutiques dépendent des signes locaux, de l'évolution et de la forme clinique (date du début, fréquence des crises, des échecs opératoires, du traitement médical. Onant à la technique de l'intervention, les auteurs selimitent à l'étude de la trépanation, senl traitement rationnel. Ils étudient successivement les questions concernant l'anesthésie générale ou locale (technique de De Martel), l'hémostase temporaire (suture de Haidenain, bande hémostatique, sympathectomie péri-carotidienne interne de Leriche), l'ouverture du crâne (où et comment la pratiquer et que faire en présence des lésions?), le traitement des lésions rencontrées, ce qu'il faut faire en l'absence de lésion macroscopique nette, le traitement de la brêche durale, de la brêche cranienne, Voir la suite à la page X.



Laboratoire de BIOLOGIE appliquée 54. Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Téléphone : Elysées, 36-64, 36-45 H. CARRION & CIE Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

# LEVURE CARRION B 17

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Pari

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

les soins post-opératoires, et enfin les résultats de l'intervention (mortalité opératoire, valeur thérapeutique de l'opération, etc.).

Ce minutieux rapport, concernant les seuls cas où la relation entre le traumatisme et l'épilepsie est induscutable, donne lieu à la discussion suivante:

eutable, donne lieu à la discussion suivante :

M. Béhague, de Paris, invité du Congrès, auteur

des alichistes et neurologistes à Luxembourg, signale quelques points sur l'epilepsie traumatique avec des alichistes et neurologistes à Luxembourg, signale quelques points sur lesquels il diffère d'opinion avec les rapporteurs. Se basant sur son expérience de plus de , ooc oas, il déclare que le temps de latence est exceptionnellement supéri.nr (3 p. 100 euviron) à dix-huit mois; anssi pent-on pratiquement admettre qu'un blessé qui, passé dix-huit mois, n'a pas présenté de manifestations comitiales, n'en aura vraisemblablement jamais.

Il importe, selon lui, de distingent deux classes d'épilepie: 1º les épliépsies siègles, en évolution ; 2º les épliépsies duanbles, correspondant à des lésions stabilisées, qui comprenant des eas o'l hiterevention est indiquée et d'autres où l'opération est plus qu'inutile. Les épileptiques sans traitement ne sont pas forcément vouts à l'aggravation de leurs accidents. Il n's q ass lieu de tenter une opération chirurgicale en cas de plaie endphalique ou méningée ayant enturals l'épinepie, même dans le but d'extraire un corps étranger intracérébral jusqu'alors bien toléré.

M. MUSKENS, d'Amsterdam, considère comme rare l'épilepsie dans les traumatismes de la pratique civile. Il estime qu'il convient de ne parler de succès qu'après sept ans d'observation.

sept ans d'observation.

M. P. Allessandri, de Rome, par contre, estime utile de réparer les brèches ossenses.

M. DELAGENIÈRE, du Mans, envisage seulement la question de l'ostéoplastie: hormis les cas d'infection, il y a recours suivant sa tcelmique des greffes ostéopériostées libras.

M. Lericus, de Lyon, après avoir, partune observation, montré les rapports de l'épilepsie des commotionnés avec l'épilepsie traumatique, indique les résultats, favorables, dans l'ensemble, de ses interventions dans l'épilepsie traumatique. Le sposs ess édées sur les canses de l'affection qui serait due à l'organisation fibreuse d'un foyer de contusion cérébrale, esquilles et corps étrangers n'agis-sant que par la réaction névroglique très lente qui's es fait autour d'eux. La crise est déterminée par deux facteurs : 1º facteur vasculiair ; 2º facteur l'auculiair ; 2

M. T. DE MARTHE, de Paris, a eu l'occasion d'examiner directement le cerveau avant, pendant et après me cris il l'a vu avant la crise pâle et ratatiné, puis ronge et tendu pendant la crise, enfin revenant lentement à la mornale, la criste etnninée. Il ne peuse pasque decette observation on puisse conclure que la crise est due à un spassue vascnalaire. Il ne croit pas davantage à me infilience particulière de la tension du liquide céphalo-rachidien. Il remarque ensuite que toute opération sur un épileptique est suivie d'une amelioration passagère, ce qui explique les résultaits contradictoires souvent signalés. Cette amélioration justifie les interventions. Mais se qui importe surtout, é est le traitement préventif, l'opération drâte anssiété après le tranualesme. Il rappelle la tech-

nique qu'il a suivie dès 1915: malade assis, anesthesis loealement, cranistomie large et lavage à l'eau chande pour balayer les esquilles et les petits corps étrangers, fermeture sans drainage après dédoublement de la peau et de l'épicraie pour obturer la perte de substance. Dans l'épilepsie aucienne, sa technique est celle indiquée par les rapporteurs, mais il fait l'abaltoin définitive du volet osseux. Il a pratiqué sans succès définitif mais avec apparence de guérion primitive l'excision du centre d'elipelogène. Il n'est pas ennemi de la cranisolpastic.

M. PEUGNIEz, de Cannes, confirme les conclusions des rapporteurs.

M. DUVINGERY, de Bordeaux, considérant seulement le traitement de l'Épilepsie jacksonienne consécutive aux fractures de la table interne du crâne avec enfoncement l'éger de la table externe par projectibles de guerre et se basant sur six observations, conclut « qu'en présence de lésions légères de la table externe, l'exploration sanglante est argente et la trépanation nécessaire. Si l'épilepsie apparaît plus ou moins tardivement, après la blessure non traitée primitivement, l'intervention chirurgicale s'impose et le résultat thérapeutique à espérer sen d'autant plus favorable que l'opération se rapprochera du début des accidents contituanx ».

Le pronostic des lésions étudiées est plus favorable ehez les blessés de guerre que ehez les civils.

M. R. GAUTHIER, de Luxeuil, insiste sur l'importance du traitement prophylactique; d'une façon générale, il estime qu'il faut s'attacher à la reconstitution de la dure-mère.

M. Paul DELDET, de Paris, estine que l'infection a un rôle espital dans la genées des crises; aussi l'excision large des parties souillées et la suture primitive de la plaie cranienne sont-elles le méilleur préventif de l'épilepsie. Il a pu suivre trois de ses opérés qui furent nettement améllorés par l'robration.

MM. MARQUIS et ROGER, de Rennes, pensent que l'intervention u'est pas indiquée en cas de corps étrangers profondément situés, de cicatrices cortico-méningées plongeant comme un coin dans la substance cérébrale et d'infection larvée querévêle l'exament du liquide céphalorachidlen. On pent avoir recours alors à la ponction lombaire et à l'ionisation iodurée calcique.

M. I. ROCHER, de Bordeaux, a pratiqué cinquantetrois cranioplastics dont quelques unes pour épilepsic traumatique où il la croit indiquée.

M. H. BRODIER, de Paris, a assisté autrefois Reclus dans ses opérations pour épilepsies essentielles graves : chaque fois il a vu le cerveau conleur hortensia. Plusieurs fois, l'intervention a été suivie, de grande auxilioration.

MM. Robert Didier et Michel Regnard, de Paris, rapportent des observations montrant l'amélioration de l'épilepsie traunatique après l'opération.

M. Annaud, de Saint-Etienne, relate six observations et rappelle qu'un des premiers, il a ouvert la dure-mère pour évaeuer une hémorragie sous-dure-mérienne, et disente ensuite les indications de l'intervention dans l'état de nut

M.Ch. Lenormantne eroit pas que, dans l'état actuel des choses, on puisse arriver à des conclusions plus précises que celles dont il est l'auteur avec le co-rapporteur.

Dr G. FERRY (de Strasbourg).

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode qui annule totalement ses effets toxiques ;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

#### XXIº CONGRÈS D'UROLOGIE

Strasbourg, 3-5 octobre 1921.

De l'agesthéste en chrurgie urinaire. — Les rapporteurs, MM. CRUNASSUS et RATHENS, étudient successivement les anesthésiques généraux (chloroforme, éther, chlorun c'éthyle, protoxyde d'arobe) avec ou sans adjonction de stupéfants ou d'excitants (morphine, chloral, scopolamine, enfoime, adrenailne, spartielles. Les anesthésiques généraux, que les anatgésies partielles. Les anesthésiques généraux, que les auteurs examinent comparativement, s'éliminent surfout par la voie pulmoquire; tandis que les anesthésiques locaux s'éliminent essenticlement par les reins, et si ces organes sont plus ou moins imperméables par lésion, les risques d'intoxication générale sont plus on moins grands. Ces auesthésiques locaux doivent être employés aux doses manighales a éderminées par l'expérience.

M. Hogge, de Liége, appuie par des observations persanuelles l'avantage du protoxyde d'azote, en procédant, avant l'anesthésie, à l'examen des urines et à la recherche de l'azotémie.

M. GAYRT, do Lyon, est pour la rachianesthésie par. la novocaïne, chez certains urinaires, notamment pour la prostatectomie et la cystotomie.

M, Jean Di Sahiffi, de Bruxelles, estime que, pour les interventions sur les reins, l'anesthésie générale, bien maniée, convient le mieux, tandis que pour les cystotomies, hydrocèles, varicocèles, phimosis, c'est l'anesthésie locale par infiltration qui est le procédié de choix.

M, Dors, de Páris, a employé dans 2 cas de prostatectomie l'anesthésie générale prolongée au chlorure d'éthyle goutte à goutte, avec des résultats très satisfalsants.

M. Microix, de Paris, rapporte sei impressions actuelles dans le choix de l'anesthésique, bien des conditions; interviennent; tout d'abord la gravité de l'anesthésie avec les morts opératoires on très rapides; et il semble ben que le protoxyde d'azote n'en soit pas exempt; ensuite la facilité que cet anesthésique donne pour l'opération (et cela n'est pas négligeable, une opération rapide est moits grave); c'est pourquei le protoxyde n'est pas d'avorable pour la faille sus-publienne, ol la résolution abdominale est nécessaire, o'est aussi pourquoi on ne doit par sejeter la rachianesthésie qui seule permet d'attémur la sensibilité de la veasje pour la cystoscople et qui facilité a provalaterour par voic hauter.

Il fant eufin cousidére l'action de l'amesthésique sur le foielet aur le réul pour les opérations urologiques. L'auteur: a fait l'examen de l'arrée sanguine avant et après un certain nombre d'opérations. Après l'amesthésigénérale, elle anguente toujours plus avec le chloroforme qu'avec l'éther, et plus chez les urhantres que dans la chirurgie générale : après la rachienesthésie à la stovaine un à la novocaine au contraite, cette augmen tation d'urée n'a été observée que dans la moitié des cas.

M. REYNTRA, de Marseille, rejette l'anesthésie genérale par le chloroforme et eslle par l'éther. Il recommande le mélauge aleo-l'chloroforme-éther, qui neutralise les inconvénients respectifs de l'éther on du chloroforme, M. ABADIR, d'Oran, recommande l'aption préventive des injections de caféine, contre les troubles dépressifs causés par la rachistovamisation.

M. BRONGERSMA, d'Amsterdam, réserve l'anesthésie partielle aux eas où l'anesthésie générale est formellement contre-indiquée. Il fâtt une demi-leure avant l'opération une injection de scopolaminme-morphine. L'anesthésie générale débute par le chlorure d'éthyle et est continuée par l'éther.

M. Le Clare-Dandov, de Bruxelles, expose une méthode d'anesthésis générale qui lai a réussi dans 150 eas, Due heure et quart avant l'opération, le patient reçoit une injection de dionin-hérôine-morphine et bromby-drate d'Hyoseine. L'anesthésic est complétée après une heure et quart par un mélange comportant; chloromorme, éther et chlorure d'éthyle (ca, 20 et 10 grammes),

M. GAUDY, de Bruxelles, depuis un au, s'est consacré à l'étude de la rachianesthésie. Ses résultats, à part quatre

ou einq eas, ont été excellents.

M. GAUTHIER, de Lyon, emploie l'éther combiné on non au chlorure d'éthyle dans toutes les anesthésies grandes et moyennes. Dans les cystoscopies difficulea, il hui préfère la rachianesthésie avec 5 centigrammes de

M. Cu. Perrier, de Genève, rapporte 114 prostatectomies dont 98 faites sous anesthésie parasacrale, Les résultats sont bons dans la plupart des cas.

M. LE FUR, de Parls, donne la préférence au chlorure d'éthyle donné goutte à goutte. Pour les grosses opérations, le mélauge suivant : chlorure d'éthyle, 40 grammes ; éther, 20 grammes; chloroforme, 10 grammes.

L'anesthésie locale doit être employée toutes les fois que faire se peut;

M. JEANBRAU, de Montpellier, trouve à la rachianesthésie des avantages considérables.

M. Escat, de Marseille, utilise, depuis dix ans, la rachianesthésie pour l'urologie sous-ombilicale ; il est fidèle à l'éther pour la chirurgie rénale.

Il a utilisé pour l'anesthésée lombaire, la cocaine, la novocaine, la syncaine et considère la stovaine comme plus nocive que les autres anesthésiques pour la cellule nerveuse. Il associe à la solution de cocaine un stimulaut cardiaque comme la paréine.

M. HINTZ-BOVER, de Paris, Insiste sur les avantages du protoxyde d'arote chez les urhaires, à condition de se pas l'utiliser chez les hypertendus et pour la néphro-lithatomie, et de l'associet toujours à la scopolamine, qui d'vite de recourir le plus souvent à l'adjourction d'un peu d'éther ; un eutre point important est d'attendre suffisamment longtemps avant de commencer aucunq manœuvre, temps qui doit être encore prolongé lors- any fon fait une intervention non annelaute.

M, Pastman, de Paris, cherche, vu qu'nn auesthésique est toujours dangereux, à cu denner le minimum et du moins noeif, en préférant, conséquemment, l'amesthésiq locale.

Ulcère simple de la vessie, --- M. RÉYNARD, de Lyon, apporte une observation.

M. LE PUR rappelle qu'eu 1900, dans sa thèse, il a étudié trois formes de l'ulcère simple de la vessie, correspondant aux diverses ulcérations de l'estomac.

Un cas de purpura vésical. — M. VILLEMIN, de Nice, rapporte un cas de purpura vésical chez une femme de

# STRYCHNA L LONGUE

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par ce P. LONGUET 60, rue des Lombard.

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANEMIE . TUBERCULOSE

TRICAL CINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT + LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNES



ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITORITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

SE VEND C
TRICALCINE PURE

STANDARD SE CANDILLE ST CANDILLE
TRICALCINE CHOCOLATÉE

Pulparée spécielement pour les Educes
TRICALCINE

Midigleristet
Advisiblet

Advisiblet

appliement

appliement

ACIDE THYMINIOUE -

UROTROPINE

LYSIDINE

DIATHESE URIQUE

Lithiroture et Echapitions . LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMBQUE 189, Avenue de Wagram. PARIS

## REVUE DES CONGRÈS (Sutte)

einquante ans, atteinte depuis une trentaine d'années de crises de cystalgie se reproduisant à intervalles assez éloignes, avec douleurs et hématuries terminales.

M. André Bœccent, de Strasbourg, a observé un cas de purpura vésical chez une jeune fille de vingt ans atteinte de pyélite typhofdique. Une cystoscopie pratiquée trois semaines plus tard permit de constater le retour à la normale de la muqueuse vésicale.

Un cas de péricysite consécutive à une cystostomie pour corps étranger de la vessie. — M. Pasquereau, de Nantes.

Rétention et hystérie. Constitution d'un volumineux apporte l'observation d'un diverticule vésical.— M. le médecin-major ROUSSILIZ. apporte l'Observation d'un diverticule vésical développé en sept mois chez un tirailleur algérieu à la suite de rétentious successives, rétentions survenues chez un névropathe à la suite d'un traumatisme dans le voisinage de la région uropéritale.

Présentation d'un nouveau cystoscope. — M. Pas-TRAU présente un nouveau cystoscope français (cystoscope simple, cystoscope à irrigation, cystoscope à cathétérisme urétéral simple ou double.

M. HEITZ-BOYER rappelle qu'il a préconisé, dans un mémoire antérieur, deux des perfectionnements proposés par M. Pasteau.

Cancer consécutit à une cystite prolongée. — M. Pas-TEAU rapporte une observation de caucer développé dans une vessic au cours d'une cystite prolongée, et mation et le développement ultérieur des néoplasmes vésicanx.

Prostatite après la prostatectomie (prostatite restante).

— M. Ch. CAUTHIER décrit sous ce nom l'inflammation chronique du reliquat de prostate laissé par l'énueléation des adénomes.

Conduite à tenir dans, le traitement des prostatiques rédentionnistes incompliets et distendus. — M. Pastrua. V considère que, chez les distendus, la cystostomie est de beaucoup préférable à tout cathétérisme; elle assure le repos vésical et devient aiusi le meilleur moyen d'éviter à la fois le saignement et l'injection.

La suture précoce de la vessie après la prostatectomie sus-publenne. — M. Viannav, de Saint-Etienne, propose de pratiquer la suture précoce de la vessie deux on trois jours'après la prostatectomie.

La simplification de la prostatectomic sus-publenne.— M. PASTRAU insiste à nouveau sur les avantages de la prostatectomic en deux temps qui permet d'opérer dans de bonnes conditions nombre de malades 'autrement inopérables. Il souligne la technique opératoire.

Traitement du cancer de la prostate par le radium.

M. Dissons, de Paris, a, depuis 1908, appliqué le radium au traitement du cancer de la prostate chez quarante-quatre malades. Il eu 12 guérisous, 13 améliorations persistantes, 11 citats stationanirs, 6 aggravations Les guérisons out été accompagnées de la dispartition de tout sigue local et fonctionnel. Le procéd de choix paraît être aujourd'hul l'lucision périnéale permettant d'implanter nutbodiquement les aiguilles radiffères.





Produit créé dès 1894 dans les laboratoires de la Maison ADRIAN et Ci et depuis imité par les Allemands sous divers noms

FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUE



FROUSSARD

# Le Traitement de la Constipation

3º édition, 1922, 1 volume in-16, 96 pages......

HERZEN

# Guide formulaire de Thérapeutique

11º édition. 1921, 1 volume in 16. . . .

# Traitement des Psychonévroses

Par la rééducation du Contrôle cérébral

Par le Docteur Roger VITTOZ (de Lausanne)

3º édition. 1921, Un volume in-8 de 146 pages. . . .

R. VERHOOGEN

Professeur à l'Université de Bruxelles.

# Traité de Pathologie interne

ome I. — MALADIES INFECTIEUSES. 1922, I volume in-8 de 310 pages avec figures...... 18 fr.

Préface de M. le professeur CHAUFFARD

ANDOUARD - PASTUREAU

# Nouveaux Éléments de Pharmacie de ANDOUARD

8º élition, par PASTUREAU, professeur à la Faculté de pharmacie de Nancy.

4924-1922, 3 vol. in-8. 

## REVUE DES CONGRÈS (Suite)

M. Perretto, de Cenève, rapporte l'observation d'un unlade atteint de cancer inopérable de la prostate. Il fit successivement deux applications d'émanation de radium, la première avec les aiguilles de Regaud (platine), la seconde avec des aiguilles d'argent. Sons l'influctes de ce traitement, les Iésions se limitent et un Preyer est pratiqué; guérion. L'intérêt téside dans l'examen histologique des Iésions qui démontre l'action élective du radium sur les cellules érithéliales.

M. LE PUR a pratiqué le traitement du cancer de la prostate d'abord avec Dominici, puis avec Chéron; il emploie exclusivement, à l'heure actuelle, la vole hypogastrique.

La statistique donne 26 p. too de guérison, tout an moins momentance. Le radium doit être employé dans les cancers de la prostate, avec des chances de guérison si le traitement est employé assez tôt.

Concrétions ayant les caractères physico-chimiques des savons ohez un rétréel réténtionniste incomplét avec infection vésicale, — M. VILLEMIN, de Nicc.

La mistion automatique, — M. Colomino, de Trini, a observé une forme de miction éaráctérisée par la dissociation entre la contractilité vésicale fortement augmentée et la sensibilité à la disténsion abolie, survenant presque constamment à la suite des sections complètes de la moelle, rarement dans les lésions du cône et de la queue de cheval.

Infections urinaires staphylococciques; leur traitement par la vaccinotiforapite.—M. LE FUR montre l'importance et la fréquence du staphylocoque dans les diverses affections urinaires.

M. HEITZ-BOYER insiste sur ce que toute bactériothérapie dans les voice urinaires aura son succès commandé en partie par l'état d'intégrité «incensique» de celles-ci, suiyant la distinction qu'il a déjà étaillé à ce point de vue par le kyndroine entéro-rénal décrit par

Des faux neurasithéniqués génite-utinaires. — M. Cotig-Adde, de Paris, trouve qu'il faut se inéfier de la grande disproportion se rencontrait ches les neurasthéniques entre les troubles locaux et les phénomènes fouctionnels. Il existe de jaux neurasithéniques génite-uriaires, chez lesquels une lésion inéconnue peut faire croire à une neurasithénie idiopathique, et une opération suffit alors à guérir radicalement le malade.

M. PASTEAU insiste sur la nécessité d'user de tous les moyens de diagnostic avant de faire un diagnostic de • faux nrinaires ».

M. Hiritz-Bovin appuie les conclusions de M. Cour-

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

#### LE PROFESSEUR ROBERT PICQUÉ

Le houveau professeur d'anatomie de la l'actiléé de unicient de Bordeaux a franchir rapidement les étapes de la carrière universitaire, insis cette carrière brillante n'est pas pour étonner ceux qui out approché Robert Picqué, et en particulier ceux de ses étèves qui, sous la vigoureuse impulsion du maître, se sont offentés vers l'étandéel.' Hantomie ct de la chirargie.



Pr ROBERT PICQUE

Robert Picqué est à peine âgé de quarantequatre aus et il est déjà un chef d'école.

C'est en 1907 qu'il a fait sea début a comme agrégé au Val-de-Grâce, où il enseignait l'auacionite topographique et la médecine opératoire aux futurs médecins militaires. Et dès cette époque, son remarquable talent d'exposition, sa maîtrise dans l'art du dessin anatomique, dessin géant, d'une scrapuleuse exac-

titude, sa phrase martelée, cherchant l'image qui finc, laissaient prévoir que la destinée de Robert Picqué serait de célles que l'on cavie.

Totijours avide de s'instruire et de se perfectionner, il est séduit par les études embryologiques et sontient en 1973 pour le doctorat és-sciences une thèse remarquable sur « la structure et le développement du pancréas chez Peiromysan ».

Peu de temps après, un brillant concours lui otuvre la porte des Facultés. Et le voilà professeur agrégé et chef des travaux automiques à la Faculté de médecihe de Bordeaux. Sa carrière est désormais tracée. Ses noivelles fouctions le passionnent. Avec tine volonté iubraulable, il s'attache à donincr à la pratique de la dissection la place qu'elle mérite et qu'elle est sur le point de pertre. faute de suiets.

En iffent temps d'ailleurs il assure un important sérvice de chirurgie à l'ihôpital militaire. Ces deux foictions, au lien de s'extire; se conipléteix admirablement; Elles sont tenues de front avec une égale ardeur. Robert Picqué a le don de savoir faire chaque chose à son heure ; il sait être nartout.

Mais surviett la guetre, et le «devoir » ce guide sublime antiquir Rôbert Plequé dans ses moifidres actes, le conduit dats les postes etitirugicaux avantées. Lâ, les événements se chargent de mettre en relief son tempérament chirurgical de grande ouvergure et son remaquable esprit d'organisatien. L'antibulance de Robert Plequé est légendaire at 18° crops d'armée, l'an effet, le chef ne se contente pas d'organiser et de faire de la technique schirurgiedae en première ligne, il fait encere de l'enselptement avec cette foi convaineaute qui fait des adeptes ; et cals naligré la fatigue physique contre laquelle-lilutte-victorieusement avec une étiergie faronch-oule bel exemple des vertus du métécha militaire l

La guerre termine, Robert Picque reprend ses études auatomiques et son service hospitalier avec une ardeur nouvelle.

# Le Traitement actuel de la Syphilis

Avec la collaboration du Docteur A. MORIN, ancien interne de Saint-Lazare

4924, 1 volume in-8 de 229 pages.....



TRAITEMENT RATIONNEL

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.



MENTON "L'HERMITAGE" MAISON DE CURE CLIMATIQUE D" GALLOT - COUBARD Convalescences, Tube digestif. États asthéniques, Maladies de la Nutrition

Contagieux exclus Cures d'air et de soleil Hydrothérapie, Régin

SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUE BLANC Comprenent 1 Table pliante avec cuvelle sous le siète et porte-cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation comp M d Tabouret à élévation pour opéra d'Covette cristal montée sur tige PRIX de cette installation 980 f

1 Table à instruments avec 2 glaces de 50-30 1 Vitrine à instruments de 42-62-28 totale yi-trés avec 2 tablettes glaces

Ch. LOREAU, 31 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII CHABROL et BÉNARD

Les Ictères

3 fr. 50

GUILBERT

#### TECHNIOUE

## RADIOTHERAPIE PROFONDE

1921, 1 vol. in-16.....

TRAITEMENT # SYPHILIS

# par les injections Mercurielles Intra-musculaires,

indolores, de VIGIER

Huile grise Vigier à 40 % (Codex 4908) Seringue spéciale Barthélemy-Vigier, stérilisable. — II. au Cdlomel à 0,05 cgr, par cc. ; Huile au sublimé à 0,01 par cc. — II. au Biiodure de Ilg. à 0,01 par cc.

Bhodure de 19, a v.01 par cc.
Ampoules hyperioniques, saccharosées, indolores: 1º au
Benzoale de 19, à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc.; 2º au Biiodure «e 19, à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc.
Pharmacle VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, FARIS

APERT

La Goutte et son traitement

# Un volume in-46. RECALCIFICATION RACHITISME

THREECHLOSE

CROISSANCE DESCRIPTION DIABÈTE Adultes :

par jour 2 cuillerées à café 3 cuillerées à café LABORATOIRES 5, rue Ballu CHEVERTIN & LEMATTE - Paris

ANÉMIE- CHLOROSE-CACHEXIE PALUDÉENNE

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE. 5. rue Balku. PARIS .

INJECTION INDOLORE Chaque ampoule contient une Injection par jour.

Caco de magnésie 0.05 Glycéro de soude 0.05 Sulf, de strychnine √2 mill Fer colloidal Sérum physiologique 61c.c

### LES NOUVEAUX PROFESSEURS (Suite)

culture générale étendue, il a publié de nombreux travaux, en particulier un important traité d'Anaiomie chirurgicale, traduit déjà en plusieurs langues,

Le vote de la l'aculté de Bordeaux qui lui a attribué la chaire était prévu : c'est la consécration légitime d'une vie de labour intense.

Robert Picqué cherche toujours à ailer de l'avaut. Très documeuté sur ce qui se passe à l'étranger, connaissant les universités de l'Amérique du Nord, profitant de ses loisirs pour travailler au laboratoire du professeur Julin à J.lége, il voudrait moderniser et élargir l'enseignement de l'anatomic.

Ce conp d'œil sur le passé fait bien augurer de l'avenir, et les brillautes qualités de Robert Picqué, qui ont le don de soulever l'enthousiasme des étudiants, laissent prévoir que l'enseignement magistral du nouveau professeur sera de la plus haute portée.

LACAZE.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ D'OPHTALMOLOGIE DE PARIS

Séance du 15 octobre 1921.

Thermophialme ou chauffe-oni électrique, — M. A. CANTONNET présente cet appareil qui consiste en uue coque métallique qui se place au-devant de la région orbitaire. Une lampe placée dans un arrière-fond dégage une chaleur de 40°.

Lampe ophtalmologique à usages multiples et à lumière sans rouge ». — M. A CANTONEN; — C'est une lampe de r ooo bongies devant laquelle on pent placer des écraus divers, les uns colorés pour recinercher le sens chromatique, écrans diaphragmés par un disphragme iris pour étudier des surfaces différentes. Ou peut aussi rechercher l'acuité vissulle ordinaire en pinçant un verre dépoil diffuseur, puis un test constitut par des anueaux de Landolt. Cette lampe sert encore à détentine le sens lumineux on plus exactement l'acuité visuelle nocturne. On place alors le verre « saus rouge » et le verre rouge, dont la superposition donne une teinte extrémement foncée. Cette lampe sert aussi à l'ophatlmoscopie à la lumière intense, procédé dont les avantages sont eucore un pen méconnus.

Mais l'intérêt principal de cette lampe est depermettre la lumifère sans rouge », qui rend très visibles la macula et les vaisseaux du fond d'œil. Il suffit d'interposer un écrat spécial au bleu de cohaît qui arrête tous les rayons rouges. On peut instantamément faire cette interposition et passer aussitôt de la lumière ordinaire à la lumière spéciale « sans rouge ».

Syndrome adiposo-génital avec troubles oculaires. —
MM. J. BOLLACK et NIDA présentent une malade de
vingt-sept ans chez laquelle sont apparus depuis sept ans

une adiposité progressive et des troubles menstruels, sans diabète insipide, et depuis un au des symptômes d'hypertension intracramieme. Les phénomènes oculaires consistent eu une stase papillaire bilatérale, avec céctié par atrophie optique de l'edi ganche, avec intégrité de l'acutié visnelle de l'edl droft, undgré le rétrécissement nasal de son channo visuel.

Il semble s'agir d'une tumenr de la région infundibulohypophysaire avec atteinte directe de la région chiasmatique. I/'nicgrité apparente de la selle turcique à la radiographie paraît indiquer le siège extrasellaire de la tumeur.

A propos de la déclaration obligatoire du trachome, — M. V. Morax, —Les difficultés d'une intre dificace coutre le trachome résultent principalement : 1° de l'origine famillale de l'infection qui souvent se transmet aux enfants dans le cours des premières années ; 2° du grand nombre de cas oi l'infection de la muqueuse oculaire ne s'accompagne d'uscun symptôme apparent, l'exameu de s'accompagne d'uscun symptôme apparent, l'exameu de la coujonctive par retournement des paupières permettant seul le dépistage des malades ; 3° de l'insuffisance fréquette des moveus thérapeutiques.

La transmissibilité du trachome à tout âge ne fait pas de doute ; mais on a beaucoup exagéré l'importance de la contamination scolaire et la plus graude fréquence du trachome dans la population française depuis la guerre.

Jusqu'idi les pays qui ont dirigé contre le trachome une intré énergique n'ont pas obtenu de résultats malgré la déclaration obligatoire et tous les moyens de cocretion. Ce qui importe, ce n'est pas d'obtenir le vote de la déclaration obligatoire, mais d'encorrager toutes les recherches étiologiques et thérapentiques qui permettront un jour d'en diminuer la diffusion et d'en combattre les effets.

#### NOUVELLES

L'identification des morts de l'Artols. — L'Association du monument de Notre-Dame de Lorette a pris une initiative qui mérite d'être signalée:

Elle a fait dresser la liste des morts récemment identifiés dans la région de Lorette, avec l'indication précise de l'endroit où les corps avaient été inhumés et celle des pièces et des objets qui ont permis d'en faire l'identification, ainsi que la liste des morts exhumés dont l'identification n'a pu eucore être faite, mais pourrait l'être à l'aide, soît des reuseignements recueillis touchant le point d'inhumation, soit des pièces trouvées sur le corps.

Ou peut, pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du Comité de Lorette, 4, rue des Pours, à Arras.

Association universelle des médecins espérantistes. —

L'Association universelle des médecins espérantistes.

(Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio) a été rétablie au dernier Congrès de Prague.

Ont été clus: présidents d'honneur, les professeurs Gariel et Richet (de Paris); membres d'honneur, les professeurs A Broca (de Paris) et Bergonié (de Bordeaux), les D\*s Filipotti (mairede Milan), Mylo (d'Altona), Artigues (de Paris), Toussaint (ancien directeur du Service de santé militaire).

Les membres du bureau pour 1921 sont: professeur Vauverts (de Lille), président; D'P Bischitzly (Tchéco-Slovaquio) et D' Briquet (de Lille), vice-présidents; D' Austerlitz (Tchéco-Slovaquio), secrétaire; D' Cass (Augleterre), tirsofier; D' Robin, directeur de l'Olfice central (Mackaulkowska 113, Varsovie). Le D' Donne (Arbis, Gironde) a été nounie consul pour la Prance,

#### MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE Avantages réunisés Tanin séals Gélatino

# GÉLOTANIN

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Muine, PARIS. - Touph, FLEURUS 13-07

Adulties: Coches de Oldenia : Une hotte Par Jour I de 4 à coches de C gr. Une hotte Par Jour I de 4 à coches de 0 gr. Un a pessir Nouvrisande Enlande : 100 pessir de 100

DANS TOUS LES CAS DE: Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ Règles difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc.

#### Prescrivez L'HEMOPAUSINE Du Docteur BARRIER

Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ?

CONSELLEZ

# L'HÉMOPAUSINE

à base d'Hamamells, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc. Dosc par jour : Adultes : 2 à 3 ver. à liq. Enfants : 2 à 3 ceill. à dessert. Laboratoires du Docteur BARRIER. Les Abrets (Isère) Littérature — Échantillons sur demande

# OFFICE DE RECOUVREMENTS

fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directsur, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois

# BRONCHITES ASTHME-TOUX GRIPPE (IOBULES on D'DE KORAB A L'HÉLENINE DE KORAB L'HÉLENINE DE KORAB calme à lour, les quintes mêm incorrébles de l'inacchonis de l'acception à l'accepti

L'HELENIRE DE KORB calme la toux, les quintes même incoercibles tarit i expectoration d'minue la dyspace, prévient les hémophysies. Sterilise les bacciles de la tuberculose et ne fatigue pas l'estomac

CHAPES 12 RUE OF LISTY PARIS

# MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE Eau laxative diurétique. — Eau de régime des

Eau larative diurétique. — Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBÉSES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION, — CONSERVATION ASSURÉE. Solson thermale de Mai à Octobre.

ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE ODURE DE CAFÉINE

Danstousles casoù vous ordonniez l'U no tropine, prescrivez l

# Uroformine Urofopine Française Colors

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour).

Echantiliane gratuite : 'levard Saint-Martin.

# PARAFFINOLEOL HAMEI

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

INDICATIONS:

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL + LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET

64, rue de la Rochefoucauld — Tél. Central 72-15

# **IMPUISSANCE**

NEURASTHÉNIE YSTALINE

PERMATORRHEE ISTAILING

et à la Société de Biologie (Sience du 17 Février 1917)

Litterature et Robantillane : Lebaretaire d'Eudocrinologie

Litterature et Echantilone : Laboretoire d'Endocrinologie, 2. Piece du Théâtre-Frençais, Perls. Dir": A CEDARD Pherm. de 1º° cl., anclen interne des Hôp. de Pari

CURE SOLAIRE OF MARINE

Liablissement VALMER et ses onnexes

INSTITUT MELIO-MARIN DE LA COTE DIALUR DIRECTION MEDICALE

L'organe de l'Association sera la Internacia medicina Revue qui paraîtra incessamment et remplacera la Vocho de Kuracistoj d'avant-guerre.

Les médecins déjà espérantistes sont instamment priés d'euvoyer leur adhésion au D' Briquet, rue de la Bassée, 31, à Lille. Ceux qui ne le sout pas eucore et qui désirent connaître l'Espéranto n'ont qu'à euvoyer une simple carte de visite à cette adresse pour recevoir gratuitement une petite grammaire espérantiste.

Société Internationale d'histoire de la médecine.
Récemment s'est teun, à la Faculté de médecine, la première séance de cette société dont on saisira l'importance pour l'expansion de la pensée française à l'étranger quand on saura que cet organisme nonveux, dont le comité permanent sèlge à Paris, a pour président le 10° Tricot-Royer (d'Auvers), pour vice-présidents les professeurs Giordano (de Venise), Singér (d'Oxford), Jemselme et Meuetrier (de Paris), et pour socrétaire gedéral le professeur agrégé Laiguel-lavastike, forganisateur du récent Congrès d'histoire de la médecine à Paris en iuliet dernier.

Le prochain Cougrès, ainsi que nons l'avons déjà annoncé, aura lieu à Londres du 24 au 29 juillet 1922 sous la présidence du professeur Singer. Les questions mises à l'ordre du jour sont les suivantes :

1º Principaux foyers des maladies épidémiques et endémiques au moyen âge, en Occident et dans l'Orient classique:

2º Histoire de l'auatomie.

Laboratoire d'aygiene de la Ville de Paris (I bis, rue des Hospitalière-Saint-Cervais, Paris (IV9), ich. Archives 20-73). — Par application d'une délibération du Conseil municipal de la Ville de Paris en date du 13 juillet 1921. Il a été décide qu'in partir du 17 or octobre 1921 les sexamens bactériologiques et analyses effectués, sur la demande de médiceins, par le laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris, serout sonuits au paiement des redevances suivantes : Exameus bactériologiques :

Dix francs pour toute opération ne réclamant qu'un examen microscopique direct sur lame après coloration; Vinet francs pour toute opération réclamant une cul-

Vingt fraucs pour toute opération réclamant une culture, un sérodiagnostic, la recherche de la fixation du complément, l'homogénéisation des crachats;

Trente francs par toute opération réclamant une inoculation.

Aucune redevance ne sera existée pour les examens

Aucune redevance ne sera exigée pour les examens bactériologiques demandés :

 a. Par les malades pourvus d'un certificat d'indigence délivré par le maire de leur domicile;

b. Par les médecins des dispensaires publics ou privés, par les médecins des dispensaires de l'Assistance publique, de l'Office public d'hygiène sociale, par les médeeins inspecteurs des écoles;

e. Par toute personne signant une déclaration qu'elle n'est pas en mesure d'acquitter le montant de la redevance. Cette déclaration devra indiquer le chiffre du loyer et elle sera contrôlée, aux fins de recouvrement ultrôrieur, si elle est recomme fausse.

Les frais d'envoi de ees résultats, par lettre ou par télégramme, restent, comme par le passé, à la charge des intéressés.

Inspection départementale des services d'hygiène du

Gers. — Uu concours pour l'emploi d'inspecteur départemental des services d'hygiène et de la santé publique du Gers aura lieu à Paris.

Ce concours sur titres sera accompagné d'épreuves pratiques portant sur le programme suivant :

10 Examen des titres professionnels :

2º L'preuve de législation et réglementation sauitaire : rédaction d'une note ou d'un rapport sur la législation sauitaire. (Temps accordé : deux heures).

3º Epreuve de bactériologie et de contrôle technique des mesures de prophylaxie des maladies infectieuses.

(Temps accordé: quatre heures pour l'épreuve et l'exposé des résultats).

4º Epreuve pratique d'hygiène sociale.

Les candidats devront être Français, âgés de moins de quarante ans et pourvus du diplôme de docteur eu médecine.

Les demandes tendant à prendre part au concours, etablies sur papier timbré, devront parvenir à la préfecture du Gera (cabinet du préfet) et être accompagnées : 1º de l'acte de naissance du candidat ; 2º d'un certificat d'aplitude physique, délivré par un médecin assementé ; 3º d'une copie certifiée conforme du diploine de docteur en médecine ; 4º d'un exposé des titres, comprenant les états de services et le résumé des travaux ; 5º d'un excepaire principales préhietations; 6º de l'engagement, pour le cas de nomination, de résider à Auch, de resonece à faire de la clientée et de nerpétendre à acure anter fonction ou mandat public.

Le registre d'inscription des candidatures sera elos trois mois après la date de la publication du présent avis. Les candidats serout avisés par les soins du prétét du Gers, quinze jours au moins avant la date du concours, s'ils sont ou uon admis à concourir.

Le candidat désigné en première lique par le jury sera nommé au traitement de début de 14 000 frances par au (pouvant s'élèver jusqu'à 16 000 frances parés trois aus d'ancienneté daus chaque classe). Les frais de déplacement de l'imspecteur départemental seront remboursés sur états justificatifs jusqu'à coucurrence de 4 000 frances; et il lui sera alloné, en outre, une indemnité de bureau qui ne pourra être supérieure à 600 frances.

L'inspecteur départemental appartenant au cadre actif participera aux obligations et aux avantages de la caisse de retraites du département du Gers. Sa retraite pourra étre liquidée à partir de einquante ans d'âge et de vingtcinq aus de services. (Journ. off., 15 octobre).

Höpital autonome de Pointe-A-Pitre. — Un décret présidentiel inséré au Journal officiel (numéro du 13 septembre) autorise la création d'une hôpital-hospice à Pointe-à-Pitre sous la dénomination d'hôpital antonome de Pointe-à-Pitre.

Cet établissement est placé sous l'autorité et la surveillance de l'administration locale de la Guadeloupe, dout il fera partie. Il aura une administration et un budget autonomes.

Institu océanographique. — M. Marmorek commencera le 21 novembre, à l'Institut océanographique (195, me Saint-Jacques), une série de seize conférences en anglais sur des sujets de médecine et thérapentique expérimentales,

## NOUVEAU

# TRAITE de MÉDECINE et de Thérapeutique

Publié en fascicules sous la direction de MM.

P. CARNOT

A. GILBERT PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

25. Maladies des

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE MÉDECIN DE L'HOPITAL BEAUJON

Apec la collaboration de MM.

Acherd, Ambard, Aubertin, Auché, Airiegnet, Babonnett, Baizer, Barbler, Berth, L. Bernerd, Bezançon, Boinet, Boulloche, P. Carrot, Cestox, Cheuffred, P. Cleisse, Claude, Courmont, Course, Co

# TOUJOURS MIS AU COURANT -- TOUJOURS EN ÉVOLUTION.

Le fascicule VII, Maiedies vénériannes, par le D'BALZER, a reparu en 1920 avec un nombre de pages double et de nom-Le Eascicule XXI, Meledies des reins, par les De Jennselme, Chauppard, Amendel Ledesich, a reparu, complètement Le inscrince AAI, sections AAI, sections AAI, section AAII, section AAI, section AAI, section AAI, section AAI, section AA

# C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque . 7 6

| 1.  | Maladies microbiennes en général, co tirage (272 pages, 75 figures noires et coloriées)        | 7    | 0   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 2.  | Fièvres éruptives, 8º tirage (258 pages, 8 figures)                                            | 0    | •   |
| 3 • | Fièvre typhoïde, 8* tirage (312 pages, 32 figures)                                             | 7    | ,   |
| 4.  | Maladies parasitaires communes à l'Homme et aux Animaux (Tuberculose, morve, charbon,          |      |     |
|     | rage, etc.). 5° tirage (566 pages, 81 figures)                                                 | 12   | ,   |
| 5 • | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages, 20 figures)                                 | 4    | •   |
| 6.  | Maladies exotiques, 6º tirage (440 pages, 29 figures)                                          | 9    |     |
| 7.  | Maladies ventriennes. 10° tirage revu et augmenté (330 pages, 20 figures)                      | 8    |     |
| 8.  | Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8e tirage (164 pages, 18 figures)                           | 4    | •   |
| 9.  | Grippe, Coqueluche, Oreillons, Diphtérie, 7º tirage (172 pages, 6 figures)                     | 4    |     |
| 10. | Streptococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Méningococcie, Gonococcie, Aréobioses, Colibacil- |      |     |
|     | lose, etc. 6e tirage.                                                                          | 20   |     |
| II. | Intoxications, 3º tirage (352 pages, 6 figures)                                                | 7    | ,   |
| 12. | Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité), 4º tirage (378 pages, 15 figures)         | 8    |     |
|     | Cancer (662 pages, 114 figures) 14 1 26. Maladies du Sang.                                     |      |     |
| 14. |                                                                                                | tira | ıσе |
|     | Maladies de la Bouche, du Pharynz, etc., 4e tirage (277 pages, 65 figures)                     | 6    | ٠,  |
| 15. | (284 pages, avec figures) 6 28. Sémiologie de l'Appareil respiratoire, 3°                      | tira | ισe |
| -4  | (*Po page- voe 6-mage)                                                                         | 6    | ٠,  |
|     |                                                                                                |      |     |
| 17. | manuales as i mission, 5 thage (525 pages, 1                                                   |      |     |
| -0  |                                                                                                |      |     |
| 18. | Musuuss att 1 prisone (324 pages, iig.).                                                       |      |     |
|     | matanas an 1010 of the father.                                                                 | 25   |     |
| 20. | Maladies des Giandes saisvaires et du Pancreas   22 Maladies de l'Encéphale                    | -5   | •   |
|     | 2º tirage (352 pages, avec oo ngures).                                                         |      |     |
| 21. | Maladies des Reins. 2º tirage 40 34. Maladies de la Moelle épinière (839                       | 000  | 0.0 |
| 22. | Maladies des Organes génito-urinaires, 6º tirage 420 figures)                                  | 18   | ٠٠, |
|     | (464 pages, 67 figures)                                                                        | 9    |     |
| 23. | Maladies du Cœur 60 fr. 36. Maladies des Nerfs périphériques.                                  | 9    | •   |
|     | Maladies des Artères et de l'Aorte, 3º tirage 37. Névroses.                                    |      |     |
| -4. | (480 pages, 63 figures)                                                                        | 6    |     |
|     | Maladies des Musies (170 pages, 70 lig.)                                                       |      | •   |

CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPARÉMENT Chaque fascicule se vend également cartonné avec une augmentation de 7 fr. 50 par fascicule.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Marmorek à l'adresse ei-dessus.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. — COURS PEATQUE NT COUPLIT DE VÉSTÉROCHOCHI, du 17 uovembre au 24 décembre 1921, sous la direction de M. le professeur J. IASSEMEM, avec la collaboration de M. Schlieun, Thiblerge, Darier, Hudelo, Milian, Louste, Gougerot, Darré, De Jong, Tisier, Lian, Sézary, Coutleal, Hautaut, Marcel Sée, Barbé, Touraine, P. Chevallier, Burnier, Marcel Bloch, Giraudeau, Pomaret, Schulmaun, Civatte et Difocurmentel.

Le cours aura lieu du jeudi 17 novembre au samedi 24 décembre 1921, tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, l'après-midi à 1 h. 30 et à 3 heures, à l'hôpital Saint-Louis, 40, rue Bielat, au musée, à l'amphithéâtre de la clinique, à la polyclinique ou au laboratoire.

Les salles de la clinique et les services de l'hôpital Saint-Louis seront accessibles aux assistants du cours tous les matins, de 9 heures à 11 h. 30. Le musée des moulages est ouvert de 9 heures à 12 heures et de 2 heures à 5 heures.

Le programme du cours comprend 72 leçons.

Deux cours semblables ont lieu chaque année en avril, mai, juin et en octobre, novembre, décembre. Le droit à verser est de 150 francs.

Seront admis les médecins et étudiants français et étrangers sur la présentation de la quittance du versement du droit et de la carte d'immatriculation, délivrés

au secrétariat de la Faculté, guichet nº 3.

Pour reuseignements complémentaires, s'adresser au laboratoire de la Paculté (hôpital Saint-Louis, D' Marcel

Exposition interatiliée d'hygiène (Strasbourg, 1923).—
A l'oceasion des étées du centenire de la naissance du grand savant Louis Pasteur, anra lieu, de mai à octobre 1923, une Exposition interabilié d'hygiène à Strasbourg, ville dans laquelle ledit savant a déployé son activité de 1849 à 1854 comme professeur de chimic. Cette exposition sera organisée sous les auspices de l'Institut Pasteur de Paris, de la ville et de l'Université de Strasbourg, Une des sections les plus importantes de cette exposition sera la Section de l'Hygiène subbine, présidée par M. Krapr, adjoint au marte de Strasbourg,

Cette section comprendra: la construction des villes et des rues, les jardius populaties, les ágouts, la nettoimend des voies publiques, l'entivement des immondices, la construction des maisons, les logements, l'améragement des appartements, l'arbation, le daalqueg, l'éclaimeg, l'approvisionnement en cau, les bains, les soius corporels, les vétements et accessoires, les indumations.

Dans les derniers temps, de nombreuses maisons et organisations out été invitées à faire leurs déclarations de participation à cette exposition à titre d'exposants; bien des adhésions nons sont déjà parvenues.

Toutes les personnes, maisons, sociétés, corporations, etc., qui n'annaient pas requ jusqu'à ce jour une invitation de participation et qui s'intéressent à cette exposițion, sout priées de s'adresser à l'Exposition interalliée d'hygitan, Straubourg 1922, 2º section: I Hygiène urbaine, 1, quai Lezai-Mamésia, où leur seront fournis tous renseignements utiles.

Les corporations professionnelles et autres organisations sont invitées à tenir leurs congrès et assemblées générales à Strasbourg en 1923 dans la période du 1ºº mai à fin septembre,

Les américanistes de Paris. — Il existe à Paris une Société des américanistes, qui a pour but l'étude scientifique de l'Amérique et de sus habitants depuis les époques les plus anciennes jusqu'à uos jours. Elle dispose d'un journal de propugande et d'une bibliographie américaniste délà très importante.

Son bureau est présidé par M. H. Vignaud, correspondant de l'Iustitut. On voit parmi les vice-présideuts le prince Roland Bonaparte et le professeur Verneau. Le secrétaire général est le professeur Capitan; le secrétaire général adjoint est le D' Riyet.

Le siège de la Société des américanistes est au nº 61 de la rue de Buffon (V°). Les auteurs sout priés de vouloir bien y adresser deux exemplaires de leurs travaux.

Conférences de pathologie chirurgicate. — M. le D'P DISS-MARISST, agrégé, a commencé ec cours le 15 novembre, à 6 heures (petit amphithéatre) et le continuera les mardis, jeudis, sanuedis suivauts. Sujet du cours: Chirurgie du thorax, du sein, des origanes génitaux de la femme.

Cours de clinique chirurgicale (hôpital Cochin). — M. le professeur PHEREE DELBET a commecué son cours le 10 novembre, à 10 heures, et le continue les 'jeudis et samedis suivants.

Lundi, 9 heures. — Consultation gynéeologique par M. le Dr Mocquot.

9 h. 30. — Opérations par le professeur.

10 houres. — Leçons sur les affections chirurgicales de l'appareit urinaire, par M. le Dr Chevassu (premier et troisième lundis du mois).

Mardi, 9 h. 30. — Leçons de sémiologie par MM. GIRODE, LEVEUF, MORNARD, MONOD.

Mercredi, 9 heures. — Consultation gynéeologique par M. le Dr Mocouor.

9 h. 30. — Opérations par le professeur. Exercices de petite chirurgie par MM. GIRODE, MORNARD, MONOD. Jeudi et samedi, 10 heures. — Leçon clinique par le professeur.

Vendredi, 9 heures. — Consultation gynécologique par M. le Dr Mocouot.

9 h. 30. — Opérations par le professeur. Exercices de laboratoire par MM. HERRENSCHMIDT et BEAUVY, Exercices cliniques par MM. GIRODE, LEVEUF et MONOD,

Cours d'histoire de la médecine et de la chirurgie. — M. le professeur MENETRIER a commencé le cours le 16 novembre à 5 heures à l'amphithédire de thèses n'e 2 et le continuera les unercedis suivants toute l'année. Sujet: Histoire de la médecine et de la chirurgie depuis le moyen âge jusqu'au XVIII\* siècle.

Clinique obstétricale (CLINIQUE BAVDELOCQUE). — M. le professeur Couvelaire a commencé son cours le 17 novembre à 10 heures et le continuera les jeudis suivants.

Cours d'anatomie. — M. le professeur NICOLAS a commencé le cours le 16 novembre à 16 heures et le continuera les lundis, mercredis et vendredis.

Sujet du cours : Splanchuologie.

Cours de pratique médicale. — M. le Dr MARTINET a commencé le 15 novembre à 16 heures, au grand amphithéâtre de la Faculté, une série de dix conférences de pratique médicale (angines de poitrine, syndromes neurocirculatoires, syphilis cardio-vasculaire) et les continue les mardis suivants.

Contérences d'obstétrique. — M. le D' Livry-SOLAL, agrégé, a commencé les conférences d'obstétrique le 14 novembre à 16 heures (grand amphithéâtre de la Faculté) et les continue les mercredis, vendredis et lundis suivants.

Sujet du cours : Eutocie, pathologie de la gestatiou, puérienlture.

Collège libre des sciences sociales, — Les cours professés au Collège libre des sciences sociales (Hôtel des sociétés savantes, 28, rue Serpente et rue Dauton) ont repris depuis quelques jours.

Parmi ceux devant être professés cette année, nous signalerons en particulier les cours suivants:

Démographie, par M. Vieuille.

Médecine sociale, par M. Sicard de Playzolles. Les problèmes de l'hérédité, par M. Marie, médecin

en chef à l'asile Sainte-Anne. L'hygiène de l'esprit ou la prévention de la folie et du crime, par M. Legrain, médecin en chef de l'asile de

Villquif.

L'enseignement social de la santé, par M. Ch.-Ed. Levy.

Höpital Saint-Louis. — SERVICE DE MÉDICINE INFANTILE. — M. le D' JUISS RINAULT commencera ses conférences de médecine injunitie le sauccil 3 décembre à
10 heures et demie et les continuera les samedis snivants

à la même heure.

Service de chirurghe infantile. — M. le D' Aldere Moucher commencers ses conférences de chirurgie infantile le mardi 6 décembre à 10 h. 30 et les continuers les mardis ainsants à la même heure.

Enseignement pratique d'oto-rhino-laryngologia (hōjital Laënnes). — M. H. Bourgeois, chef de service, commencera, le 14 novembre, me série de dis-lmit leçons sur les maladites des fosses nasales, du rhino-pharyna des des sinus, avec la collaboration de MM. Rist, médéesin de l'hōpitul Jaëmnec, Vallery-Radot, médéesin des hôpitanx, Baldeuweck et J. E. Mée, cot-briho-laryngologistes des hôpitanx, André Bloch, Veruet et Tarneaud, assistants du service.

Les cours auront lieu les lundi, mereredi, veudredi à 11 heures, Les élèves seront admis à suivre le servicé dans l'intervalle des leçons; ils pouront également, s'ils le désirent, se faire initier par les intenses du service à la pratique élémentaire de la spécialité (examen de malades l'après-midi). Après le cours d'un certain nombre d'entre eux pourront être admis à rester dans le service à poste fixe.

S'inscrire à l'hôpital Laënnec auprès de M. André Bloch, assistant du service oto-rhino-laryngologique, Droit d'inscription : 150 francs.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — 3 novembre. — M. COLTELLONT: Contribution à l'étude des recluites des méningites. — M. Danan: Contribution à l'étude de l'amaurose et de l'amblyopie quiniques.

10 novembre.—M. Mareel BOUCHET: Les doses massives du sérum dans le traitement de la diphtérie. — M. JARS: Contribution à l'étade de l'orchite. — M. JAMAUX: Resai sur l'ironie et la raillerie chez les aliénés.

16 novembre. — M. DUTERTER (Emile): Tabes et fonctions de reproduction. Le seus génital, la fécondité, etc. —

# ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

# **BIOPLASTINA SERONO**

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels. des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

#### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "  $BIOPLASTINA\ SERONO$ " à

M. SANTONI. 32. Rue du Mont-Thabor. PARIS (I°)

M. MADET (Audré)]: Une œuvre de guerre (Comité francoaméricain).

17novembre.—M. FERNAND (Michel): Essai sur lessignes cliniques de la tuberculose du nourrisson.—M. FOUBERT (Prancis): La galvanisation abdomino-thyroïdienne dans le traitement des syndromes d'hyperthyroïdie.

up momembre. — M. RACCI (Rend): Des résultats éloignés de l'orchidylotoic transcostale ches l'enfant. — M. CIII-VALIER (Arthur): De l'influence du traumatisme à distance sur les affections de l'appareil pleuro-pulmonaire. — M. BAUMER (Pierre): Recherches cliniques et expérimentales sur la teneur en alcool du liquide céphalorachidien.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

19 NOVEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dien. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45: Leçon clinique. 19 NOVEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital

Beanjon, M. le professeur ACHARD, 10 heures : Leçon clinique.

19 NOVEMBRE. — Paris. l'aculté de médecine. Cours de diététique, 17 heures. M. le Dr Pagniez: L'anaphylaxie et ses conséquences diététiques.

19 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine. M. le professeur BEZANÇON, à 16 heures : Le streptocoque et l'entérocoque.

20 NOVEMBRE. — Paris. Asile Sainte-Anne. M. le Dr Laignel-Lavastine, à lo heures: Introduction à la pathologie des instincts.

20 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine, 9 h. 30. Réunion annuelle de la Société d'Ophtalmologie de Paris 20 NOVEMBER. — Paris. Hôpital Saint-Antoine. M. le D'BÉCLÉER, à 10 heures : Les fibro-myomes de l'uté rus et leurs modes de traitement.

21 NOVEMBER. — Paris. A l'hôpital des Enfants-Malades et à l'hôpital Necker, ouverture, par MM. Aug. BROCA et L'ouis RENON, d'un cours sur le diagnostic et le traitement pratiques de la tuberculose médico-chirurgicale.

21 NOVEMBRE. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours à deux places d'internes femmes à l'asile du Vésinet.

21 NOVEMBRE. — Paris. Réunion de la commission pour la présentation d'assistants d'électro-radiologie des hônitans.

21 NOVEMBRE, — Paris. Pharmacic centrale des hôpitaux. Ouverture du concours pour la place de chef du laboratoire des produits galéniques.

21 NOVEMBRE. — Paris'. Clinique médicale de l'hôpital Cochin. M. le professeur Widal. Ouverture des cours pratiques d'exploration clinique.

21 NOVEMBRE. — Paris. Pouponnière du Camouflage (8, rue de l'Atlas). Ouverture du cours de puériculture de M=0 le Dr MULON.

21 NOVEMBRE. — Lyon. Ouverture du concours de médecin des hôpitaux de Lyon.

#### 21 NOVEMBRE. — Bordeaux. Ouverture du concours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'Ecole de médecine de Limoges,

21 NOVEMBRE. — Lyon. Ouverture, à l'hôpital Desgenettes, d'un concours pour l'admission de médecins et de pharmaciens à des emplois de médecins et de pharmacieus aides-majors des troupes coloniales.

21 NOVEMBRE. — Nancy. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléaut des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine et de pharmacie de Besan-com.

21 NOVEMBRE. — Paris. Ouverture à l'Assistance publique, service du personnel, du registre d'inscription pour les concours de la médaille d'or de l'internat (année 1921-1922).

22 NOVEMBRE. — Paris. Ouverture, au Val-de-Grâce, d'une concours pour l'admission à quarante emplois de médecm aide-major de 2º classe et pout dix emplois de pharmacien aide-major de 2º classe.

22 NOVEMBRE. — Paris, Ouverture du concours pour une place de chimiste-bactériologiste au laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris.

22 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine. M. le professeur BEZANÇON, 16 heures : Pasteurelloses, choléra des poules et peste.

24 NOVEMBRE. — Paris. Clinique Tarnier. Ouverture des cours de pratique obstétricale du soir (20 heures).

24 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine. M. le professeur BEZANCON, 16 heures: Bacilles hémoglobinophilies de Piédifer, de Ducrey, de Bordet-Geugou. Le problème de la grippe.

24 NOVEMBRE. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le professent Sebi-Leau, à 10 heures : Les suppurations de l'oreille moyenne et leurs complications.

25 NOVEMBRE. — Paris. Paculté de médecine. Cours de diététique de M. le Pr CARNOT, à 17 heures. M. le Dr Lerreboullet': Régimes de croissance et des troubles de croissance.

26 Novembre. — Paris. Assistance publique. Dernier délai pour le dépôt des mémoires destinés au prix Civiale.

26 Novembre. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, à 10 h. 45. M. le P<sup>r</sup> Gilbert: Leçon clinique.

26 NOVEMBER. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, à 10 heures. M. le Pr Achard : Leçon elinique 26 NOVEMBER. — Paris. Faculté de médiceine. Cours de diététique de M. le Pr Carnot, à 17 h. M. le Dr Josuë : Régime du vieillard.

26 NOVEMBRE. — Paris. Clinique TARNIER. Ouverture des leçons cliniques de M. le Pr Bar.

26 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine. M. le professeur Bezançon, 16 heures: Saluonelloses. Bacilles d'Eberth et colibacilles. Vaccination antityphoïdique.

27 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Saint-Antoine. M. le Dr BRCLERE, à 10 heures : Radiothérapie des myomes.

# Bromeine Montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0,04)
GOUTTES (Xg=0,01)
PILULES (0,01)
AMPOULES (0,02)
49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

TOUX nervouse INSOMNIES SCIATIQUE NÉVRITES DU DR. **ETECQUE**au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-AN MIS
(4 2 6 par Jour)

MURIDIS, 49, Boal, 48 Peri-lapal, PLES

28 NOVEMBRE. — Paris. Ouverture au ministère de l'Intérieur du concours pour deux places d'internesfemmes à l'asile du Vésinet.

28 NOVEMBRE. — Paris. Ouverture, à l'hôpital militaire du Val-de-grâce, d'un concours pour l'admission de médechis et de pharmaciens à des emplois de médechis et de pharmaciens aides-majors de 2° classe des troupes coloniales.

1<sup>er</sup> DÉCEMBRE. — Paris. Au Val-de-grâce, ouverture du concours pour l'emploi de professeur agrégéde l'École d'application du Service de sauté militaire (médecine ou chirurgie).

2 DÉCEMBRE. — Nimes. — Concours de l'internat

des hôpitaux de Nîmes à l'hôpital Ruffi.

3 DÉCEMBRE. — l'aris. Dernier délai pour l'inscription

#### au service du personnel, à l'administratiou générale de l'Assistance publique, des candidats aux concours de la médaille d'or de l'internat (année 1921-1922) et pour le dépôt de leur ménoire.

- 3 DÉCEMBRE. Paris. Hôpital Saint-Louis, 10 h. 30 : Conférence de médecine infantile par M. le Dr RENAULT.
- 5 DÉCEMBRE. Saint-Etienne. Ouverture du coucours de chef de laboratoire de bactériologie des hôpitaux de Saint-Étienne.
- 5 DÉCEMBRE. Paris. Préfecture de la Seine. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de médecin en chef des asiles d'aliènés du département de la Seine.
- 6 DÉCEMBRE. Paris. Hôpital Saint-Louis, à 10 h. 30. Conférence de chirurgie infantile par M. le D. MOUCHET.

### CHRONIQUE

# Précis de médecine légale, par le D°V. BALTHAZARD, professeur à la Paculté de médecine de Paris, membre l'Académie de médecine. Un volume de la bibliothèque du doctorat en médecine de GILBERT et FOURNIER, 3º édition, 1921, 1 vol. de 626 pages, avec 130 figures noires et colorées, et 2 planches colorées (J.B. Bail-

lère et fils, éditeurs, Paris).

Comme le fait très justement remarquer l'anteur dans a préface, la médecine (égale n'a fait que peu de progres pendant la guerre. Les problèmes que celle-cl a posés : intoxication par les gaz toxiques, simulation de blessures ou de maladies, complications psychiques consécutives aux blessures, n'ont eu qu'un intérêt passager. Mais certaines questions ont été, soît avant, soît après la reguere, l'òbjet de travaux importants et out forcé l'au-

teur à de nombrenses retouches.
Tel qu'il se présente aujourd'hui, le Précis de médecine
légale constitue un résumé très complet, quoique succinct, et très clair de cette branche de la médecine, sy
passionnante par l'ingéniosité qu'elle exige, par la variété

#### DES LIVRES

des emprunts qu'elle fait aux sciences étrangères à la médecine, par la gravité des conséquences de ses arrêts, par les vives discussions qu'ils suscitent dans les prétoires et souvent dans le grand public. Elève de l'École polytechnique avant d'être étudient en médecine, Mc Batthazard possétait, dès le début de ses études, une éducation scientifique soldie et variée.

Il s'était orienté d'abord vers les problèmes de la pathologie générale. Les circonstances, en en faisant un expert des tribunaux, et plus tard le professeur de médeche légale de la Faculté de Paris, le trouvèrent tout prêt a utiliser dans ses fonctions souvelles as vaste érudition et la méthode scientifique qu'il avait acquise anprés de la matire Bouchard. On trouvers dans la troisième édition du Traité de médecine légale, les qualités que permet de prévoir l'évolution scientifique de son auteur. Il sern également apprécé des étuliants et des médecins qui ac trouveront, par les incidents de leur carrière, aux prises avec les problèmes de médecine légale.

G. LINOSSIER.

# TUBERCULOSES Bronchitos, Catarrhos, Grippos EMULSION MARCHAIS Cristales Calina la YOUX, robe VAPFETT

dans lait, bouillon. Bien tolèree — Par frabsorbée.

M. PERRIN et RICHARD

LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 4 fr. 50

# Thérapeutique Gynécologique

Par le D' GUÉNIOT

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Parls. 2º édition, 1922. 1 volume in-8 de 400 pages avec figures.....

25 fr.

# SUPPOSITOIRE PÉPET

### LA MÉDECINE ET L'ART

#### LE SALON D'AUTOMNE

Les feuilles tombent, le vent les emporte, les nuages glissent sur le ciel gris d'où, par une fissure, de temps à autre, filtrent quelques rayons de soleil ; la nature se dépouille de ses atours pour cette retraite, ce grand recueillement qu'est l'hiver. C'est le moment choisi par nes artistes pour nous montrer, sur des toiles en nombre toujours croissant, ce que la vie leur a dit, ce que la nature leur a inspiré, ee qu'elle a fait vibrer en eux, ce qu'ils voudraient faire chanter, à l'unisson, en nous. Pource faire, la première condition est, bien entendu : la sincérité. Or eertains le sont-ils vraiment? En considérant nombre d'œuvres, on aime à croire que non. Vous n'êtes point orfèvre au moins, me dira-t-on? Non, jene suis qu'un simple médeein. Alors, n'est-ee pas, n'oubliez pas le cordonnier d'Apelle: Ne sutor ultra crepidam, et tenez-vous-en aux sujets médieaux. Pardon! si vous le permettez, j'irai un peu plus haut et un peu plus loin.

Si, en effet, les compétences spéciales que l'on veut bien prêter aux critiques : connaissance des procédés, coup d'œil infaillible, nous manquent, et eneore pas à tous, car pour combien d'entre nous le pinceau, l'ébauchoir et le burin ne sontils pas un violon d'Ingres dont on les a vus jouer, sans trop de maladresse, en trois expositions; par contre, par notre éducation spéciale, que de notions foudamentales ne possédons-nous pas qu'ignorent bien des critiques : science de la morphologie et de l'anatomie du corps humain, renforcée d'une longue pratique de l'observation. Et puis combien d'entre nous goûtent et sentent la nature en laquelle ils vivent si intimement au cours de leurs randonnées par les routes. Déjà Sainte-Beuve, cet ancien roupiou, cet évadé, affirme que pour faire de bonne critique littéraire, il est nécessaire d'avoir fait de l'anatomie, voire pratiqué des dissections, et il nous montre, tout le premier, qu'une plume se terminant en sealpel n'est pas pour être malhabile. Dès lors, de ce, il apparaît bien que la critique artistique. avant à juger justement, en partie, des formes et des proportions, doit encore plus que la critique littéraire exiger des connaissances anatomiques et morphologiques. Si bien que cette critique peut être aussi bien pratiquée par un médecin que par tout autre : quod erat demonstrandum, pour ceux qui voudraient, encore une fois, nous en dénier la compétence. Et celle-ci peut embrasser tous les arts, y compris la musique, à propos de laquelle il me suffira de rappeler les noms justement répu-

tés de nos confrères : Riehelot et Blondel.

La médecine est un art libéral et. de tout temps.

- 290 -

les médecins pratiquèrent plus ou moins les autres. Actuellement, le nombre de nos confrères qui s'y adonnent à la dérobée, à cause du client intransigeant qui ne priserait pas beaucoup, dans son goïsme de malade, que son médecin songeât à autre chose jour et nuit qu'à ses maux, est assez grand. Plusieurs même ont jeté leur bonnet carrépar-dessus les moulins et sont devenus des professionnels de talent dont les œuvres estimées, sincères, témoignent de leur science de l'anatomies et de la morphologie. Chernia-je Paul Richer, P.-E. Colin, Sabouraud, De Hérain, Wagner dont j'ai eu le plaisir d'accrocher les œuvres à ces trois Salons des médecins que j'ai jadis organisés?

Parbleu! je n'ignore point qu'à l'heure présente, on n'en est plus à ces choses surannées : le souci de l'exactitude de la ligne, des formes, des proportions. On ne se donne plus la peine de dessiners..., des épures, pour épater le bourgeois, se moquer du Philistin. Comme, justement, flânant parmi le Salon, je me faisais ces réflexions, le hasard me fit rencontrer un des artistes cités plus haut et, comme je lui disais mon regret de cette méconnaissance voulue des bases mêmes de l'art : «Eh! oui, me dit-il, il ne faut plus leur parler maintenant d'anatomie artistique, de ligne, de dessin. Tout cela c'est vieux jeu! Ce sont des lisières que les impatiences des jeunes écoles ont rejetées depuis belle lurette. On ne mensure plus, on n'a plus cure des proportions, de la perspective, des valeurs, de la lumière. On poche au hasard de sa fantaisie que l'on baptise inspiration. L'artiste étant, hélas! avant tout un homme, aime, à n'en pas douter. comme c'est le propre de celui-ci, à détruire ce qu'il a longuement et souvent douloureusement édifié. C'est le jeu des pâtés de sable, cher aux enfants : édifiés avec de grandes précautions, ils sont jetés bas l'instant d'après. Et puis il n'v a pas qu'en matière politique qu'existe la surenchère : il en va de même en art, ainsi le veut l'esprit démocratique. Aussi bieu ne croyez pas que ces jeunes, même les plus révolutionnaires, les superdadas, soient tout à fait ignorants de l'anatomie, voire du dessin, Non, c'est leur manière à eux d'être anarchistes ou bolchevistes! Encore une fois ils entendent exprimer comme bon leur semble tout ce qui leur passe par la tête, sans frein ni règles, sans respect du passé, sans souci de l'avenir. C'est ainsi que de la peinture cubique nous en voici arrivés au tableau-épure, comme vous en verrez deux de Picabia.

— Tout cela, dis-je, est plutôt triste, surtout à l'heure présente, où notre art est déjà si menacé par les conditions économiques et sociales nouvelles. S'il se suicide maintenant de lui-même, c'est la fiu. REMINÉRALISATION

RECALCIFICATION BIOLOGIQUE GLOBALE POUDRE, CACHETS COMPRIMÉ, GRANIII É

CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIQUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. — PARIS



# **OPOTHÉRAPIE**

NI AUTOLYSE

VERS 09 DANS LE VIDE

NI CHALEUR

GASTRIOUE, ENTERIOUE.

PILULES 2 à 8 par

rmacie DEBRUERES, 26, Rue du Four 26



# N E Granulée

Plus actif des Poludigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elie-même ; la garantie très sérieuse de sa réquiarité d'action lui permet de se prêter à une posoiogie rigoureuse.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS Solution an 1/1000 | Flacons de 10 et 30 c.c. L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)



# APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites. :-:

A. HELMREICH. Électricien-Constructeur, NANCY

### LA MÉDECINE ET L'ART (Suite)

— Peut-être, pour un teums, je ne dis pas, reprit notre confrère-artiste; mais il renaîtra, car, encore une fois, l'homme a hâte de reconstruire sur les ruines mêmes qu'îl a créées. Comme l'enfant, il recommence à aligner de nouveaux pâtfes de sable.Nous ne le verrons sans doute pas, mais l'essentiel est que nous puissions l'espècre. Et puis ne nous reste-t-il pas le Louvre pour laver nos yeux et réjouir uos demiers regards?

— Passons encore, repartis-je, s'ils étaient de bonne foi, auquel cas il faudrait les plaindre. Les folies collectives, cela se voit, existe l'Ou bien core s'ils étaient atteints d'infirmités, de troubles de la vue: daltonisme, dyschromatopsie, achromatopsie, ils seraient excusables.

Non, ne croyez-vous pas plutôt, comme moi, qu'en agissant ainsi ils n'ont plus en vue, cette fois, la farce d'atelier de jadis faite pour épater le bourgeois : mais que c'est bien plutôt chez eux 'effet d'un calcul, une manière d'arrivisme, une façon rapide d'atteindre à une notoriété de mauvais aloi par uue publicité violentée? Ces artificiers consommés, en leur genre, me semblent de parfaits caissiers qui savent exploiter le snobisme actuel. Encore une fois plaisanter passe, pourvu que cela ne dure pas trop longtemps, mais saboter l'art, se moquer de tous et s'en faire des rentes, c'est peut-être le comble du superdadaïsme, mais c'est cela que je ne leur pardonne pas et contre quoi je m'insurge. Après cela, sans doute me direzvous que tout étant une résultante, peut-être avons-nous les artistes que mérite notre époque de snobisme, de bluff et de puffisme. Il se peut ! N'empêche que je regrette le temps où l'art était un peu la religion du mieux, du beau ; où qui s'y essavait, v croyait, doutait parfois de lui et finissait sa vie sans être bien sûr d'avoir réalisé l'œuvre rêvée. Mais notre temps de tournoiement général a changé tout cela. Tous, nous tournons follement notre vie, pour employer le langage du ciuéma-Roi, et je crains bien qu'il ne subsiste de notre époque que des pellicules qui flamberont quelque jour, ne laissant qu'un peu de cendre, rien! Quand même voyons ce qui m'a ainsi induit un peu en mélancolie et aussi ce qui m'a parfois intéressé. Suivons au hasard des salles.

Salle X.— Ici nous pénétrons dans l'exposition des artistes russes. L'ensemble en est intéressant et se signale par une grande richesse de couleurs. Des portraits sur fond d'or, selon l'art byzantin. Des maquettes de décors pour les ballets de la Chauwe-Souris. Des sechnes dela vie russe, Ébats de danseurs. Des sechnes de la vie chinoise, curieuses figures de Chinois au théâtre. Une ballerine bien jendue avec sa robe de gaze aux plis transparents. Des sche de bal, qui aurat réjoui les Ocncourt,

Art simple, encore primitif, qui tient pour beaucoup de l'enluninure. Un ensemble de types aux nez camards, au facies mongolique, très vivants, de Milmann.

Salle IX. — De bonnes eaux-fortes d'Italie de Celestini. Des bois intéressants de Roberto sur Montmartre. Autres bois curieux: Femmes nues éclairées par la lune.

Salle VIII.— La Femme au coussin jaume, de Caradeck, nous montre une plantureuse poirture. A remarquer, à ce propos, qu'alors que la mode semble depuis quelques années avoir supprimé ces avantages à nos femmese, effet peut-être de l'Intente cordiale, est-ce une réaction, non plus cubique cette fois, mais hémisplérique, toujours est-il que ce Salon déborde d'appâts plantureux. De Savreux, des Dentélètes joliment éclairées. La loge des Fradellin de Puss-Amoré offre avec ses accessoires une jolie gamme de couleurs chantantes. Anusant Marché aux pors de Hervey, ob bêtes et gens grouillent dans un bon mouvement de foules.

Salle VII. — Fandango dans un varger, bizarre effet de blanc et bleu sur vert. Après le bain, étude de M. de Liuquist, où la femme semble avoir subi une laparotomie médiane dout la cicatrice se prolonge jusqu'à la fourchette sternale. De Dorignac, une bonne étude de torse à la sanguine. La Famille de L'avaselje, de Léveillé, nous montre une attitude exacte d'amaurotique. La Source, que M. Dupont symbolise par une fillette, est sans doute une source de sulfate de cuivre, incomme de nos crénothérapeutes: elle a bleui toute l'herbe autour d'elle.

Salle A.— De Feder, une Procession. De solides moines aux grands pieds et de lourds porte-bannières semblent fortement tenir au sol malgré la foi qui les soulève. Voici une Léda qui étreint le, eygne-l'upiter et reçoit respectueusement son hommage, un genou en terre, position déférente mais vraiment pas commode. Une Vierge de Lourdes de Ortiz, destinée à être préposée, sans doute, aux affections de la peau: elle présente en effet un psoriasis mal décapé.

Salle B. — Café turc, ou la Conspiration des Fez pour la solution de la question d'Orient. De Marie Alin, un portrait traité d'une façon bien spéciale par le ratissage de la couleur, à la manière du sable d'un jardin.

Salle C. — Dans un article fort intéressant et très document, ce jeune maître, si ouvert à toutes les manifestations de l'art qu'est M. le professeur agrégé Laignel-Lavastine, uous entretenait, dernièrement, des veluss et de l'hirsutisme. Or ce Salon en offre d'assez nombreux exemples, en vertu de cette décision prise par nos peintres modermes de



CÉRÉ! LES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc ochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miros



Prescrivez

# **D'ENGHIE**

Souveraines dans le TRAITEMENT A DOMICILE

DES

Rhumes, Larvagites, Bronchites, Affections rhumatismales, Dermatose, Oxyurose,

S'expédient en 1/2 et bouteilles entières

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# tonhan-Cruet

en cacheta dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures)

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

anns

Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

# 300 m. d'altitude

Etablissement moderne, dans les monts du Luonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D. FEUILLADE, médecin directeur à Éculiv (Rhône) Notice sur demande

### LA MÉDECINE ET L'ART (Suite)

représenter la nature avec tous ses attributs... pilaires in situ. Sans doute est-ce conforme à la vérité, mais c'est franchement inesthétique. Cette toison que nos Pères appelaient d'un joli euphémisme : une palatine, est très difficile à rendre, et ce triangle sombre accroche l'œil peu avantageusement. C'est ainsi que dans une étude de Femme nue, M. Le Souezec a juste réussi à nous donner l'impression d'un graffiti de caserne ou de vespasienne. La Ronde populaire espagnole, de Pichot; donne une juste expression de foule bigarrée. De M. Kajima, un bon portrait de jeune Japonaise, Très bien les deux chats blanc et noir sur fond blen de Nam. Le tonnerre gronde, de M. Durand ; c'est l'Internationale, probablement, que clament toutes ces bouches ouvertes en des figures grimaçantes, aux veux de révolte, sur des cous gonflés. Seules deux bouches sont muettes, celle d'un bébé et celle d'un vieillard, sans doute parce que l'un n'a encore rien vu et que l'autre en a trop vu! Voici une famille de dégénérés : le père alcoolique probablement, entre ses deux enfants, l'un aux oreilles en anse, l'autre au nez en lorgnette. A côté, un gracieux groupe de deux dauseuses bien éclairé. De Lévy-Dhurmer, une très bonne étude de singes. Et nous voici au clou de ce Salon, à la cimaise de Picabia, cimaise que j'appellerai des Cryptogames, devant laquelle s'écrasent

snobs et naïfs qui essaient de vouloir y comprendre quelque chose. Je n'essaierai pas pour ma part d'expliquer l'ail cacodylate, quoique ce dernier vocable ne nous soit pas incomu ; pas davantage l'aphorisme : l'oignon fait la force, alors qu'en réalité il fait pisser. On n'explique pas une farce. on en rit, et quant à une gageure, à un parti pris. on tourne le dos et on passe, d'autant que nous voyons mieux dans nos asiles d'aliénés!

Voici proche un joli polichinelle de Redon qui les fait sibien. De Poitevin, les Joueurs de Danies du Jardin de l'archevéché, d'une heureuse facture.

Salle XIV. - Nous sommes ici chez les imagiers belges. Voici d'abord une très belle et émonvante Pieta, où l'expression douloureuse de la figure de la mère est si profonde, opposée à celle exsangue de son fils mort. L'opposition des deux chairs, vivanteet morte, a été mise en pleine valeur. Du même une belle Madone aux monettes et d'autres toiles, toutes d'excellente facture et par le dessin et par la précision des valeurs ; enfin un Parce Domine, très beau morceau qui mériterait la médaille de ce Salon, s'il y en avait une. De de Wœstyne, à retenir son poétique Exil de la Flandre: sa tablée de bloudins, aux veux bleus. si sérieux, devant leurs petites assiettes. De de Sædeler un très premant-Effet de neige: sous un ciel de plomb, gros de chutes prochaines,

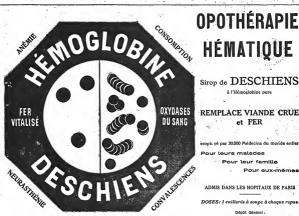

# **OPOTHÉRAPIE** HEMATIOUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empic vé par 30.000 Médecins du monde entier leurs malades

> Pour leur famille Pour eux-memes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Dénét Général :

Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Baris.

Thérapeutique Cacodylique Intensive et Indolore

# DSERVI

CUBES

AUX CACODYLATES ALCALINS

Une injection intra musculaire tous les deux jours

# Guissant Stimulant de l'Hématopoïèse et de la Phagocytose

GRIPPE Tuberculose PALUDISME NÉOPLASME NEURASTHÉNIE

Contre toute altération du Sana Contre les maladies infectieuses

Contre les cachexies de toute origine

Echantillons gratuits surdemande

# Laboratoires CORBIÈRE & LIONNET

Telegr. Pantuto Paris 27: Rue Desrenaudes · PARIS Teleph. Wagram 37:64

CUBES

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes salsons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm<sup>2</sup> 5 francs.

# DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL APPAREILS de STÉRILISATION

BANDAGES, ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

Envol du Catalogue eur demande



Gants « Γαληνός » Drapier.

Économie pour la durée. Grande finesse de toucher Gantant bien et sans gêne.

### LA MÉDECINE ET L'ART (Suite)

un paysage désolé, tout endormi du sommeil de la mort, de l'hiver. Très bonne aussi l'œuvre exposée par Fabry, notamment sa Tête de Christ et sa Bourrasque à la tunique aux plis tourmentés et tourbillonnants. Encore une fois cette exposition belge est agréable, reposante, comme une oasis, après toutes les outrances vues dans les autres salles. Cela sent le travail, la conscience, l'intelligence, le souci de bien rendre. Quelle leçou ce petit groupe ne donne-t-il pas à certains de nos compatriotes désorbités, en proie aux plus folles hallucinations! Décidément cet art de la peinture qui nous est venu des Flandres semble devoir y trouver son dernier asile. Vaillaut petit peuple auquel rien de ce qui touche à l'art et aux lettres ne saurait être étranger. Pour Dieu! reprenons-nous, ou sans cela nous perdrons quelque jour notre dernier sceptre, celui de l'art!

Salle XIII. — De M. Fornerod, plusieurs portraits de femmes aux yeux tròp grands, voire exorbités comme dans le Basedow. Une Flagellation curieuse, de Marcel Lenoir, où l'immobilité du patient contraste avec les efforts violents des flagellants.

Salle XVI. — De M. Ceria une femme à la peau de panthère tachetée, curiosité pour le musée de Saint-Louis.

Salle XVII. — Cl. Debussya écrit l'Après-midi d'un Faune; M. Favory nous peint, lui, l'Après-midi d'une Nafade en famille: le père fume, la mère lit, le chien regarde et mademoiselle trenupe. De M. Girietux, un Éloge de la beaudé une. Une femme est étendue, un moine concupiscent la dévore des yeux afin, sans doute, d'en faire bien en connaissance de cause l'éloge.

Salle XVIII. — C'est la salle aux Van Dongen. Celui-ci expose quatre portraits dont une dame en bleu qui lit la Révolte das Anges d'A. France. Cet ange bleu n'a nullement l'air révolté, mais seulement blein content de soi. Ces portraits sont sans vie, sans lumière dans les yeux et étirés en longueur, laminés, selon la facture de ce peintre. De Mle S. Valadon, la Poupée délaissée. L'œuvre est bonne, mais le sujet factice. Qui dit poupée difliette. Or l'auteur nous montre bien une poupée jetée à terre, mais sa fillette, quoique ayant un uban nose dans les cheveux, affiche des seins et un bassin de femme. Trop de précocité en vérité!

Salle III. — La Sortie du bain de d'Espagnat est fraîche et d'une jolie couleur.

Salle V. — La Femme nue accroupie de M. F. Valloton est une œuvre de tout à fait première valeur. Il y a là un effet de necourie d'une grâce et d'une vérité charmantes. De M. Ch. Guérin: une Femme au châle jaune qui est une très boune étude de physionomie.

Salle IV. - La Bohémienne de M. Marval est d'une belle lumière, mais pourquoi cet empâtemeut de la ligne du ventre? De Jeanes, trois curieuses études de nu, dessins à la craie d'un beau modèlé, et aussi une vision : Sous les eaux, jolie symphonie en bleu vert qui rappelle certaines planches de Rackam. Un Dimanche à midi, de M. Hubert Stevens, nous offre une scène de famille bien traitée. Voici, à côté, une série de dessins de Bernard Naudin pour l'illustration du Neveu de Rameau, très intéressants, eu même temps que des Clowns, burin et litho. Sous l'étiquette vague de Sieste, Mme Chériane nous exhibe, c'est le cas de le dire, deux femmes nues, couchées l'une à côté de l'autre, une blonde et une brune, qui semblent bien éveillées. Celle-ci nous montre, à côté de son hirsutisme pubien, un hirsutisme axillaire en pendeloques franchement laid. A la vérité, cette scène est plutôt équivoque et remet volontiers en mémoire le distique connu : « L'une était brune, l'autre était blonde. Moralité: La fin du monde. » Après cela, si les femmes s'v mettent!

Dans le pourtour, une boune toile à signaler: L'homme et la femme morte de Johnson. L'hommes sous le poids de sa douleur, s'est effondré brutalement sur le corps mêue de sa femme. Le dessin et la couleur en sout sévères et l'impression poi gnante.

Enfin deux expositions rétrospectives des plus intéressantes rehaussent ce Salon qui en a grand besoin; ce sont: d'une part, l'exposition Caillebotte, dont les audaces de jadis nous paraissent si sages maintenant, et. de l'autre, celle des dessins de Daumier, cet immortel caricaturiste de nos bourgeois, gardes nationaux, juges, avocats, médecins, concierges du siècle dernier. Ce merveilleux dessinateur, qui, avec son crayon aiguisé, a été l'historiographe de toute une époque, devrait bien servir d'exemple à tous ces jeunes fous qui se croient des génics parce qu'ils ont fait avec leur pinceau une tache sur une toile! S'ils daignaient vouloir prendre des leçons de lui, ils verraient ce que l'on peut rendre de vie en mettant, uniquement, du noir sur du blanc, par le vieux et toujours simple moyen du dessin.

Je ne parlemi que pour mémoire de la section de sculpture, où rien de bon n'est à signaler. Toujours et encore de pauvres poilus dont ne se dégagent aucun sentiment, aucune idée, aucun symbole, masses plastiques saus plus. Je passerai aussi sons silence tous ces fûts de bois mal équaris qui ont la prétention d'être autre chose que des bûches.

A ce Salon, par contre, j'ai eu grand plaisir à retrouver deux de nos confrères, exposants de notre Salon des médecins; j'ai nommé P.-E. Colin,

# LIPOIODINE CIBA

Éther éthyldiiodo-brassidique

Se substitue avec avantage aux iodiques

Parce que: Bien tolérée,

Sans iodisme consécutif,

De saveur agréable.

Action hypotensive, vaso-dilatatrice, décongestive.

Un à six comprimés par jour, aux repas.

Échantillons et Travaux scientifiques

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, 1, place Morand, LYON



International Control of the Control of Contr

Injection

Emergeiène de gur

Tout le SUC inaltérable de la PLANTE fraîche et vivante

VĖGĖTALE

D'ACTIVITÉ THERAPEUTIQUE CONSTANTE, STABILISE ET CONCENTRE DANS LES

# Energétènes Byla



Digitale, Colchique:

Aubépine, Genêt, Muguet, Gui, Sauge .

VALÉRIANE Cassis, Marrons d'Inde



# LA MÉDECINE ET L'ART (Suite)

notre grand et puissant graveur sur bois qui expose une Porteuse d'eau à Orvieto, et à la section du livre de belles gravures sur l'Inde en France, et enfin à la sculpture Sabouraud. qui nous montre deux excellents bustes en bronze pleins de vie des Docteurs Brocq et Darier, médecins de l'hôpital Saint-Louis.

Et maintenant, après cette longue promenade parmi la peinture, je me demande si, moi aussi, comme le disaient les anciens : Oleum perdidisti, ie n'ai pas perdu mou huile!

PAUL RABIER.

## VARIÉTÉS

#### LA QUARTE A ROME DANS L'ANTIQUITÉ

Je ne voudrais pas affirmer que la quarte soit en voie de disparition. Il est certain toutefois qu'il eu est de moins en moins question. La campagne d'Orient a donné à ce vieux paludisme, naguère en France « exclusivité » des médecins coloniaux, un regain d'actualité, et cette maladie a suscité de nombreux travaux.

Plasmodium falciparum et Pl. vivax, pour parler le langage moderne, ont été retourués sur toutes leurs faces (I). De Pl. malariæ, on rencontre à peine le uom sous la plume des auteurs. Le temps est loin où la quarte, mise en sonnet, était portée au théâtre

Pourquoi la fièvre « quartaine », comme l'ap-

(I) Exception faite de la question encore indécise de l'unité ou de la pluralité des hématozoaires.

pelait Molière, manifestation autrefois si commune de la malaria, qui revenait si souvent dans le langage populaire et dans la littérature, est-elle devenue si rare de nos jours? Elle était notamment fort répandue dans l'ancienne Rome. N'en déplaise à Cicéron, Rome fut une cité très malsaine. Entraîné par son admiration pour le fondateur de la Ville Éternelle, le grand orateur va un peu loin en attribuant à Romulus une prévoyance qu'il n'eut certes pas. Il le loue d'avoir choisi pour établir sa ville «un emplacement salubre au milieu d'uue contrée pestilentielle », emplacement assez retiré dans les terres pour lui épargner l'influence délétère pour les mœurs du cosmopolitisme iuhérent aux ports de mer, emplacement pourvu de défenses naturelles (2). Tout ce que nous savons de l'ancienne Rome lui (2) CICÉRON, De la République, livre II.



# Le Diurétique par excellence

## LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES 'DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

PURE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le force la systole, régularise le force la systole, régularise cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de

4; rue du Roi-de-Sicile

## VARIÉTÉS (Suite)

inflige un formel démenti. C'était un séjour redouté en août et septembre, qui « ouvraient les testaments » (I). Ces deux mois sont ceux des accès pernicieux.

En réalité, Rome fut une localité très insalubre. Les inondatious du Tibre v étaient fréquentes. L'entretien de la voirie y laissait beaucoup à désirer, au moins du temps d'Auguste. Horace nous montre au nombre des embarras de Rome et des dangers de la rue « un ehien enragé qui fuit et un porc couvert de fange qui se rue sur les passants». Libre à l'architecte, libre à l'artiste de s'extasier devant l'habitation romaine. L'hygiéniste ne peut partager eet enthousiasme. Sans doute, dans les grandes maisons, les salles de réception, les portiques, tout cc qui était d'apparat, étaient vastes, bien éclairés, élégamment décorés. Mais la chambre à coucher, le cubiculum, qui était aussi le eabinet de travail, -les Romains affectionnaient le décubitus dorsal, - était exiguë, retirée, obscure, mal aérée, Pas de fenêtres, Pas d'autres ouvertures que la porte, fermée par une draperie. Excellent refuge pour les moustiques que ce réduit, où les pâles clartés de lampes fumeuses, et malodorantes, alimentées par de (1) HORACE, Epitre II, livre II.

grosses mèches trempésadans l'huile, apportaient une lumière innertaine. Les demeures du commun des mortels étaient bien plus défectueuses encore. A peine un homme devait-il pouvoir s'y tenir debout, puisque Caton n'assigne aux murs des habitations rurales qu'une hauteur de cinq pieds (2).

Les Romains n'ont pas à leur disposition les moyens de locomotion rapides et confortables que nous possédons. Ce sont' pourtaut d'intrépides voyageurs. Ils se déplacent avec autant de facilité que nos contemporains. Soldats ou marins, fonetionnaires ou marchands, étudiants ou touristes, ils ne regulent ni devant les incommodités et les périls desplus courtes périgrinations ni devant l'insalubrité des pays où ils se rendent. Ils rapportent, à Rome les germes des maladies qu'ils y ont contractées. Les étrangers affluent de tous les points du monde connu dans la capitale de l'univers. Nombre d'entre eux sont autant de réservoir de virus. Aussi le paludisme et, soit dit en passant la tuberculose et le trachome, sévissent sur les Romains, Cicéron, Horace et Pline le Jeune, pour nc citcr que ceux-là, se plaignent constamment

\_(2) CATON De Re rustica.

Suite à la page VII.



MIGRAINES NÉVRALGIES SCIATIQUES DOULEURS NERVEUSES RÈGLES DOULOUREUSES

Echantillon et Litterature, E. LANCOSME, 71 Avenue, Victor Emmanuel III. PARIS

L. B. A.
Téléphone : Élysées 36-64

PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cio, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

# VARIÉTÉS (Suite)

de leurs maux d'yeux. Quelle est cette lippitudino qui les moleste si souvent, sinon la conjonctivite granuleuse?

La quarte, elle, est l'aboutissant ordinaire de l'infection palustre. Le passage du paludisme primaire aux accès réguliers est connu. La preuve : ces vers de Juvénal (1):

Iam letifero cedente pruinis Autumno, jam quartanam sperantibus ægris, Stridebat deformis hiems.

«Déjà, l'automne meurtrier faisant place aux frimas, déjà, les malades espérant la quarte, sifflait l'hiver hideux. \* Suétone nous apprend que César, dans sa jeunesse fut atteint de quarte et que, malgré

cette maladie, il était chaque soir obligé de changer d'asile pour se soustraire à la vengeance de Sylla (2).

Cicéron, dans sa correspondance, relate plusieurs observations de quarte. Ce sont surtout celles de Pomponius Atticus et de Tiron.

Atticus était rentré de Grèce à Rome, le 20 septembre 703 (3) avec une petite fièvre, écrit-il à Cicéron. Le 21 novembre (4) cette maladie qui présentait jusqu'alors les caractères d'une double quarte, s'est changée en quarte et est devenue plus bénigne. Le 1er décembre (5), le diagnostic se confirme. Le 23 février 704 (6), les accès semblent avoir disparu. Mais le 3 mars (7) la fièvre fait un retour offensif. Enfin dans une lettre du 4 mai (8), Cicéron se réjouit de ce que la quarte de son ami est devenue plus anodine. Le 6 mai (9), nous apprenons la guérison d'Atticus. Cette guérison est confirmée par une lettre du 16 mai (10). Elle semble avoir été définitive, car il ne sera plus question par la suite de la santé de Pomponius.

Pomponius Atticus mourut à soixante-dixsept ans, l'an de Rome 721. Il ne fut pas le seul de sa famille à être victime du paludisme. Sa femme, Pilia, partagea son sort. Elle n'avait pas suivi son mari en Grèce (II), mais elle était venue à sa rencontre à Brindisi. On est en droit de se demander si tous deux furent infectés en Italie pendant le voyage de retour ou si Pilia fut contaminée ultérieurement. Cette supposi-

tion est rendue vraisemblable par ce fait qu'il n'est pas parlé de sa maladie (12) avant le 23 décembre. Pilia fut guérie en même temps que son mari. Plus tard la fille de Pompouius, la petite Attica, fit aussi une maladie de longue durée. Elle persista de juillet 707 à avril 708. A cette date, Cicéron écrivait encore à son ami : « La santé de notre Attica me tourmente beaucoup. Te craindrais ou'il n'y ait eu quelque faute commise si la lovauté de son précepteur. le zèle de son médecin, le dévouement de toute la maison ne me défendaient de les soupconner (13). »

Tiron, l'affranchi de Cicéron, avait accompagné son patron en Asie pendant sa propréture. Au retour. Cicéron dut le laisser gravement malade à Patras, le 14 octobre 703. Il le confia aux bons soins du médeciu Asclapion dont le consulaire critique pourtant la thérapeutique, « Te ne puis, dit-il, approuver complètement son traitement. On ne devrait pas te prescriredu bouillon, puisque tu es dyspeptique. » En janvier 704, la maladie de Tiron s'est muée en quarte et son maître s'en réjouit, « Mais comme la force de la maladie s'est transformée en quarte, à ce que m'écrit Curius, i'espère qu'avec de bons soins tu deviendras plus robuste (14). » Il semble en avoir été délivré en février 704 (15). Cette grave atteinte de paludisme n'empêcha pas Tiron de parvenir à un âge très avancé. Né en 659, il mourut, presque centenaire, en 758.

La thérapeutique dirigée contre la quarte était aussi variée qu'inefficace. On employa contre elle toutes les plantes de la création : l'ail, l'anis, les fleurs d'anémone sylvestre, l'érysimum, le lamium, l'héliotrope, le pois chiche, le buglosse, l'agaric, etc. Il faut y ajouter les médicaments organiques, tels que la salive de femme, les premiers cheveux coupés d'un enfant, la terre de calvaire, les rognures d'ongles des pieds et des mains, la graisse de lion, la cervelle de chameau, les poumons de la grande hyène, la langue de crocodile et des agents physiques tels que des frictions sur la plante des pieds faitespar une femme, et le coît avec une femme qui commence à avoir ses menstrues (16). La quarte dans l'antiquité, par ces quelques exemples, nous apparaît comme une affection bénigne et dont la guérison spontanée était la règle.

Mais pourquoi la quarte est-elle aujourd'hui (12) CICÉRON, Lettres CCXCVI, CCCXXIX et CCCLXXXIII. (13) CICERON. Lettre CCCCLIII; Atticam doleo tam

Lettre DXV, DXXXIX, CXXX, DXLII, DLII.

<sup>(</sup>I) JUVÉNAL, Satire IV, vers 56 et suivants. (2) SUÉTONE, Divus Julius Ca: ar, I.

<sup>(3)</sup> CICÉRON, Lettre CCI,XXXII. (4) CICÉRON, Lettre CCXCIII.

<sup>(5)</sup> CICERON, Lettre CCXCVI (6) CICERON, Lettre CCCXXIX.

<sup>(7)</sup> CICÉRON, Lettre CCCXLII. (8) CICÉRON, Lettre CCCLXXV.

<sup>(</sup>o) Cregron, Lettre CCCXXXI.

<sup>(10)</sup> CICÉRON, Lettre CCCLXXXIII.

<sup>(</sup>II) CICERON, Lettre CCLXXXI.

diu; sed quonum jam sine horrore est spero esse ut volumus. (14) Il n'est pas invraisemblable de croire que la jeune Attica a été aussi atteinte de paludisme, (15) Ciceron, Lettres CCLXXXV,CCLXXXVI, CCLXXXVI à cexen, cee, ceex, ceexin.

<sup>(16)</sup> CICÉRON, Lettre CCCXXI.



TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

# Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIe) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE et la MÉDECINE

INSTRUMENTS DE DIAGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

DF IA

PRESSION ARTÉRIELLE

ENREGISTRELIRS

Postes complets d'Électrocardiographie CATALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES sur demande. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER

Appareils pour la Mesure OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON

BREVETÉ S. G. D. G.

Scrofule. Chlorose. mphatisme

**T**uberculose pulmonaire. osseuse. ianglionnaire

# RECALCIFICATION - REMINÉRALISATION

Comprimés de Sels Calcaires Fluorés à Désagrégation immédiate. Ph. de Chaux 0.35 - Carb. de Chaux 0.07, - Fl. de Calcium 0.005 2 Comprimés avant chaque repas. - Enfants 1/2 dose.

Croissance. Adénites. Coxalgie, O seb elbale ODINOT Phis

PARIS, 25, Rue Vaneau

Diabète. Grossesse, Allaitement. Convalescence

### VARIÉTÉS (Suite)

si oubliée que personne ne la souhaite à son ennemi? Connaît-on, dans les pays civilisés, ces horribles manifestations tertiaires, muqueuses, cutanées ou osseuses de la syphilis? Le traitement les a fait disparaître. Il en va de même pour la quarte. Forme d'évolution du paludisme abandonné à luimême, on ne la rencontre plus que chez les populations arriérées où l'usage de la quinine n'a pas encore pénétré ou a incomplètement pénétré. chez les Indo-Chinois, les musulmans de l'Afrique du Nord et les Noirs, alors que chez les Européens qui vivent côte à côte avec eux et souvent sous le même toit, on ne trouve dans le sang que Plasmodium falciparum ou Pl. vivax.

H. Gros.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### CONGRÈS DE CHIRURGIE DE STRASBOURG

(Suite)

Deuxième question. - Séro et vaccinothéraple dans les affections ostéo-articulaires. --- Rapporteur pour les caractéristiques : M. Louis DEBREZ, de Liége ; pour les résultats cliniques: M. Raymond GRÉGOIRE, de Paris.

Séro et vaccinothéraple dans les affections ostéo-articulaires en général. - M. DEBREZ commence par des définitions. La sérothérapie vise l'immunité passive, le sérum étant antitoxique ou antimicrobien. La vaccinothérabie vise l'immunité active, en introduisant dans l'organisme des produits microbiens. Le rapporteur continue par la préparation des sérums et des vaccins, les premiers provenant des instituts et les seconds étant préparés dans tout laboratoire par des méthodes et sous des formes variées. Atténuation de la virulence par le vicillissement des cultures (méthode pastorienne), par des agents physiques ou chimiques et surtout par la chaleur.

Vient la spécificité des vaccins, qui est fondamentale dans la vaccinothérapie.

L'OSTÉO-MYÉLITE TYPHIQUE bénéficie largement de la vaccination, seule ou combinée à la chirurgie (Weil, Picard, Robineau, etc.).

L'ARTHRITE GONOCOCCIQUE peut se trouver modifiée, en tant que complication de la blennorragie (celle-ci u'étant pas modifiée), par les vaccins à doses faibles et progressives ou à doses massives (Wright, Nicolle et Blaizot, Le Moignic) ; encore les résultats sont-ils inconstants et inégaux. Il en est de même avec le sérum antigonoccique.

Dans les affections séro-articulaires tubercu-LEUSES, pas de résultats jusqu'ici, avec la tuberculine ou le bouillon, filtré de Danvsz.



FT TOUTES PHARMACIES

Remplace le Savon pour la toilette des epidermes délicats Eclarecit le ternt



Adoucit Merveilleusement l'epiderme calme toute irritation Fixe la Poudre de Riz



Extrêmement adherente. Ne desseche pas l'epiderme Nirrite Jamais

# Stopile dane les Copilans de Barte et de la A

Tablettes de Catillon

Ogr-25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et 2 contre Myxondème, 2 à 8 contre Obesite, Goitre, etc. - PARIS, 3, Bould St-Martin.



# Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les



OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à

# TION of AUTO-INTOXICATION INTESTINALE



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques

LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche) Échantillon.

# VACCINS I.O.D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode. - Procédés RANQUE et SENEZ -

# Vaccin Anti-Streptococcique I.O.D.

Prévention de l'infection puerpérale. Traitement de l'Érysipéle et des streptococcies.

# Vaccins Polyvalents I. O. D.

Type I - Staphylo-Strepto-Pyocyanique-Type II - Staphylo-Strepto-Colib.-Anaérobies.

Traitement des Suppurations et des Annexites.

#### Vaccin Anti-Gonococcique I. O. D. Traitement des complications de la blennorragie.

VACCINS Anti-Typholdiques, Pneumo-Strepto, Anti-Staphylococcique, Anti-Méningococcique.

- Anti-Mélitococcique, Anti-Dysentérique,
   - Anti-Cholérique I. O. D. - -

Pour Littérature et Échantillons Laboratoire Médical de Biologie , Rue Lafon, 2 MARSEILLE

Dépositaires : Dr DEFFINS 40, Faubourg Polssonnière, PARIS REBOUL, Docteur en Pharmacie, 15. Aliées Capucines, Marsellie

SOUPRE, phar., rue Port-Neuf, Bayonne HAMELIN. Phar. 31. rue Michelet, Alger

# VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anêmie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences

# SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUE BLANC

Comprenant 1 Table pliente avec curette sous le siète et porte-cuisses nickelés 1 Laveurinjecteur à élévation complet Table &instruments avec 2 glaces de 50-30
 Vitrine &instruments de 42-62-28 trute yétrée avec 2 tablettes glaces Jahouret à élévation pour opéra
 Cuvette cristal mentée sur tios

PRIX de cette installation 9801 Ch. LOREAU, 3010 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XIII

M. PERRIN et RICHARD

# **ARYTHMIES**

dans la pratique journalière

Un volume in-16..... 4 fr. 50

RICHARD POMARÈDE

CURE DE DIURESE

1920, 1 volume in-16...... 3 fr.

## REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Dans les AFFICTIONS OSTÂO-ARTICULARES STREPTO BY STATHILOCOCCIUMS, les sérame polyvalents (Leclainche et Vallés, Fianzi) montrent une valeur curative inconsnante. Quant à la succinothérapie strepto et staphylococcique, elle produit des réactions immédiates ou folginées dont M. Debrez indique les caractères, sans omettre les accidents qui peuvent en résulter (métastases, intoxications), ni l'ACTION BIOLOGIQUE BLOIGSÉE DIS VACCINS DANS LISS AFFICTIONS OSTÂO-ARTICULARES (modifications du foyer d'infection: exsudat, éléments microbiens, nécrosse).

Applications et résultats de la séro et vaccinothéraple dans les affections ostéo-articulaires à siaphylocoques.

M. Raymond Grágoder, le chirurgien ne fait que parer les infections déclarées, le chirurgien ne fait que parer à ses conséquences, il fait un traitement symptomatique. La sérothéraple, peu fertile eu résultats jusqu'à ce jour; la vaccinothéraple plus utilisée avec de nombreux résultats déjà favorables, tendent à agir sur le microbe dans l'intímité des tissus; c'est un traitement spéciaue, la deuxième étape de la lutte contre l'inféction.

Dans la séxuurméranu, l'immunisation passive par le séruuu antistaphylococcique ne dounc pas de céstul tats. Pour l'obtenir, on a eu recours à la transfusion du sang (400 à 500 grammes) d'individus vaccinés antérieucment (Hocker et Fry, Grégoire et Marsis). Une coaqulation sanguime rapide avec embolie mortelle peut l'accoupagner ou la suivre. Ce procédé est très dangereux. Done la sérothérapie vraie dans les affections à staphylocoques est un procédé thérapeutique qui n'existe pas encore à l'état de réalisation.

La vaccinotnieranie n'est pas saus déboires ni dangers (Veau), dans des mains inexpérimentées. Dans certains cas, elle guérit saus acte chirmgical; daus la plupart, elle u'est qu'un adjuvant. M. Grégoire indique la technique à suivre, les modes d'introduction du vac cin, la quantité à injecter, la durée du traitement.

cm, is quantute a imjecter, la durée du trattement.

Les INDICATOS ET RÉSULTATS DE LA VACCIOTITIÉRAPIE DARS L'ORTÉONYÉLITE Varient suivant la forue cinique : Jorne seplique, Jornes aiguês el subaigués, avec
leurs indications et leurs countr-indications (myocardites mal compensées; cas où l'on peut employer le
vaccin seul sans libases).

EVOLUTION DE L'OSYGONYÉLITE AIGUE TRAITÉE PAR L'AUTON SEUL. — La température fombe ou bleu brauquement (cas les moins nombreux), on progressivement en une huitaine de jours, Localement, la dispartition rapide de la douleur, d'abord spontanée, puis provoquée, contribue à l'amelioration rapide de l'état général. En sept à huit jours, l'ocdème disparaît.

S'il y a abels petit, il pent se résorber; graud ou tendant à s'étendre, on doit intervenir: 1º par la pourtion unique ou répétée qui permettra de suivre la transformation séreuse et l'aseptisation progressive du pus (éviter de confondre la fluctuation vraie, avec la psendofluctuation des fongosités d'aspect actinomycosique parfois observées dans les infections staphylococciques attémées; 2º par l'incision, procédé le pius simple

| la sérothérapie vraie | dans les aff                           | ections à staphylo-              | atténuées ; 2º par l'ir            | cision, procédé le plus simple.                  |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       |                                        |                                  |                                    |                                                  |
|                       | Solubilite<br>dans l'eau<br>15 ° 100 ° | Action<br>bectéricide            | Action<br>sur les alcaloïdes       | Usege                                            |
| Adide Borique         | 3,5 % 28 %<br>4,5 % 50 %               | feible<br>trės faible            | non précipitation<br>précipitation | inusité<br>phenomènes d'intolérance<br>fréquents |
| BORICINE              | 16 % 75 %                              | stérilisante a 6 %               | non précipitation                  | tolerance parfaite                               |
|                       |                                        | MEISSONN                         |                                    | NE MARIE                                         |
| ■ Su                  | ccéda                                  | né des b                         | orax im                            | purs 📱                                           |
| =                     | e et Echantillo<br>aux                 | ns ·                             | ple action =                       | bactéricide<br>vaso-constrictive                 |
| E LABORATO            | IRES E. LO:<br>Marceau - Pari          |                                  | =                                  | analgésique                                      |
|                       |                                        | -<br>Hidding datal believelderen |                                    | sédative                                         |



# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

ABORATOIRE DE THÉRAPIE
BIO-CHIMIQUE
159, Avenue
de Wagram
PARIS

# Ne cherchez pas à COMPRENDRE

# POURQUOI?

Nous, fabricants, pouvons vous faire un complet sur mesures, marchandises véritable Elbeut, de toute première qualité, façon grand tailleur, d'une valeur réclie de 250 franes.

# Pour 139 fr. 50 seulement

Rappelez-vous simplement que, vendant sans aucun intermédiaire, tout le bénéfice revient directement au consommateur.

# AUX FABRIQUES RÉUNIES D'ELBEUF

Maison fondée en 1852. — Usine à Elbeuf (Seine-Inférieure)

Grande spécialité de Vêtements exclusivement sur mesures

Demandez sans hésitation noire nouvel album de la saison d'hiver, adressé gratuitement et contenant des échantillons de tissus de notre belle fabrication d'Elbeuf, gravures en tous genres et notice pour prendre les mesures sans possibilité de se tromper.

|   | Publicité de Paris medical. Dem. du cat. Hiver gratis et franco. |   |
|---|------------------------------------------------------------------|---|
| М | Profession                                                       |   |
| A | Département                                                      | _ |

## REVUE DES CONGRÈS (Sutte)

Les réactions articulaires, séreuses, de voisinage guérissent par la vaccinothérapie; les suppurées : a) manilestations des formes septiques sont excessivement graves, quel que soit le traitement; p) propagations de lésions voisines peuvent être, par ponetions répétées de l'articulation combinée à la vaccinothérapie, guéries avec on sans limitation des mouvements (3 eas de Grégoire).

Le décollement épiphysaire spontanci-guérit comme s'il était traumatique et aseptique par le vaccin. La durée de la maladie est de quelques jours dans la vaccination sans ponction, de quelques mois dans les cas graves et trépanés.

EVOLUTION DE L'OSTÉONVÉLITE AUUR ET SUMACUE, XÉRNAÑE RI VACCINÉR.— La vaccinothéraje modific l'état général et local. Et M. Grégoire examine les résuliats inmédiais et les résultats à longue échéance. Les cas aigue et subaigus, rapidement gaéris, le seront définitidement si l'on continue pendant deux à trois mois une injection hedolomadaire.

FORMES CHRONIQUES. — A l'encontre de M. Ombrédaune, M. Grégoire peuse que ce n'est pas daus ces formes qu'agit surtout efficacement la vaccinothérapie. a. Oxiómyditics divoniques fermács. — Les poussées inflammatoires subalgués ou aigues, greffées sur une lésion chronique habituellement bieu tolérée, peuvent étre ou nou influencées par la veacinchiérapie. Elles le sont parfois heurensement par le simple pausement alcoolisé hautide. L'action da vaccine et done douteuse, Comme clles sont souvent liées à l'existence de lésions osseuses sons-jacentes formant épine irritative, même si la radio ne les montre pas, le mieux est de préparer par le vaccin, puis de trépauer et faire la suture primitive (z guérisons sur 2).

b. Outcomyellic chronique fixuliste. — La vaccinotificaple such est inopérante. Des aéquestres et des associations nuicrobienues sont certains. Ici il faut trépaner l'os par la vole la plus commode et faeilitant le mienx la grefie muscailare, enliever les séquestres, curetter la cavité, la combler et faire la suture primitive avec draines filiaren temporarie. La réumion de écritaines plaies de guerre infectées, curettées et secondairement auturées avec suecès, en l'absence de vaccinothérapie, laissé douter de l'efficacité des vaccins daus la cure chirurgicale de l'efficacité des vaccins daus la cure chirurgicale delsessu décrite des outéonyélites chroniques fatulisées.

Dr G. FERRY.

### NOUVELLES

Le centenatre de l'Université de Buenos-Aires. — Le professeur Marcel Labbé, qui vient d'être chargé d'une unission en Argentine, a assisté récemment au centenaire de l'Université de Buenos-Aires. Il vient d'adresser à ce sujet au Temps une intéressante lettre dont nous extrayons quedeuxes passages.

« La Faculté de médecine a célébré son centenaire très simplement, par un discours du professeur Fernandez, conseiller de la Faculté, en même temps qu'elle procédait à la cérémonie de collation des grades. C'est la séance annuelle où le doyen distribue à tous les nouveaux docteurs le diplôme sur parchemin classique et où sont proclamés les prix et distribuées les médailles accordées aux meilleurs élèves. J'ai pu voir que la Faculté de médeciue de Buenos-Aires compte, comme nos Facultés françaises, des étudiantes en médecine et en pharmacie de plus en plus nombreuses, dont quelques-unes se distinguent, nou seulement par leur grâce, mais aussi par leur valeur qu'attestent des mentions répétées. J'ai applaudi avec plaisir la médaille accordée au professeur Houssay, dont l'enseignement et les travaux de physiologie font grand honneur à l'école

« Après la proclamation des récompenses, au discours est promoté par un professor de la Faculté, pinis par un délégad des étudiants. Celui-ci a fait l'éloge de l'organiation nouvelle des facultés, qui donne un graud pouvoir aux étudiants, mais il a sageutent conseillé à ses camarades de ne pas abuser de ce pouvoir pour ne pas le diserdditer. Aiusi, dès le d'ôtte, l'étais mis au courant de la révolution qui s'est produite, il y a quelques années, an seu des universités argentines, et qui introduit les étudiants, à titre d'électeurs, dans les conseils directeurs des facultés.

« Cette mesure, que les partisans de l'ordre établi qualifient de soviétiste, et dans laquelle d'autres professeurs voient une conséquence naturelle de l'évolution sociale, est encore difficile à apprécier. Si les étudiants ont pour desideratum de faire de bonnes études et d'avoir des professeurs qui les fasseut fortement travailler, die sera excellente; mais on craint que certains professeurs, pour se pousser plus vice, ciercitent à gagner par des flatteries et des complaisances exagérées la voix des étudiants. Il us semble que ces craintes sont exagérées; j'ai assisté aux conférences de mes amis, le professeur Arnox. Alfaro et le professeur Mariano Castex, et j'al pu constater, par leur succès, que c'est toujours en se domant le plus de peine pour l'instruction des déves, qu'on les attire autour de soi. In tout cas, il est d'usage ici de lour officiellement la réforme miversitaire, car elle est l'ouvere du ministère actuel, et elle a été imposée par l'autorité quasi dictatoriale du président de la Æpublicue.

4 La séance solemelle du centenaire de l'Université a cu licu au Collège national, vaste et luxueux établissement qui a été édifé à la place d'un ancien collège de jésuites et qui donne une instruction analogue à celle de nos l'veées frauçais.

« Dans la graude salle des fétes, les invités attendaient, assez patiemment, le président de la République. Après une bonne heure de retard, le D' Trigoyen s'est avancé enfiu vers le fauteuil présidentiel, avec ses allures de vieux paysan basque et sou masque volontaire.

« L'hymne argentin marqua le début de la cérémonic. Il fut chanté en chour par une centaine d'enfants des écoles, garçons et filles, vêtus de blanc, massés dans une grande salle voisine de la salle des fêtes et séparée de celleel par une grille de bois.

e Plusieurs discours furent prononcés. Le ministre de l'Instruction publique, M. Salinas, avec une Gloquence très simple, fit l'Gloge de la réforme des universités, son cœuvre, qui, à son avis, met les universités de l'Argentine da première place dans le monde. Le D' Uballès, recteur de l'Université, homme âgé et souffrant, dont la tête

## VITELLINATE ARGENTO-CUPRIOUE

ou

ARGYRO-CUPROL

ANTISEPTIOUE **DES MUQUEUSES SPÉCIFIQUE** 

DE LA BLENNORRAGIE



## TRAITEMENT DES URÉTRITES CHRONIOUES

ET PROPHYLAXIE DE LA BLENNORRAGIE

Par les Tubes-Seringues de GLYCO-PHYTOL

Par sa richesse en argent LE PHYTOL a une action spécifique sur le gonocoque qu'il détruit en quelques injections.
Par l'action combinée du cuivre et de l'argent à l'état colloidal est aussi efficace contre les associations microbiennes si fréquentes au cours

LE PHYTOL est indolore et fait immédiatement disparaître la sensation de brûlure à la miction.

LE PHYTOL n'est ni toxique, ni caustique et il a une action hératolytique remarquable sur l'épithélium des muqueuses enflammées. LE PHYTOL est présenté sous les formes suivantes : A. COMPRIMÉS DE PHYTOL.

B. AMPOULES-SERINGUES DE PHYTOL à 10 et 20 p. 100 et d'ELECTRO-PHYTOL dosées et prêtes pour l'injection qu'on pra-

tique à l'aide du embout à collecte dourraire.

C. TUBES-SERINGUES DE GIVEO-PHYTOL, prophylaxie de la blennorragie et traitement des uréthrites chroniques.

C. TUBES-SERINGUES DE GIVEO-PHYTOL, s'adaptant à un injecteur bewerf permetant d'introduire le topique dans la cavité

utérine sans traumatisme et sans dilatation préalable du canal cervical. Traitement des métrites.

Toute blennorragie doit être traitée sans délai.

Tout médecin doit pouvoir traiter comme il faut les blennorréens aut viennent le consulter.



Tube de Glyco-Phytol

et embout

à collerette obturatrice

Le GLYCO-PHYTOL est du PHYTOL dans un excipient gélatineux. Cet excipient gélatineux forme un enduit qui maintient en contact intime le topique et les lésions.

De consistance semi-fluide, il facilite la pénétration du PHYTOL dans

les replis et les diverticules de la muqueuse. Introduit en quantité suffisante dans le canal de l'urètre, le GLYCO-PHYTOL permet l'expression digitale des glandes sans provoquer l'irritation traumatique consécutive aux massages sur béniqué.

#### MODE D'EMPLOI

URÈTRE ANTÉRIEUR. - A l'aide de l'embout à collerette obturatrice, bien remplir le canal de GLYCO-PHYTOL.

Obturer le méat en comprimant entre le pouce et l'index d'une main, tandis que de l'autre on massera l'urètre (région pénienne et périnéale) pendant une à deux minutes.

Faire, suivant les cas, un massage tous les jours ou tous les deux jours.

Si les lésions sont très indurées, lubrifier copieusement une bougie ou un béniqué de GLYCO-PHYTOL et faire sans brutalité un massage tous es deux jours. Il importe de pratiquer les massages par séries de sept ou huit en laissant le malade au repos huit à dix jours après chaque série.



Embout à collerette adapté sur le tube de Glyco-Phytol,

URÈTRE POSTÉRIEUR. - Injecter avec une sonde du GLYCO-PHYTOL dans la région du vérumontanum. Faire prendre au malade la position génu-pectorale et masser les vésicules et les lobes de la prostate. Faire uriner le malade et injecter à nouveau à plein canal du GLYCO-PHYTOL en recommandant au malade de s'efforcer d'uriner afin que le topique puisse ainsi franchir le sphincter béant et pénétrer dans la région prostatique.

#### PROPHYLAXIE DE LA BLENNORRAGIE

Dans l'heure qui suit les rapports sexuels injecter dans le canal deux centimètres cubes de GLYCO-PHYTOL et maintenir le topique uneà deux minutes en contact avec la muqueuse.

Préparés par L. LAPORTE, pharmacien de première classe, ancien interne des hôpitaux de Paris Se trouvent dans toutes les bonnes pharmacies

LABORATOIRE P. ALBARRAN, 3, rue Chanez, PARIS, Auteuil Téléphone : Autouil 36-81. - Adresse télégr. ; Labalbaran

#### NOUVELLES (Suite)

s'incline doulourensement sur la poitrine, loue, en termes élevés, le passé, le présent et l'avenir de l'université de Buenos-Aires. Viennent ensuite les adresses prononcées par les recteurs de Cordoba et de la Plata, et, au nom des délégués étrangers, par l'éloquent Bernardo Lobo, pro-

fesseur à la Faculté de droit de Rio-de-Janeiro » La cérémonie prit fin par les discours du professeur Quesada, juriste, et du professeur Carlès.

Bureau d'hyglène de Roanne. - La vacance de directeur du bureau municipal d'hygiène est déclarée ouverte

ponr la ville de Roanne (Loire). Le traitement alloué est fixé à 16 000 francs par au.

Les candidats ont un délai de vingt jours pour adresser au ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales (direction de la sauté publique et de l'hygiène sociales, 2º bureau) leurs demandes accompagnées de tous les titres, justifications on références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analognes. Cette candidature s'applique exclusivement an poste envisagé.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus ; l'exposé des titres doit être anssi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les caudidats peuvent, en outre, demander à être entendns par la Commission dn conseil supérieur d'hygiène,

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. - 23 Novembre. - Mme MARCHAND, Monographic du canton de Sumène (Gard). - M. TISSIER (René), Contribution à l'étude des réactions salpingiennes. - M. Piffault, De l'hallomégalie. - M. OMONT, Contribution à l'étude du traitement de l'infection pnerpérale à streptocogne.

24 Novembre. - M. BAYE, Contribution à l'étude du traitement de la syphilis. - M. WEISSELFISCH, Contribntion à l'étude des mutilations volontaires pendant la gnerre 1914-1918. - M. Bonté, Le traitement des chéloïdes par la radiothérapie. - M. BERTRAND, Sur un cas de compression non doulonrense de la moelle. ---M. CAU, Contribution à l'étude du traitement des fractures transversales de la rotule. - M. VINCENT (Henri). Traitement des pyélonéphrites gravidiques par l'enterovaccination. - M. LE BESCOND, Contribution à l'étude du traitement des fractures du crâne. - M. Beynès. Contribution à l'étude des abcès chands non traumatiques de la cloison nasale.

Avis. - Les laboratoires Emile Logeais, 37, avenne Marceau, à Paris, mettent les Globules tænifuges de Secretan à la disposition de MM. les docteurs ponr lenrs essais eliniques

MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

26 NOVEMBER. — Paris. Assistance publique. Dernier délai pour le dépôt des mémoires destinés au prix Civiale. 26 NOVEMBER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, à 10 h. 45. M. le Pr GH.BERT : Lecon clinique.

26 Novembre. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, à 10 heures. M. le Pr ACHARD : Leçon clinique. 26 NOVEMBRE. - Paris. Faculté de médecine. Cours le diététique de M. le Pr CARNOT, à 17 h. M. le Dr JOSUÉ : Régime du vieillard

26 NOVEMBRE. — Paris. Clinique TARNIER. Ouverture des leçons cliniques de M. le Pr Bar.

26 NOVEMBRE. - Paris. Paculté de médecine. M. le professeur BEZANÇON, 10 neures : Summonences. Zuigen d'Eberth et colibacilles. Vaccination antityphoidique. rofesseur Bezançon, 16 heures : Salmonelloses. Bacilles 27 NOVEMBRE. - Paris. Asile Sainte-Anne, 10 h. 30, M. le D' LAIGNEL-LAVASTINE : Instinct sexuel et éro-

27 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Saiut-Antoine. M. le D' BÉCLÈRE, à 10 heures : Radiothérapie des myomes. 28 NOVEMBRE. - Paris. Ouverture au ministère de l'Intérieur du concours pour deux places d'internes-femmes à l'asile du Vésinet.

remmes à l'asiz eu vesiner. 28 Noviembre. — Paris. Ouverture, à l'hôvital mili-taire du Val-de-Grâce, d'un concours pour l'admission de médecins et de pharmaciens à des euplois de médecins et de pharmaciens aides-majors de 2º classe des troupes

28 NOVEMBRE. - Paris. Hôpital Laënnec (service de

20 NOVEMBRE. — Paris, Rophial Laennec (service de M. Rist). M. ROLLAND: Tuberculines.
29 NOVEMBRE. — Paris, Faculté de médecine. 16 h. M. le Pr Bezançon: Salmonelloses, Eberth, colibacille.
30 NOVEMBRE. — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr Gilbert, 101. 45: Leçon de thérapeutique pratique

1er Décembre. — Paris. Paculté de médecine, 16 h. M. le Pr Bezancon : Diagnostic de la fièvre typhoïde. 1er DÉCEMBRE. — Paris, Hôpital des Enfants-Malades.

M. le Dr Lerrebouller, agrégé, commence un cours pratique de diphtérie, à 9 h. 30. logique de l'hôpital Lariboisière, 10 h, M, le Pr Serilleat

Les supporations de l'oreille moyenne et leurs compli-

16 DÉCEMBRE, — Gondos, Salle de l'Université, 20 h. 30, Conférence de M, le Dr CABANES: Napoléon et l'hygiène.

rer Décembre. — Paris. An Val-de-Grâce, ouverture du conconrs pour l'emploi de professeur agrégé de l'École d'application du Service de santé militaire (médecine ou chirurgie). - Nimes. 2 DÉCEMBRE. Couconrs de l'internat

des hôpitanx de Nîmes à l'hôpital Ruffi.

2 DÉCEMBRE. — Genève. Salle de l'Université. 20 h. 30 onférence de M. le Dr Cabanès: Infinence suggestive

de Napoléou sur son entourage. 2 DÉCEMBRE. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades. M. le D. Lereboullet, agrégé, à 10 h. 30 : Conférence sur

les glandes endocrines. 2 DÉCEMBRE, — Paris. Faculté de médecine. Cours de diététique de M. le Pr CARNOT, M. le Dr RATHERY :

Régime de l'acidose, à 17 henres.

3 Décembre. — Paris. Faculté de médecine. Conrs de diététique de M. le P. Carnot. M. le D. Marcel Labbé :

de diététique de M. le P. CARNOT. M. le D. Marcel LABBÉ : Organisation des cures de régiune, à 17 heures, 3 DECEMBRE, 10 APIR. Clinique médicale de l'Hôtels M. le B' GLBERY, 10 I. A§ 1 Levon chilu-lopital Beaution. M. le F. ACHARD, 10 h. 1 Levon chiluque. Des disconsistent de la Carlot de médecine, 16 h. M. le P. BEZANGON: Étude bactériologique des matières cleales et de l'écules de médeciales de l'écules et de l'écules d

3 DÉCEMBRE. 3 DECEMBRE — Paris. Clinique oto-rhino-laryngo-logique de l'hôpital Lariboisière. Ouverture du conrs de perfectionnement de MM. les Dr. Dnfonrmentel, Mié-

pertico Bunnieri v. A. 17 i 1628 de l'Allondon de l'Allondon de l'Allondon de l'Allondon de l'Allondon de l'Allondon de l'Assistance publique, des candidats aux concours de la médaille d'or de l'internat (aunde 1921-1922) et pour le dépôt de lem mémoire (médecine et chirurgie).

## **roméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine

\$IROP (0.63) PILULES (0.01) AMPOULES (0.0%)

45, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

## Iodéine MONTAGU

SIROP (0,03) GOUTTES (Xg=0,01) PILULES (0,01)

49. Bouleverd de Port-Royal, PARIS

#### CHRONIQUE DES LIVRES

L'infection méningococique, par Ch. DOPTER, professeur au Val-de-Grâce, membre de l'Académie de nédeciue, 1921, 1 vol. iu-8º de 534 pages, avec 97 figures et 2 planches en couleurs. 48 fr. (J.-B. Baillière et fils, édit., Paris).

L'histoire de l'infection méningococcique s'est entichic ces deruières années d'un grand nombre de travaux cont permis de substituer à l'entité morbide longtemps désignée sons le nom de méningite cérébro-spinale « la ménispecocci», maladic infectieuse spécifique pouvant donner lieu à des localisations diverses, et se transmettre nidifféremments sons une forme ou une autre, la méningite restant néaumoins son expression pathologique la plus habituelle ». Le méningocoque a, jusqu'à ces deruiers temps, paru sa seule cause éthologique spécifique; c'est encore vrai mais, sons ce nom, on en décrit actuellement plusieurs variétés, donnant lieu, à quelques variantes prês, an même processus infecticux, mais parfois justiciables de sérothérapes différentes.

Le moment est douc bien choisi pour grouper dans un travail d'ensemble l'état actuel de nos commissances sur ce sujet si important au triple point de vue bactiriologique, cliuique et thérapeutique. Le professeur Dopter, par tous ses travaux antérieurs, était particulièrement désigné pour mener à bien cette tâcle, et l'œuvre qu'il soumet aujourd'hai un public médical mérite un plein succès. On y trouve tout à la fois un exposé clair et documenté et des vues personnelles fort origitales et séduisantes sur la conception actuelle de la méningococcie.

L'Itulae épidémiologique qui ouvre le volume relate toutes les influences invoquées à l'origine de la méningoccie, montre l'importance dela rhino-pharyngite iniliale, le rôle des porteurs de germe, la contagiosité certaine de l'influection. Elle nost par contagion et se propage par contagion; mais, pour bien comprendre cellect, il faut teuir compte non pas des épidémies de méningite cérêbro-spinale relativement rares, mais des épidémies de rhino-pharyngite, méningocceique, se compliquant parfois de méningite cérêbro-spinale; celles-cl sont fréquentes et créeut de nombreux porteurs de germe qui assurent la facile et rapide diffusion du contage. Les causes occasionnelles favorisantes interviennent secondairement taut sur l'éclosion des cas de méningite que sur la fréquence et l'extension de la ribino-pharyntite.

La bactériologie des méningocoques, l'étude des méthodes indispensables pour l'identification de leurs divers types vient ensuite, faite avec clarté et précision par l'un de ceux qui ont le plus contribué à nous faire connaître leurs caractères biologiques.

L'étude des déterminations anatomo-cliniques de la méuingococcie est faite sur nu plan nouveau, justifié par nos connaissances actuelles. La rhino-pharyngile est exposée d'abord avec ses caractères et ses complications locales. Le septicémie méningococcique vient eusuite et l'exposé de ses formes cliuiques avec leurs mauifestations fébrile, érythémateuse, douloureuse, purpurique, typhoide, etc., avee leurs complications multiples, est faite avec tous les détails nécessaires. La méningite cérébrospinale u'est qu'une manifestation de la méningococcie. très vraisemblablement une localisation secondaire et éventuelle de la sépticémie méuingococcique, Mais, en Taison de sa fréquence, elle mérite d'être décrite séparément, c'est ce que fait M. Dopter, et on lira avec grand intérêt son exposé si complet, illustré de nombreuses figures, et notamment de magnifiques planches eu couleur ; citous uotamment son étude détaillée du liquide céphalo-rachidien, dont l'aualyse bactériologique, chimique et cytologique est si préciense, uon seulement pour établir le diagnostic, mais aussi pour fixer les indications du traitement à effectuer.

Le pronostie et le diagnostie de la méningite cérébrospiuale ne sout pas exposés avec moins de précision. Une série de notes techulques sur les épreuves de laboratoire préconisées dans ces dernières aunées fournit à tous les chercheurs un ensemble de documents des plus utiles.

L'étude de la sérentérapie antiméningococcique termine l'ouvrage. On sait que le sérum de M. Dopter est depuis 1908 systémat/quement utilisé en Prauce et à l'étranger. Cehi-d'était donc tout à fait qualifié pour analysers es propriétes biologiques, se valeur thérapeutique, ses modes d'action et d'emploi, les causes des insuccès, les modes d'action et d'emploi, les causes des insuccès, les modes d'action et d'emploi, les causes des insuccès, les tides de ménigocoques. Ce n'est pas tout, il est un chapitre particulier, celui des méningites cloisonnées, qui a de particulier, celui des méningites colsosmées, qui a même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même que les épendymites, soulève toute une série de même de la puir de la

Il termine par quelques pages sur la vaccination antimétingococcique etsur laprophylaxie ce bel ouvrage qui renferme toute l'histoire de l'infection méningococique et que tous, médechis et biologistes, ne peuveut manquer de consulter souvent avec profit

P. LEREBOULLET.



## LES SPORTS VUS PAR LES MÉDECINS

## L'ASCENSION DU MONT-BLANC (4 807 mètres)

#### Per le Dr Albert MOUCHET

« Le Mont-Blanc est un chef-d'œuvre de la nature. » (Ch. DURIER, Le Mont-Blanc, 2º édit., 1880)

\*... Gravir les ples ne saurait être une findans la vie; c'est un moyen — un moyen qui, dans les années jeunes, trempe les énergles et les pré-pare aux luttes imminentes; qui conserve à l'âge viril toutes ses bonnes forces, jetî durer la jeunesse près de fuir et prépare à la vieillesse un trésor de beaux souvenirs sercins et saus remords...»

(Guido Rey, Le Mont-Cervin, 3º édit., 1911, p. 241, Librairie Hachette).

On ne peut pas séjourner dans cette admirable vallée de Chamonix sans avoir envie de gravir le Mont-Blanc. Son sommet étincelant vous fascine, vous attire fatalement.

Dans ce beau mois d'août 1710, où l'air est i pur, le ciel si bleu, le solel si éclatant, nombreuses sont les caravanes qui font l'ascension. Déjà plusieurs de més amis sont revenus euchantés de leur excursion. A mon tour de goûter les joies ineffables des hauts sommets, déjà éprouvées il y a longtemps sur le Breithorn, la Jungfrau, étc...

Le lundi 25 août, après arrangement préalable avec des touristes belges reucontrés au Brévent et avec les deux guides François Couttat (du Lavancher) et son fils Alphonse Couttat, je quitte l'hôtel à 5 heures du matin avec mes deux fils aînés qui doivent m'accompaguer jusqu'à Pierre-à-l'Echelle.

Le ciel est pur, mais le baromètre a baissé, ce qui m'inquiète un peu. Je demande à François Couttet ce qu'il pense du temps et s'il ne va point se gâter: « Oh nou! me répondit-il, je crois qu'il restera beau. » Les guides ne se compromettent jamais.

Nous marchous d'un bon pas régulier; il fait rais et c'est un plaisir de suivre le sentier qui mêne au Chalet de Pierre-Pointue. Pauvre chalet li lest depuis la guerre abandonné par la commune de Chamonix et les canvanes successives le démolissent pour avoir du bois et alimenter le fourneau des Grands-Mulets où il n'y a plus d'hôtelier et où les ascensionnistes du Mont-Blanc sont obligés de faire eux-mêmes leur cuisine.

Plus loin, à Pierre-à-l'Echelle, il n'y a plus de chalet, c'est la dénudation complète: une roche pelée surplombant le glacier des Bossons où nous arrivons à 10 heures. Mes fils me font leurs adieux et rentrent à Chamonix (1). Je prends mes

(1) L'année suivante, ils devaient faire l'ascension du Mont-Blanc avec François Couttet et un autre de ses fils : mon aîné imettes notres, mais nous ne nous « cordons » pas exemps, que sera seulement plus loin quand nous arriverons — à 1r heures — à la jonction des glaciers de Taconnaz et des Bossons, dans le prolongement direct de la belle montagne verdoyante, dite Montagne de la Côte (20, que gravit Jacques Balmat en partant de la vallée, la première fois le 30 juin 1786 et la seconde fois avec le Dr Paccard, le 8 aofts suivant.

A cette « Jonction », court arrêt, léger repas, photographies. Le glacier est déchiqueté: belles crevasses, gigantesques séracs, un vrai chaos, A partir de ce moment, les pentes glacées sont raides, surtout pendant près d'une heure avant d'arriver aux Grands-Mulets. Il n'y a plus d'échelles (3) pour traverser les larges crevasses; on est obligé de les contourner.

A 11 heures et demie, nous sommes aux Grands-Muless. Ce rocher escarpé domine le glacier daus une position quasi-inaccessible; la pierre est glissante, elle n'offre pas d'appui pour les pieds, pas de prise pour les mains; il faut se hisser péniblement pour gagner l'entrée de l'aubertée

La cabane des Grands-Mulets aurait grand besoin de réparations; elle se ressent de l'abandon de la guerre, de l'absence d'un aubergiste. Pendant que uous choisissons nos chambres, les guides allument le fourueau de la cuisine avec le bois pris aux murs du chalet de Pierre-Pointue et bientôt nous avons la joie de boire du bouillon chand et du thé chand. Rien ne vaut les boissons chaudes quand ou a besoin de se désaltérer au cours d'une ascension l' Il faut emporter des bouteilles «Thermos» ou «Marie».

Nous entamons les provisions prises à Chamonix, puisqu'il n'y a pas de cuisinier aux Grands-Mulets; nous avons du jambon, du poulet froid, du lunch-tongue, des poires, des confitures. Nous avons pris aussi des pruneaux et des figues; on nous les a recommandés comme désaltérants lorsque nous aurions là-haut la bouche sèche; nous n'en avons pea apprécié les avantages. Ra revanche, nous avons été enchantés des confitures et des gelées étalées sur du pain au cours des nombreux repas que nous avons fâts; car il les faut nombreux autant que courts, ces repas, lors d'une ascension prolonée. L'éfort musculaire déve-

n'avait pas dix-huit ans et sou cadet avait juste seize ans. Je ne les ai pas accompagués, mais je suis allé les retrouver à leur retour aux Grands-Mulets avec mon pius jeune fils de treize ans.

(2) C'est i chemin que issuire avec mon puis jeune ha se e treaze ans. (2) C'est i chemin que iss guides font suivre maintenant presque toujours, soi-disant pour éviter les ghoulis de roches assez fréquents sur la route de Pierre-à-l'Échelle, peut-être surtout pour favoriser le commerce des buvettes de la montagne de la Côte. Mais je dois recomaître que ce chemin est pitto-

(3) Dès l'année suivante, où l'auberge des Grands-Mulets fut louée par la commune de Chamonix — comme avant la guerre — à un tenaucier, les échelles furent rétablies.

resque



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES. CONVALESCENTS.

CÉRE! LES JAMI. ET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. ure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARI

# OBENZOL SACA

INTRA-VEINEUX

OU SOUS-CUTANE MAJIEMENTS COMPLETS ASSURES SUR DEMANDE, PAR LA M

CHIMIE APPLIQUEE

ECHANTILIONS MILLET CONCESSIONS

THE HOUSE IN

FOUGERON AVEC MIE - FRAIS - EXQUIS

Échantillon gratuit à MM. les Docteurs.

37, Rue du Rocher, PARIS

# SEL

ACTION SURE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Typ. spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa sur-prenante efficacité, il se sentient ni oplum, ni codéine, al cocaine, ni eubstance toxique ou alcaloridique quel-conque; dans les crises douloureuses de l'hyperchloconque; dans les crises aculoureuses de 1 syperentes chartes et la supprime la doulaur en en suppriment le cause même. Pas d'accoutumance : le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses.

— On le trouve dans toutes les Phiss.

Envoi gratuit d'échantillons de

MM. les Docteurs pour leurs Essais Cliniques

ABSORPTION AGRÉABLE

e Sel de Hunt est " friable", e'est-à-dire qu'il se ite dans l'eau en donnant, après agitati une dilution homogène de poudres Imp , en général, utiliser cet avantage uniforme (pansement ca. mecale. Cependant, pour des égers de la Digestion ne nécessitant de loses, ou à défaut de liquide sous la s ssi prendre le Sel de Hunt à sec

INNOCUITÉ ABSOLUE

EMPLOI AISÉ

## DÉPOT D U

LABORATOIRE ALPH. BRUNGT 16. Rue de Boulainvilliers. Paris (16')

#### LES SPORTS VUS PAR LES MÉDECINS (Suite)

loppe un grand appétit qu'il faut savoir satisfaire avec mesure. Du thé bien chaud au rhum, quelques gouttes de cognac ou de whisky dans de l'eau terminent agréablement ces lunchs répétés et sommaires.

Nous ne sommes encore que quatre avec nos quatre guides (en deux « cordées »), mais nous sommes rejoints bientôt dans notre cabane par uu monsieur d'une soixantaine d'années qui arrive avec deux guides dans l'espoir de gravir demain le Mont-Blanc, puis par les deux jeunes geus ju-meaux de notre hôtel. Un des fils de M. Vallot, qui a passé la dermière nuit dans l'observatoire de son père, descend du sommet du Mont-Blanc où il a eu un beau panorama : je le charge de remettre une lettre à ma femme, annonçant mon intention de rentrer à Chamonix par la montagne de la Côte et la station de 80 sossons.

Je cherche les livres sur lesquels les touristes consignent leurs pensées ou simplement leurs appréciations; ils sont nombreux et en assez bon état. Cela occupe nos loisirs de les feuilleter. J'y rétrouve des rélexions de geus que je connais, les phrases désenchantées de mon beau-frère en panne à cause du mauvais temps, il y a dix ans, et la note élogieuse de mon cousin Barjot qui a joui d'une si belle vue au Mont-Blanc, il y a dix jours.

Les «Livres des Étrangers» des Grauds-Mulets risquent fort d'être perdus s'il n'y a point d'aubergiste responsable et, un de ces jours, ils serviront sans doute à allumer le feu. Ce sera dommage: malgré l'insignifiance, pour ne pas dire la sottise de certaines réflexions, peut-être même à cause de cette sottise, uu pareil livre est toujours intéressant à consulter. Sa lecture permet de constater que les réflexions les plus courtes sont les meilleures. Mais combien Durier a raison quand il dit : « Il n'y a pas de moment plus mal choisi pour donner l'essor à sou géuie que celui où I'on plane dans les nuages! » Savourez surtout cette pensée du même auteur : « L'air raréfié agit sur les facultés cérébrales comme sur le mercure du baromètre, et quand l'homme monte, l'esprit baisse.

L'après-midi paraît longue, malgré le beau panorama que l'on découvre des Grands-Mulets: le tour de ce piton rocheux est bien vite fait et les visiteurs ne sont pas nombreux. Nous nous allongeons sur-nos lits, car nous ne dormirons guère la nuit prochaine, et nous devons sonmettre nos muscles à de rudes épreuves. Mais les guides bavardent, le sommell ne vient pas...

A 6 heures, les nuages entourent la cabane, le froid commence à se faire sentir: quel temps ferat-il demain? Cette préoccupation me coupe un pen l'appétit. Nous regagnoss nos chambres et nous tentons de dormir. Mais en vain. Longtemps, les guides causent dans leur dortoir; quand ils ont fini, on entend le bruit du veut et dans ce chalet où le moindre souffle est perceptible, les chuchotements même des deux frères jumeaux couchés dans la chambre au-dessous de la nôtre font l'effet de grosse voix. Je les entends dire qu'il « y a des éclairs ». Diable l'éest l'orage : joyeuse perspective! Je saute du lit et je cours à la fenêtre; il y a des éclairs, mais il nepleut pas; le temps va peutêtre se gâter: quelle déveine! mais patience, nous vertons bien.

A minuit et demi, c'est le branle-bas du réveil général. Les guides nous fout du thé et du bouillon qui nous réchauffent agréablement.

A r h. 30 du matin, départ. L'obscurité est profonde, mais le ciel est pur et constellé d'étoiles. A notre gauche, on aperçoit le sommet du rocher Pitschner, dénommé pic Wilson depuis 1738. Quatre caravanes quittent la cabane; d'abord le vieux monsieur avec ses deux guides, puis les deux jumeaux avec leur guide et leur porteur; nous venons ensuite, le jeune Belge et moi j les deux autres Belges fermeut la marche. Nous mettons un temps considérable à descendre du rocher des Grands-Mulets; on n'y voit goutte et la pierre n'offre point d'anpui jour le pied.

Une fois sur le glacier, nous nous cordons et nous allumons les lanternes : une lanterne pour le guide François Couttet à l'avant, une pour le porteur, sou fils, à l'arrière. Rien de pittoresque dans la nuit profonde, comme ces curavanes piquetées de lumière.

Les pentes qui mènent au Petit Platean sont très raides: heureusement, dans l'obscurité, on ne s'en aperçoit pas.

On arrive à marcher mécaniquement en quelque sorte ; on fait toujours les mêmes mouvements de jambe en cadence, et c'est comme cela qu'on ressent le moins de fatigue. La neige gelée « crisse » sous nos pas, mais elle tieut bien et nous pouvons avancer régulièrement sans enfoncer ni glisser. Nous gagnons ainsi le Petit Plateau (3.620 mètres), puis bientôt après le Grant Plateau (3 926 mètres) : plateaux ? c'est une façon de parler, cela veut dire des peutes moius raides. Nous n'avons plus besoin des lanternes, il fait assez clair, le soleil va se lever (fig. 1). Mais ie commence à me sentir mal à l'aise, j'éprouve quelques nansées, je dois lutter pour ne pas me laisser envahir par l'engourdissement, je respire moins bieu que tout à l'heure. Vais-ie ponvoir résister à ces symptômes du mal des montagnes? François Couttet m'affirme que oui et me dit que tout cela va cesser dans quinze minutes, quand





## ${ m Antise}$ psie urinaire

Quadruple action : bactéricide,

antitoxique, antiurique, diurétique.

# UROMETINE

LAMBIOTTE FRÈRES

(Urotropine Française)

doses moyennes : 2 à 6 comprimés par jour.

Littérature et Échantillons : PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES 3, Rue d'Édimbourg, Paris-8°



## LES SPORTS VUS PAR LES MÉDECINS (Suite)

nous aurons gagné le col du Dôme du Goûter. I'en accepte l'augure.

Nous tournons à droite pour gagner ce col du Dôme. Les pentes sont moins dures que dans les premières heures qui ont suivi notre départ des Grands-Mulets. Mais voici que l'un des jumeaux qui nons précède est assez mal en point, il ne peut plus avancer, il veut se coucher sur la neige, et il aura toutes les peines du monde à gagner l'observatoire Val-

lot: il n'ira pasplus loin, Un des Belges de la caravane qui nous suit est dans même état. Décidément, c'est au Grand Plateau que commence à se déclencher le des montagnes.

Que n'a-t-on pas dit de ce « mal des montagnes », depuis qu'il y a des hommes et... qui grimpent? On sait en quoi il consiste: essoufflements coinciden+ avec une accélération du pouls et de la respiration; malaise général, céphalée, nausées. soif souvent inextinguible, donleurs dans les membres. asthénie profonde. insurmontable envie de dormir.

faiblesse du pouls avec tendance à la syncope. L'ascensionniste s'arrête à chaque pas, il veut se coucher là où il est, il ne se sent pas la force de se rendre à la halte favorable à quelques mètres de lui; il resterait dans la neige, si la volonté impérieuse du guide ne l'obligeait à continuer la montée ; il se laisse traîner littéralement.

On a cherché beaucoup d'explications au mal des montagnes ; la raréfaction de l'air est le plus souvent invoquée: que ce soit par insuffisance d'absorption de l'oxygène (anoxhémie) - ou par appauvrissement du sang en acide carbonique, excitant normal des centres respiratoires (acapnie); - que ce soit enfin par hyperémie pulmonaire et surcharge du cœur droit. On n'a pas encore trouvé, de l'aveu des physiologistes, une explication satisfaisante du mal des altitudes. Jes crois, pour ma part, qu'il faut ajouter aux causes mécaniques habituellement invoquées, le surmenage physique, et aussi une alimentation insuffisante. Cette dernière cause serait loin d'être négligeable, d'après mon expérience personnelle. Mais elle est souvent difficile à éviter parce que le grim-

peur, quand il est fatigué, n'a pas grand appétit: c'est un cerclevicieax.

Il faut aussi, pour expliquer le mal des montagnes. tenir compte des conditions spéciales qui précèdent ou accompagnent une grande asceusiou, comme celle du Mont-Blane par exemple. On dort mal les nuits précédentes au moins celle du départ, parce qu'ou est préoccupé de se réveiller. On dort mal encore pendant la première nait passée enmontagne, aux Grands-Mulets. Des touristes tonflent bruvamment admirentavectrop d'enthousiasme le paysage nocturne:



On part avec un froid très vif, à la lueur d'une lanterne, s'il n'y a pas de clair de lune gon grimpe de vastes pentes de neige pendant des heures. Les



Les séracs du Dôme du Goûter au Petit Plateau (fig. 1).

Sédatif. Analgésique. Hypnotique. Hypocrinique.

## 

## Association Scopolamine-Morphine

en Ampoules pour Injections hypodermiques

Sa Composition: Chaque ampoule de un centimètre cube contient: 0,006 Chlorh, de Morphine

0.0002 Bromh, de Scopolamine

Phénomènes douloureux: Ses Indications :

> Coliques hépatiques, néphrétiques. Cancers douloureux, Crises tabétiques.

Spasmes et Insomnies. Anesthésie chirurgicale.

Accouchements.

Ses Doses :

S≪

à 2 ampoules en injections sous-cutanées par 24 heures chez l'adulte

⋑≪

LITTERATURE SUR DEMANDE

## Établissements Albert BUISSON

157. Rue de Sèvres. -- PARIS

## LES SPORTS VUS PAR LES MÉDECINS (Suite)

mêmes muscles, agissant indéfiniment pendant cette montée interminable, finissent par se fatiguer et par causer un peu de fièvre ; les veux fatigués par l'insoninie ne le sont pas moins par l'attentioa prêtée à chaque pas, et il se peut que cette fixité du regard, cette concentration de la pensée amènent un certain degré de fatigue cérébrale qui vient s'ajouter à la fatigue de tout le corps.

On ne peut pas cependant nier que les conditions atmosphériques ne soient pour quelque chose dans la production des symptômes attribués au mal des montagnes, puisque, dans l'ascension du Mont-Blanc, ces symptômes se présentent chez les touristes toujours au même endroit, au Grand Plateau, où l'air est non seulement raréfié mais extraordinairement calme. C'est là que, huit jours anparavant, mon cousin Barjot avait ressenti quelques malaises, d'ailleurs fugaces : c'est là que j'ai éprouvé des nausées, une sensation d'épuisement, une légère céphalée, symptômes passagers que ma volonté a rapidement dominés ; c'est là encore qu'un de nos amis belges a été pris d'un malaise qui a duré jusqu'au voisinage du sommet et qu'un frère jumeau de la caravane voisine, solide jeune homme de dix-huit ans, a tout inste en la force de se rendre à la cabane Vallot qu'il n'a pas pu dépasser. Je reste persuadé que le mal des montagues est souvent le résultat d'une fatigue extrême à laquelle le corps n'est point préparé.

Le froid, voilà ce qu'il faut craindre bien plus que le mal des montagnes : quand il ne gèle pas les pieds, il gâte le plaisir de l'ascension. Aussi ne doit-on négliger aucune précaution contre le froid ; il faut avoir de bons souliers bien imperméables (I), des bas de laine, des guêtres, ou des bandes molletières peu serrées qui empêchent la neige de pénétrer dans les souliers ; il faut se convrir le corps de vêtements chauds, mais peu nombreux, pour garder les mouvements libres: caleçon de laine, chandail ou gilet de laine (ou les deux) par-dessus la chemise de flanelle, culotte de drap, veston de drap, à manches pouvant être boutonnées au poignet et à poches nombreuses avec pattes fermantes. Surtout pas de manteau ou pardessus, pas même de pèlerine qui gênerait les mouvements; ayez en réserve un plaid, une converture de laiue dans le sac du guide, vous le mettrez sur votre dos à un arrêt et principalement au sommet. Battez de la semelle pendant

les haltes, mettez les mains dans vos poches. Sur la tête, un chapeau mou à bords rabattus ou mieux un passe-montagne en laine ou en poil

de chameau ; sur les mains que le manche si froid du piolet tend à glacer, de bons moufles de laine ; autour du poignet enroulez d'un seul tour une courroie fixée au manche du piolet que vous pouvez facilement perdre sans cette précau-

Ayez devant les yeux, pour éviter la conjonctivite, des lunettes-paniers spéciales dont les verres teintés noir ou jaune sont montés sur des toiles métalliques noires.

Pour préserver votre visage de l'insolation, je ne vous recommande pas l'usage d'un voile vert, insuffisant et désagréable parce qu'il tient chaud ; pas davantage le barbouillage de la peau avec le noir de fumée provenant du bouchon brûlé. C'est un procédé dont on dit grand bien, mais que je trouve parfaitement sale. Le mieux est d'avoir la peau du visage déjà hâlée, tannée par des ascensions antérieures ; dans ces conditions. l'application d'une couche de crème de lanoline suffit amplement à empêcher toute fâcheuse irritation de la peau.

A 5 h. 30, nous voilà arrivés au col du Dôme du Goûter: la vue se dégage et l'ou a la sensation agréable de se rapprocher du but.

La route de Chamonix au sommet du Mont-Blanc offre trois variantes à partir du Grand Plateau au pied du cône final : on pent soit monter directement par l'ancien passage, au-dessus des Rochers rouges, celui que suivit Iacques Balmat le 8 août 1786 avec le D' Pacard et qu'on suivit dès lors pendant quarante et uu ans (ce passage est interdit depuis longtemps à cause des risques d'avalanches); soit gagner l'arête de l'Est par le Corridor entre les Rochers rouges et le Mont-Maudit et gravir ensuite le Mur de la Côte ; soit se diriger vers l'arête de l'Ouest et atteindre le sommet par les Bosses au-dessus du Dôme du Goûter. Cette dernière route a été la plus tardivement suivie, mais c'est à peu près la seule que l'on suive maintenant (fig. 2).

Au Col du Dôme, nous sommes très ventilés et mon malaise a disparu. Le soleil commence à se lever sur le Mont-Blanc et sur les Bosses. Le teune homme de l'hôtel, resté très en arrière, ne peut plus avancer, il s'endormirait dans la neige si son guide ne le tirait pas ; il pourra tout juste gagner le refuge Vallot. Le Belge fait des efforts désespérés pour vaincre son engourdissement : la vue de l'Observatoire Vallot lui donne quelque courage.

Cet observatoire est un bâtiment assez engageant d'aspect et, paraît-il, confortable ; je dis :

<sup>(</sup>I) Les souliers sont d'une importance capitale qu'onne saurait exagérer; il faut des chaussures larges, lacées, qui ont été portées à l'avance et dont le cuir aura été soigneusement graissé. Il faut les munir de clous cubiques sous le talon, de clous pyramidaux sous la semelle, de clous dits à ailes de mouches sur les côtés.

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE



## **Prescrivez**



## ORRHUETINE JUNG

Produit Synthétique - sans HUILE - sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans 100 cas de

Lymphatisme Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses. dits prétuberculeux tats

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 ar. : 5

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS 

## SIROP BRAHM

Souverain contre la Toux

THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT.

MODE D'EMPLOI Adultes, 4 à 5 cuillerées par 24 heures. Enfants, au-dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café. G. COULLOUX. Pharmacien de 1re classe. 35, Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loire)

Dépôt: PIOT et LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS



## Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

## RAZIN



Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésiques et antiseptiques de l'Acide salicylique.

Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates; Est donc Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; Un antissique puissant des reins et de la vessie.

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes | Granulés effervescents pour le traitement prolongé. | LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS | Comprimés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage. | A LA DISPOSITION DE MM. LES DOCTEURS

L. DURANDI Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).

## LES SPORTS VUS PAR LES MÉDECINS (Suite)

parati-il, puisque l'accès en est interdit aux touristes, auxquels on laisse sous forme d'abri un infect reluge plus hant perché au sommet d'un rocher. Chamonix, trop heureux d'empocher l'argent des innombrables touristes qui le visitent, se soucie peu de procurer aux amateurs des hauts sommets un abri diene d'eux.

Au pied du refuge sont des rochers chauffés par le soleil le long desguels nons nous protégons du vent: d'ouest, très violent à cette altitude. Le froid est intense, il vous pénètre vraiment jusqu'aux os; non caleçon et ma culotte ne sont pas assez chauds et j'ai beau me remuer, battre la semelle au soleil, avaler du thé bien chaud, je me reprendre la marche monotone et régulière de l'ascensionniste.

Les deux Bosses sont diablement hautes, surtout la Grande; l'arête de celle-ci apparaît verticale quand on ést à la base (fig. 3). On voit les empreintes des pieds des assensionnistes de la veille; dans cette neige où lis ont enfoncé, les souliers ont formé comme des moules glacés où l'on pourrait compter les moindres clons. C'est dans ces empreintes que nous avançons, les pas dans les pas. Il y a vrainent un « bon coup de collier » à donner — après tant d'autres — pour l'ascension de cette grande Bosse, mais il est court, et l'approche du sonmet donne du contrage.



Grand Plateau. -- On voit en face le sommet du Mont-Blanc; à gauche, les Rochers rouges; à droite, les deux Bosses (fig. 2).

sens comme gelé intérieurement. Les pieds et les mains ne sont pas froids, heureusement, et mon visage, que j'enduis de crème de lanoline, ne m'occasionne aucune cuisson.

Comme le sommet du Mont-Blanc paraît rapprochél... et nous avons encore deux heures de marche avant d'y arriver! Quelle belle calotte blanche, dorée par le soleil, et comme elle domine les sommets voisins, pour la plupart encore dans Tombre!

Voici ventr la plase la plus intéressante de l'ascension. Nous n'avons pris que dix minutes de repos, le temps de nous restaurer, et nous escaladons les Bosses. Un des Belges de la caravane voisine refuse d'avancer, il se roule dans la neige, se laisse titrer par la corde ; cependant les exhortations de son compagnon, appuyées par la force physique de son guide, finissent par le décider à

Des nuages sont en train de le reconvrir par moments, ce sommet tant désire; mais ils ont une course si rapide que sans doute ils seront partis quand nous arriverous, c'est l'essentiel. Brève émotion qui fera paraître plus agréable l'arrivée au but.

Les Bosses dépassées, il reste à suivre lentement une longue arête à pic, à donner le vertige : d'un côté l'Italie, de l'autre la France ; alternativement un pied sur l'une, un pied sur l'autre, de chaque côté de cette crête qui doit paraftre un peu effrayante aux novices. Quelle belle vue sur le glacier du Miage, mais quel vent violent l Dans les jours de tempête, il risque de vous projeter dans le vide et, vous couchant à plat, vous empêche de continuer l'ascension.

L'arête se frange d'un nuage de neige poudreuse; ces cristaux de neige que le vent soulève nous

## MÉDICATION NTIDIARRHÉICUE

## GÉLOTANIN

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - TAMPH, FLEURUS 13-07

Adultes Caciner de Octobanie / Une bolle
Per jour : De l'année de la fin de rese.
Rourissonel Educate Penegar de Octobanie.
Une totte — Per jour : de Sa à paçole de Oct. 15
e d'uler de la fin de l'année de Octobanie.
Une totte — Per jour : de Sa à paçole de Oct. 15
e d'uler de la la list de l'aliance hébilique.
PAS D'INTOLÉE ANCE

## APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Breveté S. G. D. G

\_\_\_\_ "

SULVA "

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE DEBUT DU GONFLEMENT

non gontiee

Les poches inférieures se genfient les premières ; groc à l'ébilquité de leur grand ace, elles l'insinent lies : deux poches in-férieures et latérales en d'éconsion du colon trans-l'et de l'eur proches de supérieure et métaine, l'accession du colon trans-parérieure et métaine, l'estomac.



PELOTE entièrement gonfiée

La poche 3 se gentiant
après réplétien des
poches inférieures,
soulève et maintient
en positien normale le
gros intestin et
l'estomac.

Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

## BERNARDON

13, rue Treilhard, PARIS (8º)

TÉL. : WAGRAM 67-56

Glycérophosphates originaux

# Phosphate vital Jacquemaire

Solution gazeuse (de chaux, de soude, ou de ter, 2 à 4 cuill. à soupe par jour, dans la boisson

Granulé (de chaux, de soude, de ter, ou composé)

2 à 4 cuill à café par jour, dans la boisson

Injectable (de chaux, de soude, de ter,



Tuberculose = Anémie = Surmenage Débilité = Neurasthènie = Convalescences





Blédine

Aliment rationnel des Enfants dès le premier âge

## LES SPORTS VUS PAR LES MÉDECINS (Suite)

ciuglent la face comme autant de fléchettes qui s'enfoncent dans la peau. Nous apercevons, loin derrière nons, le Belge de la caravane voisine qui, à nouveau, ne veut plus avancer; il se roule litté-ralement dans la neige. Su'i le point d'arriver au but, va-t-il renoncer à l'atteindre et -perdre le bénéfice de ses efforts? Non, il se laisse persuader et entraîner: le voici qui regrimpe presque allégrement. Les touristes des Grands-Mulets arriveront au complet, moins le jeune homme de mon hôtet qui nous attend au refuge Vallot.

Maintenant que le sommet approche, je me sens des ailes, je vois la caravane du vieux monsieur qui atteint le point culminant. Il n'y a plus un des routes, des cols, la magnifique verdure de l'étroite vallée de Chamonix, alternant avec ses rochers sauvages, les grasses plaines de la riante Italie, l'immense coupe bleue du lac Léman et les Alpes Bérnioses, au loin le Rhône et les Apenniss... C'est une variété prodigieuse de paysages que l'on découvre de cette cime; nous devrions voir, diton, jusqu'à 250 kilomètres, mais, en réalité, au delà de 100 kilomètres, on n'aperçoit que les grandes masses: les détails du paysage sont noyés dans une teinte uniforme, même par les temps les plus clairs.

« La cime du Mont-Blanc est une crête de neige durcie, comparable à une demi-sphère aplatie,



La grande Bosse à droite et le sommet du Mont-Blanc à gauche (fig. 3).

nuage dans le ciel d'un bleu immaculé. A 8 heures, nous avons la joie d'arriver au sommet du Mont-Blanc; quelle impression délicieuse, unique, et comme on cesse de ressentir toute fatigue | J'aurais d'î crier: « Rufin! » et je me disais: « Déjà! » Adieu toutes les contingences terrestres | Comme elles paraissent éloignées, les petttes précorquations d'en bas l'L'esprit est absorbé dans la contemplation et, comme le dit Guido Rey, « quand nous sommes arrivés à la cine, si nous ne sommes point encore au ciel, nous ne sommes déjà plus sur la terre.

Rien n'ennobit i 'âme, 'iten' ne repose l'esprit comme l'éternel silence des cimes élevées. Du haut de ce-géant des Alpes, le panorama est splendide: de quelque côté que le regard se porte, du côté de la France, de la Suisse ou de l'Italie, par delà l'amoncellement des pics qui nous entourent et les ablmes profonds qui les séparent, c'est un merveillement de contempler l'inextricable lacis dirigée du levant an conchant, de 60 mètres environ de longueur, à peu près horizontale sur quelques mètres de largeur et s'infléchissant aux deux extrémités sous des angles de 28 à 30 degrés. « Il n'y a pas beaucoup de sommets, je crois, qui offrent une pareille surface; il y en a tant sur lesquels on n'a pas la place pour s'asseoir l De l'observatoire Jansen qui avait été édifié là, en 1893, il n'existe plus de trace.

Nous prenons le temps de faire quelques photographies et nous nous «décordons». Quel vent et quel froid I Jamais je n'ai mieux compris l'exactitude de cette expression: être glacé jusqu'aux os; je ne me suis pas vêtu assez chaudement, c'est tant pis pour moi I François Couttet ne sent plus son nez et ses pommettes qui ont pris la teinte du vieli lvoire; il craint de les voir geler et il se les frotte énergiquement. J'ai bien soif, mais le contenn de la gourde, de l'eau avec du whisky, est transformé en un bloc de



## OPOTHÉRAPIE INJECTABLES CHA

DOSAGE: 150 Correspond a 1/2 lobe postérieur d'Hypophyse de bœuf SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

DOSAGE: 150 Correspond à 0710 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE : Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ( PESSONSE )

ABORATO HE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS

## TALGOL Granulé DA

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goulte \* Rhumalisme aigu ou caronique, etc. Mohamilians: DALLOZ & Co., 13, Boult to in Chapule, PART

## REVULSIF BOUDIN



## RÉVULSIF LIOUIDE

à Base d'Essences de Crucifères

## **ENERGIQUE**

RAPIDE

PROPRE

Teinture d'Iode, Cataplasmes Sinapisés, Ouates Thermiques, Pointes de Feu. Papier à la Moutarde, Etc.

S'APPLIQUE AU PINCEAU

N'ABIME PAS LA PEAU

Estantillone : Laboratoires BOUDIN, G. Rue du Moulin, à Vinconnes (Seine)

#### LES SPORTS VUS PAR LES MÉDECINS (Suite)

glace. Si j'avais pris davantage de boissons chaudes, j'eusse été bien inspiré, mais mon Thermos est vide.

Nous restons près d'un quart d'heure sur cette cime admirable: le vent est trop violent et le froid trop intense pour un séjour plus long. Nous devons nous arracher à ce spectacle enchanteur, nous soublations arriver aux Grands-Mulets avant midi pour être à Chamonix à l'heure du dîner.

La descente ne « traine » pas; le porteur, le jeune Alphonse Couttet, avec ses jambes de chamois et ses vingt années d'âge, est en avant; il nous mène grand train. Le vent est déjà plus violent — qu'en montant tout à l'heure — sur l'arête qui précède les Bosses. Nous croisons une canavane venue du Dôme du Goîter, croisement qui exige quelques précautions, mais nous rattrapons le temps perdu et, en une demi-heure, nous sommes au répluge Valido où nous nous reposons quelques minutes; le soleil est chaud et le contenu de ma gourde dégèle.

A 9 h. 30, nous sommes au Grand Plateau; il n'y a pas un souffle d'air; le soleil étincelle dans un océan de feu et de lumière. Nulle part peut-être les champs de neige ne sont aussi étendus qu'au Mont-Blanc; à cette heure, les jambes y enfoncent jusqu'aux genoux et les yeux sont éblouis par le scintillement du soleil. Jusqu'au-dessous des Grands-Mulets, à la Jonction, ce ne sera qu'un tapis de neige étincelante largement déployé, très rarement interrompu par des taches sombres de rochers nus.

Un court arrêt pour casser la croûte; mais nous n'avons guère de salive, même pour manger des aliments aussi faciles à mâcher que du blanc de poulet ou de la conserve de langue de bœuf. Les pruneaux, qui nous avaient été recommandés, n'arrivent pas à diminuer la sécheresse de la bouche; la confiture s'avale facilement, les fruits et les liquides seuls nous font vraiment plaisir.

Nous descendons toutes ces pentes de neige si péniblement gravies le matin avec une facilité et une rapidité délectables. Un peu avant d'arriver-au Petit Plateau, nouveau lunch très court et photographies.

Nous passous lestement et sans bruit devant les gigantesques séracs du Dôme du Goûter. Il est II heures; le soleil est ardent et fond les glaces, et les guides pensent que c'est un miracle que personne n'ait encore été tué par la chute d'un de ces séracs. Cela arrivera bien un jour.

Encore quelques descentes escarpées et nous sommes aux Grands-Mulets à II h. 30. Nous avons mis trois heures à faire à la descente le chemin que nous avions mis six heures et demie à gravir à la montée!

Nous ressentons une certaine fatigue, mais c'est la fatigue saine de l'alpinisme, celle qui vous laisse l'humeur joyeuse et l'esprit libre. Nous n'avons guère faim; nous avons surtout soif. Les boissons chaudes, thé et bouillon, nous font plaisir.

A 13 heures, nous quittons les Grands-Mulets où quelques touristes viennent d'arriver et nous demandent nos impressions sur notre ascension. Le ciel se couvre de nuages, il fait une chaleur orageuse et le temps paraît devoir se gâter, ce qui nous importe peu maintenant.

Trois quarts d'heure plus tard, nous mettons le Côte qui sépare les glaciers de Taconnaz et des Bossons, et nous suivons, à une allure rapide, le sentier sinueux et pittoresque qui doit nous conduire au village des Bossons.

Un court arêt au Chalet de la Pyvamide où quelques verres de bière très fraîche calment à peine notre soif ardente, et, moins fatigués que nous ne nous y attendions, nous descendons d'un pas alerte le long de ce magnifique glacier des Bossons qui tombe si incroyablement bas jusque dans la vaillée.

Avant 17 heures, nous sommes frais et dispos à la gare des Bossons où ma femme et mes eufants m'accueillent joyeusement et d'où le train nous ramène à Chamonix

Un «tub» froid me remet d'aplomb; le changement de toilette me paraît délicieux et nous faisons tous honneur au dîner en sablant le champagne et en révant de nouvelles ascensious... Les autres convives nous regardent un peu curieusement sans se douter que l'ascension du Mont-Blanc est accessible à tout bon marcheur, pourvui guil soit bien portant es suffisamment entraîné.

#### LE MÉDECIN ET LA VIE

### RUE DES JARDINS SAINT-PAUL

En ce jour de début de novembre où s'efforce de nous sourire, de nous réjouir encore d'un dernier rayon, un pâle soleil à son déclin, luttant contre un rideau de nuages gris, contre le fourd rideau de l'hiver qui le chasse de la scène ; en ce jour de commémonation générale où il n'est pas un de nous qui n'ait un souvenir à donner à qualque être cher, une pierre devant la quelle se découvrir et songer ; où la foule de ceux qui sont demeurés monte, les brats chargés de fleurs, vers les

# BACILLOSES

## SUBAIGUËS & CHRONIQUES

Sulfates de terres rares

(NÉODYME - PRASÉODYME - SAMARIUM)

CHIMIQUEMENT PURS ET NOTAMMENT EXEMPTS DE CÉRIUM

## **PELOSPANINES**

ΠΗΛΟΣ: terre; ΣΠΑΝΙΟΣ: rare. 3



LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires FOURNIER FRÈRES, 26, boul. de l'Hôpital, PARIS (5°)

## LE MÉDECIN ET LA VIE (Suite)

grandes nécropoles, je me dirigeai, pour ma part, pour un pèlerinage, spirituel, vers une antique petite rue de notre Vieux Paris, datant du XIIe siècle : la rue des Jardins-Saint-Paul. J'avais en effet lu, le matin, que le 5 de ce mois, dans quelques heures, la Faculté de médecine de Montpellier se disposait à célébrer, en présence des délégués desprincipaux corps savants, le septième centenaire de sa fondation, laquelle remonte au 17 avril 1220, ce qui la fait l'aînée de toutes les Facultés du monde ; en même temps que serait inauguré le monument élevé à la gloire de François Rabelais, le plus illustre de ses étudiants. L'idée me vint, alors, d'aller revoir la petite rue du Marais, s'ouvrant sur l'ancien quai des Ormes, poussée à travers les Jardins de cet Hôtel Saint-Pol, dit des grands esbattements, délice de Charles V, où le joyeux Tourangeau rendit, gaiement selon les uns, pieusement selon les autres, son âme.

Par ce bel après-midi lumineux d'automne, comparable à un fruit mûr et doré qui va se détacher ; sous la tombée des feuilles aux tons d'or pâle et de cuivre roux vrillant l'air ; dans une atmosphère douce comme une caresse d'aile, j'allai, par les quais riants avec leurs parapets où se tient, en de curieux éventaires, cette continuelle foire des livres, des gravures et des médailles, chère aux flâneurs, aux collectionneurs en quête d'incunables ou d'aldes introuvables de gravures du xvIIIº authentiques ou de médailles rares. Passant sur le pont des Arts, je m'arrêtai pour jouir, une fois de plus, de ce coup d'œil enchanteur, parlant toujours à l'âme des artistes et des Parisiens amoureux de lleur berceau. Sur les eaux calmes d'une Seine alanguie, elle était là tranquillement attachée à ses quais par ses amarres de ponts, l'antique nef de la Cité, de Lutèce, avec sa proue de frondaisons jaunissantes, son bon roi Henri, toujours en selle, pointant vers le ciel les hardis mâts de sa Sainte Chapelle et de Notre-Dame, avec à tribord les lourdes tours de son vieux Palais et, là-bas, solidement arrimée sur son pont arrière, la grande arche de foi de Notre-Dame : tandis qu'à sa poupe s'attache, par une remorque. ce gracieux canot qui la suit : l'île Saint-Louis. J'arrivai enfin, ainsi flânant, à l'ancien quai des Ormes, où je trouvai ma petite rue des Jardins avec à l'un de ses coins, la plaque votive témoignant que : François Rabelais mourut en avril 1553 dans une de ses maisons. I'v pénétrai. Avec ses maisons misérables, tristes, lépreuses, sombres, se touchant presque d'un côté à l'autre, aux allées humides, malodorantes, aux fenêtres adornées d'oripeaux; avec sa population grouillante, cosmopolite, composée en grande partie d'Orientaux aux idiomes rauques, on eût pu aisément se

croire dans une ruelle du moyen âge. Sur la foi de M. de Rochegude qui, dans ses curieuses Promenades par les rues de Paris, indique, avec un point d'interrogation toutefois, le nº 8 de cette rue, comme pouvant être la maison où serait mort Rabelais, je m'arrêtai à la considérer. Aussi minable que les autres, son aspect n'éveille, à la vérité, ni certitude, ni émotion. Son rez-dechaussée est occupé par un bar : le bar des Bons Enfants, où je doute fort que l'on consomme le moindre vin approchant de celui du clos de la Devinière, « de ce vin pineau, de ce gentil vin blanc, doux à la gorge comme taffetas », que possédait et chérissait Rabelais. Quand même, de se sentir dans l'ambiance où vécut et mourut un pareil homme fait songer; aussi me demandai-je : Quand vint-il se fixer dans cette rue et combien y demeura-t-il? Qu'y était-il venu faire? Vint-il souvent à Paris? Et tout en flânant, je me rappelai, rapidement : son enfance au couvent de la Baumette, où il se lia d'amitié avec les deux frères du Bellay, dont l'un devenu cardinal l'emmènera avec lui en ambassade à Rome, le protégera; son entrée chez les Cordeliers de Fontenay-le-Comte, où la franchise et l'audace de ses idées, et sans doute aussi quelques facéties de son cru, le firent séquestrer, ce qu'il n'oubliera pas. Délivré, il entre pendant quelque temps dans l'ordre de Saint-Benoît et finalement jette le froc et de régulier se fait séculier pour courir le monde. Philologue érudit, les sciences l'attirent. Il va alors à Montpellier faire ses études médicales, et il devient, comme il dit, « médecin accompli dans tous ses grades » et professeur. Emmené par le cardinal du Bellay à Rome, il revient à Lyon où il publie la plupart de ses œuvres chez son ami Gryphe et chez Juste. Il est nommé médecin de l'hôpital. Mais c'est la terrible et passionnante époque de transition du moyen âge à la Renaissance. C'est le temps tourmenté des passions religieuses où le bois est sec et où les bûchers flambent clair. Son ami Dolet v périt et son autre ami Marot n'a que le temps de se sauver. Il fait de même et reprend la route de Rome. En 1546, il est à Paris, cette fois nous en sommes sûrs puisqu'il y publie son troisième livre de Pantagruel. A Paris, il y est sans doute passé en allant à Rome, mais il ne semble pas avoir tenu à y demeurer : c'est que, tout en étant près du soleil qui lui est favorable, il est aussi. en même temps, près des tribunaux et des geôles des réguliers. Il les connaît, il est payé pour se méfier. Il se rappelle l'in pace de Fontenay.

Certes, il a l'oreille de François I<sup>er</sup> qu'il fait rire, et dont il est comme le Triboulet de l'esprit, mais les rois, sait-on jamais! Alors il préfère vivre à Lyon, d'où l'on est vite passé en Italie. Enfin le

## TRAITEMENT COMPLET DES MALADIES DU FOIE



et des Syndromes qui en dérivent :

LITHIASE BILIAIRE, INSUFFISANCE HÉPATIQUE, ENTÉRITES, CONSTIPATION, INTOXICATIONS, INFECTIONS, MALADIES DES PAYS CHAUDS, ETC.

Seule Médication associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés



2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de solution

## CONSTIPATION ET AUTO-INTOXICATION INTESTINALE

Leur traitement rationnel d'après les derniers Trabaux scientifiques

LAVEMENT

D'EXTRAIT DE BILE GLYCÉRINÉ ET DE PANBILINE



2 cuillerées à café dans 200 gram. d'eau bouille chaude Enfants 1/2 dose

Échantillon, Littérature, LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

## DIUROCARDINE TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE PUISSANT

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT

cteur de l'Université, Licencié ès-Sciences Chimiques, Ex-Chef de Laboratoire de la Charité à Paris, Ancien Elève de l'Institut Pasteur

ASTHME CŒUR REINS ARTERIOSCLEROSE ANGINE DE POITRINE eto ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE LO DURE DE CAFÉINE

Rêmède vraiment héroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidents d'iodisme. — 2 à 4 cuillerées à calé par jour. L'ITERATURE & ECHANTILLONS, L'ABORT TOIRE MARTINMAZADE ("MITTANDATU")(X).

## LE MÉDECIN ET LA VIE (Suite)

calme se fait, il s'assagit lui-meme et accepte la prébende de l'abbaye de Saint-Maur, que lui offre son ami le cardinal du Bellay, puis, finalement, se laisse nommer curé de Meudon.

Ainsi tout songeant, je m'arrêtai à considérer alors la maison portant le nº 5, juste en face celle de Rabelais, au coin de la rue de l'Ave-Maria, jadis rue des Barrès. C'est qu'ici d'autres souvenirs surgissaient. Cette piteuse petite rue, en effet, doit être doublement chère aux lettrés, ayant abrité, à peine à un siècle de distance, ces deux immortels génies : Rabelais et Molière. Rabelais mourant et Molière malheureux. Et cela. en deux pitovables maisons en face l'une de l'autre. Ce fut en effet, affirme-t-on encore une fois, dans cette maison portant le nº 5, à cette encoignure, en face de l'entrée même de la salle du Jeu de Paume de la Croix-Noire, que Molière, à la suite de sa déconvenue du Jeu de Paume des Mestayers, aux Fossés de Nesles, vint s'installer dans une chambre, afin de tenter la fortune meilleure, dans ce nouveau théâtre, lequel donnait, à la fois, sur le quai des Ormes et la rue des Barrès. C'est là qu'il connut les heures les plus noires de sa vie de théâtre, qu'il finit de s'endetter au point que, exactement le 3 août 1645, un exempt du Grand Châtelet vint le chercher, aux fins de

l'emprisonner, à la requête de ses créanciers ; et c'est un brave paveur, Léonard Aubry, qui, s'étant porté caution pour lui, le fit remettre en liberté et lui permit d'aller courir sa fortune, dans les provinces, jusqu'au jour où il put revenir faire consacrer, définitivement, sou géuie par la Cour et la Ville. Et si, comme le veut une des nombreuses légendes se rapportant à Rabelais. - or Dieu sait si l'on prête aux riches et s'il l'était de facéties, - il s'exclama, dans un dernier rire : « Tirez le rideau, la farce est jouée ! « Un peu moins d'un siècle après, celui de « l'Illustre Théâtre » se levait. au même endroit, sur ce farceur de génie que fut Molière ; car tel l'estimait-on, à l'époque, ainsi qu'en témoigne le célèbre tableau des Farceurs français et italiens qui se trouve au Foyer des acteurs de la Comédie-Française. Donc, d'un côté de la rue : le rire : de l'autre, en face : les noirs soucis. Ainsi le veut la vie avec ses éternelles oppositions et contradictions. C'est au reste ce qu'affirme bien Sainte-Beuve à leur propos, lorsqu'il écrit : « Ces hommes ont des destinées traversées, ils souffrent, combattent, aiment. Médecins, comédiens, ils out peine à vivre, ils subissent la misère, les passions, les tracas, la gêne. Mais leur génie surmonte tout! « Oui, leur génie vient à bout de tout, car la douleur, les épreuves les



tilleus et Littérature : DESCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8\*)

## L'ÉLIXIR

đe

# VIRGINIE

porte toujours la signature de garantie

# NYRDAHL

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES

Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

**ÉCHANTILLONS :!!** 

Produits NYRDAHL

20. rue de La Rochefoucauld, PARIS

## LE MÉDECIN ET LA VIE (Suite)

trempent, tel le feu purifie les métaux précieux. De même il en va pour les caractères et les cœurs. Rabelais, ce génial primitif de la prose, auquel notre langue doit tout, engendra Molière lequel engendra Voltaire, ou plutôt, c'est le même esprit français qui s'est transformé et, si Rabelais s'esclaffe, à ventre déboutonné, pour mieux cacher ses détestations et son amère philosophie, Molière sourit, indulgent et attristé, Voltaire, sardonique et révolté, ricane et Beaumarchais fait protester son Figaro dont la voix claironnante sera bientôt suivie de la tempête revendicatrice de celle du Peuple! Tout se tient! Tout n'est qu'évolution, y compris les Révolutions! Rabelais, Molière, noms inséparables dans nos glorieuses lettres françaises, filiation d'esprit et de cœur!

Quittant enfin cette petite rue, je continuai d'aller rêver sur le terre-plein du quai des Célestins, autour des vieilles pierres de la Bastille, qui y sont conservées, que le rire de Rabelais avait commencé d'ébranler, que la tirade de Figaro avait décimentées, et que le Peuple avait ensuite jetées à bas. Songeant au pèlerinage que je venais de faire et que j'avais déjà accompli voici une dizaine d'années, je me rappelai combien, alors comme aujourd'hui, j'avais été frappé qu'au milieu de cette coulée de bronze perdu, en des académies grotesques, de tout ce marbre gâché, en des pro-

fils pitoyables, encombrant et déshonorant, le plus souvent, nos places, nos squares et nos avenues, un peu de l'un ou de l'autre n'ait pas été réservé, consacré à notre grand Rabelais, dans ce Paris où il séjourna et mourut. Je me ressouvenais, à ce propos, d'une amusante brochure : la Statuomanie parisienne, où son auteur, G. Pessard, évaluait au chiffre fantastique de neuf cents les statufiés qui encombrent notre ville, lesquels, répartis par professions, nous offrent: 47 écrivains, 13 médecins et 11 philosophes. Or, de Rabelais qui fut tout cela, génialement, nulle trace! Cet oubli, cette injustice m'ayant, à l'époque, frappé, j'en parlai à un de mes amis, alors président du Conseil municipal. Un projet de comité, composé mipartie de littérateurs, mi-partie de médecins, fut élaboré : malheureusement la mort de ce consciller et la guerre vinrent qui remirent tout en question. Or çà, puisque aussi bien Montpellier vient, à juste titre, de prendre les devants, en glorifiant son illustre étudiant, pourquoi Paris, à son tour, ne témoignerait-il pas deson admiration pour l'immortel Tourangeau? En tout cas, surtout pas de monument qui exigerait des années. des subsides, des souscriptions, allumerait des convoitises, autour duquel se noueraient des intrigues, s'agiteraient les insatiables ambitions des sculpteurs, se jouerait la comédie des Concours, tout



## Le Diurétique rénal par excellence

## LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES DUATRE FORMES

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître LITHINÉE

- Ces cachets sont en forme de co

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS

## LE MÉDECIN ET LA VIE (Suite)

cela pour finir par quelque pitovable « navet ». toutes choses qui feraient bien rire dans sa courte barbe maître Alcofribas! Non, simplement une stèle d'un joli galbe, avec un buste vigoureusement modelé, coiffé du traditionnel bonnet carré. Mais où le mettre, me dira-t-on, où? Paris regorge, on refuse du monde en bronze et en marbre! Laissez donc faire; il est encore, à ma connaissance, deux emplacements de choix qui ue sont pas pris depuis mon premier projet. Le premier, c'est, proche la rue où, nous venons de le voir, il est mort : ce terre-plein du quai des Célestins, jouxte ces pierres de la Bastille qu'il tressaillira d'aise de voir disjointes, couvertes de lierre, entourées de fleurs, servant de perchoir aux moineaux. L'autre, ce n'est rien moins que la poupe de la grande nef de Paris, de Lutèce, l'ancienne Motte aux papelards, le jour prochain où la Morgue en aura disparu. La Motte aux papelards I à ces papelards dont il souffrit et se vengea par le rire! de ces papelards de Fontenay qui voulaient l'emmurer ! de ces papelards de toutes robes qu'il voyait s'engraisser et intriguer! Tout son bronze en serait secoué de rires ! Et puis

sa joyeuse figure s'épanouirait encore à voir ainsi passer à ses pieds la Seine coulant vers le gai Meudon, aux bois accueillants, aux gentils escholiers de la rive d'en face, vers sa bonne cure qu'il quitta pour venir mourir à Paris.

Enfin, puisque aussi bien les colonnes de ce journal me sont aimablement ouvertes, je voudrais que nous y ayons, nous aussi, notre « boîte aux îdées » à l'instar de celle instaurée par notre ministre des P. T. T. pour ses collaborateurs, aux fins de nous rendre le téléphone enchanteur et ses demoiselles accueillantes. La nôtre serait ouverte à toutes les idées, venant de nos confrères, intéressant notre grande famille médicale, notre corporation peut-être en train de se reformer sous le dur aiguillon de la nécessité de vivre et de défendre nos libertés. Pour ma part, i'v dépose ce projet d'un buste à élever à notre grand Rabelais avec lequel je ne saurais mieux faire que de conclure en disant : « Je n'en dis sinon ce que j'en pense, et n'en pense sinon ce qui en est, et n'eu est aultres choses, pour toute vérité, que ce qu'en lirez. »

PAUL RABIER.



## PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

## ULCÈRES, GASTROPATHIES, HYPERCHLORHYDRIES

ntations anormales, etc., Anti-Oxyurasique puissant,

DOSES : 10 à 50 gre. per jour dans Eau, Lait ou Tisane. le une masure dont le contenu correspond à 10 grs. de Carbo Ph. Lancosne, 71, Av. Victor-Emmanuel III, Paris et toutes Phie-

Laboratoire de BIOLOGIE appliquée

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Téléphone : Elvsées, 36-64, 36-45 Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS. H. CARRION & CIE

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

## LEVURE CARRION

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubeurg Saint-Honoré, Paris

#### REVUE DES CONGRÈS

#### CONGRÈS DE CHIRURGIE DE STRASBOURG (Suite)

DISCUSSIONS ET COMMUNICATIONS.

M. Frælich, de Nancy, apporte une statistique portant sur 18 cas observés sur des enfants de un à quinze

Dans les formes septiques, l'espoir qu'il avait fondé sur la vaccinothérapie a été déçu. Deux cas très septiques ont donné 2 morts; deux autres cas se sont terminés l'un par l'amputation d'un bras, l'autre (ostéomyélite lombaire) par une guérison longue à obtenir.

Le vaccin a donc été peu utile.

Dans les formes bénignes, il a cssayé la vaccination, mais il lui a fallu trépaner comme sans vacciuothérapic. D'autres cas, vaccinés avant et après trépanation, se sont comportés comme en l'absence de vacciuothérapie. Dans les formes ordinaires, traînantes ou diffuses, pas

de résultats probants.

En résumé, la vaccinothérapie a peu modifié le pronostic chez l'enfant.

M. FOURMESTRALUX, de Chartrea, qui, des 1912-1913, cassya sans auccele le vaccin antiguococcique de Nicolle, reprit ses essais de vaccinothérapie antistaphylococcique à la suite des communications de Grégoire. Sa statistique est de 5 cas. Injectant sept fois 2 milliards (x. Salimbeni) à un enfant de douxe ans, il obtint une guérison compléte avec une seule ponction d'abeès.

Son enthousiasme se modéra à la suite de l'observation d'un second malade atteint d'ostéouyélite feruée, qu'il fut obligé d'ouvrir après la deuxième injection. Guérison tardive par suture secondaire.

Deux autres cas fistulisés, sans lésions radiographiques, guérirent après une injection Salimbeni.

Dans le cinquième cas, forme septicémique, une injection intraveineuse de 250 millions Salimbeni paraissait devoir agir heureusement après quarante-huit heures, lorsque le cinquième jour l'enfaut mourut brusquement.

M. BARDARIN, de Paris, a traité 2 cas, l'un chez une fille de huit ans, soiguée pendant trois semaines pour rhumatisme, qui fit un abeès de la jambe droite avec réaction séreuse tiblo-tarsienue et hyperthermie. Il fit au vaccin trois jours après avoir trépané et obtint une guérison en un mois.

M. BÉRARD, de Lyon, rapporte des cas nettement améliorés par la vaccinothérapie. Pour lui, la vaccinothérapie est une méthode non dangerense, sous-cutanée, mais non infaillible, rependant très encourageante. Elle doit être appliquée le plus près possible du début de l'infection, après évacuation du pus, s'îl eu existe, collecté.

Les différents vaccins ont leurs succès; les autovaccins spécifiques sont les meilleurs, scieutifiquement et pratiquement, mais leur préparation, qui exige au moins deux jours, crée un temps perdu précieux, pendant lequel ou peut employer un de ces vaccins « à tout faire » (stock, bouillon Delbet).

Les dosse à employer varient avec le mode et la température de préparation des vaccins. L'agent pathogèue est à déterminer, car dans les infectious à streptocoques, par exemple, la vaccinothérapie est inefficace.

M. VIANNAY, de Saint-Etienne, conclut des 5 cas qu'il a eu à traiter, que la vaccinothérapie est uu appoint

très important dans le traitement des formes graves, mais il ne faut pas abandonner le traitement chirurgical. Elle est seulement un précieux adjuvant.

M. MOUCHIN, de Paris. — De 12 observations (1 sepique, s abudgués, 8 aigusés). M. Monchet conclut que, dans les formes aigués, la vaccinothérapie limite la nécrose si clie ne l'empéche, elle améliore le pronostic. On l'utilisen dans ces cas, car son influence sur l'état général est très heureux. Douse: au début, de 1 à Sixèmes de ceutimètre cube; l'i préconise actuellement des doses plus fortes de 4 à 10 dixèmes de centimètre cube, celles-ci n'ayant jamis produit d'éfelts fácheux. Les malades devraient être soignés très tôt. L'ostéonyétile doit cependant rester une maladie chirungicale.

MM. SENCERT et FERRY, de Strasbourg, apportent les résultats de 13 cas traités à l'hétéro et à l'auto-vaccin, suivant la technique de Grégoire.

Trois formes suraiguës ont donné :

Deux morts, malgré la combinaison de la vaccinothérapie et du traitement chirurgical larges et précoces ;

Une amélioration très nette, en voie actuelle de guérison. Huit formes aiguës :

Trois d'entre elles ont été traitées par vaccinothérapie (deux à cinq injections) et ponction immédiate répétée tous les jours. La chute de la température, l'amélioration des manifestations locales et générales furent surprenantes. L'un d'eux (ostéony/élte signé du maxillaire inférieur) qui ne s'est pas représenté après la cinquième injection, est revenu trois mois plus tard avec un abcès du menton. Incisé et revacciné, il est en voic de guérison.

Cinq par incision ou trépanation et vaccinothérapie se sont rapidement modifiées et guéries sans qu'on ait eu recours à la suture primitive,

Trois formes chroniques ont subi cette même dernière évolution vers la guérison après séquestrectomie et pausement à plat.

Ces faits apportent une contribution nouvelle à l'opinion de Grégoire. La vaccinothérapie, employée à dosses, progressivement croissantes, est uue méthode anodiue, efficace, adjuvaut important du traitement chirurgical.

M. Mocx, de Paris, rapporte un cas d'abeès de la prostate consécutif à une ostAct du maxillaire inférieur complètement guérie en quinze jours par le stock-vaccin; un autre cas de pydondephrite consécutivé à une ostéony-élite du fémur. Les urines recueillies par le cathétérisme uréterile contensient des staphylocoques. La guérison survint au bout de trois seétes d'auto-vaccin. Le traitement par auto-vaccin est à préférer à chuil par stock-vaccin dans les complications urinaires de l'ostéonuvélite.

M. Dupont, de Paris, a utilisé dans z cas du vaccin Salimbeni à 6 milliards. Conclusions : la vaccinothérapie est utile dans les formes à rechutes, comme elle est efficace dans la furonculose à répétition.

M. ROBINEAU, de l'aris, a utilisé des cultures jeunes (alors que Delbet utilisé de grosses doses de cultures vicillies) sans incidents (donc l'Ége serait sans grande importance). Il ne croit pas beaucoup à l'importance des réactions locales ou générales. L'injection d'émblée de grosses doses est importante: Il utilise les lipo-vacclus mixtes de Le Moignie qui permettent d'injecter de fortes doses de microbes sans réaction vaccinale. Deur ostéttes TUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTRINE — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME
Soulo Préparation permettent la Thérapoulique Areanicale Intensive par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



GOUTTES 10 à 20 par jour dosées à 2 millig. (en deux lois)

AMPOULES 1 à 2 par jour

— à 50 millig.

COMPRIMÉS 1 à 3 —

à 25 millig.

GRANULES 2 à 6 —

Treitement spécifique SYPHILIS et abortif de la

# Evitez de Confondre les CAPSULES DE LES CAPSULES DE BENZO-LODHYDRINE BRUEL

avec les nombreux similaires dits «iodiques sans iodisme» apparus à la suite de la Thèse du Dr CHENAL (De la Benzo-Iodhydrine comme succédané de l'Iodure de potassium.

— Thèse de Paris, Novembre 1896). La BENZO-IODHYDRINE, corps stable et défini (Cri III Cl III), n'a rion de commun avec les peptonates d'iode et les autres produits organiques iodés que son succès a fait naftre.

En Capsules de Gluten obtonues par un procédé spécial qui les met à l'abri et des phénomènes d'osmose intra-stomacale, et de l'insolubilité intra-intestinale. La BENZO-IODHYDRINE ne donne jamais d'accidents d'IODISME.

A raison de 1 Capulle — Action de 0,30 de KI, elle est.

4 A raison de 1 Capulle — Action de 0,30 de KI, elle est.

5 Egale à l'iodure de potassium dans toutes ses applications. Elle fait fondre les gonunes, elle guèrit les mycoses, fait maigrir les obbess, soulage les emphysémateur et les goutteux.

maigri les obèses, soulage les emphysémateux et les goutteux. Si vous voulez vous convaincre de sa supériorité sur ses similaires, essayez la BENZO-IODHYDRINE dans le traitement des GOMMES SYPHILITIQUES et des SCLÉROSES du CCEUR et de l'AORTE.

PRIX DU FLACON DE 50 CAPSULES : 5 fr.

d'éti Décc en fi la ti le r exc Al elles ques elles ques

n'ont rien de commun avec les capsules d'éther amyl valérianique du commerce. — Découvertes par G. Bruel en 1881, essayées en 1882 par le l'P Charcot, qui les classa dans la thérspeutique, les Capsules BRUEL sont le médicament antispasmodique par excellence.

A la dose de 4 capsules tous les 1/4 d'heure, elles amèment la sédation rapide des coliques hépatiques et néphrétiques : à ce tire, elles sont indispensables aux lithiasiques en période de voyage.

A la dose de 6 capsules par jour, elles calment l'éréthisme cardiaque, les palpitations, évitent les crises de fausse angine. Elles sont le médicament des faux cardiaques et des nevropathes.

A la dose de 3 capsules le soir avant le sommeil, elles font dormir, calment les migraines et les douleurs annexielles. Les soules contre indications sont l'embarras gastrique et les contrefaçons qu'on évite en prescrivant : Capsules BRUEL 63, rue de Paris, à Colombes (Ceine). Parix du Fracon: 4 fr.



## Antiphlogistine

S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de cotor hydrophile; après 24 à 48 heure.

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

Rappelez-vous de l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Furonculoses, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie.

Boite d'essai et Littérature sur demande faite à B. TILLIER, pharmacien de 1ºº classe, 116, rue de la Convention, Paris 15º

## REVUE DES CONGRÈS (Suite)

typhiques ont été traitées par le lipo-vaccin T. A. B. : plusieurs arthrites blennorragiques aiguës ont guéri après injection de lipogon, sans persistance de raideurs. Une ostéomyélite suraigue de l'enfance s'est terminée par la mort quelques heures après la vaccination et l'opération : une ostéite récidivante de guerre n'a pas été influencée. Par contre, deux ostéomyélites prolongées, dont une très grave, ont guéri sans opération en quatre semaines. Une ostéopériostite dentaire grave a complètement guéri en dix jours ; une arthrite aiguë suppurée tibio-tarsienne en onze jours sans intervention, M. Robi neau pense que les vaccins méritent d'être appliqués en même temps que le traitement chirurgical dont ils sont un adjuvant précieux; les lipo-vaccins sont inoffensifs et parfaitement tolérés; ils peuvent diminuer l'importance de l'acte chirurgical ou même le rendre inutile; ils procurent des guérisons plus rapides et complètes.

M. SILNOI., de Marseille, a traité tardivement 2 cas plusieurs années après les premières atteintes. Les atteintes successives ont été amiéliorées par des séries de douze piqûres, mais leur retour n'a pu être évité, fautede soins dans l'intervalle.

M. Girou, d'Aurillac. Partisan fervent de la vaccinothérapie des salpingites et des pleurésies purulentes M. Girou note des résultats moins brillants dans les affections ostéo-articulaires.

Scule, la vaccinotherapie des lésions aiguës sera pleinement satisfaisante duns les cas où l'on pourra se borner à la simple incision ou dans ceux où l'on pourra obtenir la réunion per primam. La vaccinotherapie a donné à M. Giron des résultats intéressants dans les bacilloses osseuses fatulièses et infectées.

M. HALIOPEAU, de Paris, apporte 44 observations (dont 1 à Bèrchi), traitées 39 an stock-vaccin, 4 à l'anto-vaccin, 6 au bouillon de Delbet, 1 à l'entérococcène. La réaction produite par le stock a été à peu près nulle et la méthode peut être considérée comme sans danger pour l'enfant. Le propidon donne une réaction peu importante.

M. AUWRAY, de Paris, dans le traitement des arthrites gonococciques, enregistre : un échec complet par la vacci-nothérapie au lipogon, associée à des injections intra-veineuses de sérum antiméningococcique, puis antigo-nococcique; cas très amilioris et guéris par des ponctions évacuatrices ou non évacuatrices articulaires suivies de l'injection dans l'articulation de 20 centimètres cubes de vaccin de Nicolle (méthode Paraf).

M. PORTMANN, de Bordeaux, préconise la ligne de conduite suivante en oto-rhino-laryngologie :

- a. Les stock-vaccins dans les affections aiguës, douloureuses, réclamant un traitement immédiat ou lorsque le praticien est éloigné d'un laboratoire;
- b. Les auto-vaccins dans les suppurations chroniques où l'absence de réactions graves permet une thérapeutique plus lente;
- c. Dans tous les cas, il est loisible de commencer par les stocks pour gagner du temps, en attendant la fabrication, de l'auto-vaccin avec lequel on continuera.
- M. DESCARPENTRIES, de Roubaix, envisage les avantages, plus nombreux que les inconvénients, de l'anesthésie prolongée au chlorure d'éthyle.
- M. H.-L. ROCHER, de Bordeaux, recommande vive-

ment, après 150 observations, la rachi-anesthésie ches l'enjant et l'adolescent dans les opérations chirurgicales et orthopédiques.

M. JAYIR, de Paris, estime que pour restreindre encore les moris el les complications opératoires: 1º Il fiant absolument et de très près veiller à l'asepsia de l'outillage; 2º l'anesthésie peut être aisément cause de complications directes ou findirectes; 3º toute intervention importante doit être précédée d'un examen complet du ang; 4º le cœur, le système réno-vasculinte, le tube digestif, le système nerveux, les glandes endocrines l'anatomie morphologique sont à étudier dans chaque cas; 5º la préparation d'une opération, basée sur ces règles, n'est pas d'une grande simplicité, mais la vie humaine a une si grande valeur qu'aucune précaution ne doit être négligée pour la conservet.

M. RIVENS, de Marseille, après une expérience de quinze amées, recommande vivement l'emploi des l'ils métalliques perdus en chirurgie. Ils sont toujours blen tolerés et ne provoquent pas d'accidents s'ils sont enroulés en crosse et netrotifiés. Ils peuvent être employés dans les sutures (colpo-périnéorraphie, omphalorraphie, sutures de la paroi abdominale, rectopexie...), on en ligatures (pedicule annexei), méso-appendice).

M. Luvis, de Paris, étudie les bienfaisants effets du lauega de vésicules évinitales dans la spermatocyatite non tuberculeuse qui ne guérit pas par les moyens habituels, dans les récldives d'épididymite, dans l'azocoper mie par foyers de spermatocyatite, dans l'azocoper mie par foyers de spermatocyatite, dans le rhumatisme chronique toujours accompagné de spermatocyatite chronique.

Le collargol à 5 p. 100 injecté sort à la première miction.

M. Guisez. L'œsophagoscopie faisant voir directement les lésions et permettant la prise d'un fragment biopsique, améliore le pronostic des corps étrangers et facilite le traitement des sténoses.

M. Calvé rapporte plusieurs cas d'ostéochondrite de l'épiphyse du fémur où l'on peut suivre la transformation de la tête à l'aide de radiographies.

MM. BERARD et SALOMON insistent sur la fréquence de l'indication de la gastrostomie pour l'affection de l'œsopliage.

M. Hartmann, à propos de deux cancers sigmoidiens, propose de simplifier la résection intestinale en laissant le bout rectal sous-péritonéel en place.

E. M. DUVERCRY rapporte une très grande amélioration d'un brightique avec cedèmes généralisés, par la décapsulation double en deux temps.

Troisième question.—¡Résultats éloignéside la chirurgie des cancers du sein. — MM. Forgue et Walther, rapporteurs.

M. FORGUE. — Il 'appréciationides résultats de l'opération radicale, pratiquédépuis 1896, se heurte à de noubreuses difficilés (insuffisance des statistiques, documentation imparfaite des caractères aintomiques). L'intérêt de la question est marqué par la fréquence des cas et par leur opérabilité fréquente,

Résultats opératoires: Les schiffres des statistiques doivent être acceptés avec une grande réserve. Le pourcentage de survie sans récidive après trois ans, qui a été

## STRYCHNAL LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Grandes à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 per ce

P. LONGUET ", res des Lombers

## PIPERAZINE MIDY

a plus riche en principe actif



Bien Specifier

Bien MIDY pour

le nom:
le nom:
le substitutions

cuiter les substitutions

cuiter les substitutions

à café parjour.

Loboratoires MIDY: 9 Rue du Com! Rivière \_ Paris\_



TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPATION

Chronique ou Accidenteile

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TUBERCULOSES

EMULSION MARCHAIS:

de 3 à écuillerées à café et CIOATRIAR las éclone.

dans lait, bouillen.

Bien tolères — Par l'abserbée.

M. PERRIN et RICHARD

## LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un velume in-16...... 4 fr. 50

## REVUE DES CONGRÈS (Suite)

rapidement croissant de 1876 à 1905, est resté depuis sensiblement le même et oscille entre 4,3 et 30 p. 100 (Forgue: snr 285 opérées, rr5 sans récklive). Cet arrêt on même ce léger recul dans l'annélioration des résultats s'explique par l'opérabilité juggée plus fréquente, qui ne trouve de contre-indication que dans la propagation od ans les métastases inaccessibles. La formuné de Volkmann, fixant à trois ans le dédai au delà daquel la guérison est obtenue, a perdu sa vérité. Pour les récidives locales, la borne doit être reculée jusqu'à quatre ou cinq ans (10 récidives retardées sur 115 ayant dépassé la troisième année, statistique Forgue).

Technique: Excision large de la peau, sans souci de couvrir la surface cruentée, quitte à employer les greffes de Tiersch; l'ablation étendue de l'aponévrose est très importante. A moins de tumeurs étendues, l'ablation du faisceau sternal du grand pectoral suffit. L'ablation systématique, à titre de prophylaxie, des gauglions susclaviculaires, préconisée par Halsted, n'est pas justifiée, En cas d'envahissement de la voie lymphatique mammaire interne, l'excision peut être tentée, mais le résultat est douteux. Le traitement des récidives peut réserver des surprises. Les complications dans le bras peuvent nécessiter la désarticulation de l'épaule. La castration des femmes jeunes, dans le but de modifier l'allure du caucer, a eu quelques résultats heureux. L'amélioration du traitement du cancer du sein, arrivée actuellement à son point mort, ne peut être trouvée que dans le perfectionnement des détails de la technique et dans l'emploi d'autres procédés, tels que la radiation. Pour celle-ci, aucune conclusiou n'est permise, ni pour la technique ni pour l'iudication. En aucun cas, elle ne doit primer le traitement chirurgical.

M. WALTHER .- La curabilité opératoire du cancer reste incontestable d'après Pierre Delbet, mais pour établir des chiffres certains, on se heurte à des difficultés insurmontables. Les résultats actuellement obtenus ne diffèrent pas sensiblement de ceux mis en lumière par la discussion du Congrès international de chirurgie de Bruxelles en 1908, L'efficacité de l'opération précoce est démontrée. L'auteur a tronvé les mêmes chiffres de guérison que M. Forgue et constate également qu'il y a stationnement après la période de progrès constant entre 1875 et 1890. La technique actuelle, réglée par Halsted et Willy Meyer, est justifiée par les travaux de Handley sur les voies de propagation des élémeuts néoplasiques, et le rôle capital des aponévroses a atteint la limite de l'exérèse, Même désaccord sur la nécessité de carage de la région sus-claviculaire avec ou sans résection de la clavicule, En cas d'infection des ganglions, une longue survie est exceptionnelle. Lenr exérèse est rejetée par les Mayo, défendue par Delbet quaud la tumeur siège dans le quadrant supérieur. Nécessité de l'ablation de la moitié inférieure du grand pectoral, sans suite de trouble fonctionnel; mais il y a avantage à conserver le petit pectoral, qui cependant devra être enlevé en cas d'adhérences. Même règle pour les muscles de la paroi postérienre. Une tument plus étendue sera poursuivie jusqu'au delà du plan costal. Henrtanx a eu 123 survivants, sans récidive après quatre ans, sur 284 opérées par simple résection du sein et du contenu de l'aisselle, L'étude histologique ne permet pas encore de pronostic,

2 on Juger to transment par to radians, tea doct

font entièrement défaut. De même, il n'est pas possible, d'après M. Béclère, de recuelliir les élémeuts d'une statistique sur l'adjonction de la radiothérapie à la chirurgie. Pour terminer, le rapporteur ineiste sur la nécessité d'établir une documentation plus précise pour faciliter le travail d'une étude utérieure.

M. Alessandri insiste sur l'importance des récidives tardives dont il apporte deux cas, l'un après donze aus, l'autre après quatorze ans de la première opération, et ce dernier cas encore opérable.

M. BÉRARD.—L'opération précoce et large est le meilleur traitement. Les erreurs de diagnostic sont redontables. Toute femme atteignant trente-cinq ans devrait subir une visite médicale.

MM. HARTMANN et BERCERET dounent leur statistique, 33 cas. Ils constateut la contradiction entre l'histologie et la clinique et rapportent un cas de mastite cancérense considéré comme perdu et devenu opérable par l'influence de la radiothérapie.

M. AUVRAY. — Se méfier des tumeurs bénignes dans lesquelles on peut trouver un point de dégénérescence unaligne.

M. J.-I., FAURE, sur 84 malades de clientèle de la ville, a eu un tiers de guérisons. Il estime que le cancer du sein est plus grave que celui de l'utérus. Il a quelque confiance dans la thermoradiothérapie. Dans les cas inopérables, elle est d'un heureux effet moral.

M. REYNÉS, après vingt-cinq aus d'expérience, conclut que le meilleur traitement est l'opération clasique. La précocité du diagnostic est capitale. Inefficacité et danger des grands délabrements dans les cas trop avancés.

M. Let Jemtri. — L'ablation des tumeurs profondes et avancées donue un bon résultat inunédiat, mais la survie lointaine est rare. Deux résultats excellents, mais encore réceuts, par l'emploi du radium.

M. FAUZÈRE introduit, après le curettage de l'aisselle et des espaces intercostaux, des tules de radium. Les réci dives sont reculées, les métastases augmentées.

M. J. Guyor rapporte l'heureux résultat de l'opération de Crile chez un homme atteint d'un branchiome malin de la région carotidienne.

M. MAUCLAIRE attire l'attention sur la mésentérite sclérosante et rétractile, probablement plus fréquente qu'on ne le pense, créant des troubles intestinaux mécaniques.

M. LUVS préconies, dans l'inflammation des vésicules séminales, en cas d'insuccès des méthodes courantes, des lavages, soit par cathétérisme des cauaux éjaculateurs, soit par le caual déférent, après isolement de celui-ci dans l'aine.

.d. Mock rapporte nu cas de fistule stercorale traitée avantageusement par le sérum de Leclainche et Vallée en application locale.

Prochain Congrès. — Le prochain Congrès aura lien à Paris, le 2 octobre 1922.

BURRAU: Président, professeur Hartmann; vice-président, M. Téuloin; secrétaire, M. Crégoire; trésorier, M. Lenormant.

section du sein et du contenui de l'aisselle. L'étude Ordans Du joux : 1º Résultats actuels des gréfies stologique ne permet pas encore de pronostie.

Oscum Du joux : 1º Résultats actuels des gréfies stologique ne permet pas encore de pronostie.

Oscum Du joux : 1º Résultats actuels des gréfies stologique ne permet par le radium, les documents villois (armée).

## Granules de Catillon a con Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 4889, elles pi que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibii, dissipent ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, EDÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, — innocuité, — ni intolérance ni vacconstriction, — on paut en faire un usage continu, En cas urgent, on peut donner 3, 12, 16 granules pour forcer la djurése.

GRANULES de Catillon

TONIQUE OF COEUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophanius sont incries, d'autres toziques; les telatures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Briz se l'ésadémie de Médecine pour "Etrophanius et Strophanius", Médaille d'Or Expos. univ. 1900. 

## PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TELEPHONE 114

## MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait pancréatique MONCOUR

TELEPHONE 114 Extrait intestinal

Extrait gastrique MONCOUR Hypopepsie

De 4 à 16 sphérulines

par jour.

dosées d 0 gr. 135

MONCOUR Maladies du Pole Diabète par anhépatie En sphérulines dosées à 80 olgr. en doses de 12 gr. dosés à 3 gr.

De 4 à 16 sphérulines p. jour De 1 à 4 suppositoires —

Diabète par hyperhépatle dosées à 20 cjgr.

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques En sphérulines ruttnes dosées à 25 ctor. De 1 à 4 sphérulines par jour.

MONCOUR Constipation Patérite muco-membraneuse En sphérulines doséss d 80 ctar. De 2 à 6 sphérulines

par jour. Toutes ces oréparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.



à hautes doses , sans aucun inconvénient

## `HIOCOL"ROCHE"

uniquement sous forme de

SIROP "ROCHE" COMPRIMES "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

## Vient de paraître

## Le nouveau catalogue d'Instruments de chirurgie

générale et de toutes les Spécialités

avec 1350 figures

## de DRAPIER et FILS

41, Rue de Rivoli et Boulevard Sébastopol, 7, PARIS (1er)

Ce recueil le plus récent des instruments les plus nouveaux, est adressé gratis sur demande.

Ajouter un billet de 2 francs pour frais d'envoi recommand ».

## REVUE DES CONGRÈS (Suite)

2º Résultats éloignés des opérations portant sur les gros trones artériels des membres. Rapporteurs: MM. Abadie (d'Oran) et Okinczyc (de Paris). MM. Leriche (de Lvon) et P. Moure (de Paris).

3º Technique des résultats de l'extirpation [des tu-

meurs du gros intestin (rectum excepté). Rapporteurs :

Dr G. FERRY (de Strasbourg).

## REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 22 octobre 1921.

A propos de la lithiase biliaire. - M. PAUCHET pense que la lithiase biliaire, maladie médicale, consécutive à l'angio-cholécystite, doit être traitée médicalement, même opérée, pendant quelques mois ou quelques années par l'hygiène alimentaire, la bile et l'huile minérale qui combattent la constipation et provoquent le flux biliaire favorable au balavage des canalicules hépatiques. Après l'opération, la cure de Vichy est encore plus utile qu'avant, l'expulsiou des calculs et leur arrêt dans le cholédoque n'étant plus à craindre. Il y a intérêt à faire des opérations précoces, les interventions pour calculs du cholédoque, surtout chez les ictériques, étant graves, celles pour calculs vésiculaires étant inoffeusives.

Sésamolde externe bipartitum des deux gros orteils - M. A. MOUCHET présente les radiographies et l'observation d'un blessé de dix-huit aus qui avait reçu une pièce métallique lourde sur le gros ortcil droit. Entorse phalaugo-phalangettienne et douleurs à la tête du premier métatarsien où il existe une bipartitiou congénitale du sésamoïde externe à droite comme à gauche. La bipartition du sésamolde interne est plus fréquente, ainsi que M. Mouchet en a présenté plusieurs cas.

Apophysite tibiale antérieure (Prétendue maladie de Schlatter). - M. A. MOUCHET présente un cas : la radiographie simule une fracture de la tubérosité antérieure du tibia. C'est une pure apophyse de croissauce,

Le tartro-bismuthate de potasse en thérapeutique. -MM. A. MARIE et FOURCADE ont obscrvé 10 cas de syphilis neurotrope heureusement traités par ce médicament. Les syphilis diffuses paraissent plus rebelles. M. Chassevaut pense qu'avaut de poursuivre ces expériences sur l'homme, il serait peut-être utile de revoir les travaux sur la toxicité du bismuth et son élimination

L'obésité chez la femme. - M. LECLERCO pense que l'obésité alimentaire est rare chez la femme cinquantenaire, sobre par tempérament. Cette obésité, d'ordre toxique, est la conséquence de l'atrophie fonctionnelle de l'ovaire

Greffe du prépuce sur le pouce dans un cas de brûture de la main. -- M. DARTIGUES, dans un cas de brûlure grave de la main (enfant de vingt et un mois) avec destruction des doigts, le squelette métacarpo-phalangien du pouce étant conservé comme le montrait la radiogaphie, refit à ce pouce décharné avec tendons à pen près intacts une gaine cutanée avec le fourreau génital fourni par le prépuce après circoncision. La greffe a très bien pris : l'enfant a huit ans et possède des mouvements de préhension.

De la vaccinothéraple antigonococcique. - M. LE FUR estime que cette méthode est excellente, mais que les insuccès sont dus à cc que l'on ne tieut pas assez compte des microbes associés. Les auto et auto-hétéroyaccins sont préférables aux stocks-vaccins. La vaccinothérapie doit être réservée aux périodes subaigue et chronique. Le Maroc hygiénique et pittoresque, - M. MARTIAL

fait sur ce sujet une conférence fort intéressante

B. DUCLAUX.

#### LA SÉANCE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ DE PSYCHOTHÉRAPIE

La Société de psychothérapie vient de reprendre la tradition de ses séances annuelles. La vingt-quatrième réuniou, qui vient d'avoir lieu sous la présidence de M. le Dr Pierre Janct, professeur au Collège de France. avait mis comme question générale à son ordre du jour ; la psychothérapie, scs progrès, son orientation actuelle. Dans leurs rapports, le Dr Van Renterghem (d'Anusterdam) se rallia à l'idée d'un éclectisme éclairé, réalisant l'association dans la psychothérapie des diverses méthodes connues; au contraire, les Dre Vlavianos (d'Athèues) et le Dr Pierre Vachet préconisèrent l'hypnotisme comme agent fondamental d'une psychotérapie méthhodique,

De la discussion qui suivit, il résulte que la psychothérapie, aujourd'hui libérée de l'empirisme qui avait si longtemps présidé à ses applications, est une science distincte, basée sur des principes et dotée de méthodes définies.

Parmi ceux qui apportèrent à cette thèse des contributious instructives, il convieut de citer le Dr Paul Farez, qui exposa les procédés les plus efficaces pour la production de cette hypotaxie, condition préalable de toute intervention suggestive, et le Dr Bérillon, qui démontra que la valeur de l'hypnotisme réside daus son pouvoir de psycho-synthèse, corrigeant les dissociations psychologiques symptomatiques des névroses, des psychoses, et de l'émotivité pathologique.

Pour le Dr Artault, de Vevey, un certain nombre de médicaments peuvent, par leurs effets, être considérés comme des adjuvants à la production des états hypotaxiques. Le Dr Barbier accorde la même efficacité à divers agents physiques.

Le Dr Amouroux (de Poitiers) et le Dr Philippet ont démontré l'utilité de l'hypnotisme dans les cénestopathies et les psychopathics.

M. Pierre l'anet a résumé le débat en exposant que l'hypnotisme, en dépit de certaines oppositions, est demeuré le facteur esseutiel de toute psychothérapie méthodique, mais qu'il convient d'en définir les applications dans un esprit scientifique.

Le lendemain, la seconde séance fut particulièrement consacrée au souvenir des membres de la Société décédés pendant la guerre. On v entendit l'éloge du Dr Jules Voisin, par les Dre Bérillon et Auguste Marie.

Le reste de la séance fut consacré à des communications du Dr Guépiu, sur les préteudus faux urinaires ; du Dr de Boer (de Nimègue) sur la fonction altruiste en

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# ttophan-Cruet

en cacheta doses à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 houres) Littérature et Echantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

PRODUITS DE BÉGIME

#### Сн. IDFRFR

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

CHABROL et BÉNARD

## Les Ictères

Un volume in-46.....

## MIERS-SALMIERE

SOURCE SULFATÉE SODIOUE FROIDE

Eau laxative diurétique. - Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBÈSES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION, - CONSERVATION ASSURÉE. Salson thermale de Mai à Oct

## OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directour, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs Règiement des comptes le 10 de chaque mois CURE DE

GOUTTE

GRAVELLE

ARTÉRIO-SCLEROSE

Artério-Sciarose Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Wenhro-Scierose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

## REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

psychologie; du Dr Didsbury sur la psychologie du migraineux ; du Dr Carton (de Carthage) sur l'archéologie et la psychologie rétrospective ; du Dr Vlavianos sur les guérisons religieuses; de M. Lionel Dauriae sur la compréhension musicale : de M. Guilhermet, avocat à la Conr. sur la psychothérapie sociale et la criminalité : du Dr Montenuis sur l'intoxication alimentaire chez les nerveny

Le soir, un banquet de soixante-quinze converts a

réuni les membres de la Société sous la présidence de M. Pierre Janet. Dans des alloeutions fort goûtées, M. Mesureur, de l'Académie de médecine ; M. Landet, de l'Académic des sciences morales : M. Carton (de Carthage) : le Dr Famenne (de Florenville) : M. Schamschine (de Moscou); le Dr Monteuuis (de Nice); M. Guilhermet ; les Dre Bérillon et Paul Farez rappelaient les avantages intellectuels, moraux et affectifs qui se dégagent de l'étude de la psychologie appliquée.

PAUL RABIER.

#### SPÉCIALITÉS RÉPERTOIRE DES

BOROSODINE LUMIÈRE. - Médication borée. Plus active que les bromures dont elle n'a pas les inconvénients, pour le traitement des états nerveux de toute nature (agitation, insomnie, chorée).

Doses. - Adultes: 2 à 10 grammes (unc demi à 2 cuillerées à café) par jour.

Enfants: De deux à trois ans, de ogr, 50 à 1 gramme par jour ; de quatre à sept ans, de 1 gramme à 257,50 par jour ; de huit à quatorze aus, de 2 à 5 grammes par jour.

Pour l'administration de ce produit aux enfants, dilucr une cuillerée à café de borosodine dans o cuillerees à café d'eau bien sucrée. Une cuillerée à café de ce mélange contient ogr. 50 de Borosodine.

Sestier, 9, cours de la Liberté, à Lyon. CALCILINE. - Anémic, croissance, tuberculose.

Phosphate de chaux, ogr,35; carbonate de chaux, ogr,07; fluorure de calcium, ogr,005, par comprimé. Deux comprimés avant chaque repas.

Forme granulée, très agréable : une mesure avant chaque repas (une mesure équivalant à 2 comprimés). Odinot, pharmacien, 25, rue Vancau, Paris,

COMITIOL. - Traitement de l'épilepsie. Comprimés de Tartrate bor. pot. + Phényl. éthyl. malonylurée :

C = 0gr,50cgr + 0gr,02cgr. Comitiol B = ogr, 50 egr + ogr, 01 egr, A = ogr, 50cgr

6 comprimés par jour. (Débuter par formule B. ou C.) Pharmacie Grorichard, Besancon,

CRYOGÉNINE LUMIÈRE. - Antipyrétique, analgésique idéal. Possède toutes les propriétés de l'antipyrine, l'aspirine, le pyramidon. Supprime la fièvre (tuberculose, grippe, typhoïde, infections diverses, etc.). Supprime la douleur (migraines, névralgics, rhumatismes, gouttes, sciatiques, névralgies, lumbago, etc.).

Doses. - Adultes : de ost, 50 à 4 grammes par jour. En cachets, comprimés, pilules, etc.

Sestier, 9, cours de la Liberté, à Lyon.

DIGALÈNE ROCHE. - Digitale totale, la première en date des préparations de digitale injectable, très maniable même chez les enfants. Voies buccalc, rectale, intramusculaire, endoveineuse. - Ampoules, Sol.tion, Comprimés.

Produits F. Hoffmann-La Roche et Cie, 21, place des Vosges, Paris.

ENTÉROSEPTYL CLÉRAMBOURG. - Entérite, dyspensies gastro-intestinales, 2 à 4 comprimés par

Laboratoire Clérambourg, 4, rue Tarbé, Paris.

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE. - Vaccination antityphique et antiparatyphique (T. A. B.) par voic digestive. Efficacité certaine, aucune réaction, aucune contre-indication, aucun dérangement.

Doses. - 4 pilules par jour, loin des repas. Sestier, 9, cours de la Liberté, à Lyon.

## ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO - ROME

## BIOPLASTINA SERONO

Emulsion aseptique de lécithine et lutélnes (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle ou ses constituants existent dans les novaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE -- LES INIECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

#### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la " BIOPLASTINA SERONO " à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (Ier)

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

# Laboratoires DUMOUTHIERS, II, Rue de Bourgogne, PARIS CHLOROFORME ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS A ÉTHER ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS In flacone de 125 gr. et de 100 gr. et 15 gr. CAMPHROIL (HUILE CAMPHRÉE) DUMOUTHIERS CAMPHROIL (HUILE CAMPHRÉE) DUMOUTHIERS BROMURE DE RADIUM \*DUMOUTHIERS O BROMURE DE RADIUM \*DUMOUTHIERS O NOVOCAINE FRANÇAISE DUMOUTHIERS

## RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS (Suite)

GALYL. - Spécifique de la syphilis.

Indications. -- Syphilis, fièvre récurrente, pian, maladie du sommeil.

FORMES. - Ampoulcs pour injections intraveineuses, injections intramusculaires et injections sous-cutanées.

Posologie. - Débuter avec ogr, 15 et passer progressivement à ogr,20, ogr,25, ogr,30, ogr,40, ogr,50 suivant les maladies.

Laboratoire du Galyl, 12, rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Garenne, près Saint-Denis (Seine).

GASTROSODINE. -- Gastrite, entérite. Bicarbonate de soude, 2 grammes; phosphate de soude, I gramme; sulfate de soude, osr,50 par cuillerée à café. Une cuillerée à café le matin à jeun, dans un verre d'eau chaude.

Odinot. pharmacien, 25, rue Vaneau, Paris.

GERMOSINE LUMIÈRE. - Farine · maltée, chocolatée, surphosphatée. Aliment exquis de régime pour jeunes enfants, vieillards, malades, convalescents

Préparée par des procédés spéciaux qui assurent l'intégrité des principes vitaminés.

Sestier, 9, cours de la Liberté, à Lvon,

GLYCÉRINE CRÉOSOTÉE PHOSPHATÉE CATILLON. - Toux, sueurs nocturnes.

Dose. - 2 cuillerées à bouche par jour.

3, Boulevard Saint-Martin, Paris.

HECTARGYRE. — Spécifique de la syphilis. INDICATIONS. - Syphilis, paludisme, fièvre des

foins FORMES. - Ampoules A, ampoules B, gouttes, · pilules.

Posocogie. - Adultes: 15 ampoules pour une cure, ou 2 pilules par jour pendant quinze jours, ou 40 gouttes par jour pendant les quatre premiers jours; ensuite 60 à 80 gouttes pendant quinze jours.

Enfants : Moitié doses.

Laboratoire de l'Hectargyre, 12, rue du Chemin-Vert à Villeneuve-la-Garenne, près Saint-Denis (Seine).

HECTINE. - Spécifique de la syphilis et succédané du cacodylate de soude.

INDICATIONS. - Syphilis, paludisme, fièvre des foins, tuberculose, anémie.

FORMES. - Ampoules A, ampoules B, gouttes,

POSOLOGIE. - Adultes : 15 ampoules pour une cure, ou 2 pilules par jour pendant quinze jours, ou 60 gouttes par jour les quatre premiers jours; ensuite 80 gouttes pendant quinze jours.

Enfants: Moitié doses,

Laboratoire de l'Hectine, 12, rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Garenne, près Saint-Denis (Seine). HÉMOPLASE LUMIÈRE. - Opothérapie san-

guinc. Tous les principes contenus dans le sang des animaux sains et vigoureux. Assimilation parfaite, Supérieure à tous les

toniques. Administration facile par voie buccale, sous forme de granulés, dragées, cachets.

Sestier, 9, cours de la Liberté, à Lyon,

HISTOGÉNOL. — Puissant reconstituant général. Indications. — Tuberculose, bronchites, lymphatisme, scrofule, neurasthenie, etc.

FORMES. — Elixir, granulé, émulsion, ampoules, comprimés, concentré.

POSOLOGIE. — Adultes : Elixir ou granulé, deux cuillerées à soupe par jour, ou un comprimé matin et soir, ou une ampoule par jour.

Enfants : Moitié doses,

Laboratoire de l'Histogénol, 12, rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Garenne, près Saint-Denis (Seine).

IODOSTARINE ROCHE. - Acide tartrique diiodé du professeur Arnaud, complètement assimilé dans l'économie, remplace KI aux mêmes doses, sans iodisme, même chez les enfants. — Cachets, Comprimés, Granulé.

Produits F. Hoffmann-La Roche et Cie, 21, place des Vosges, Paris.

IODO-THYROIDINE CATILLON. - Obésité, goitse. Dose. - 2 à 8 tablettes par jour.

3. Boulevard Saint-Martin, Paris.

IODURE D'AMIDON. - Antiseptique iodogène, action bactéricide énergique. Pas de toxicité, pas d'irritation.

USAGE. - Pâtc et poudre.

Pansement combiné idéal avec le TULLE GRAS-LUMIÈRE Supprime les adhérences douloureuses. Active la cicatrisation des plaies,

Sestier, 9, cours de la Liberté, à Lvon.

KINECTINE. - Spécifique de la fièvre des foins et du corvza aigu.

Indications. — Pièvre des foins, corvza aigu. FORME. — Comprimés.

Posologie. - Adultes : 3 comprimés par jour. Enfants : Moitié dose.

Laboratoire de la Kinectine, 12, rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Garenne, près Saint-Denis (Seine).

OPOZONES LUMIÈRE. - Opothérapie (tous organes). Procédé spécial de préparation assurant l'intégrité de tous les produits actifs contenus dans les glaudes fraîches.

Dosage rigoureux. Efficacité assurée.

Sestier, 9, cours de la Liberté, à Lyon.

PANTOPON ROCHE. - Opium total injectable, utilisé avec succès à la place de l'opium et de toutes les préparations opiacées, de la morphine et de ses dérivés. - Amboules, sirob, Combrimés,

Produits F. Hoffmann-La Roche et Cie, 21, Place des Vosges, Paris.

PERSODINE LUMIÈRE. — Stimulant énergique de l'appétit et de la nutrition. Précieux pour les tuberculeux, convalescents, anémiques, etc.

Dose. - Adultes: 3 comprimés par jour dans un quart de verre d'eau, une demi-heure avant les principaux repas.

Sestier, 9, cours de la Liberté, à Lyon.

PHOSPHOPINAL JUIN. - Est au phosphore ce que le cacodylate est à l'arsenie. Puissant accélérateur de la nutrition. Aliment de la cellule nerveuse. Juin, 3, Quai aux Fleurs, Paris.

## Bibliothèque de Thérapeutique

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

A. GILBERT Professeur de clinique à la Faculté de médecine de Paris

ITO SORIO. - LES AGENTS THERAPEUTIQUES

L'Art de Formuler, par le professeur GILBERT. I vol. 12 fr. Technique thérapeutique médicale, par le D'MILIAN. I vol. I2 fc

12 ir.
Technique thérapeutique chirurgicale, par les Des PauCHER et DUCROQUER: 1 vol. 17 fr.
Physlothérapie.
\* Électrothérapie, par le D' NOGIER. 2º édit., 1 vol. 14 fr.
\* Radiothérapie, Radiumthérapie, Roentgenthérapie, Photothérapie, par les D'\* OUDIN et ZIMMEN. 2º éd. (5002)

ies D<sup>a</sup> Frahein de Cardermai, Constensoux, Tissie, Dellagernière, Parisett, i vol. 9 fr. \*Crénothéraple (*Eaux minérales*), Thalassothéraple, Cli-matothéraple, par les professeurs Landouzy, Gautier, Mourre, De Launay, les D<sup>a</sup> Heitz, Lamarque, Lalesque, P. Carnott, i vol. 16 fr.

Médicaments chimiques et végétaux, par le Pr Pic et le D' IMBERT, 2 vol.

ie D' IMBERT. 2 vol.

Opothéraple, par le D' P. CARNOT, I vol. 14 fr.

Médicaments microbiens (Bactériothérapie, Vaccinations, Sérothérapie), par METCHNIKOFF, SACQUÉRÉE,
REMLINGER, LOUIS MARTIN, VAILLARD, DOPTER, BES-REDKA, SALIMBENI, DUJARDIN-BEAUMETZ, CALMETTE. 2º édition, I vol. 14 fr.

\* Régimes alimentaires, par le Dr M. LABBÉ. 2º édition. vol. 16 fr.

\* Psychothérapie, par le Dr Audré Thomas, I vol. 14 fr. 2º Série. - LES MÉDICATIONS

\* Médications générales, par les D' BOUCHARD, H. ROGER, SABOURAUD, SABRAZÈS, LANGLOIS, BERCONIÉ, PINARD, APERT, MAUREL, RAUZHER, P. CARNOT, P. MARIE, CLUNET, LÉPINE, POUCHET, BAUTHAZARD, A. ROBIN

P. CARNOT

Professeur de thérapeutique à la Faculté de médecine de Paris.

et COVIN CHAUFFARD, WIDAL et LEMINERE I. VOI. 16 fr. Medication : Chauffard, Widal et Leminere : Chauffard, Abraham et al. (1998). Physical et al. (19

par GILBERT, CASTAIGNE, I vol.

3º Série. - LES TRAITEMENTS

\* Thérapeutique des Maladies infectieuses, par les D:\* Mar-cel Garnier, Nobécourt, Noc, 1 vol, 14 fr. Thérapeutique des Maladies de la Nutrition et Intoxica-tions, par les D!\* Lereboullet, Lœper, 1 vol. Therapeutique des Malades nerveuses, par les Dr. CIAUDE,

Therapeutique des Malades nerveutes, par les D's Claude, Laudonne, De Martel. 1 vol.

Thérapeutique des Malades respiratoires et Tuberculose, par les D's Hirtz, Rist, Rinadeau-Dumas, Kuss, Tupfier, Martin. 1 vol. 16 fr.

Hérapeutique des Malades circulatoires (Caur, Vaisseaux, Sang), par les D's Josup, Vaquuz, et Audertin, Valades, Caur, Valades, Caur, Valades, Sang), par les D's Josup, Vaquuz, et Audertin, Valades, Vaquuz, et al.

TIN, WIARY, I VOI.

Therapeutique of Maindies discestives. Felo. Pancréas, hérapeutique of Maindies discestives. Felo. Pancréas, l'Archive de Maindies urinaires, par les Dir Actiango Marion, PAISSIGAU. 100, 146 ff.

Thérapeutique obstéricale et gynécologique, par les Dir Jeanny et Gubsin; 2 et dil. (1902 presse).

D<sup>13</sup> JEANNIN et GUENIOT. 2º calt. (3018 presse).

Thérapeutique des Maladies cutanées et vénériennes, par les D<sup>16</sup> AUDRY, DURAND, NICOLAS. I vol. 14 fr. Thérapeutique osseuse et articulaire, par les D<sup>16</sup> MAR-FAN, PIATOT, MOUCHET, I vol.

Thérapeutlque des Maladies des Yeux, des Oreilles, du Nez, du Larynx, de la Bouche, des Dents, par les Die Dupuy-Dutemps, Étienne Lombard, M. Roy.

## GOBE Comprimés doses à 0 = 50 d'hexaméthylène-tétramine chimiquement pure,

ANTISEPTIQUE IDÉAL

## des Voies Biliaires et Urinaires

RÉFÉRENCES MÉDICALES:

MEDICALES;
Bary, Ch. des II. Paris,
Barbler, M. des II. Paris,
Chaput, Ch. des III. Paris,
Prof. Jeannel, G. de Touloust,
Prof. Jeannel, de Touloust,
Prof. Jeannel, de Touloust,
Prof. Jeannel, de Touloust,
Prof. Jeannel, de Touloust,
Prof. Pousson, de Bordeaux,
Rabéro, Ch. des II. Paris,
Prof. Pousson, de Bordeaux,
Rabéro, Ch. des II. Dayseaux,
Thiroloir, M. des II. Paris,

Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine : Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

8 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS (Suite)

POUDRE DE LAUSANNE. — « Isotomy! ». Paquets ou discoïdes. — Spécifique des digestions lentes, entérites muco-membraneuses, affections du foie et des voies biliaires.

Pharmaeie Chaumel, 87, rue Lafayette, Paris.

PRODUITS SALMON. — Képhir, Yoghourt, comprimés. Allimentation des dyspeptiques, tuberculeux. Anémic, maladies de l'estomac et de l'intestiu.

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

PROSTHÉNASE GALBRUN. — Fer et manganèse associés en combinaison organique. — Ancimies, chlorose, débilité, convalescences. — De XX à I.X gouttes par jour.

Paris, 10 rue du Petit-Musc et toutes pharmacies.

RÉVULSIF BOUDIN. — Révulsif líquide à base d'essences de cruciferes, sans cantharide, ni croton. Révulsion, énergique instantanée. Décongestion rapide des parties profondes. Ne produit ni vésication, ni vésiculation. Inaltération de la peau. Complète innoculté.

Maladies aiguës et chroniques des voies respiratoires, rhumatismes, névralgies.

Applications au pinceau, qui peuvent être renouvelées sans inconvénient, autant qu'il est nécessaire.

Laboratoire Boudin, 6, rue du Moulin, Vincennes.

RHÉANTINE LUMIÈRE. — Vaccin cutatif antigonococcique administré par voie buccale (en plules). Traitement énergique, sans réactions ni incouvénients d'aucune sorte, de tous les états gonocociques chez l'houme et chez la femme (blennorragie, orchite, métrite, salpingite, salpingovartite, eystite, pyélite, pyélo-néphrite, étc.).

Dose. - 4 à 6 pilules par jour, loin des repas.

Sestier, o. cours de la Liberté, à Lyon.

SALICAIRINE. — Clucoside, tanin et fer de la Salicaire, spécifique de toutes les diarrhées des carfants, diarrhée verte, cholèra infantile, gastro-entérites. Solution titrée à 2 p. 100 de glucoside, XX à XI, gouttes par jour, en trois prises, dans de l'eau bouillie et sucrée.

E. Viel et C10, 3, rue de Sévigné, Paris.

SANGUIFER BOURET. — Sirop ou granulé, agréables à prendre. A base de sérum de cheval et phospho-albuminate de fer et manganèse.

Pharmacie Chaumel, 87, rue Lafayette, Paris.

SÉDOBROL ROCHE. — Extrait bouillon végétal concentré achloruré et bromuré, permettant un traitement bromuré intensif et dissimulé. — Tablettes, Liquide. Chaque tablette ou mesure = 1 gr. NaBr.

Produits F. Hoffmann-La Roche et Cie, 21, Place des Vosges, Paris. SÉRUM OLÍVIERO (en comprimés). — Sérum de cheval associé à l'extrait hépatique et au fer.

Formule rationnelle opothérapique, pour le traitement des anémies, de la convalescence, de la débilité.

4 à 6 comprimés par jour.

Laboratoire de biothérapie Oliviero, 87, rue Denfert-Roehereau, Paris (XIV°). Envoi gratuit d'un hémoglobinomètre de poehe pour examen du sang.

SOMNIFÈME ROCHE.—Le plus maniable des hypnotiques, sous forme de gouttes (de X à LXX gouttes, permettant de donner à chacun sa dose) et sous forme à ampoules (injections intramusculaires et endoveineuses).

Produits F. Hoffmann-La Roche et Cie, 21, pla ce des Vosges, Paris.

SPASMALGINE ROCHE. — Antispasmodique vrai (pantopou, papaverine, éther sulfurique d'atropine). Indiqué dans les spasmes de toute origine. — Ampoules, Combrinés.

Produits F. Hoffmann-La Roche et Cie, 21, place des Vosges. Paris.

STROPHANTINE CRISTALLISÉE CATILLON (Granules à 0,0001 de). — Tonique du cœur, non diurétique.

STROPHANTUS CATILLON (Granules à 0.001 extrait titré de). — Touique du cœur, diurétique Asystolie, dyspnée, oppression, œdèmes.

DOSE. — 2 à 4 granules par jour. 3. Boulevard Saint-Martin, Paris.

TAMPOL ROCHE. AU THIGÉNOL. — Pansement gynéeologique idéal, d'application facile, sans speculum et d'efficacité certaine, sous le contrôle

du médeciu traitant.

Produits F. Hoffmann-La Roche et Cic, 21, place des Vosges, Paris.

THÉOBRYL ROCHE. — Théobromine injectable, plus maniable que les théobromines, plus active, à doses moindres, sans inconvénients. — Gouttes, Ampontes (injections intramusculaires indolores).

Produits F. Hoffmann-La Roche et Cie, 21, place de des Vosges, Paris.

THIGÉNOL ROCHE. — Topique soufré, inodore, ni caustique, ni toxique, kératoplastique, décongestionnant et résolutif. Dermatologie et gynécologie. — Thigénol Roche liquide et Ovules Roche.

Produits F. Hoffmann-La Roche, et C1e 21, place des Vosges, Paris.

THIOCOL ROCHE. — Seul médicament permettant la médication gaïacolée ou créosotée à hautes doses et sans aucun inconvénient. — Sirop Roche, Comprimés Roche, Cachets Roche.

Produits F. Hoffmann-La Roche, et Co 21, place des Vosges, Paris.



Nothmes mphysème Bronchites Bronchectasies Euberculose

Coaueluche etc...

PULMONAIRES Echantillone Littérature 27, RUE CAVENNE\_LYON

TOUTES INVALIDITES

Chérapeutique Julmonaire en Injections trachéales

· EFFET IMMÉDIAT ET DURABLE ·

TUBERCULOSE — NEURASTHÉNIE — ANÉMIE

NIKEI

(SERUM NEURO-TONIQUE)

chaque ( EAU DE MER...... 5 c. | une nipoulc ) Cacodylate de soude. 0 gr. 25 injection ampoulc ) Cacodylate de soude. 0 gr. 05 tous les contient ( Suif. de strychnine... 1 millig. | 2 jours

Laboratoires CHEVRETIN & LEMATTE 5, rue Ballu - PARIS

RECALCIFICATION RACHITISME CROISSANCE

DENTITION DIABÈTE

par jour Enfants : 2 cuillerées à café Adultes :

3 cuillerées à café ABORATOIRES 5, rue Ballu

FERMENTS LACTIOUES

60 fois plus actif que les ferments lactiques seuls EXTRAITS BILIAIRES

ARIS Litterature et Echanillones LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Was-au-

### Le livre d'or des médecins morts pour La le

Le livre d'or des médeoins morts pour la patrie (1914-1918). — Le Corps médical a tent à honorer la mémoire de tous les médecins français morts pour la patrie au cours de la guerre 1914-1918. Une souscription a été ouverte en vue de la publication d'un Livre d'or qui conserverait le souvenir des disparus en même temps qu'il glorifierait le dévouement des médecins en ces années d'érneuves.

Ce Livre d'Orde 440 pages comprend non seufement les listes des glorieux morts avec leurs citations à l'armée, mais aussi une série d'articles des Maîtres de la Médecine sur l'effort médical fravgais pendant la guerre ; il comprend enfin plus de 200 illustrations ou photographies des différents points du front.

La réunion des documents a été longue, en raison du souci que l'on a eu de n'oublier personne. L'impressionsera bientôt achevée; le Livre d'or est maintenant tout entier en bon à tirer à l'imprimerie. Le 15 janvier au plus tard, il paraîtra. Les souscripteurs qui ont envoyé au moins 40 francs le recevonnt aussitôt.

Les retardataires qui n'ont pas encore souscrit à ce Livre d'or peuvent 'encore le faire jusqu'au 3r décembre, en adressant leur souscription à M. le D' Bongrand, trésorier du Livre d'or, rue Villaretde-Joyeuse, 6, à Paris.

A l'apparition, il sera mis en vente au prix de 50 francs.

La lettre que nous reproduisons ci-dessous, adressée à M. le professeur Carnot par M. le Ministre de l'Instruction publique, montre tout l'intérêt que le Gouvernement porte à ce souvenir national en l'honneur du Corps médical;

Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

### Monsieur le professeur,

Vous avez bieu voulu me demander de donner l'aide du Ministère à la publication d'un Livre d'or destiné à la fois à faire commâtre l'effort médical français pendant la guerre et à henorer les médecins et les étudiants morts pour la patire.

L'intention du Comité est trop belle et trop louable pour que mon administration ne s'y associe pas. La souscription ne pourra être prefevée que sur les fonds de l'exercice 1922. Vous voudrez bieu y voir le témoignage de ma sympathie profonde pour le Corps médical français dont les services, la science, le dévouement ont provoqué l'admiration et l'envie de toutse les armées.

Agréez, Monsieur le professeur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

LEON BÉRARD.

La leçon inauguraie du professeur Picqué à la Faculté de médecine de Bordeaux. — Le nouveau professeur d'anatomie a cu les honneurs d'un amphithéâtre comble. Le professeur Julin (de Liége) rehaussait par sa présence l'éclat de cette cérémonie.

I ceut a cette ceremone.

Le professeur Piequé a été salué par de frénétiques applaudissements. Dans une langue admirable de pré-cision, d'éloquence émue et de virtuoisé il a teun sous le charme ses auditeurs. Il a rendu un magnifique hommage à ses maîtres les professeur Testut (de Lyon), Mignon (du Val-de-Crâce), Poirier, de la Faculté de Paris, Julin (de Lige), Il a fait revivre en traits inoubliables la prestigiense personnalité de Poirier. Il a évoqué la physionomie de ses prédécesseurs dans la chaire d'anatomie de la Faculté de médecine de Bordeaux :
Bouchard, Canuicu, Centes, I/émotion étreignit les cœurs Dorque Piequé etraça en termes poignants, le long cal vaire de Cannieu et de Geutes et exalta leur héroïsme professionnel.

Dans la dernière partie de sa leçou, M. Picqué a montré ce que devait être l'enseignement de l'anatomie et a insisté sur les exigences de ses laboratoires.

L'orchestre médical. — L'orchestre médical, dont nous avons souvent entretenu nos lecteurs avant la guerre, reprend ses répétitions à la mairie de la rue Drouot.

Des places sout vacantes aux pupitres d'alto, de violoucelle ct d'harmonie.

Prière à nos confrères et aux membres de la famille médicale d'envoyer leur adhésiou au D<sup>r</sup> Destouches, secrétaire général, 4, rue Thénard.

Hommage au D' Broeq. — Atteiut par la limite d'âge. M. le D' Broeq va quitter prochainement son service de l'hôpital Saint-Louis. Ses collègues, ses élèves et ses amis se sout réunis en une cérémoule intime pour lui exprimer leurs regrets de le voir quitter l'hôpital, où il a graudement honoré la dermatologie française.

Le professeur Ehlers (de Copenhague), ce grand ami de la France, de nombreux dermatologistes français et étranques s'étalent joints aux représentants de la Faculté de médecine, de l'Assistance publique, du Conseil municipal pour rendre hommage à la belle carrière de M. le D'Brocq.

Les remplacements médieaux. — La Commission de l'hygiène de la Chambre vient d'être saisie d'un projet de loi ayant pour objet de majorer de quatre le nombre d'inscriptious requis pour chacune des catégories d'étadiants appelés temporariement à exercer la profession médicale, en raison du nouveau régime d'études médicales.

Aux termes de ce projet, les intermes des hôpitaux nommés au concours et nunit de setei niescipitons et les étudiants en médecine ayant terminé leur scolarité et étant des lors munis de vingt inscriptions pouraiter autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé.

Cette autorisation, délivrée par le préfet du département, sera limitée à trois mois : elle sera renouvelable dans les mêmes conditions.

Laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris. — Le laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris, 1 bis, rue des Hos-

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



# RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TRICALCINE PURE TRICALBINE CHOCOLATEE

TRICALCINE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

SĖDATI NERVEUX

HYPNOTIQUE DE CHOIX



ANTI ·SPASMODIQUE Anti-Algique

VERONAL SODIQUE

LIQUIDE

à base de EXTRAIT DE JUSQUIAME COMPRIMÉS Deux à quatre

INTRAIT DE VALERIANE AMPOULES Injections Sous-Cutanees

1 à 4 cuillerées à café

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIOUÉE 21, Rue Théodore de Banville, PARIS J. LEGRAND, Pharmacien



### NOUVELLES (Suite)

pitalières-Saint-Gervais, met gratuitement à la disposition de MM. les médecins des nécessaires pour le diagnostic bactériologique des maladics contagieuses (diphtérie, tuberculose, fièvre typhoïde, etc.).

Ces nécessaires sont délivrés sur la demande écrite de MM. les médecius, et les résuliats des aualyses sont communiqués aussitôt qu'ils sont acquis, généralement vingt-quatre lieures après le retour au laboratoire des nécessaires utilisés.

Le laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris est ouvert tous les jours, de 8 heures à 20 heures, et les dimanches et fêtes de 10 heures à 16 heures.

La réception des malades pour prélèvement de sang, réaction de Wasserman, examen à l'ultra-microscope, etc., a lieu les lundis, mercredis et vendredis, de 14 à l'abeures.

17 heures. Les frais d'envoi des résultats, par lettre ou par télégramme, sont à la charge des intéressés.

Caducée de Gasoogne. — Une amícale des miembres du service de santé (médecine, deutistes, pharmaciens, sagos-femues, etc.) originaires de Gasoogne est actuellement en formation. Les intéressés qui désirent participer à la foudation de ce groupement tout amical, gratuit et indépendant de toute question d'école, sons le nom de Caducée de Gasoogne, sont priés d'écrire au D' CAMMAS, 66, nue Caumartin (IX'9).

Legs à la Faculté de médecine de Lyon. — Le doyen de la Faculté de médiceine de Lyon est autorisé à accepter la donation faite à cet établissement par M. François-Ame Baverey, industriel, et M=0 Autoinette-Marie-Claudine Riboulet, son éponse, demeurant à Lyon, en vue de perpétuer la mémoire de leur fils, de 1 000 francs de rente francaise 4 p. 100.

Les arrérages de ladite rente constitucront la « fondation Jo Baverey» et seront affectés à des recherches scientifiques poursuivies an laboratoire de clinique infanLogs à l'Académie de médecine et à la Facuité de phamacie de Paris. — Le secrétaire général de l'Académie de médecine est autorisé, au nom de cet établissement, à accepter la nu-propriété, grevée de l'usufruit de Mes Bolognel, de deux ittres de rente 4 p. 100 sur l'Hat français, le premier de 2 000 francs et le second de 6 000 francs, à charge d'en affecter les revenus à la fondation de deux prix qui porteront, le premier le nou de « Prix amunel Bolognel-Sablon » et le second celui de « Prix quinquemail Bolognel-Sablon »

Le doyen de la Paculté de pharmacie de l'Université de Paris est autorisé à accepter au nom de cette Faculté, le legs de 2 000 francs derente fait à ladite Faculté.

Congrès national de la Croix-Rouge. — Un Congrès national de la Croix-Rouge américaine se réunira à Columbus (Ohio), du 3 au 8 octobre 1922. Un des buts de cette réunion est d'étudier, dans toutes ses plases, le programme permanent de la Croix-Rouge américaine. Le programme du Congrès prévoit une journée dédiée aux anciens combattants, une autre à la Santé publique, une à la Croix-Rouge de la Jeuneses, et enfin la journée: du « Home Service » (assistance sociale pour les nationaux et leurs fauilles).

Le coût des actes de radiologie et d'électrothéraple dans les hôpitaux. — Le préfet de la Seine a rendu l'arrêté suivant qui est applicable dès à présent :

ARTICER PREMIER. — Le tarif appliqué aux radiographies, radioscopies et radiologies externes faites dans les hôpitaux de l'A. P. de Paris, au profit des personnes non privées de ressources et, notamment, des victimes d'accidents du travail, est fixé comme suit :

Les prix publiés sont ceux du tarif Breton,

ART. 2. — Le prix des séances de radiothérapie est porté de 8 francs à 16 francs.

ART. 3. — Le prix des séances d'électrothérapie reste fixé à 8 francs.





**AFFECTIONS** DE L'ESTOMAC DYSPEPSIE GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

### ENTÉRITE

VALS PRÉCIEUSE

l'Eau des Hépatiques

# PARAFFINAL FOL HA

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveus NOUVEAU LAXATIF MINERAL

INDICATIONS :

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons : .

Pharmacie HAMEL + LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rochefoucauld - Tél. Central 72-15

DANS TOUS LES CAS DE: Troubles de la circulation du cang, Troublec de la PUBERTÉ

### Règlee difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc. Pres: L'HEMOPAUSINE

Du Docteur BARRIER

Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ

### L'HÉMOPAUSINE

à base d'Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Senecon, etc. Dose par jour: Adultes: 2 & 3 ver. & liq. Enfants: 2 & 3 cuill. & dessert. Laboratoires du Docteur BARRIER, Les Abrets (Isère) Littérature - Échantillons sur demande

### LES LIPOÏDES

### dans l'infection et dans l'immunité

Par le D' G. LINOSSIER

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. Un vol. in-8 (14,5×20), de 105 pages...... 10 fr.

### MENTON



"L'HEBMITAGE MAISON DE CURE CLIMATIQUE D" GALLOT - COUBARD Convalescences, Tube digestif. Maladies de la Nutrition Contagieux ex Hydrotherapie, Regi-

BON-PRIME

Nous sommes heureux d'offrir gratuitement à nos lecteurs les ouvrages ci-

aprés : I. La magnifique série des Chants patriotiques de France et des Pays délivrés (piano et chant), valeur 20 fr.

II. Le célèbre Hymne du Triomphe, publié en l'honneur de la Victoire finale, puis l'Étoile du matin, chant d'Alsace, etc... (piano et chant), valeur 10 fr.

III. Une merveilleuse suite de morceaux de tous genres, réunissant les plus grands succès (chant, piano), valeur 20 fr.

Demander cette prime de notre part à M. le Directeur des Éditions Nationales, 13-15, boulevard Soult, à Paris, en joinant pour les frais de manutertion, envoi, etc., 6 fr. 95 pour les trois

(La superbe gravure : Rouget de l'isle chantant pour la première fois la « Marselliaise », sera comprise dans l'envoi.)





1 Table pliante avec cuvelle sous le siège et porte-cuisses nickelés † Laveur injecteur á élévation complet 1 Table à instruments avec 2 glaces de 50-30 1 Vitrine à instruments de 42-62-28 toute vi trée avec 2 tablettes glaces I Tabouret à élévation pour opérateu

PRIX de cette installation 9801 Ch. LOREAU, 314 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

### BRONCHITES ASTHME . TOUX DG RIPPE GLOBULES DUDIDE A L'HÉLÉNINE DE L'HELENINE DE KORAB calme la loux les

quintes même incoercibles tarit l'expectoration diminue la dyspnée, prévient les hémoptysies Stérilise les pacciles de la tuberculose et ne fatique pas l'estomac CHAPES TERUS DE LISTE PARIS

### SAUJON FRANÇAISE

STATION DE CURE ==

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE pour Convalescents, Gastropathes, Névropathes

00 Climat tempéré. - Prix modérés 00

Maisons de régime. Laiterie médicale, source du Puits doux. Grand établissement thermal. — Bains, douches, massage, électricité, etc. —

S'adresser : Dr R. DUBOIS à Saujon (Charente-Inférieure)

### NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL

de Thérapeutique clinique et de Pharmacologie

Par O. MARTIN

Aucien chef de Laboratoire à la l'aculté de médecine de Lyon 7º édition. 1 volume in-18 de 1 030 pages .... 18 fr.

### NOUVELLES (Suite)

III. Congrès de l'histoire de l'art de guérir. - Ce Con-

III Congrés de l'histoire de l'art de guérir. — Ce Con-grés se tiendra à Loudres du 24 au 29 juillet 1922. — Le Pour la protection de les année publique. — M. le ministre Pour la protection de demandre aux précise de faire pro-cesse de la company de l'article de la company de l'article de la commune de l'assainsissement des villes et des cominumes dont le nombre de décès dépasse la moyenne générale de la nortalité, qui a été, en 1920, de 1,72 par 10 on babitants. Ces enquêtes doivent faire ressortir, pour chaque com-londratire de l'article de l'article de l'article de la company de l'article de la company de l'article nune cont la mortante est exceptionnelle, les causes du dépassement et indiquer les mesures à prendre pour dimi-nuer le nombre des décès. Le ministre insiste, dans les instructions qu'il adresse aux préfets, sur la nécessité de poursuivre ces enquêtes sur plece.

aux. preces, sur la necessite de poursuuvre ces enquetes sur place.

Hôpital d'urologie et de chirurgie urinaine (156 bis, avenue de Suffren), — Chef de scrvice: M. Cathelin; assistants titulaires: MM. Boulanger, Granjean et Frigaux; assistants adjoints: MM. Brude et Lévy-Weissmann; chefs de laboratoires: MM. Gauvin, Beauvy et Lobligeois.

Enseignement complet de la chirurgie urinaire et des

Programme. — Consultations tous les jours, sauf le Programme. — Consultations tous les jours, sauf le vendredi, de 9 à 11 heures. — Opérations et lithoritie, les vendredis, à 9 heures, au pavillon-annexe. — Cystoscopie et cathétérisme des uretères, les mardis et samedis. scopie et cauncterissie des iureteres, les marias et samedis, à 9 h. 30. — Leçon clinique avec présentation de malades, de pièces anatomiques et de planches, les jeudis, à 10 h. 15. Injections épidurales et dectricité (haûte fréquence), les mercredis, à 9 h. 30. — Urétrites, examen des gouttes et radjorgaphies, les landis, à 10 heures. — Trattements

et ranographies, les lundis, è 3 n'eutres. — l'ratrements tous les jours, le matiu, de 8 heures à midi. Le musée, la libiliothèque et les laboratoires sont onverts tous les jours aux élèves. Les cours particuliers sont anuoncés par des affiches spéciales. Des certificates sectont délivrés à la fiu de chaque semestre aux élèves et

aux médecins étraugers les plus assidus. Sont seuls admis les docteurs en médecine français et étrangers et étudiants immatriculés. S'adresser tous les matins chez le concierge, 156 bis, avenue de Suffren.

Distinctions beiges. — Ordre de Légrold, — Le Dr Alb.

Distinctions beiges.—ONDER DE LÉGOUD.—L-EPF Alb.
Celcourt (de Bruxcles) est nommé chevalier.

Officier: MM. les D\* Doguée, Philippant, Finet et
Officier: MM. les D\* Doguée, Philippant, Finet et
Officier: MM. les Ortholis en conscientificate et l'edasse est
décemée à M. le docteur Van Merhaeghe, à Oyck-lezdudenarde; à M. le D'Cheurty (de Tourina), à M. le
D\*Debloeque (de Tourna), à M. le D\*Debruelle (d'Awans);
a croix de 2\* dasse à M. le D'Hoebeke, à Bruxelles

Bruxelles de Bruxelles (Schaerbeeck);

La croix civique 1914-1918 est décernée à M. le Dr Rulot, inspecteur principal au département de la santé et de l'hygiène.

ORDRE ROYAL DU LION. - Officier : M. le Dr P. Van Godtsnoven. — Chevalier: MM. les Drs G. Bassignana, G. Latinne et C. Segers.

Middle Civique (Afrique). — 1<sup>re</sup> classe: MM. les D<sup>re</sup> V. Barthelemi, I. Bonacina, G. Fronville, M. Ma-quet. — 2° classe: MM. les D<sup>re</sup> F. Renchon et R. Re-

petronia Dis Siguice. — 4° ruis da l'Étails de service no ro: M. le D' U. Cerbini. — 3° ruis de l'Étails de service ser or: M. le D' U. Cerbini. — 3° ruis de l'Étails de service service sor or: M. le D' G. Politini. — Étails de service service sor or: M. le D' G. Politini. — Étails de service sor arguir: M.M. les D' H. De Wolf et M. Maquet. — 4° ruis de l'Étails de service sor arguir: M.M. les D' C. Politini et de l'Étails de service sor arguir. M.M. les D' C. Segorice M.M. les D' G. Daloze, J. David et E. Simonini. — 2° ruis de l'Étails de service ser arguir. M. le D' C. Segorice sor La médaille du roi Albert avec ruban strié d'une rayure d'or est décembé à M. le D' Ancelini (de Luise).

ORDRE DE LA COURONNE, — Commandeur (avec palme): MM. les D<sup>n</sup> H.-J. Dupont et E.-M. Dupont. — Officier: MM. les D<sup>n</sup> Dechamps et Meyers; M. le D<sup>r</sup> S. Rodliain. — Chevalier [M. le D<sup>r</sup>,P. Brunee].

**Broméine** montagu (Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0,04) GOUTTES (Xg=0,01) PILULES (0,01)

AMPOULES (0,02) 49, Boulevard de Port-Royal, PARIS TOUX perveus SCIATIQUE

Avis. — Les laboratoires Emile Logeais, 37, avenue Marceau, à Paris, mettent les Globules Tænifuges de SECRETAN à la dispositiou de MM. les docteurs pour leurs essais cliniques.

### MÉMENTO CHRONOLOGIOUF

- Paris. Faculté de médecine, Cours de diététique de M. le Pr CARNOT, M. le Dr MARCEL LABBÉ : Organisation des cures de régime, à 17 heures.

3 Dicembre. — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-

JOHANDER — Paris. Chique medicale de l'Aopta-Dieu, M. le Pr Gillebert, 10 h. 45; Leçon clinique. 3 DÉCEMBER. — Paris. Chinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Pr Aebard, 10 h.: Leçon clinique. 3 DÉCEMBER. — Paris. Faculté de médecine, 16 h.

M. le Pr Bezancon : Etude bactériologique des matières fécales et de l'eau. 3 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngo-logique de l'hôpital Lariboisière, Ouverture du cours de

rfectionnement de MM. les Dre Dufourmentel Miére-

pertectionnement de M.M. les D<sup>st</sup> Dinfourmentel, Mieger 140, Bonnete No. 3 at Archive 150 and 150 at 150 a

3 DÉCEMBRE. — Paris. Hôpital Saint-Louis, 10 lt. 30: Conférence de médecine infantile par M. le D' RENAULT. 3 DÉCEMBRE. — Paris. Société de graphologie (44, rue

3 DICKEMBER. — Pars. SOCIÉÉ de graphologie (44, rue de Reines). Conférence de M. NAVARRIE,
4 DÉCEMBER. — Paris. Asile clinique Sainte-Anne,
10 h. 30. M. D' LAKONBIL-LAVASTINE: Anatomoclinique de la démence sécule.
4 DÉCEMBER. — Paris. Faculté de médecine, 14 heures.
Assemblée générale du Syndicat des médecins de la Seine.

4 Décembre. — Paris. Hôpital Saint-Antoine, 10 h. M. le Dr Béclere: Dangers et désagréments de la radio-

thérapie des myomes.

5 DÉCEMBRE. — Marseille. Ouverture, à l'hôpital militaire, d'un concours pour l'admission de médecins et de pharmacieus à des emplois de médecinset de pharms aides-majors de 2º classe des troupes coloniales, DÉCEMBRE. — Paris. Ouverture du concours pour 5 DÉCEMBRE. -

5 DECEMBRE. — Paris. Ouverture du concours pour le prix Fillioux à l'Assistance publique.
5 DECEMBRE. — Paris. Hôpital Laennec, 11 heures, M. JACOB: V a-t-il une bacillémic tuberculense? Décembre. - Saint-Etienne. Ouverture du cou-

cours de chef de laboratoire de bactériologie des hôpitaux de Saint-Etienne:

5 DÉCEMBRE. - Paris, Préfecture de la Seine, Ouverдильныки.— rars. Pretecture de la Seine, Ouver-ture du registre d'inscription pour le concours de méde-cin en chef des asiles d'alfénés du département de la Seine, 5 DÉCEMBRE.— Paris. Faculté de médecine. M. le Pf. André BROCA. Ouverture de l'ensergement de la radiologie.

6 DÉCEMBRE. - Paris. Faculté de médeciue. 16 heures

M. le P. BEZANON: Les bacilles dysentériques.
6 DÉCEMBRE. — Paris. Hôpital Saint-Louis, à 10 h. 30.
Conféreuce de chirurgie infantile par M. le D' MOUCHET.
8 DÉCEMBRE. — Paris. Faculté de médecine, 16 heures.

M. le Pr Bezançon: Bactériologie du choléra.

8 Décembre. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière, 10 heures. M. le Pr Sebi-LEAU : Suppurations de l'oreille moyenne et leurs compli-

9 DÉCEMBRE. — Paris. Hôpital des Enfauts-Malades, 10 h. 20. M. le Dr LEREBOULLET: Lecon clinique.

10 ft. 30. M. le D' Lierenouller: Leçon climique.
9 DÉCRMBER. — Diebpe. Hospices civils. Clôture du registre d'inscription pour le concours pour deux places de médechis adjoints des hôpitaux de Dieppe.
10 DÉCEMBER. — Paris. Climique médicale de l'Hôtel-Dieu, 10 h. 45. M. le P. GLIEREN : Leçon clinique.

10 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, 10 heures. M. le Pr ACHARD : Leçon clinique. 10 DÉCEMBRE. — Paris. Faculté de médeciue, 16 heures.

M. le Pr Bezançon: Spirochétoses, syphilis expérimen-

# Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGU, 49, Bonl, de Port-Royal, PARIS

### CLIMATOLOGIE

### UNE GRANDE STATION CLIMATIQUE FRANÇAISE D'ALTITUDE FONT-ROMEU

Avee une préface de M. le professeur Paul CARNOT, 1 brochure de 12 pages.

Depuis une vingtaine d'années, les travaux de l'Rôcele française sur la climatologie en montagne, en plaine, sur les bords de la mer, ont essayé de donner les indications elimiques des diverses altitudes. Se basant sur les dernières données de la médicine et de la physiologie expérimentales, les auteurs ont recherelle l'action du chimat, non seu-factions de la formule globulaire, mais enore sur la tension artérielle, sur la valeur des échanges unfraires, sur le système nerveux.

Dans les Alpes, dans le Plateau central, de courageux essais de cure d'altitude ont été tentés :



M = maxima absolus m = minima absolus Variations décadaires de la température en 1921 (fig. 1).

peut-être, les résultats n'out-ils pas couronné de persistants et tenaces efforts à ce point de vue, en France, notre éducation n'est pas encore fuite. Cependant, à l'instigation des désirs de maîtres éminents, la Société des Chemins de fer et Hôtels de Montagne a élaboré un programme dont la guerre, seule, a retardé l'exécution.

« Actuellement », écrit le professeur Carnor, « Pont-Romeu It 800 mêtres d'altitude), dans les Pyrénées-Orientales, est la seule station pyrénéeme ben équipée pour la eure d'altitude, à l'usage des bien portants, des sportifs ou des sujets momentament déprinde par la vie enfiérere des villes. « Manier de la commentation de la commenta de la commenta de la commenta de la commentation de la c

Phior, les jeux de la neige; Pld, les joise du tourisme. Des études poursuives pendant des années, sous la haute autorité de M. Mengel, l'éuneur directeur de l'Observatoire de Perpignan et dont nous donnons ci-dessous les demices résultats, protvent que toutes les conditions requises pour une station coutes les conditions requises pour une station de l'antique, se trouvent supérieurement réunies à Pont-Romeu.

La lecture de ces graphiques montre à quel degré la sicerté de l'atmosphère y est remarquable. Le brouillard y est à peu près inconnu: lorsqu'il apparait, e'est pour ajouter à la fécrie de ce paysage de la Cerdagne française, en réalisant le pittoresque aspect de la e mer de mages »...

La déclivité du sol ajoute encore à sa perméabilité. Notez l'exposition de Font-Romen totalement à l'abri des vents du Nord et l'absence des conditions qui, ailleurs, aménent les chutes brusques de la température et de la pression baronétrique.

En somme, Font-Romen « c'est la Riviera en montagne », comme il a été très justement écrit. Il faut done bien marquer que les anémiés, les

fatigués, les sumiciés y eminagasissiment d'amples réserves physiologiques; que les grands opérés y 3h 6h 9h 12h 15h 18h 24h 24h



feront une convulescence beaucoup plus rapide dans un eadre unique au monde, au millen d'un confort qui laisse, de bien loin derrière lui, le luxe tapageur des Palaces boches; que les jeunes mamans, débit litées par la grossesse ou l'allaitement, y retrouveronl'esport de futures maternités.

Mais Font-Romeu ne saurait aecepter, ni eonserver des malades, au sens littéral du mot, astreints à un

régime ou à un traitement sévère. Les actions thérapeurliques de l'altitude réalisées inconsciemment par les qualités intrinsèques de la station sont complétées par la libre pratique de sports, organisés suivant les données expérimentales les plus modernes.

Altitude, lumière, air baetériologiquement pur, sports, le tout dans un eadre idéal et ricomparable : voilà ee que donne enfin, aux médecins, Font-Romeu, station elimatique française.

Dr J.-J. MURAT.



### VARIÉTÉS

### LES JOURNÉES MÉDICALES DE BRUXELLES

13-14-15 novembre 1921.

Le comité de rédaction du nouveau périodique, le Bruxelles médical, vient de réaliser un type de réunions médicales dont la réussite fut complète.

Saisissant l'occasion de la fête du roi des Belges (le mardi 15 novembre), qui apporte une trêve/relative, aux occupations ce comité, soutenu par l'Université libre de Bruxelles, avait convié les médecins à venir passer trois jours dans cette ville pendant lesquels tout devait être combiné pour qu'ils puissent aisément mettre à jour leurs connaissances professionnelles.

Plusieurs centaines de confrères répondirent à cet appel, parmi lesquels de nombreux médecins des provinces belges et un important contingent de Prançais. Chaque inscrit avait reçu au préalable, sous forme d'une élégante brochure, avec plan de la ville et facilités de logement, un programme détaillé, comprenant une liste, avec numéros d'ordne, de douze conférences et trente-six démonstrations techniques variées, sur lesquelles tous les renseignements nécessaires étaient donnés pour qu'on pût faire son choix, suivant ses tendances personnelles et as spécalisation.

Le premier jour, un dimanche, fut essentiellement consacré à une série très remarquable de conférences d'ordre général, se succédant d'heure en heure dans un confortable amphithéâtre de l'Institut de physiologie du Parc Léopold.

Après la visite d'une très importante exposition d'instruments de chirurgie et de produits pharmaceutiques, les séances furent ouvertes par M. Carlon de Wiart, premier ministre.

Le P<sup>r</sup> Héger, président du conseil d'administration de l'Université fibre de Bruxelles, en termes dont la finesse fut très goûtée, indiqua le sens exact de ces réunions sur l'organisation desquelles M. René Beckers présente un rapport intéressant.

Le P Henrijean, de Liége, dans une leçon intitulée La science moderne el la thérapeutique, nous fit un bel exposé de la question des colloïdes et des progrès de la sérologie; puis le D' Broden parla des caractéristiques de la pathologie tropicale.

L'après-midi, le Pr Stiènon nous entretint du diabète au point de vue anatomo-pathologique. Le Pr Demoor tint un nombreux auditoire sous le charme d'une rare éloquence scientifique, en nous mettant au courant des idées actuelles sur les localisations cérébrales et le travail mental, et la journée se termina par la projection d'un film que commenta le Dr Rulot, inspecteur principal du service d'hygiène au ministère de l'Intérieur, sur la lutte course les maladies véhériennes.

Le lendemain, lundi, la matinée fut consacrée

soit à des opérations chirurgicales, des démonstrations techniques, des présentations de malades dans les diverses cliniques hospitalières ou privées de la ville, soit à des visites de laboratoires, d'instituts, de sanatoriums, d'ateliers de prothèse, chacum allant suivant ses goûts.

Le mardi, troisième et dernier jour, ce fut, le matin, une nouvelle série de démonstrations pratiques dans les divers hôpitaux et cliniques de la ville. Quatorze séances réunirent un public nombreux, avide de se mettre au courant des questions d'actualité intéressant la sémiologie du tube digestif (D° Cerf), le traitement des maladite seinériennes (D° Bernard) et génito-urinaires (D° Tant, D° Durceux, de Paris), la radiologie, la radium-thémpie, etc.

L'après-midi, les médecins furent aussi assidus qu'à toutes les séances précédentes pour entendre discourir sur les idées de M. Bordet touchant quelques problèmes médicaux de prophylaxie, et sur les applications des techniques radioidégraphiques à la biologie et à la médecine (M. Philippen).

Dans le service de clinique du Pr Vandervelde, de nombreux assistants s'étnient partagé la tâchie de nous montrer les procédés modernes d'exploration de l'appareil circulatoire et du sang et l'on pût, en passant d'une saile d'autre, se documenter sur l'examen morphologique du sang, le dosage de son sucre ou de ses éléments azotés, voir manier le Pachon, le viscosimètre, l'électrocardiographe, assister à l'établissement d'un pneumothorax artificiel.

L'après-midi, nous entendimes une brillante Conférence de notre maître le P, I. I. Faure sur l'art el l'espirit de la chirurgie. La grande salle du Trocadéro avait peine à contenir un public très nombreux et plein d'ardeur pour manifester à la France une sympathie que nous savons si parfaitement réciproque. S. M. la Reine avait tenu à honorer la révenion de sa présence.

L'aridité d'un travail, somme toute intensif, disparaissait, comme bien l'on pense, au milieu des multiples manifestations de la plus large hospitalité. Les réceptions intimes alternérent avec une soirée musicale et une représentation au héâtre de la Monnaie. Ces trois journées si bien remplies se terminèrent par une réception à l'Hôtel de Ville médiéval de Bruxelles, dont, après avoir saule le célèbre bourgmestre M. Ad. Max, nous pûmes à loisir admirer les salles magnifiques, et la vue prestigieuse sur la grand'place des Corporations.

Puis l'on se sépara, non sans rendre hommage à la parfaite organisation qu'avaient réalisée SÉDATIF ANALGÉSIQUE HYPNOTIQUE HYPOCRINIQUE



ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIOUES

Établissements ALBERT BUISSON 157. Rue de Sècres. — PARIS

PRODUIT FHANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atonhan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

# ABORTIVATION CHUTE TERMIQUE TOUS ETATS INFECTIEUX TOUS ETATS INFEC

NULLE REACTION

LABORATOIRE CORTIAL-PARIS-125 Rue de Turenne-

INJECTABLE



# Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les

PANBILINE

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de SOLUTION

### CONSTIPATION et AUTO-INTOXICATION INTESTINAL E



Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE alycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)



### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales — douleurs — :: parésies — reliquats inflammatoires — arthrites — péritonites. ::

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

### VARIÉTÉS (Suite)

MM. Léopold Mayer et Raoul Bernard, avec le concours si actif du Dr René Beckers, secrétaire général.

Telles furent ces « journées médicales » dont il m'a semblé intéressant d'exposer en détail le mécanisme, à cause de sa réelle nouveauté.

Les réunions auxquelles nous avons pris part ne sauraient être comparées à celles d'un congrès de médecine générale.

Dans les congrès s'agitent d'ordinaire deux ou trois questions fort savantes, mais d'intérêt surtout spéculatif. Sur des rapports qu'on aurait tendance à distribuer à l'avance tout imprimés, s'engage une discussion technique, où s'affrontent des opinions contradictoires, au grand bénéfice du progrès des idées, mais le praticien peut se contenter du résumé sommaire qu'il trouvera dans ses journaux

En dehors des sujets mis depuis longtemps au programme, premient place des communications d'ordres divers; leur objet souvent particulier et leur succession disparate expliquent en partie le peu d'assiduité qu'on remarque aux séances.

Dans les congrès de spécialité, le côté pratique est pris en grande considération, mais ne s'adresse chaque fois qu'à une partie très restreinte du public médical.

Tout autre était le but de ces trois «journées». Mettre, dans le minimum de temps compatible avec leurs occupations professionnelles, des praticiens au courant des progrès de la médecine, leur faire connaître à la fois les grandes questions d'actualité d'ordre général et aussi les nouveautés techniques de chaque spécialité, telle fut Pidée directrice des organisateurs.

Emportés par les nécessités d'une carrière absorbante, la plupart des médecins ont peu de temps pour suivre avec fruit les publications médicales, et jamais la lecture ne saurait valoir un cours magistralement exposé sur les problèmes ardus qui préoccupent la génération actuelle. Pour ce qui est de la pratique et du maniement des appareils, il faut voir les instruments, et assister à leur emploi.

L'étendue des connaissances qu'un médecin digne de ce nom doit avoir, s'accroît de jour en jour, avec une rapidité déconcertante.

Comme le disait le Pr Héger, l'Université, dans ces conditions nouvelles, a peine à suffire à son enseignement : les cadres universitaires éclatent devant les nécessités d'une instruction technique chaque jour plus envahissante.

Certes, dans la vie courante, chacun peut, en allant faire un séjour dans une grande ville, rajeunir et mettre au point ses connaissances, mais à quelles difficultés, à quelles pertes de temps n'est-il pas exposé, pour un résultat sans comparaison avec celui de ces trois journées médicales.

Congrès et journées médicales répondent bien à deux nécessités différentes, mais se rejoignent par contre dans un même avantage: celui de favoriser et d'entretenir les relations confraternelles.

Les médecins belges, venus de tous les points du pays, étaient fort heureux de retrouver leurs maîtres et camarades de Bruxelles, et les Français étaient charmés de recevoir un si cordial acqueil.

Le succès a récompensé les organisateurs de la peine qu'ils s'étaient donnée et nous devons les féliciter hautement de leur intéressante initiative.

ROGER GLÉNARD.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

### LE MOUVEMENT MÉDICAL A CUBA

### Par le D' L. MATHÉ

Au moment où la Science médicale française a l'honneur d'être invitée, dans des conditions particulièrement flatteuses, à envoyer une délégation officielle au Congrès médical cubain, il nous a paru intéressant d'examiner l'état de la médecine, de la chirurgie et de l'hygiène publique.

Une première constatation s'impose, c'est la facilité, la rapidité avec laquelle les médecins de la grande île s'assimilent les découvertes, les appliquent et en tirent parti au point de nous donner parfois l'exemple. Nous remercions particulièrement les professeurs Presno, Albertini F.-M. Fernandez, Montoro, Lopez del Valle et Casariego, des renseignements qu'ils nous ont procurés et des documents qu'ils ont bien voulu nous communiquer.

Cuba a suivi l'évolution des idées générales et des progrès des Sciences médicales, dus presque tous aux efforts des spécialistes et aux sciences dites accessoires.

Par sa position géographique sans égale, elle s'est rapidement mise au courant de toutes les nouveautés, de tous les perfectionnements, d'autant plus que les médecins de la nouvelle génération voyagent facilement et n'hésitent pas à venir étudier sur place, dans les pays à l'avantgarde de la civilisation.

Pendant le xixe siècle. l'école de Paris fut seule à exercer son influence sur la médecine à Cuba. Nombre des meilleurs cliniciens cubains sont des élèves de cette l'aculté et périodiquement ils y retournent afin de se familiariser avec les nouveautés scientifiques. A partir de la guerre de 1898 la nouvelle génération commença à prendre le chemin des États-Unis et, si anciens et jeunes

# RIDIGESTINE Granulée DALLO

e Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.





NI AUTOLYSE

# <u>Morrhuetine Jungken</u>



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses La Bouteille de 600 cm3 & france



### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

lisent encore les ouvrages français, il faut néanmoins reconnaître l'influence considérable exercée par l'Amérique du Nord sur l'orientation de la médecine cubaine. La suppression de l'envoi des thèses françaises contribuera encore à diminuer l'influence de la France, et cette décision de la Faculté de Paris, imposée par une circulaire uninistérielle, sera son pire ennemi pour la divulgation de ses travaux.

Nous trouvons à Cuba des laboratoires aussi bien installés que ceux de Paris pour les examens de tous genres. Au développement de ces labratoires sont attachés les noms de Alb. Precio, Plasencia et Martinez. Il convient de dire que l'on utilise les examens de laboratoire beaucoup plus largement que nous ne le faisons.

Il en est de même pour les rayons X, et les Dre Alamilla, Roldán, Inclán ont des cabinets mieux équipés que ceux de nos meilleurs spécialistes; la radiostéréoscopie est d'un emploi com-

Le peu de densité de la population des grandes villes n'a pas permis aux médecins de se spécialiser aussi complètement que dans les grandes capitales d'Europe ou d'Amérique, mais ils ont fait leur profit de tous les progrès apportés par les apécialistes et les appliquent avec succès. Ainsi, dès 1918, Ortega et Precio mettaient en pratique les nouvelles théories sur l'étidoire des processus colloïdoclasiques dans certains cas d'asthme; en 1919, Ortega disposait de l'appareil de Benedict pour l'étude du métabolisme basal dans le dysthyroidisme.

Pendant longtemps, les savants portèrent leurs efforts sur l'étude des lésions anatomopathologiques causées par les maladies. L'anatomo-pathologie a cédé le pas à la physiologie, et maintenant on examine le fonctionment des organes, on s'efforce de reconnaître la maladie avant que ne se produisent les lésions définitives et incurables; de symptomatique, la médecine est devenue préventive.

Imitant l'œuvre de Fisk aux États-Unis, le Dr Montoro tenta d'organiser à Cuba un institut où l'on pût se faire examiner périodiquement pour dépister les maladies à leur origine : c'est la réalisation de ce que proposait récemment le professeur Rénon (Gaz. des hôt), n° 70).

De son côté, le Dr Ortega a fondé une clinique semblable à celles de New-York et de Chicago, pour le traitement scientifique et diététique du diabète et des néphrites.

Le traitement des troubles des glaudes à sécrition interne a été l'objet de travaux intéressants Le sérum d'animaux thyroïdectomisés, la radiothérapie profonde, la lutéine, les cures de long repos sont couraument employés dans les affections du corps, thyroïde.



# OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE

empk yé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

> Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

ADRIO DANO LEO HOFITAGA DE FAIGO

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

# MUSCLARSENOL CORBIÈRE

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE opp

POUR INJECTIONS INTRA MUSCULAIRES INDOLORES

TITRE en As CONTRÔLE (20%) PURETÉ CHIMIQUE 40

PAS DE DOULEURS NITRITOÏDES

# LABORATOIRES

Télégrammes: PANTUTO-PARIS

FOURNISSEURS DES HOPITAUX 25 & 27, Rue Desrenaudes, PARIS

/ Téléphone 2 WAGRAM 37-6

# Insomnie neweuse

des Surmenės des Nėvropathes

des Alienés

des Traumatisés

des Toxicomanes

Hypnotique anti-nerveus qui procure un sommeil calm reposant, réparateur

Echantifons. Laboratoires Ciba O. Rolland . 9 1. place Morand à Lyon

R. VERHOOGEN

# Traité de Pathologie interne

- MALADIES INFECTIEUSES. 4922, 4 volume in-8 de 310 pages avec figures...... Préface de M. le professeur CHAUFFARD

# Thérapeutique Gynécologique

Par le D' GUÉNIOT Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

2º édition, 1923. 1 volume in-8 de 400 pages avec figures.......

### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

Les troubles de l'appareil circulatoire sont étudiés au moyen des appareils enregistreurs, de l'électrocardiographe, du phonocardiographe, du sphygmomanomètre, du sphygmographe, qui ont cessé d'être des instruments de laboratoire et sont eouramment employés par le praticien au lit du malade. Depuis 1919, l'électroeardiographe est un appareil de pratique courante.

Les progrès réalisés dans la pathologie du tube digestif sont dus surtout à l'utilisation des rayons X. La méthode de Meyer-Lyon, l'insufflation abdominale sont familières aux spécialistes.

Les affections mentales et nerveuses ont été l'objet d'études nombreuses et approfondies,

Les maladies tropicales ont fourni l'oceasion de travaux intéressants :

Considération sur la fièvre typhoïde aux tropiques : Dr Guiteras ;

Les travaux du professeur Agramonte dans la lutte contre la fièvre jaune ;

Etiologie de eertaines maladies infectieuses ; Drs Davalos et Cartava :

Diagnostic de la fièvre jaune ; Dr Lebredo.

La disparition de la fièvre jaune par l'extermination des moustiques est l'honneur du professeur Agramonte.

La protéinothérapie, le vaccinothérapie, l'autosérothérapie sont d'usage banal ainsi que la réaction de Schick, l'ophtalmo-réaction ou la euti-réaction de Schutz et Charlton dans la scarlatine.

Malgré les efforts de Davila, Desvernine et autres, le traitement spécifique de la tuberculose n'est pas encore une réalité, mais à Cuba le traitement dans des eliniques spéciales ou dans des sanatoriums est admis même dans le peuple.

Rares sont les villes importantes qui ne disposent pas d'un eentre chirurgical où l'on puisse pratiquer toutes les opérations. A la Havane, sans eompter l'hôpital national général Calixto Garcia, il existe de nombreuses eliniques privées très bien installées, n'ayant rien à envier aux eliniques parisiennes, pourvues de laboratoires pour tous examens, radiologie, salles de bains, service de désinfection, avec médecin et interne de garde; telles sont les eliniques des Dr. Ortega, Casuso, Fortun-Souza, Aragón, Ledon; et des fondations particulières, telles le dispensaire Tamayo, l'hôpital Saint-François de Paule, l'asile Maçonnique, la maison de santé de l'Associación Cubana, Covadonga qui a trois pavillons pour les opératious septiques, aseptiques et de spécialistes, un pavillon spécial pour les syphilitiques; en 1920 il s'y est pratiqué 6 627 opérations, le laboratoire a fait 15 000 analyses et la radiologie vit passer 27 000 personnes. Covadonga est la maison



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES 'DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans gale dans l'artérioselérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des eures de déchloruration, le remède le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le

eardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathles, fait disparaître les œdémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifestations: jugule les erises, en la diathèse urique, soluk les acides urinaires

. - Ces cachets sont en forme de cœur et se

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS =



# SÉRUM MÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

de 10° de Séram par

Sirop ... Comprimés de sang hémopoïétique

A)clèrothérapie spécifique des ANÉMIES (Carnot)

B) Tous autres emplois du Jerum de Cheval : HEMORRAGIES (PE.Weill) PANSEMENTS (R.Petit.)

ANÉMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE, etc.

Echantillong, Littérature 21 RUE D'AUMALE PARIS

### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

de santé du Centre asturien de la Havane, les instruments viennent en majeure partie de la maison Collin et les produits chimiques des maisons Poulenc et Parke-Davis.

L'Association des commerçants, qui compte 50 000 membres, possède une des maisons de santé les plus richement installées : la Purisima n'a point d'égale en Europe avec ses salles d'opération, ses laboratoires, salle pour méthode de Bier, installation photothérapique, mécanothérapie, piscine, école d'infimières, masseur, ortho-

pédiste, service d'ambulances automobiles. Enfin la Croix-Rouge est installée dans un splendide édifice où elle établit un dispensaire.

Il semble que la chirurgie urinaire et l'ophtalmologie soient particulièrement cultivées à Cuba.

Parmi les derniers travaux intéressants qui ont été publiés, nous devons citer:

Chirurgie. — La pyélotomie dans le traitement de la lithiase rénale : professeur Presno.

A quel âge peut-on opérer la cataracte : Dr F,-M,

Fernandez.

Myase vésicale : Dr Mendez.

La fulguration dans le prostatisme: Dr Garinger et Campuzano.

Résultats éloignés des interventions sur les voies biliaires : Dr Presno.

Extirpation totale d'un kyste hydatique du

foie: D<sup>r</sup> Presno.

Grossesse tubaire à répétition: D<sup>r</sup> Chayez.

Nouvelle technique opératoire de l'éléphantiasis: Dr Ferrán,

Indications opératoires de la lithiase urétérorénale : D<sup>r</sup> Presno.

La tendance chirurgicale en obstétrique: Dr Arteaga. La succion automatique comme traitement du trachome : Dr Guiral.

Hernie diaphragmatique de l'estomac : Dr Fariñas.

Trois cas de colectomie : Dº Pagès.

Nouvelle méthode d'exploration du rein: Dr Castellanos.

Urétrotomie externe et interne: Dr Casariego, qui termine ainsi son article: «Les auteurs américains oublient souvent Maisonneuve, lorsqu'ils parlent de l'urétrotomie interne; quelques Allemands le citent. De toute manière nous devons reconnaître l'utilité de cet appareil remarquable de simplicité qu'est l'urétrotome de Maisonneuve.

Medecine. — Leptospirillose expérimentale : Dr Lebredo.

Méthode rapide pour l'examen histologique: Dr'Torroella.

La lutte contre le paludisme : Dr Arteaga. Kératite herpétique fébrile : Dr F.-M. Fernandez.

La sulfophénolphtaléine dans les assurances sur la vie : Dr Casariego.

Traitement de la gangrène diabétique : Dr Grau San Martin.

Fièvre paratyphique et colibacillaire: Dr Villiers. Amblyopie post-grippale: Dr Frias Oñate.

Hématurie totale par néphrite urémigène : Dr Hernandez Ibanès.

L'électrocardiographie clinique : Dr Montoro.

La mortalité par fièvre jaune à Cuba au

XIXº siècle: Dr Carlos Trelles.

Découverte du pied de Madura à Cuba et réac-

tion diazoïque et densité du sang dans la fièvre jaune comme moyen de diagnostic par le Dr Albertini.

### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

### LE PROFESSEUR ÉMILE JEANBRAU

La Faculté de médeciue de Montpollier, cette glorieuse et verte doyeune des Ricoles de médecine du monde, a reçu en hommage, pour son mérite saus cesse renaissant, et comme prélude à la célébration si graudiose de son septième centeaine, une nouvelle chaire, une chaire de cli-nique urologique. Et pour comble de bonheur — ear les closses ne se passeur pas toujours ainsi — ectte création a été faite en faveur d'un maître qu'i l'a împosée par lui-même, par ses grands et multiples talents, par son esprit d'initiative et d'organisation, par son sayori étendu et profond, par la puissance et les succès de son enseignement; nous avons sommé Einsile Jeanbrau.

Le nouveau professeur a quarante-huit ans. Ses premiers guides en médecine pure furent Grasset et Rauzier; en chirurgie, ses maîtres sont Forgue, Truc, Estor; en urologie, son perfectionnement s'acheva chez Guyon et Albarran, à Paris.

Comme chirurgien, chef d'un service hospitalier, Jeanbrau s'est fait conuairre par des travaux uombreux de chirurgie genérale, atusi que par la direction de travaux pratiques de chirurgie opératoire vivifiés par un enseiguement attrayant. On sait qu'il est co-directeur de la Chirurgie réparatrice et orthopédique, qu'il a beancoup estit, notamment sun les plates par armes à peta de L'estomac (avec Forgue), etc. On sait encore que si la médecine des accidents du travail a pris place dans l'enseignement des facultés françaises c'est grâce à l'initiative de Jeanbrau dout le Gidié du médecin dantles accidents du travail (eu collaboration avec Forgue et Imbert) apparat à son houre.

Et que dire de l'urologie? C'est le titulaire de la nouvelle chaire qui a créé de toutes pièces cet enseignement à

### LES NOUVEAUX PROFESSEURS (Suite)

Montpeller, en fondant à aes frais et à travers mille difficutés nuc clinique des maladies des voies urinaires. Cettechiaque béuéficia, par la suite, d'une installation des plus modernes et devint le centre d'un enseignement iu-comparable. L'actif agrége avait été charge, en 1907, du cours d'urologie. Nul n'iguore les travaux spéciaux du professeur Jeaubrau, ses communications au congre de 1909, et encore moins la matiries avec laquelle il présida le dernier congrès d'urologie qui s'est tenu à Strasbourg au début du mois d'orobre dernier.

Et que dire du rôle de Jeanbrau pendant la guerre? Auxiliaire, il demande à faire du service armé : on l'envole comme iufirmier à Marseille. Mais il fut vite découvert. Chargé en 1915 d'un rapport sur la rééducation des mutilés, il créa, à Montpellier, la première Reole de réédiucation. Il fut vingt-six mois aux armées, diffeçant une automobile chirurgicale, attachaut son uom à une méthode pratique et rapide de transfission de sang citattá. Pa nuar 1918, il fut appelé par le sous-secrétaire d'Etatt. M. Mourier, à la tête de la section de chirurgic au Service de santé. Là se montra de nouveau le brilliant et souple organisateur, l'intermédiaire écouté, estimé de tous pour as belle intelligence s'alliant à finement à un esprit de camaraderie distinguée. Il fut pronu officier de la Légion d'honneur.

Tel fut et tel est le nouveau professeur de la l'aculté de Montpellier. On peut en prévoir ce qu'il sera.

HORN.

### NÉCROLOGIE

LE PROFESSEUR MATRUCHOT

Lonis Matruchot, que la mort vient d'emporter à

l'âge de cinquante-lmit ans, était, quoique uon médecin, un savaut dont les recherches et les déconvertes scientifiques fureut précieuses pour la médecine.

Professeur à la Sorbonue et à l'École normale supcieure, président de la Société mycologique de France. Matruchot avait consacré sa vie scientifique à l'étude des cryptogames, en particulier à cele des chaunipposa pathogènes, à celle des Trichophyton, des Microsporum, c'est-à-dire aux agents microorganiques des teignes. L'a collaboratiou avec divers actieurs (Dassorville, Ramond, Chantenesse et Grinberg, Antoine, etc.), il découvrit, en pathologie humaine et en pathologie autuale, de nouveaux elampignous: entre autres, le Mycobaellius epocaialis produsant cleur Diomue une unaladie rappe-lant le riumatisme articulaire aigu, ainsi que l'Osspora Porieri, agent d'infection des plaies de guerre. Ses recherches cryptogamiques s'attachèrent à la médecine légale (moisissures eadavériques), à l'atmosphère des attitudes, à la pathologie des huitres, au eancer des végétaux (origine parasitaire), brei à une biologie très écudiue avec des conséquences difrectes pour la médecine, spécialement pour la dermatologie.

Ces médques lignes ue pervent donner qu'une faible

idée de la perte très grande éprouvée par la science et par la médecine du fait de la disparition de ce sayant aussi modeste qu'il était actif et désintéressé.

GOCRATINE SOULAGEMENT IMMÉDIAT

MIGRAINES NÉVRALGIES SCIATIQUES DOULEURS NERVEUSES RÈGLES DOULOUREUSES

Échantillon et Littérature, E. LANCOSME, 71 Avenue Victor Emmanuel III . PARIS

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

PRODUITS CARRION

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C', 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

### ÉCHOS

### LE CONGRÈS MÉDICAL FRANCO-POLONAIS DE VARSOVIE

### RÉMINISCENCES...

A la vétité ce n'était unilement un Congrèa au sens habituel de ce torne... c'était une réception triomphale d'une délégation de la médecine frauçaise par la médecine polonaise, séparée du monde, affantée par les privations intellectuelles; c'était le premier contact scientifique entre la Prance et la Pologne depuis des siècles. Jads ce contact ne se manifestait pas : pour la Prance, la Pologne n'existait pas; les savants polonais non plus, car lis portalent des étiquettes, j'alousement recollées par les oppresseurs, attestant leur étaime russe, allemand on autrichien; et l'âme polonaise se crispait orsque cette étiquette était inc à haute you's

Et pourtant, pour ceux d'entre nous qui ont en l'occasion de pénétrer l'âme et la meutalité polonaises, la fraternité dans la méthode de travail scientifique, dans la façon de penser, dans l'identité des buts poursuivis, apparaissait et s'imposait.

Pourtant, les soutries iroulques, voire des reproches accuellaient l'Idée parelle. Coubien «érato montré sceptique lorsqu'en 1918 M. Richet, dans la préace d'un livre de M. Kopnezweit, consacré à «la Pologne et la science française», avançait qu'il y avait en entre la Fologne et la France un «interchange intellectuel». Aujourd'hni il set regrettaible que ces sceptiques n'aient pas pu on n'iient pas voulu se rendre en l'ologne et constater de visse cette fratentifés écentifique, qu'ils n'aient pas pu épronver cette crispation, ce spasure, qu'on éprove quand on se sent ches, oi, et si loiu de sa patrie. M. Babinski l'a dit aux médecius de Varsovie, à la sécute d'ouverture, qu'il nine aussi blen la France que la Pologne sans être, à aneum noment de sa vie, embarrassé par ce partage du cour.

Lorsque nous avous suivi à l'ozinai, décoré aux conleuns finaquéase, le véuérable professeur Chlapowski qui nous montra les résultats du labeur de sa vie, — labeur pounsaivi seni, saus sestiauti, dans les sons-sois, cuvalia souvent par l'eau, saus chaufique, saus autre éclairage qu'une bougie on la laupe; sous les meunecs et vexations des Prussiens, — les résultats se traduisant par de superbes collections minéralogiques, géologiques, archéologiques, botatiques, des inages adorées de savants français, tels Pasteur, A. Gautier, Lippmann, d'Arsonval, Brauly, nous venadent à l'esperti...

Lorsqu'an château de Kurnik le counte Ladidas Zanozaki nous traquit la vie dess famille tont entirber proscrite de son pays et nons contait ectte histoire ravissante comment les Prassiens excentatient jadis (et aujourd'huit) les traftés impoés — tel par exemple le chaugement du lit d'une rivière qui devait constituer anne frontiere, afin d'acceparer une ville entière que ectte rivière partageait; on bleu orsque quedques jours pins tard le contre l'andowski, excellent et des plus insclerons, nous contait la traditionnelle tolérance du peuple polonis, à l'exemple de cette chappelle dans l'égite de Wawel, toute conque dans le style rasse et avec des inscriptions messes, pour vénéer un boyar moscovite; i conqu'il nous décrivait a l'insolente l'égèreté s du style de la Renaissance polonaisse lis nous out, par leur souffle d'un patriotisme enflammé, transportés en France, pays où l'on donne si généreusement sa vie pour la patrie...

Lorsque nous avons vu l'organisation et la mise sur pied d'une Université à Poznan, à Varsovie, des écoles supérieures de mines, d'agriculture, des ponts et chanssées, d'une école technique supérieure, de deux Universités libres à Varsovic et à Lublin, des Instituts d'hygiène, tel que celui de Cracovic, dirigé avec tant de compétence et d'autorité par M. Nowak, ou les Instituts d'épidémiologie à Varsovie et à Lodz qui laissent loin derrière eux les institutions analogues en France ; lorsque nous avons appris qu'à l'Université de Varsovie il v avait plus de 9 000 étudiants, et qu'on était obligé d'organiser un examen d'entrée ou un coucours d'admission pour recevoir les inscriptions ; lorsque nous avons constaté qu'à Varsovie il n'y avait que trois professeurs de chimic (anorganique, organique et physiologique) pour toutes les Facultés, et lorsque nous avons appris que le directeur de l'Institut était obligé de passer des nuits pour préparer ses expérieuces de cours, qu'il lui arrivait fréquemment d'avoir à faire des voyages à travers toute la Pologue pour réunir les réactifs uécessaires aux travaux pratiques; nous avous compris alors ia somme d'énergie déployée par les savants de là-bas ; cela nons a évoqué la noble figure du travailleur scientifique français iniassable et modeste

De parells exemples de cette touchante parenté, on opurait en reuir un nombre infini. Ru voici encore deux qui front tout droît aux cœurs français: les médiceius polonais, aind de rendre plus intime le preunier contact entre la Pologue et la France médicale, ont tenn à acendilit dans leur foyer les familles françaises. It à cette oceasion il sena difficile de décrire la prévennuce, la finesse et la délicatesse d'esprit, tous les petits soins dont nons étions entouriex, juli orbilérai jamale les heures charmantes et exquises passées dans les salons de nos confrères, les professeurs Saviet. Clechomath, Laskowski, Biblier?

Quel est celui parm nous qui n'a pas été touché par les charmantes attentions des femmes des médecius cracoviens qui ont tenu à nous servir à table clies-mêmes?

Pouvons-nous oublier la dernière soirée passée dans les caves séculaires de l'ukier eu dégustant le nobie hydromel d'adieu qui nous a été offert par la sympathique famille de M. Sanicki?

Certes on connaissait l'hospitalité proverbiale polonaise; mais la supposait-on si spontante, si généreuse si onblieuse des moments difficiles que traverse la Pologue?

La délégation officielle du gouvernement français a tenun à témolgrer à la Pologne sa recenualssance, et, aur l'initiative de M. Kopaczewski, à laquelle tous les membres du Congrès se sont associés avec un clan cordial, elle a offert une somme de 150 coopiants, suffsants pour sesurer une senaduc des travaux à la restauration du château royal de Wawdy, l'Acropole polousise.

Maiutenant que nous voilà rentrés en France, il est de notre devoir de travailler pour maiuteult le contact entre la médecine polonaise et la médecine française. A cet effet, il sera nécessaire d'envoyer en Pologue des livres et des journaux scientifiques français à bas prix.

Aujourd'hni, la Pologue travaille et elle n'a pas le temps de se laisser aller à des rêverles... La production

### ÉCHOS (Sulte)

littéraire française aura toujours un débouché en Pologne, uotaument les journaux littéraires, artistiques, de modes... mais il faut se hâter pour que les voisins de l'Ouest polonais u'aient pas le temps de s'infiltrer dans la science en Pologne.

En passant par l'Allemagne, nous avons constaté avec

tristesse et amertume que les laboratoires de Berlin, de Leipzig et de Francfort regorgent déjà de Tehéco-Slovaques, Roumains, Serbes ...

Pour le moment, les Polonais mauquent à l'appe germanique... Hâtons-uous.

SCRUTATOR.

### REVUE DES CONGRÈS

### CONGRÈS D'UROLOGIE (Suite et fin)

Sur la diathermie en urologie. - M. HEITZ-BOYER rappelle qu'il a proposé déjà la terminologie demandée par Le Fur pour la haute fréquence ; il y a lieu de faire deux distinctions capitales, une première au point de vue théorique et électrique : action thermique, ou d'intensité, action mécanique ou de tension, la diathermie pouvant distinguer l'ensemble des actions thermiques dont l'électrocoagulation n'est qu'une modalité; seconde distinction, capitale cette fois au point de vue de l'application pratique : action au contact, action à distance ou par étincelles ; la première constituera l'électrocoagulation si l'application est limitée, la seconde constituera l'étincelage, technique qu'Heitz-Boyer a particulièrement étudiée.

Lésions rénales consécutives au choc traumatique. -M. TURE, de New-York, a étudié depuis plus de vingtcinq ans certaines toxines produites dans les tissus, qu'il appelle « cytost ». Il explique les maladies chroniques du rein par ce fait que les actions toxiques produisent la mort de certaines cellules ; ces dernières subissent sur place l'autolyse et libèrent ainsi des poisons qui provoquent les lésions secondaires observées. Il rattache ainsi les maladies chroniques du rein à une auto-intoxication

Sur la constante uréo-sécrétoire. — De nouvelles recherches out démontré à MM. AMBARD et CHABANIER qu'il n'y avait pas lien de modifier la formule de cette constante.

Sur la gonococcie chronique. — Considérations génévales de M. JANET, de Paris, lequel distingue les blennorragies répétées, des blennorragies à deux. La véritable gonococcie chrouique persiste indéfiniment dans l'urêtre de l'homme et dans les organes génitaux de la femme avec ou sans lésious macroscopiques visibles,

Complications biennorragiques et traitements. -M. MARINGER, de Paris, tire les conclusions suivantes de l'examen de 600 cas chroniques ; Le traitement qui laisse s'installer avec le plus fort pourcentage les lésions chroniques est le traitemeut par l'attente et les opiacés: 24 p. 100.

Eusuite, toujours avec une période de laisser-couler, es injections de l'urêtre antérienr seul : 19 p. 100.

Puis le traitement par les lavages totaux après période de laisser-couler : 11 p. 100.

C'est la méthode de Tauet type qui donne la proportion la plus faible de complications : 6 p. 100.

Fait paradoxal, les abortifs brutaux ne donnent que 10 p. 100 de complications, et les bleuvorragies non traitées 16 p. 100.

Action du vaccin de Demonchy. - M. MARINGER, de Paris, trouve les résultats obtenus avec le vaccin de Demonchy très supérieurs aux résultats des autres vaceins; ils sont moins favorables dans les cas aigus que daus les cas chrouiques,

L'auto-vaccination dans la biennorragie. - M. Paul LEBRETON, de Paris, est resté fidèle au procédé de la culture du sperme sur milieu électif pour dépister les porteurs de germes blennorragiques, et à l'auto-vaceination pour les en débarrasser définitivement. A ce point de vue, sa statistique de l'année confirme le fait que l'auto-vaccination est à l'heure actuelle une arme précieuse à adjoindre au traitement local usuel dans la blennorragie aiguë ou compliquée. Quant à la culture du sperme, elle doit s'ajouter aux autres méthodes de contrôle pour que l'on puisse affirmer la guérison.

M. André BECKEL, de Strasbourg, a obtenu aussi de bons résultats dans la blennorragie gonococcique par des auto-vaccins préparés par Ferrari. Il insiste sur la difficulté de la préparation du milieu de Ferrari en se basant sur les seules données techniques publiées par cet auteur !

Rupture traumatique de l'urêtre membraneux. -M. REVNARD, de Lyon, rapporte l'observation d'un homme de vingt-trois ans, pressé entre un marche-pied de wagon et un mur ; rétention complète et urétrorragie immédiate. Rétrécissement rare non réapparu quinze mois après l'opération.

Tumeur du méat urétral .-- M. Dorre, de Paris, apporte l'observation d'une femme de quaraute-deux ans qui présentait au niveau de l'orifice externe de l'urêtre une tumeur rouge, de la dimension d'une pièce de 2 francs. Exérèse par incision circulaire. Guérisou saus récidive sept mois après l'opération.

Présentation d'un volumineux caicul préputial. -M. le médecin-major ROUSSILLE présente un calcul du poids de 80 grammes développé chez un malade de quatre-vingts ans atteint de 'phimosis, sous la calotte préputiale, et qui avait fini par obturer le méat, créant ainsi de la rétention.

Lésion de l'urêtre profond avec symptômes génitaux accompagnant le varicocèle. - M. PHÉLIP, de Lyon, rapporte que les symptômes génitaux du varicocèle sont d'autant plus ennuyeux qu'ils ne sont pas influencés par les opérations.

La symptomatologie ressemble à celle des malades porteurs de lésions de l'urêtre profoud. Elle est sous la dépendance de la congestion de l'urêtre profond retentissant sur l'excitation génitale. Le traitement endoscopique donne de bons résultats.

Phagédénisme de la verge avec complications senticémiques graves guéries par le sérum de Leciainche et Vallée. - M. le médecin-major Roussille.

Physiologic pathologique de la sensibilité urétro-vésicale. - M. D. COURTADE distingue deux sortes de sensibilité :

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

les sensibilités générale et fonctionnelle. Les réflexes de sensibilité générale produisant la douleur, passent par le sympathique, et c'est arr lui qu'il fant agir ; en agisant sur les nerfs saerés, ou agit seulement sur les nerfs de sensibilité fouctionnelle et non pas sur les nerfs sensibles à la douleur.

L'emploi du chlorhydrate de cocaïne est à conseiller pour insensibiliser la muqueuse vésicale, surtont pour les vessies tuberculeuses.

L'énervation des reins. — M. Papin, de Paris, a fait l'énervation dans six cas de reins douloureux avec petite hydrouéphrose. Il a obtenu quature résultate sexcellents, un douteux, un nul. Il a examiué déjà deux de ces malades après trois mois au point de vue fonctionnel; il n'y a quaquen différence eutre le rein énervé et le rein saiu.

La pyélographie dans la lithiase rénale. — M. PAPIN tronve que, dans beaucoup de cas, la pyélographie permet de porter un diagnostie topographique que la radiographie simple est impuissante à donner. Senle la pyélographie peut uons renseigner sur l'état anatomione du rein.

Rein bourré de caleuls avec périnéphrite suppurée.

— M. PASQUERIAU, de Nantes, présente l'observation et la pièce d'un rein farci de caleuls qu'accompagnait une vaste collection suppurée périnéphrétique. La néphrectomie par voie parapéritonéale fut pratiquée avec un parfait résultat.

Sept oas de néphroithiase bliatérale opérée. — M. Phís-

Quelques oas de pyélotomie. — M. GAYET, de Lyon, a pratiqué neuf fois la péylotomie pour calculs ségeant dans le bassinet ou dans la partie voisine des calices. La pyélotomie expose moins aux hémorragies que la néphrotomie, elle respecte le tissu rénal et permet une cientrisation raigle. Pas de fistules.

Lithlase de la mollié gauche d'un rein. — Une observation de M. André BORKERI, relative à une femme opérés six mois auparavant, d'une pyélotomie, dans le service de M. SENCERF, et chez laquelle on trouva un rein en cr à cheval. Fistule persistante en raison de deux caleula urétéraux. Héminéphirectomie, et, après une suppuration qui traina, la guérisou survint. L'état actuel est excellent.

Exclusions particles dans le rein inhercuieux. — M. GAU-THIER, de Lyon, a observé cinq cas de cette lésion rare.

Fistule intestinale tardive après néphrectomie pour inbereniose rénale. — M. TIRÉVENOY, de Lyon, fit de nomme de vingit-trois aus atteint de tuberculose bilatérale avec lésion discutable à droite, une néphrectomie gauche. Evolution normale de la plaie, fistule au bont de quatre mois.

Annule réfiexe par étranglement des voies d'excrétion d'un rein, l'autre rein paraissant sain. — N. Hscox, de Marseille, a observé chez des sujets de vingt-trion aus des crises népürétiques avec anurie grave, associées à une lésion rénale unilatérale qui était, dans le premier ces, une petite hydronéphrose congénitale ; dans le deuxidem, è un rein d'aspect sain, mais





# Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIe) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE

et la MÉDECINE INSTRUMENTS

Postes complets d'Électrocardiographie

DE DIAGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Appareils pour la Mesure PRESSION ARTÉRIELLE

OSCILLOMÉTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON CATALOGUE OF NOTICES SPÉCIALES SUr domando. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER BREVETÈ S. G. D. G.

# Régime des

DE LA

ENREGISTREURS

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEI** 



CHABROL et BÉNARD

# Les Ictères

# BON-PRIME

Nous sommes heureux d'offrir gratuitement à nos lecteurs les ouvrages ci-

anrès : I. La magnifique série des Chants patriotiques de France et des Pays délivrés(piano et chant), valeur 20 fr.

II. Le célèbre Hymne du Triomphe publié en l'honneur de la Victoire finale puis l'Étoile du metin, chant d'Alsace etc... (piano et chant), valeur 10 fr.

III. Une merveilleuse suite de morceaux de tous genres, réunissant les plus grands succès (chant, piano), valeur 20 fr.

Demander cette prime de notre part à M. le Directeur des Éditions Nationales, 13 15, boulevard Soult, à Paris, en joignant pour les frais de manutention, envoi, ecc., 6 fr. 95 pour les trois

(La superbe gravure : Rouget de l'Isle chantant pour la première fois la a Marsellaise n, sera comprise dans

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

possedant deux uretères et denx bassinets de dimensious aplasiques et séparés du rein au trigone; dans le troisième cas, on trouvait un petit rein seléreux, et pourvu également d'un bassinet et d'un uretère aplasique saus dilatation.

Dans les trois cas, le rein adelphe était indolent et une fois la crise d'anurie disparue, ses fonctions ont para normales.

Uréérite subalgué sans lésion rénale. — M. Donê, de l'aris, présente un cas d'urétérite observée chez une jeune femme se plaignant de très violentes donleurs localisées au nivean de la moitié inférieure de l'uretère ganche. Uretère dur et douloureux. Vessie normale, orifices urétéraux normaux.

Un cas d'urétérite vingt-trois [ans après la néphrectomie. —M. Brongersma, d'Amsterdam. —L'urétérectomie totale a gnéri le malade.

Traitement des rétréelssements de l'urctère pelvien.

M. De SANTOS, de L'isbourne, considère trois périoles au point de vue de la fonction urétérale dans ces rétréés-sements : le dilatation sans técention : le rétention chronique; ga régarqitation urétérale. L'unteur n des graphiques du rythme particulier à chaque période obteuns pur sa métido de l'urorythmographie. I'était du rein n'est pas toujours eu rapport avec celui de l'urctère. L'auteur a essayé l'urctérotomie interne et dans certains cus l'urtétérotomie externe, soit par la technique d'Albarran, soit par sa méthode, pur voie intrapértionéle, qui lui semble bien supérioure. Il ne saurait dires el la transplantation wéréfenie donners de incllient résultats.

Dilatations kystiques intravésicales d'un orifice urétéral accompagnées de tuberculose rénale du rein correspondant, — Deux cas cités par M. VILLEMIN, de NiceDaus l'intervention il convient de respecter l'atrésie du méat urétéral correspondant.

Interventions sur l'uretère inférieur dans certaines eysto-urétérites douloureuses. — MM. HOCHET et TIMEVENOT, de Lyon. — L'infection partie de la vessie peut se localiser à l'uretère pelvien, donnant des lésions uni ou

Il fant désinfecter la vessie par des lavages ou des cautérisations auxquels on adjoint la cantérisation de l'uretère

L'infection cède à la longue.

Traitement par l'étineelage à haute fréquence de l'urtère restant après la néphretomie. — M. 19172-BOYER rapporte les résultats qu'il a obtenus depuis 1912 en traitant par les étineelles de lante fréquence certains mitères tuber-culeux laissés après la néphrectomie et qui continuent à douner du pus. Il s'était basé sur les succès obtenus par la imparavant par le traitement sur les ulécrations tuber-culeuses persistant dans la vessie-après nebhrectomie.

L'orchite, probablement à coilbacilles, s'essociant à un syndrome entérorénal latent. — M. IDUT-BOVER, a observé deux cas d'orchite survenant chez des sujets atteints de syndrome entérorènal ct étant venns compliquer celui-d, complétement inéconur : ces orchites semblaient done primitives et avaient été prises pour des orchites tubercelleuses.

La présence d'un pus à colibacilit dans les urines fit penser à la possibilit d'une origine colibacillaire dans accidents épididjumires, opinion qui se trouva confirmée par l'évolution clinique dans un eas et par l'examen de la pièce dans un autre cus; les deux malades présentaient des accidents intestinaux très nets. Cette pathogeine nourfait expliquer certains eas d'orchites obscures.

### NOUVELLES

La fondation Grancher. — La dix-neuvième assemblée générale annuelle de l'Glavre Grancher (préservation de l'enfance centre la tuberenlose) a en lien le 20 novembre, chez]Madame Grancher, sons la présidence de M. Lépine, membre de l'Institut, et du Di Roux, directeur de l'Institut Pasteur.

Après la testurc'i duprocès-verbal, on a entendu un très intéressant rapport du socrétaire général, le D'Armand-Dellile, sur le fonctionnement de l'Univre pendunt l'aunée éconiée. La santé de tous les pupilles de l'Oravre parisieme, qui sont au nombre d'eurhou pou, est parfaite. Nombre d'enfants, après leur douzème aunée, sont restés définitivement à la campagne, comme aites de culture. D'autre part, l'Olavre vient de créer un centre d'écarge pour nourrissons de mères tuberculenses, qui a également donné les meilleurs résultats.

Le D' Armand-Delille rappelle aussi que, dams a conférence qui a été faite cette année à Londres, à l'occasion de la rénuion de l'Association internationale coutre la tuberculose, Sir Robert Philip a insisté sur l'importance de l'Olivure Grancher, qui est à la fois la méthode la plus sûre et la plus économique de lutte centre la tuberculose

Le rapport financier, présenté par M. Boby de La Cha-

pelle, trèsorier, montre la prospérité de l'Œnyre, qui, en dehors de son capitul social, qui est de plus d'un utillion, et des dons de ses sonveripteurs, a bénéficié d'une augmentation de la subvention de l'Etat, et d'un don de soc oo fruncs du Secopris national.

Le Dr Granjux donne lecture d'un rapport'des plus intéressants sur le développement des filiales départementales de l'Ocavre.

M. Lépine, président, a constaté ces henreux résultats et il a remercié les dames patronnesses du nonvel effort qu'elles font.

Le D: Ronx a terminé en remerciant M. Lépine des paroles pleines d'esprit qu'il a prononcées et des excellentes suggestions qu'il a données pour le fonctionnement et le développement de l'Ohyre.

M. le D' Brooq regoit son buste à l'occasion de son entrée dans l'honorariat des h\u00e4pitaux. — Une f\u00e9te que les organisateurs out vouln tout à fait intime r\u00e9missatt, les coll\u00e9gnes, les amis, les \u00e4\u00e9ve, les aduirateurs de M. Broeq m\u00e9dichiel (!h\u00f6pital Saint-Louis.

Les orateurs qui se sont succédé ont tous dit la méthode, la puissance de travail de celni qui, médaille d'or des hôpitaux, ne cessa, sa vie entière, de fournir un éerasant labeur. Tous ont dit aussi sa grande modestie, sa

Régime des ARTHRITIQUES Régime

des **HÉPATIOUES** 

Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) --- LAC LEMAN

DICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : Dr CALLET

# ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

# OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directour, 39, rue Galande, PARIS (V\*)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois

### Dans tous les cas où vous ordonniez l'Uno Tropine, prescrivez l

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Echantillons gratuits : \* " levard Saint-Martin

### TRAITEMENT # SYPHILIS par les injections Mercurielles in indolores, de VIGIER

Huile grise Vigier à 40 % (Codex 1908) Seringue spéciale Barthélemy-Vigier, stérilisable. — H. au Calomel à 0,05 cgr. par cc.; Huile au sublimé à 0,01 par cc. — H. au Biiodure de Hg. à 0,01 par cc.

Ampoules hypertoniques, saccharosées, indolores: 1º au Benzoate de Hg. à 0,04 ct 0,02 cgrs. par cc.; 2º au Biio-dure de Hg. à 0,01 ct 0,02 cgrs. par cc.; 2º au Biio-dure de Hg. à 0,01 ct 0,02 cgrs. par cc.

# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉNIOUES ET BILIAIRES

CHOLESTÉRINE PURE

ESSENCE ANTISEPTIOUS GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILIII FS

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE. 159. Avenue

de Wagram PARIS

### NOUVELLES (Suite)

très grande bonté. Il n'est pas d'homme qui ait rendu plus de services discrets à ses amis, à es débres. Continuateur des Albert, des Hardy, des Besnier, le D' Brocq a contribué pour une part immense au rayonnement mondial de la dermatologie française. Il faliafia etnedare le professeur Ehlers, de Copenhague, venn tout exprés pour ectte manifestation, reudre hommage à l'Écode de Saint-Louis dont il est fier d'être l'édève, école de Saint-Louis dont le maître fut, depuis trente années, De Pirrocq.

Brocq ne fut ni de la l'aculté ni de l'Académie : ou l'a souligné en disant que ces homeurs ne lui manquirent en rien mais qu'il cût pu honorer ces corps en siégeant bociété de demantologie et M. Roussel, ancieu bătonnier de l'Ordre des avocats, au nou des amis et des camarades de toujours de « ce solitaire obstitué dout la porte ne s'ouvre jamais mais qui est constamment forcée... Son cerveau encyclopédique a plut à es spécialiser : il travailla au point que le repos fut la seule fatigne qu'il ne jut lamais suporter. »

Très émouvant fut l'hommage que le directeur de l'hôpital Saint-Louis apporta, tant en son nom personnel qu'an nom des surveillantes, infirmier et infirmières, collaborateurs de choix, formés par un maître qui s'imposait à eux par une bonté dont ils subissaient l'irrésistible ascendaire.

D'antres, d'antres encore, dirent tout ce que leur ecupie leur suggérait et M. Broq a vouha, avec une exquise délicatesse, répondre à chacun d'eux. Nous souhaitous qu'il nous soit denué de lire les pages d'un Liber memoribils que nous vondrious voir éditer bientol. Rectionas iel les acclamatious qui, spontanément, jailifirent dans l'assemblée quand M. Broq, s'adressant à M. Liblers, reudit justice à l'illustre francophile à qui le gouvernement français a rémis la cravate de comunandeur, en raison des services rendus, en pays scandinaves, à la pensée française.

Le buste de bronze, sculpté par Landowski, est d'une saisissante vérité. Le maître y est représenté dans son attitude familière, la tête légèrement penehée, toute vivante de pensée agissante et créatrice.

### R. MOLINERY.

Le voyage médical franco-beige au Maroo. — L'organisation de ce voyage, dont nous avons déjà entretenu nos lectenrs, remporte un véritable snecès auprès des médecins beiges et français,

Le Bruzelles médical, qui en est le brillant organisateur, nous signale que c'est le 10 février que se fra de Bordeaux le preuiler départ pour rentrer à Paris vià Marseille, trente jours plus tard, exactement. Cette saisen est reusarquablement choisie à tous points de vue c'hes réceptions officielles dont s'occupe le Dr Colombait; directeur de la Sauté et de l'hygiène du Maroc, comptenent panni les plus puissantes attractions : il faut avoir été sur place pour savoir comment, en ce pays du Mogirreb, « on » sait fair les choses.

L'Ithicraire sulvra la route Paris-Bordeaux-Casablance Azémour-Margan-Marrakech-Seta -Rabbat - Méknés-Per-Taza-Oudjda-Themcen-Oran-Marseille-Paris, traversant cette admirable région où, il y a quelques annoce, les 12yantey, les Mangin, les Gourand et tant d'autres (1910-1912 et même 1914) luttleiet pour douner heur natrice le pars our et pacifique un'est automit'hui le

Maroc, bien que tout proche d'un volcan que l'on côtoiera cu cours de route, impunément d'ailleurs, car la France sait s'y faire aimer et respecter.

Nous conseillons aux confrères que tente ce merveilleux voyage, d'écrire sans retard, — les places sont limitées, — pour tous renseignements, au Bruxelles médical, 176, Chaussée d'l'Errbeke, à Bruxelles

Aux mééeeins polonais. — MM, les médecins polonais établis en Prance sont priés de vouloir blen envoyer pour le Dictionnaire des uidecins polonais, actuellement en préparation, leur curricultum vile, ainsi que tous les renssignements qu'ils possédent concernant les descendants de Polonais dont les parents ou les ancêtres ont exercé la médecine en France.

Ces divers documents devront être adressés à M. Guranowski, Miodora, 7, à Varsovic.

Congrès d'ophialmologie de Washington. — M. le professeur P. de Lapersonne a été nommé délégué de l'Académie de médecine et de la Faculté de médecine de Paris an Congrès international d'ophitalmologie qui se tiendra à Washington du 25 au 28 au 71 1022

Premier Congrès national italien des doctoresses en médecine. — Un congrès national des doctoresses en médecine s'est tenu à Salsomaggiore du 14 au 16 octobre, Une Association nationale y a été organisée.

Hospice de La Rochefoucauld. — M. le D. Lambry fait, avec la collaboration de ses anciens internes et de ses internes, tous les mardis à 11 heures, une série de leçons cliniques élémentaires sur les aryt mies.

Faculté de médecine de Paris. Cours de parasitologie et d'histoire naturelle. — M. le 1º Brumpt commencera sou cours le 10 janvier à 16 heures (petit amphithéâtre) et le continuera les mardis, jeudis, saucedis à la même heure.

Cours pratique d'orthopédie de M. Calot (douzième année) en sa clinique de Paris, 69, Quai d'Orsay, du 23 janvier au 29 janvier 1922.

En une semaine, à raison de cinq heures de travail par jour, de 2 à 7 heures du soir, cuscignement de l'orthopédie indispensable aux praticiens, avec exercices pratiques individuels.

- 1º Tuberculoses externes: Abcès froids, adénites cervicales, tuberculoses de l'épidyme et du testicule. Mal de Pott, coxalgie, tumeurs blauches, ostéites.
- 2º Affections orthopédiques: Scoliose et son traitement moderne, luxation cougénitale de la lannche, pied bot, tarsalgie, paralysie infantile, maladie de Little, torticoils ostcomyélite, déviations rachitiques. De l'ostécehondrit, fureuve faite que c'est une subluxation congénitale).
- 3º Fractures: Comment les praticieus doivent les traiter Notions indispensables sur l'interprétation des radiographies de fractures.

Pont médecius et étudiauts français et étrangers. Explications en espagnol et en anglais. Droits d'inscription : 150 francs. Le nombre des places étant limité, s'inscrire d'avance, en écrivant au D'Collen, à la clinique Calot, 69, Quai d'Orsay, Paris, on au D' Ponchet, à l'Institut Calot, à Berck-Plage (Pas-de-Calais).

Le programme détaillé sera envoyé sur demande.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — 30 novembre. — M. Cuello (L.): Les péritonites d'origine appendiculaire. — M. Latombe (Maurice): Implantations du fémur dans le tibla et et du péroné dans le femu

,

# NOUVEAU

# TRAITÉ de MÉDECINE et de Thérapeutique

Publié en fascicules sous la direction de MM.

### A. GILBERT

### P. CARNOT

PROFESSEUR A LA PACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
MEMBRE DE L'ACADÉRIE DE MÉDECINE DE MEDICINE DE MÉDECINE DE MÉDECINE DE MÉDECINE DE PARIS

April de Collaboration de MM.

Achard, Ambard, Auberlin, Auché, Aviragnet, Babonneth, Balzar, Barbler, Barth, L. Bernard, Bozançon, Bolnat, Boullooh, P. Carrot, Caleste, Chauffard, P. Claisse, Claude, Courmont, Cruber, Charles, Chauffard, P. Claisse, Claude, Courmont, Charles, 
### TOUJOURS MISKAU COURANT -- TOUJOURS EN ÉVOLUTION.

Le fascicule VII, Meladies vénériannes, par le D'Elaxen, a reparu en 1920 avec un membre de pages doublect de non breuses ligares.

30 ft.
Le fascicule XXI, Meladies des reins, par les D° Jeansman, Canerrans, Amans et Lesenco, a reparu, complètemen remis à jour.

40 ft.
Le fascicule XXIII, Meladies du cœur, par le J° Vacerza.

60 ft.
Le fascicule XXIII, Meladies du cœur, par le J° Vacerza.

60 ft.
Les fascicule XXIII, Meladies du cœur, par le J° M. Lansi, Galaman, Balzes et Mestrains, paraîtra en décembre.

Les fascicules III, VIII, XXI, XXI, XXIN et XXXI sont en cours de réimpression.

### C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque

|                                                                                                              | C'est le Traite de medecine perpetuel que i on                                                                                                                                                                                                                        | peut              | toujours tenir a jour dans sa Bibliotneque.                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.                                                                                                           | Maladies microbiennes en général, (* titage (272 pa<br>Fidores éruptives, 8º tirage (258 pages, 8 figures).<br>Fidore typholde, 8º tirage (312 pages, 32 figures).<br>Maladies parasitaires communes à l'Homme et<br>rage, etc.), 5º tirage (566 pages, 81 figures) : |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 5.                                                                                                           | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages Maladies exotiques, 6º tirage (440 pages, 29 figure                                                                                                                                                                 | 3, 20 fi<br>s)    | igures) 4                                                                                                                                                                                                |
| 9.                                                                                                           | Maladies vénériennes. 10° tirage revu et augmet<br>Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8° tirage (1<br>Grippe, Coqueluche, Oreillons, Diphtérie, 7° tirage                                                                                                             | 64 pa             | ges, 18 figures)                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                              | Streptococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Mériose, etc. 6º tirage                                                                                                                                                                                                  |                   | occie, Gonococcia, Afrobioses, Coisbacsi-                                                                                                                                                                |
| 12.                                                                                                          | Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité),                                                                                                                                                                                                                  | 4º tira           | age (378 pages, 15 figures)                                                                                                                                                                              |
| 13.                                                                                                          | Cancer (662 pages, 114 figures) 14 >                                                                                                                                                                                                                                  | 26.               | Maladies du Sang,                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              | Maladies de la Peau, 3º tir. (560p., 200fig.) 16 >                                                                                                                                                                                                                    | 27.               | Maladies du Nez et du Larynz, 3º tirag                                                                                                                                                                   |
| 15.                                                                                                          | Maladies de la Bouche, du Pharynx, etc., 4º tirage                                                                                                                                                                                                                    |                   | (277 pages, 65 figures) 6                                                                                                                                                                                |
| 16.<br>17.                                                                                                   | (284 pages, avec figures) . 6 s Maladies dei Estomac (688 p. avec 91 fig.) 14 s Maladies de l'Intestin, 5° tirage (525 pages, 96 figures) . 10 s Maladies du Péritoine (324 pages, fig.) 6 s Maladies du Foie et de la Rate.                                          | 29.<br>30.        | Sémiologie de l'Appareit respiratoire, 3° tirag (180 pages, 109 figures)                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | Maladies des Glandes salivaires et du Pancréas                                                                                                                                                                                                                        | 1                 | 26 tirage 25                                                                                                                                                                                             |
| 2I.<br>22.                                                                                                   | 2º tirage (352 pages, avec 60 figures).  Maladies des Reins. 2º tirage 40 *  Maladies des Organes génito-urinaires, 6º tirage (464 pages, 67 figures) 9 *                                                                                                             | 33.<br>34.        | Maladies de l'Encéphale.  Maladies mentales.  Maladies de la Moelle épinière (839 pages 420 figures)                                                                                                     |
|                                                                                                              | Maladies du Cœur 60 fr.  Maladies des Artères et de l'Aorte, 3º tixage                                                                                                                                                                                                | 36.               | Maladies des Nerfs périphériques.                                                                                                                                                                        |
| 25.                                                                                                          | (480 pages, 63 figures) 9 2  Maladies des Veines et des Lymphatiques (169 p., 32 fig.) 5                                                                                                                                                                              | 38.<br>39.<br>40. | Néuroses. Maladies des Muscles (170 pages, 76 fig.) 6 1 Maladies des Os (755 pages, 164 fig.) 17 1 Mal. du Corps thyroïde et des Capsules surrênaises premier purage français qui sit part en fescioule. |
| Le Nouveau Traité de Médecine et de Thérapeutique est le premier ouvrage français qui ait paru en fascicules |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                          |

Le Nouveau Traité de Médacine et de Thérapeutique est le premier ouvrage français qui ait paru en fascioules séparés, formant heauu un tout complet, et constituunt sinsi en même temps que le livre de médacine complet de absait, le guide fournaiter du praticien. Le succis considérable qui a accuelli cette innovation a obligé les éditeurs sa me le composition de la complet de production de la complet  de la haute completa de la haute completa de la completa del completa de la completa del la completa del completa de la completa del la completa

Chaque fascicule se vend également cartonné avec une augmentation de 7 fr. 50 par fascicule.

### NOUVELLES (Suite)

a dicembre. — M. Variu (Robert): Étude-comparée des médicaments antisyphilitiques. — M. Calas (Georges) L'iendo-nyo-péricardite rhumatismale chez l'erfaut. — M. Létoublou (Joseph): Contribution à l'étude de la carté deutaire. — M. Beanchard (Louis): L'asérum autipueu-mococique dans le traitement des broncho-puenmonies chez l'erfaut.

### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

- 10 DÉCEMBRE. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dien, 10 h. 45. M. le P<sup>r</sup> GILBERT : Leçon clinique.
- 10 DÉCEMBRE. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, 10 henres. M. le P<sup>t</sup> Аснакр: Leçon cliuique.
   10 DÉCEMBRE. — Paris. Faculté de médecine, 16 heures.
- M. le  $P^r$  Brzançon : Spirochétoses, syphilis expérimentale.
- 10 DÉCEMBRE. Paris. Faculté de médecine, 17 heures. Cours de physiothérapie de M. le Pr CARNOT; M. le Pr LEDOUX-LEBARD: Techniques générales de radiothérapie radiothérapie profonde.
- 11 DÉCEMBRE. Paris. Asile Sainte-Anne, 10 lt. 30 M. le Dr Laigner-Lavastine: Anatomo-clinique de la catatomie.
- 11 DÉCEMBRE. Paris. Hôpital Saint-Antoine, 10 heures. M. le D' BÉCLÉRE: Indications et contre-indications de la radiothéragia des propues.
- cations de la radiothérapie des myomes. 11 DÉCEMBRE. — La Havane. Congrès de médecine.
- 12 DÉCEMBRE. Nantes. Concours pour une place de préparateur de bactériologie à l'École de médecine de Nantes.
- 12 DÉCEMBRE. Paris. Hôpital Laënnec, 11 heures. M. le D' ROLLAND: Allergie.
- 13 DÉCEMBRE. Paris. Séance annuelle de la Société de pathologie comparée à 4 h. 30, Hôtel des sociétés sayantes.
- 13 DÉCEMBRE. Paris. Séance de l'assemblée générale de la Société des médecins électrologistes et radiologistes des hôpitaux.
- 13 DÉCEMBRE. Paris. Faculté de médecine, 16 heures. M. le Pr BRZANÇON: Réaction de Bordet-Gengon-Wassermann et chimiothérapie de la syphilis.
- 14 DÉCEMBRE. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 10 h. 45. M. le Pr GILBERT: Leçon de thérapeutique pratique.
- 15 DÉCEMBRE. Paris. Clinique oto-thino-laryugologique de l'Indpital Lariboisière. M. le Pt SERILEAU, to heures: Suppurations de l'oreille moyenne et leurs complications.
- 15 DÉCEMBRE. Paris. Faculté de médecine, 16 heures. M. le Pr BEZANÇON: Bactéridie charbonneuse; atténuation des virus.
- 16 DECEMBRE. Paris. Faculté de médecine, 17 heures. Cours de physiothérapie de M. le Pr CARNOT. M. le Dr REGAUD: Fondements de la radiothérapie des cancers.

16 DÉCEMBRE. — Paris. Hôpital Beaujon. Clinique médicale (M. le Pr ACHARD). M. le Dr Luèvre, 10 heures. Les rayons X et la radiothérapie profonde.

16 DÉCEMBRE. — Paris. Société végétarienne (mairie du VIº arr.), 20 h. 30. M. Louis RIMBAULT: Les travailleurs et l'art de vivre plus libre.

16 DÉCHMBRE. — Paris. Hôpital des Enfants malades, 10 h. 30. M. le Dr Lerreboullet: Leçon clinique.

17 DECEMBRE. — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-

Dien, 10 h. 45. M. lc Pr GILBERT : Leçon cliuique.

17 Décembre. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, 10 heures. M. le P<sup>\*</sup> ACHARD : Leçon clinique.

- 17 DÉCUMBRI. Paris. Faculté de médecine, 17 heures. Cours de physiothérapie de M. le Pt Carnot. M. le Dt Riggau : Indications dans le traitement des cancers par la radiothérapie.
- 17 DÉCEMBRE. Paris. Faculté. de médeciue, 16 heures. M. le P<sup>1</sup> BUZANÇON : Microbes de la terre et des infections gaugreneuses.
- 18 DECEMBRE. Paris. Asile Sainte-Anne, 10 h, 30. M. le Dr Laignel-Lavastine: Sympathique et psychoses périodiques.
- 18 DÉCEMBRE. Paris. Hôpital Saint-Antoine, 10 heures, M. le D' BÉCLÉRE : Technique de la radiothérapie des myômes.
- 19 DÉCEMBRE. Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat des hôpitaux de Rouen. 19 DÉCEMBRE. — Paris. Hôpital Leënuce, 11 heures. M. e D'AMBUILLE: Climats et sanatoria.
- 19 DÉCEMBRE. Paris. Cercle militaire, 21 heures. Union fédérative des médecins de réserve, Conférence de M. le D<sup>\*</sup> PAUL: La médecine légale aux armées.
- 19 DÉCEMBRE, Paris, Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le concours de pharmacien des hôpitaux de Paris.
- 20 DÉCEMBRE. Paris. Cercle militaire. Assemblée générale de l'Union fédérative des médecius de réserve et de territoriale.
- 22 DÉCEMBRE. Saint-Germain-en-Laye. Onverture du concours pour l'internat de l'hôpital de Saint-Germaincu-Laye, à 9 heures, à l'hôpital.
- 23 DÉCEMERE. Paris. Hôpital des Enfants-Malades, 10 lt. 30. M. le D' Lereboullet : Leçon clinique.
- 23 DÉCEMBRE. Paris. Faculté de médecine, 17 heures. Cours de physiothérapie de M. le P. CARNOY. M. le D' LEBOUX-LEBBRI. Indicatious radiothérapiques en dehors des néoplasmes.
- 29 DÉCEMBRE. Rouen. Ouverture du conconts de l'internat des hôpitanx de Ronen. 31 DÉCEMBRE. — Reims. Clôture du registre d'inscrip-
- tion pour le concours de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de Reius.
- 31 DÉCEMBRE, Paris, Prix de la Société des chirurgiens de Paris (44, rue de Rennes).

# Iodéine MONTAGU

(Bi-lodure de Codéine)

GOUTTES (Xg=0,01) TOUX EMPHYSEM PILULES (0,01) ASTHME

49, Boulev^rd de Port-Royal, PARIS

# **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine) SIROP (0,04) GOUTTES (Xg PILULES (0.01

PILULES (0,01)

AMPOULES (0,02)
49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

### CHRONIQUE DES LIVRES

Eléments de radiologie. Diagnostic et thérapeutique par les rayons X, par le D'Alderk Well. Ouvrage couronné par l'Institut (prix Itard). I vol. grand in-8º de 800 pages, 550 figures. Prix: 40 francs net. (Félix Alcan. éditeur. à Paris).

La première édition de ce livre, parue en 1913, a été très rapidement épuisée; aussi l'auteur avait-il entrepris la rédaction d'uue deuxième édition qu'il avait ter-

minée au moment de sa mort.

Le plan général est resté le même, mais c'est avec étonnement qu'on constate les améliorations que, malgré sa sauté chancelante, et au milieu des préoecupations, des fatigues de la guerre, le grand travailleur que fut Albert Weil a pu apporter à son œuvre. Partout l'ou cons-

des targues de la guerre, le grana travaineur que nu Albert Weil a pu apporter à son œuvre. Partout l'ou constate des eorrections, des additions, qui mettent au point les aequisitions les plus récentes. Rian ne marque mieux les progrès de la radiologie entre 1913 et 1920 que la comparaison des deux éditions.

La 170 partie est consacrée à la physique et à l'instrumentation; on y trouve les reuseignements les plus récents sur la uature des rayons X, sur leur spectre, sur les rayons secondaires, sur le tube Coolidge, etc., etc.

Dans la 2º partie, qui traite du radiodiagnostic, les additions concernent surtout les affections osseuses (rachitisme, maladie de Barlow), les blessures de guerre, les affections du erâne et des dents, les affections du thorax, les mensurations cardio-sortiques, la localisation des projectiles, etc.

Infin la 3º partie, où est exposée la radiothérapie, tient compte de tous les perfectionnements moderne de la radiothérapie profonde, que l'auteur avait personnellement étudiée de façon particulière. Il a eu le temps d'utiliser longuement le tube Cooliège, aussi son enseigmenent est à es sujet particulièrement précès.

La pyélographie, par ED. PAPIN. I vol. in-8, 45 pages de texte et 83 figures (A. Maloine et fils, à Paris).

L'ouvrage que vient de publier Ed. Papiu est un plaidoyer enffaveur de la pyélographie trop peu utilisée chez nous et qui cepeudant, au dire de l'auteur, est appelée dans certains cas à rendre de grands services.

Ed. Fapin étudie successivement l'historique de la pyélographie, sa technique, et enfin les résultats qu'on est eu droit d'espérer. L'ouvrage se termine par un véritable atlas, formé de 83 très belles figures et radiographies.

C'est un ouvrage d'une grande simplieité et par conséquent d'un grande clarté. L'auteur dit juste ce qu'il faut dans chaque eas, sans se perdre dans des étails qui n'auraient rien à voir avec la pyélographie. À notre avis l'auteur aurait ajouté encore à la clarté de l'ouvrage s'il avait mis une table des matières et une table des figures et radioranbies classées suivant telle ou telle affection.

Le diagnostic des maladies du rein se pose souvent comme un probleme si difficile qu'on ne doit négliger aucun des moyens que la clinique pent utiliser, et en ce sens le livre de Ed. Papin sera utile, puisqu'il fait counaître une méthode et un moyen trop négligé en France. R. G.

La glande génitale et les glandes endocrines.

Etude histo-physiologique, par les Dr RETTERRR et

S. VORONOFF. r vol. de 236 p. 51 avec figures (O. Doin, édit.).

Dans eet ouvrage, les auteurs exposent surtout les caractères histo-physiologique du testieule et apportent une série d'expériences suggestives sur les effets des greffes testiculaires cher les boucs castrés, suivies d'une étude histologique précise des earactères mieroscopiques des greffons testiculaires. Ils montreul le rôle des cellutes interstitielles et damettent que celles-ci, incapables de se multiplier par elles-miemes, dérivent de la transformation des cellules épithéliales du tube séminipare loraque ces dernières, moins bien nourries, cessent d'élaborer des spermatozoides.

Une seconde partie du volume est cousacrée à un exposé, suceinct mais net, des autres glaudes vasculaires et de leur rôle en le comparant à celui du testienle.

P. I.







### - 1 -

### LES MÉDECINS AU COMBAT

### SOUVENIRS DU MONT-CORNILLET (I)

Jacques FORESTIER et

Max LUMIERE

Médecin aide-major Médecin auxiliaire au 4\* Bataillon du 1\* Régiment de marche de Zouaves.

Interne Externe des hôpitaux de Paris,

Le 20 mai 1917, le 1<sup>er</sup> régiment de marche de zouaves, parti des pentes du massif de Moronvilliers, enlevait le Mont-Comillet, sonumet redoutable devant lequel quatre assauts venniemt d'échouer. Le secret de la résistance se cachait dans trois tunnels que les Allemands avaient creusés dans les flancs de la montagne pour abriter leurs troupes de réserve. Ce fut en enlevant d'un seul bond le mont taut envié, eu se rendant maîtres des entrées des tunnels et de la garnison à demi anéantie par notre formidable artillerie, que les zouaves purent réussir ce bel exploit.

Les lignes qui suivent sont la transcription fidèle des carnets de route de deux médecins du régiment.

20 mai. — Au soir. C'en est fait, nous avons reussi! Le rer zouaves a conquis le Cornillet. L'ardente, la belle attaque! A l'heure H, ils sont partis, les camarades, à travers une nappe de balles, sous un déluge d'obus, sur un terrain ravagé jusque dans ses entrailles. L'angoisse nous a étreints devant tant d'obstacles mortels accumulés; rien n'a fait, ils ont passé. Et nous, les médecins, n'avons pu les suivre que de trop loin. Il a faill usoigner, panser d'abord, al lieu decourir dans l'ivresse folle vers l'Avant. Près de cent blessés ont passé entre nos mains dans notre misérable abri de la tranchée de départ, et, deux heures d'urant, nous avous répandu la teinture d'iode et roulé les baudelettes.

Et maintenant tout paraît calme après l'ouragau de tout à l'heure; seuls quelques obus solitaires ou une salve de « moulin à café.» crèvent le silence de ce beau soir de printemps.

Le soleil s'est magnifiquement couché sur la plaine de Champagne, et c'est un beau spectacle le soir d'une bataille où l'on a écrasé le Boche.

(1) Extrait du Livre d'or des médecias morts pour la Patrie public par souscriptions du Corps médical; ce livre o'or parattun le 15 jauvier 1922; il sera aussit di distribué à tous les sousrepleuss d'au moins 40 fause: o no peut encre souscrire cas jours-ci en cavoyant sa collection au D' Bongrand, 5, rue de Serüce, Paris. A Pappartition du volume, l'ouverage sen mis en vente, par l'entremise gracieuse des grauds éditeurs médicaux, au prix de 5 of rause.

Le Livre d'or comprend uue série d'articles sur l'Essort médical français, la liste de nos r 800 morts avec leurs citations à l'armée, ensin un très grand nombre de dessins et de photographies du Front.

Le Comité de souscription est présidé par le Doyen Roger, a pour secrétaires généraux MM. Caruot et Baudouin, et pour trésorier M. Bongrand. Maintenant la muit est venue doucement. C'est le moment où médecins et brancardiers doivent fouiller le champ de bataille pour voir s'il ne reste pas encore quelque blessé à relever. C'est l'heure aussi de chercher un poste plus en avant, près des premières lignes.

J'ai bourré mes musettes de pansements, accroché mon masque, et assujetti mon casque; et nous partons, le père Carrère, l'aumôuier du bataillon toujours ardent malgré son âge, deux équipes de brancardiers et moi. Le terrain de l'avance est dévasté, bouleversé sous les abatis et les réseaux de fils barbelés ; contournant les crêtes des trous d'obus, glissant parfois jusqu'au fond, nous avançous péniblement. Dans la muit toute noire qui nous entoure, sans la moindre clarté Innaire, il n'est pas commode de se guider. Ce qui augmente encore la difficulté, c'est que notre attaque a formé un saillant dans la ligne boche, et si l'ennemi est à plus d'un kilomètre au nord, les mitrailleuses, qui nous cinglent d'une volée de balles, chaque fois qu'une fusée découpe nos silhouettes sur le terrain, sont là pour nous rappeler que la tranchée boche est à moins de 300 mètres à notre droite. Et ce ne sera pas le mince cordou de nos troupes de première ligne qui nous arrêtera si nous nous trompons de direction. Alors je regarde au ciel, et je prends la grande Ourse pour repère...

Voici vingt minutes que nous marchons. Nous ne sommes pas « chez les Boches », je pense, ce serait trop bête. Nous entendons des voix. Un instant d'angoisse, puis la joie : c'est le chef de bataillon qui est là dans un trou d'obus, son seul P. C. en attendant mieux. Je me précipite daus ses bras, je le félicite, les larmes aux veux d'avoir réussi l'attaque et d'être là, vivant. Autour de lui, des officiers sout venus pour prendre des ordres : fatigués, ou nerveux et exaltés, ils me serrent la main avec effusion. Seul le capitaine Bernot garde son calme glacial : sans un mot de trop, la voix posée, il dicte des ordres à son fourrier. Et l'on apprend les nouvelles : l'attaque a bien marché malgré les mitrailleuses de la droite qui ont fait du mal. Les objectifs sont atteints. mais on n'a pu découvrir les entrées des fameux tunuels. Le commandant, avec toute sa liaison. a failli être enterré par un seul obus : trois tués, quatre blessés, et lui est sain et sauf. Hélas l de bons camarades, des officiers sont tombés; ils sont trois du bataillon, dont deux venus il v a huit jours de la cavalerie, qui out pavé de leur vie leur premier assaut.

Il y a aussi des blessés qui n'ont pu encore être évacués, et il faut nous en occuper aussitôt. Peutêtre pourrai-je même dès maintenant installer

CHIMIOUEMENT PURS



# **OPOTHÉRAPIE INJECTABLES** ADOPTÉS DANS LES HÖPITAUX DE PARIS

### HYPOPHYSAIR

DOSAGE: I Correspond à la lobe posterieur d'Hypophyse de bœuf SUR DEMANDE SPÉCIALE. Lobe antérieur ou Glande totale

DOSAGE: 1es Correspond à 0º 10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY à L'EXTRAIT (PÉSIGNES)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



# GOL Granule DA

Quino-Saliculate de Pyramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumafisme aign on chronique, etc.



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toulours identique à elle-même : la garantie très sérieuse de sa **réquiarité d'action** lui permet de se prêter à une **posologie rigoureuse.** 

Solution au 1/1000 | Flacons de 10 et 30 c.c. Ampoules de 1 c.c. LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8.)

E PAIN FOUGERON

AVEC MIE 🗢 FRAIS 🗢 EXQUIS

Échantillon gratuit à MM. les Docteurs.

37, Rue du Rocher, PARIS

### LES MÉDECINS AU COMBAT (Suite)

près d'ici mon poste de secours. Le commandant m'en dissuade: « Sur ce terrain de désastre, il n'y a pas un abri, pas un défilement. Que pourriezvous faire? Les postes de secours ne peuvent tout de même pas se loger dans les trous d'obus, » Je m'incline: je laisserai le poste en arrière, trop en arrière à mon goût, mais on va me donner un guide pour parcourir les premières lignes.

Nous partons à as suite, à travers d'immenses trous d'obus de 270 au moins, et nous tombons sur la 13° compagnie : 40 hommes dans de petits trous individuels déjà creusés jusqu'à mi-corps. L'adjudant Fillon est étendu, la jembe fincassée. Voici ma première équipe, quatre gas de « Ch' Nord » : Placez-le doucement sur le brancard et conduisez-le vers l'artière, » L'adjudant est chargé, j'udique la direction, et je souhaite bonne chance au convoi. Fillon est parti, mais on ne l'a jamais vu au poste de secours, ni lui, ni ceux qui le portaient, car ils sont allés en ligne droite se perdre dans les tranchés boches, et c'est dans quelque camp de prisonniers qu'ils ont fini la quere.

Maintenant, je cherche Flament ; voici la 146, sa compagnie : « Fracture de cuisse, » me dit-on, et je suis bien près, sans doute, de l'avoir trouvé quand une fusée verte s'élance. C'est le tir de barrage ; nous sommes jolis! Les canons tonnent en furie de part et d'autre, les mitrailleuses allument leurs feux follets. Combien nous nous sentons petits, infimes grains de poussière, au milieu de cet ouragan déchaîné. Oue faire? Il vaut mieux attendre patienment dans un trou. Et comme la position des premières lignes n'est pas encore repérée par les artilleurs, les obus passent en sifflant sur nos têtes, nous couvrant d'une voûte d'acier, puis tout se calme et il n'y a pas en de casse. Nous découvrons un blessé, je vais l'emmener, mais non, le pauvre gas agonise, le ventre ouvert : « Père Carrère, dites-lui les paroles qui adouciront sa fin »; et tandis que l'aumônier se penche, mon cœur se gonfle à la pensée de laisser là ce pauvre petit qui a tant souffert pour son pays.

Enfin je finis par découvrir Flament; à la fin de l'attaque, une balle à bout portant lui a brisé la cuisse droite. Depuis de longues heures, sans impatience, il attend qu'on l'emmène. Dans un trou d'obus, il est là, à demi somm: illant, calme, sa badine de jonc à la main. Deux boïonnettes forment attelles à son pauvre membre. Il doit bien souffirir, car il parle à peine, mais une serre la main très fort dans une étreinte où tout son cœur sed onne : « Je vais vous faire emporter, » lui dis-je, et c'est son regard qui une remercie. On le lie sur le brancard pour éviter qu'il n'en tombe ; sur le brancard point de partir, il arrête d'un signe les brançar-

diers: « J'ai oublié, dit-il. — Quoi? — Ma badiue. » Et tandis que je lui tends l'objet laissé à terre, j'admire l'élégance bien française de ce petit lieuteuant qui n'oublie pas sa badine.

L'équipe est partie vers l'arrière; nous voici seuls maintenant, le père Carrère et moi, sans guides, sans repère, à la recherche du capitaine Paris, le demier officier blessé. Nous cherchons au hasard dans un trou, dans un autre. Impossible de le trouver. Parbleu, c'ett été difficile, car nous apprenons d'un poilu qu'il a pu s'en aller en marchant. Au fait, comment à deux aurions-nous pu le porter!

La nuit est devenue noire comme l'encre, lorsque tout d'un coup, quelques lumières s'allument aux flancs du mont. Qu'est-ce que cela peut bien être? Le père Carrère prétend que ce sont des Boches, Je le traite d'enfant : les Boches sont bien plus loin. Mais nous entendons des voix, et ce sont des voix gutturales qui parlent allemand. Cela devient incompréhensible : des Boches derière nos lignes? Les a-t-on oublés dans des boris, ou sortent-ils de leurfameux tunnel? Nous ne savons que faire, et que pourrions-nous, tous deux, presque sans anues? Il n'y a qu'à continuer, et tàcher d'avertir.

Mais d'autres ombres se profilent maintenant dans une autre direction. Ce sont nos brancardiers portant l'lament, qui s'en vont péniblement vers l'arrière. Ils font mille détours, et contournent les trous d'obus, en suivaut les crêtes qui les séparent. Car ici, et sur une profondeur de quatre kilomètres, il n'est pas un mètre carré de terre qui n'ait été remué par plusieurs obus jusqu'à 2 et 3 mètres de profondeur. Tantôt le brancard s'arcboute comme un cheval qui manque des quatre pieds, tantôt il plonge en avant, se redresse, tangue on roule comme une coquille de noix sur les crêtes des vagues. Carrère et moi, nous accompagnerons le convoi, peut-être notre aide ne serat-elle pas inutile ! - Nons avons gagné le faîte de la montagne et je cherche maintenant une route vers le sud. La fumée des cauons a obscurci le ciel et je ne peux plus m'orienter sur les étoiles. Où faut-il aller? A droite, à gauche? Nul ne sait, car aucun relief ne peut guider le voyageur quand le canon a tout nivelé. Plament est inquiet, hanté par l'idée d'être emmené « chez les Boches ». l'essaie de le rassurer, tandis qu'une volée d'obus vient nous frôler et nous couvrir de terre : mais force est bien d'avouer que nous nous sommes perdus, Par bonheur il a gardé sa boussole, et, à la lueur des fusées, nous nous apercevons que je le conduisais trop à gauche. On repart, la descente est difficile. Enfin, on trouve un petit boyau creusé jusqu'au genou. Nous v sommes à peine



# ÉTÉTIQUE DES MALADES. CONVALESCENTS. VIE

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉ/ LES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. rochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

# **MOSERUM** BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

### BRONCHO PULMONAIRES

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpliaux par la majorité du Corps Médical français par plus de 30.000 Médecias étrangers Apprécié p Expérimenté

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILL 15, Rue de Rome, PARI



# LABORATOIRES

15 et 17. Rue de Rome # PARIS (89) Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

### ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités

Sécrétions pathologiques

Examens bactériologiques SUR FROTTIS

Contenu stomacal Selles

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches , Etudes Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs Etudes Anatomo-Pathologiques. inalyses des Produits Alimentaires, Analyses Indust

PRODUIT FRANCAIS - FARRICATION FRANCAISE

# ltonhan:Lruel

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

Souverain contre la Toux

THIOCOL, MENTHOI., HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT.

MODE D'EMPLOI { Adultes, 4 à 5 cuillerées par 24 heures. { Enfants, au-dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café. G. COULLOUX, Pharmacien de 1re classe, à TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt : PIOT et LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

### LES MÉDECINS AU COMBAT (Suite)

engagés qu'un tir de barrage éclate. Chacun se couche à plat ventre dans le boyau, à grand'peine on y introduit le brancard et son précieux fardeau, et pendant vingt minutes nous attendons sous une mitraille infernale. Les obus de tous calibres tombent en sifflant autour de nous : un vrai déluge. Les éclats rasent le sol ou piochent le boyau à grands coups secs, la terre soulevée retombe sur nos épaules, la funiée nous suffoque. Cela dure bien vingt minutes; nous risquons à chaque instant d'être mis en morceaux, mais, miracle, quand le tri éest ralenti un peu, chacun a la surprise de voir les autres se relever aussi.

Quelques mètres plus bas, le boyau est embouteillé par des brancardiers du génie qui transportent un des leurs. On passe à découvert sous une salve de 77. « Il doit v avoir un poste de secours près d'ici. » me dit un sapeur. Serait-ce le mien? Te cherche, un peu au hasard, et je tombe sur un trou qui conduit à un abri. Au fond d'une misérable casemate aux trois quarts effondrée, je trouve les deux médecins du 5º bataillon : la lune tombant sur eux ne les aurait pas étonnés davantage, « Vous ici ! me disent-ils ; eh bien! vous avez de la chance d'y être venu intact ! » Ahuris, hébétés, ils me racontent qu'ils n'en peuvent plus. C'est dans cet abri qu'ils ont pansé leurs blessés pendant l'attaque, mais le coin était tellement battu qu'ils out été ensevelis cinq fois. La moitié de leur personnel a été tuée; à proximité. les deux médecins du bataillon de tirailleurs ont été touchés : l'un a été écrasé, l'autre a eu un bras arraché par un gros éclat .Quant à eux, ils sont à la limite de la résistance humaine. « C'est à devenir fou », me dit Calmels et, tandis que je lui serre la main, après avoir obtenu l'indication de ma route, je lui conseille de quitter bien vite ce coin malsain.

Hélas! l'indication est fausse, et je me suis à nouveau embarqué sur un mauvais chemin. Comment trouver ce maudit poste de secours? Quelques isolés que je rencontre sur le terrain ne peuvent m'apporter aucune aide; ils sont trop abrutis.

J'essaie de reprendre mon sang-froid, de raisonner, car il faut à tout prix sortir l'Hament de là. Cette fois je crois bien avoir retrouvé la tranchéededépart et logiquement, en la suivant, je dois retrouver mon poste, que diable ! On s'y engage : tortueuse, étroite, elle livre à peine passage au brancard et l'on s'écorche les épaules à vouloir lui faire prendre des virages trop courts. Nos hommes sont exténués. Carpentier, un Boulonnais soide comme un cheval de sa race, n'en peut plus. Le père Carrère et moi prenons le brancard, mais nous n'avançons guère. Le sang colle à nos chemises, mais qu'est-ce que cela à côté des souffrances de l'Iament ballotté contre tous les angles? A chaque instant la douleur lui arrache un cri et il faut que ça lui fasse mal, car il n'est pas douillet.

Comme on ne peut s'engager plus loin dans ce chemin sans être sûr qu'il aboutira au but, je pars en échierur avec le père Carrère. Mais, malheur, voici un nouveau tir de barrage et nous sommes encore en plein dans la zone. Cela devient du délire, taut les obus arrivent en foule. Malgré toute sa volonté, on est obligé de se blottir, tout petit, au fond de la tranchée. Serré contre l'aumônier, j'attends cette fois, sans espoir, le prochain obus qui éclatera « pour de vrai « et nous pulvérisera. Mon voisin y peuse aussi, et je sens qu'il prie ; j'en fais autant et intérieurement je dis adieu à ceux que j'ainue.

Mais non! nous ne serons pas tués; il est tombé deux obus à un mètre de nous, et si nous soninies couverts de craie, nous n'avons pas une égratignure. Cette fois nous devons bien être dans le chemin, nous avançons encore un peu, et, grande déception, nous tombons dans un cul-de-sac. Nous sommes bien perdus, perdus : et je rage en songeant qu'il faudra, sans doute, attendre le jour avant de sortir l'lament de cette zone d'enfer. En vain je grimpe sur le parapet pour chercher un repère à la lueur des fusées, en vain je recherche l'indice libérateur qui me dira mon chemin : et tristement je dois retourner vers Flament pour lui expliquer mon désarroi. Mais, en dépit de ses souffrances, il a gardé sa lucidité. A voix basse il m'explique que j'ai dû me tromper en prenant un boyau pour la fin de la tranchée, je dois la retrouver nn peu plus loin. J'y retourne, et cette fois j'aila joie immense de retrouver mon abri. Vite. je dépêche deux brançardiers encore dispos pour aller à la rencontre de leurs camarades exténués, et ramener Plament par la voie la plus courte. Je les conduis dans la tranchée, et, à cent mètres du point où le brancard est arrêté, je leur indique le chemin à suivre. Puis je rentre au poste pour préparer de quoi panser mon blessé...

Deux heures se sont passées et Flament n'est pas arrivé.

Ce ne sera qu'avec les premières lueurs de l'aube que mes brancardiers me l'améneront enfin. En 400 mêtres, ils es ont encore perdus quatre fois, et pour le transporter des premières lignes qui sont à un kilomètre, il a fallu six heures d'efforts et de souffrances.

Maintenant, il est presque sauvé, enfin! Et je ne puis m'empêcher de songer à sa fiancée. Je m'appréte à panser Flament dans le boyau, car l'abri trop étroit admettrait à peine un brancard.



# DAUSSE



1834

- 86° Année -

1920



# EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus, Osier rouge, Sauge, Salicaire, Seneçon, etc.

# INTRAITS

de Colchique, Digitale, Gui, Marron d'Inde, Valériane, Strophanthus, etc.

# COLLOBIASES

DE CAMPHRE, ÉTAIN, OR BLEU, SOUFRE, SULFHYDRARGYRE, TÉRÉBENTHINE, ETC.

# FONDANT8

de Condurango, Étain, lodotannique, Salicaire, Levure de bière, Mangano-ferreux, etc.

# PAVÉRON

Opium injectable
Ampoules, Comprimés et toutes prescriptions.

# NÉVROSTHÉNIQUES

ADMINISTRATION DE LA STRYCHNINE A DOSES PROGRESSIVEMENT CROISSANTES

a) Par voie hypodermique : Séries progressives Seizé dosages différents de Strychnine, de un à dix milligrammes par vingt-quatre ampoules. b) Par voie gastrique:

Solutions composées titrées de Strychnine Gouttes Arsénosthéniques. Gouttes Phosphosténiques.

# SCLÉRAMINE

IODE ORGANIQUE INJECTABLE. AMPOULES, CACHETS ET TOUTES PRESCRIPTIONS

spécimens et Littérature à MM. les Docteurs



PARIS, Rue Aubriot, nº 4, 6, 8 | USINE a vapeur : Ivry-sur-Seine



### LES MÉDECINS AU COMBAT (Suite)

Mais il se penche versmoi : « Un toit sur ma tête, je vous prie, pendant quelques minutes. » Je comprends sa pensée. Oh l'Idifreuse chose que d'être ligoté sur un brancard et de sentir la mitraille autour de soi ! On le descend dans l'abri ; pendant que je le panse, il s'évanouit ; mais, revenu à lui, il a le courage de sumnonter la douleur et de ne pas se laisser arracher un cri.

Et comme il va partir, vers l'arrière, loin de la bataille, il me tend la main : « Je comprends maintenant les difficultés insurmontables que vous avez à vaincre. Je ne l'oublierai jamais. » Puis une dernière question vient à ses lelvres : « Ma jambe, docteur, y a-t-il quelque espoir de la conserver? » Je secoue la tête : « Faible, très faible. » — Et il a dix-neuf an dix-neuf and dix-neuf an

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 mai. - Toute la matinée les Boches out tiraillé. Il n'y a jamais de repos pour le fantassin avec de pareilles artilleries. Sur notre seul front d'attaque, sur un kilomètre, nous avions, pour nous soutenir, près de 100 pièces de 75 et plus encore de «lourds», sans compter les crapouillots; il v a de quoi rêver! Depuis l'attaque, 140 blessés ont été pansés à notre poste de bataillon et peutêtre y en a-t-il encore que la nuit n'a pas permis de découvrir. En route donc pour de nouvelles recherches! Qui est-ce qui m'accompagne? Le gros infirmier Dugas me dit : « Moi i'v vais, mais il faut que je prenne de quoi manger, car je n'ai pas l'intention de la sauter (1). La France ne demande pas que le ventre de ses enfants fasse de plis. » L'aumônier est aussi de la promenade. Je dis adieu à mon petit médecin auxiliaire, non sans un serrement de cœur, car la misère à deux est p'us aisément supportée. Et nous voici tous trois lancés à nouveau sur le terrain d'attaque. En plein jour ou craint moins de se perdre, bien que rien ne ressemble tant à un trou d'obus qu'un autre trou d'obus. Mais nous n'avons pas atteint la crête que la fameuse mitrailleuse fait entendre son claquement bien connu. Et il faut se méfier, car Grossel, sage brancardier cependant, s'est fait tuer ici d'une balle dans la tête, ce matin même. D'un bond dans un trou d'obus, chacun a caché sa silhouette et l'on n'avance plus que par sauts pour échapper aux salves. Au bout de quelques (1) Ne rien avoir à manger.

cents mètres nous avons définitivement gagné la partie à ce jeu de cache-cache et nous sommes en belle humeur quand nous arrivons au nouveau P. C. du chef de bataillon, dans un ancien abri boche. On est toujours heureux le lendemain d'une belle attaque couronnée de succès, et c'est un rude sentiment que la fierté d'avoir dominé le Boche. Les vivres trouvés en abondance, arrosés même de capiteux vins du Rhin, compensent le « rata » qui n'a pu nous parvenir. Un seul ennui : l'abri, bien protégé, a, naturellement, son entrée tournée vers les Boches.

Mais un autre spectacle nous rappelle aussitôt à la réalité de la guerre. Voici précisément des blessés qui arrivent. Il en est deux qui marchent et s'en vont à pied vers l'arrière. Puis c'est un petit adjudant qu'on amène : il a la fesse droite emportée par un obus ; je regarde sa plaie, elle est profonde jusqu'à l'os. Il me reconnaît et me sourit faiblement. Le « ça ne sera rien » habituel s'échappe inconsciemment de mes lèvres ; pour ne pas lui montrer ma figure qui dément mes paroles, je détourne la tête vers l'entrée : à 20 mètres en avant, un 150 soulève, avec un bruit déchirant, un panache de fumée noire et de craie blanche. Le petit adjudant va mourir, il est exsangue. L'aumônier me jette un regard interrogateur, j'acquiesce, et alors il se penche vers le blessé, et, à voix basse, il lui parle, l'accompagnant jusqu'à la mort. Quand il se relève, mon pauvre aumônier est un peu pâle ; il connaissait bien cet enfant. Mais ce n'est pas tout, et une hideuse apparition s'érige tout à coup à l'entrée de l'abri en poussant des cris rauques. Un malheureux sergent a le maxillaire inférieur arraché, le maxillaire supérieur effondré et tout cela est recouvert de sang et saupoudré de craie. Il me demande quelque chose, je comprends tant bien que mal qu'il a soif ; mais commuet le faire boire? Sa bouche, son nez, tout cela n'est plus qu'un horrible trou d'où s'échappe en gargouillant le sang que ce malheureux essaie de rejeter pour ne pas étouffer. Je le panse, mais an moment de faire sa fiche, je ne puis mettre un nom sur sa figure, et suis obligé de lui demander son livret militaire, Dans quel état faut-il qu'il soit pour que je ne le reconnaisse pas, alors que la veille même je lui ai parlé!

### LE MÉDECIN ET LA VIE

### SURVEILLONS-NOUS

L'heure l'exige plus que jamais. Après l'effort surhumain qu'a fait notre pays pour se survivre et sauver le monde de la barbarie germaine; après les griseries et les congratulations de la victoire; après les beaux rèves d'entente cordiale et autres, voici que nous nous réveillons pour voir l'Allemagne vaincue se rire de nous, et nos alliés, nos frères d'armes d'hier, nous abandonner. Passe

### MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE

# GÉLOTANIN

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Tamph, FLEURUS 13-07

Adultas : Cachete de Gliciania : Une botte
Per jour : de 4 à 8 cechtai de 6 et 10 a prende
au détat, su milito et a la fin des repas.
Hourriesonel Enlante Foquete de Gélicianie,
Unatoite — Par pout de 3 à pequite de 621. É
a divier dans le init ou l'altient heèlissé.
PAS D'INTOLÉRANÇE

APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Breveté S. G. D. G SULVA " SULVA "

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE DÉBUT DU GONFLEMENT



entièrement gosflès La poche 3 se gonfla après réplétion de poches inférieures, soulève et maintie

Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

### BERNARDON 13, rue Treilhard, PARIS (8º)

TÉL. : WAGRAM 67-56



Vient de paraître

Le nouveau catalogue d'Instruments de chirurgie

générale et de toutes les Spécialités

avec 1350 figures

de DRAPIER et FILS

41, Rue de Rivoli et Boulevard Sébastopol, 7, PARIS (107)

Ce recueil le plus récent des instruments les plus nouveaux, est adressé gratis sur demande.

Ajouter un billet de 2 francs pour frais d'envoi recommandé.

### LE MÉDECIN ET LA VIE (Suite)

encore s'ils n'étaient qu'oublieux, ingrats : n'est-ce pas le propre de l'homme, donc des Nations? Mais, chose plus incompréhensible, plus douloureuse, plus grave, ils vont jusqu'à nous calonmier, voire nous mépriser. Or nous sommes victorieux. Serait-ce donc que le monde est jaloux de notre réveil? C'est à croire et à craindre. Ce qui est certain, c'est que nous sommes menacés d'être les victimes d'une des plus grandes injustices qu'aura enregistrée l'histoire. On veut bien encore, à la rigueur, nous donner quelques bonnes paroles; encore faut-il que nous allions les mendier un peu partout, par delà les mers et les océans; et l'on assiste à ce spectacle pénible, à mon avis, de notre plus pure et grande gloire militaire réduite à aller faire une véritable tournée d'exhibition au pays de Barnum!

Est-ce à dire que pour cela il faille désespérer? Tamais! Ne savons-nous pas, en effet, mieux que quiconque, nous autres médecins, que de même que chez nos malades la nature a des ressources qui nous échappent, de même il est chez les neuples des forces latentes que nous ignorons. Pour en être convaincu, il suffit de se rappeler les jours désespérants de juillet, et ceux angoissants de la fin d'août 1914, notre quasi-résurrection qui étonna le monde et le décida, menacé qu'il se

sentait lui aussi par le Moloch allemand, à se ranger à nos côtés. Après quatre années d'une lutte sans précédents, nous avons enfin triomphé et étonné, une fois de plus, le monde. On s'est embrassé, on a défilé, coude à coude, sous les plis claquants des drapeaux, et puis chacun a repris la route de chez lui, a pensé au lendemain, à ses affaires et aussi à la meilleure part à s'octroyer dans les dépouilles de l'ennemi vaincu, Dès l'instant où les hommes d'affaires, les banquiers, les spécialistes en traités sont entrés, la loyauté, la justice, la reconnaissance se sont évanouies. Et le résultat est : que notre France généreuse reste. une fois de plus, seule, entourée de plus d'ennemis encore si possible.

Demeurer seule passe, si au moins nous nous sentions bien entre nous Français, mais, hélas! c'est une loi de biologie inéluctable, s'appliquant aux sociétés comme aux hommes, laquelle veut que tout organisme affaibli se voie aussitôt envahi par la foule des parasites : ce qualificatif ne comportant ici aucun sens péjoratif, signifiant simplement la foule des étrangers venue vivre de notre pays et s'v enrichir. Si bien que du fait des I 500 000 têtes, cœurs et bras qui nous manquent. du fait du change, du fait de nos régions dévastées, de notre industrie et de notre commerce en

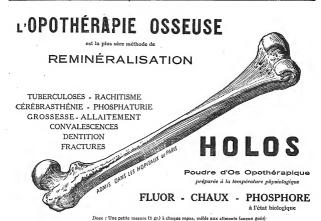



# SEL HUNT

ACTION SURE

Sel de Hunt véalise l'Alcalin-Typ. :pécialement
lapté à la Thérapeutique Gastrique. Malgré sa surreanante efficacité, il ne senifient ni opjum, ni codéine,

s. al substance toxique ou alcaloidique quel-

es douloureuses de l'hyperel

prime la douleur en en supprimant la Pas d'accoutumance : le Sel de Hunt Envoi gratuit d'échantillons de

<u>sel</u> Hunt

à MM. les Docteurs pour leurs Essais Cliniques ABSORPTION AGREABLE

La Sci de Hunt est "friable", cest-hefre qu'il se dilité anni l'es un cionnant, après agitation suffisante, une dilution homogène de peudres impaignement de la companie de

INNOCUITÉ ABSOLUE

rs les mêmes effets aux mêt le trouve dans toutes les Phi

## SEL DE HUI

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT

16, Rue de Boulainvilliers. Paris (16')





puissant reconstituant naturel alimentaire à base de diastase et de lécithine actives Pendant

la GROSSESSE et l'ALLAITEMENT.

" l' Ovomaltine " entretient les forces et,

par sa forte teneur

en extrait de malt,

active la sécrétion lactée.

Se prend de préférence dans du lait ou du lait eoupé d'eau à volonté.

Peut s'ajouter eu café, au thé,
eu caeno, voire aux bouillies

SE PRÉPARE SANS CUISSON.

Echantillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE AF

POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

### LE MÉDECIN ET LA VIE (Suite)

partie ruinés : du fait aussi de l'attirance séductrice de notre France, de tous les points du monde les étrangers ont afflué, se sont installés chez nous : au point que nombre de Français ne trouvent même plus à se loger chez eux ; les riches pour y iouir de tous les avantages que leur vaut le change, les autres pour y faire des affaires, y faire fortune. Fait inévitable, nous diront les démographes; principe des vases communicants, nous rappellera quelque disciple de Rommel. Toujours est-il qu'en même temps que tous les idionies frappent nos oreilles, tous ces yeux mêlés à notre vie nous observent, le plus souvent, non seulement sans reconnaissance, mais même sans bienveillance, avec un esprit critique acéré; cela pour bien se convaincre de leur supériorité sur nous et légitimer leur prise de possession un peu brutale de notre pays. Hélas ! toute notre histoire est là pour témoigner que nous fûmes toujours dupes de notre générosité, de notre hospitalité.

Encore une fois, tous ces yeux nous guettent, pour enregistrer scrupuleusement nos faiblesses et nos défauts, pour s'en réjouir, les publier, les amplifier et s'en autoriser pour nous mépriser un peu plus chaque jour. Or, faiblesses et défauts sont chez nous plus de surface que profonds, on l'a bien vu en 1914, et c'est même la méconnaissance de notre psychologie qui a valu, en partie, leur défaite aux Allemands. Eh bien! faiblesses et défauts, il faut à tout prix, je ne dirai pas nous en corriger, attendu qu'ils sont le plus souvent complémentaires de nos qualités, mais pour le moins les cacher davantage, sans souhaiter ni vouloir que nous devenions une nation hypocrite comme il en est, ce dont nous serions bien empêchés de par le génie de notre race ; quand même il est temps que nous n'allions pas davantage, dans notre franchise fanfaronne, les publiant et les affichant. Parbleu! les étrangers, je n'en ignore, ont beau jeu pour établir leur réquisitoire contre nous, étant donné que tout les premiers nous leur en fournissons les éléments en nous critiquant, en nous accusant les uns les autres, sans merci. A leurs critiques, à celles du moins qui sont justes, répondons par une rectification de notre tenue et disons-nous que si l'on exige ainsi plus de nous que des autres, c'est que, sans doute, on se fait de nous une plus haute idée. Acceptons-en l'augure, soyons-en même fiers! et adoptons en partie comme ligne de conduite cette formule lapidaire préconisée, au cours de la guerre, par notre actuel président de la République : Méfiez-vous, taisezyous ; sous entendu, non plus : des ennemis vous observent, mais seulement des étrangers vous écoutent, vous regardent! Autrement dit, en résumé: surveillons-nous! Sans compter qu'en nous surveillant ains, vis-à-vis des autres, nous nous tiendrons mieux entre nous, pour nous-mêmes, et franchement nous en avons grand besoin. Et de cela je ne veux pour preuves que deux faits de la rue dont je vais, pour conclure, illustrer cette petite mercuriale et que j'ai observés au cours de mes pérégrinations de clientèle.

Ce que les étrangers vont nous reprochant le plus volontiers, c'est le relâchement de nos mœurs, c'est, disons le mot, notre corruption. Bien entendu, je n'ignore pas qu'ils sont les premiers à acheter nos cartes postales libertines, nos illustrés spéciaux aux demi-nus trop suggestifs, nos livres où l'honnêteté est bravée en français et Dieu sait dans lequel! Tout cela, ils l'achètent, vous diront-ils, au point de vue document, pour juger jusqu'à quel degré nous sommes tombés. Pardonnons-leur ce luxurieux mensonge, mais arrangeons-nous pour leur en ôter les éléments, si possible; d'autant que le jour où toutes ces gravelures dangereuses ne seront plus à la portée des mains de nos enfants qui ne pourront plus s'en emplir les yeux et y rêver, la propreté de nos rues y aura gagné et ce sera pour nous double gain!

Badauder, a dit, quelque part, Victor Hugo, c'est philosopher. Rien n'est plus vrai, et le brave praticien qui s'en va, son parapluie sous le bras, par les rues, musant aux étalages, s'arrêtant aux rassemblements, est là pour en témoigner. Pour ma part, passant l'autre jour, dans la calme petite rue Férou, où s'étale, au long du mur de l'ancien séminaire de Saint-Sulpice, tout un bariolage d'affiches, vers l'heure de la sortie des lycées je vis un groupe de gamins aux jambes nues, arrêtés devant une affiche qui semblait fort les intéresser et où se lisait en caractères de 15 centimètres cette invitation : « Faisons des enfants ! » Suivaient les conditions d'un concours organisé par un journal du soir. Et tous ces gamins, dont l'aîné avait bien treize ans, de rire, de se bousculer, des'interpeller: « Dis donc, X ..., quand fais-tu un enfant? Et toi, Z..., combien en as-tu déjà fait? » Et tous de contempler une autre affiche proche représentant une femme à peu près nue, à sa toilette, les seins à l'air, les cuisses en belle vue, le sourire prometteur. Toutes choses qui mirent le comble à la joie de nos drôles dont les appréciations ne manquaient pas, je vous prie de le croire, de verdeur ! A ce moment passaient deux Anglaises, lesquelles, devant ce débordement de gaieté d'enfants, voulurent en connaître la cause. Elles virent alors et l'afficheinvitation et l'affiche-promesse. Elles baissèrent les yeux et s'en furent raides. Tenez pour certain qu'elles mentionnèrent cet incident et le commen-

# ÉLIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

HAMAMELIS et CAPSICUM

Remède Classique contre :

ÉCHANTILLON:

Produits NYRDAHL 20, Rue de La Rochefoucauld PARIS

E

Accidents de la Ménopause

Varices, (Congestions et Hémorragies),

Varicoceles,

Hémorroïdes,

Phlébites.

DOSE : Un verre à liqueur après chaque



É

R

I

T

E



### ESTOMAC - INTESTIN

GASTOSOCINOS
CONSTRUCTOS OCINOS
CONTROL PARIS, 25, Rea Visasión

GRANULÉ SOLUBLE

Bic. 2. — Phosph. 1 — et Sulfate de Soude 0,50 par c. à c. Une cuillerée à café tous les matins à jeun dans un verre d'eau, de préférence chaude)

### LE MÉDECIN ET LA VIE (Suite)

tèrent le soir dans leur journal et que dans les lettres qu'elles écrivirent, elles ne manquèrent pas de s'indigner de la corruption des enfants en France et des Français en général, Baste! me diront certains, qu'est-ce que cela? Des polissons qui s'amusent? Cela a été de tout temps, du vôtre aussi bien. Vous ne voudriez pas qu'ils croient que les enfants se font par l'oreille, ou qu'ils naissent dans un chou. Mon Dieu, je ne suis pas tellement exigeant. ) e voudrais simplement que, sur ce chapitre, on laisse tranquilles leurs petits cerveaux déjà trop enclins à se passionner pour ces sujets. Je voudrais, autant que possible, que leurs jeunes seus ne risquent pas d'être excités à tous les coins de rue, car, nous le savons, rien n'est plus néfaste, jusqu'à influer sur la vie génitale future. Et, puisqu'il vient d'être question d'Anglaises, ignorez-vous donc que ce peuple doit, justement, sa vigueur physique et sa tenace volonté à ce que ses enfants demeurent innocents fort longtemps? A part cela, oui, faisons des enfants, car nous

en avons grand besoin, faisons-en... mais, pour Dieu! ne l'affichons pas!

L'autre fait, de cette nature, dont i'ai été le témoin s'est passé boulevard Magenta. Me trouvant, vers une heure, proche l'église Saint-Laurent, heure à laquelle midinettes et employées se promènent par groupes après leur dînette - pronienade digestive qui n'est pas toujours, comme nous allons le voir, sans danger, - j'avisai, cette fois planté devant une librairie, un groupe de fillettes dont l'aînée avait au plus quinze ans. Celles-ci. comme mes gamins de la rue Férou, riaient et chuchotaient en se montrant l'étalage des livres en montre. Je m'approchai, et qu'est-ce que je vis? Exposés, bien en vue, sous des couvertures de papier pelure ultra-transparent, toute une collection de livres obscènes vantant cette perversion sexuelle qu'est la flagellation. Les titres en étaient au reste explicites : Physiologie du vice : Cinglades passionnées; Un atelier de débauches; Folies de luxure; Fouetteurs et jouettées; Flora en penssion; La corruptrice; Pensionnat de demoiselles; Maison de plaisir; Volets clos; Le journal d'une masseuse. Si les titres étaient prometteurs, les gravures en couleur qui les soulignaient et servaient de frontispice à ces turpitudes n'étaient pas moins affriolantes: c'étaient des femmes aux formes callipygiennes en pantalon se fouettant, des fillettes s'embrassant sur la bouche et se serrant l'une contre l'autre; une femme tenant une fillette en chemise assise sur ses genoux. Bref, toutes les manifestations crûment objectivées de vices pitoyables. Or, tandis que je considérais ce fangeux étalage, une des fillettes se détacha du groupe après quelques chuchotements et rires, et



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATÉE djuvant le plus sûr des c CAFÉINÉE de choix des it disparaître

Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-

- Ces cachets sont en forme de cœur et se

4; rue du Roi-de-Sicile PRODUIT FRANCAIS m PARIS =

PRODUIT FRANCAIS

### LE MÉDECIN ET LA VIE (Suite)

ie la vis entrer acheter l'un de ces volumes, que le libraire prit dans la montre et lui remit, lequel était intitulé : Un atelier de débauches, Pendant ce temps, deux étrangers qu'à leurs traits, à leur habitus, à leur langage j'eus vite reconnu pour des Roumains, s'étaient approchés du groupe des fillettes, auxquels les livres exposés servirent d'entrée en matière et de prétexte à des proposplus que gaulois. L'acheteuse ayant rejoint ses amies, tenant précieusement son livre à la main, toute cette pauvre jeunesse s'envola vers le square voisin, suivie des deux Roumains : et l'on s'installa sur un banc à couper, en hâte, le livre corrupteur. Ainsi, me dis-je, voici des fillettes qui, fort probablement, ont pris sur leurs déjeuners de la semaine pour acheter ce livre empoisonné qui va jeter dans leurs pauvres petites cervelles des notions de vices inconnus. Dans leur petite enfance le martinet, les verges ont signifié une punition, l'expiation d'une faute, et cela jusque dans leur misérable petit soulier de Noël, et voilà qu'elles vont apprendre qu'ils sont un instrument de plaisir pour certains aberrés. Ce livre obscène va, bien entendu, faire l'objet des conversations de tout l'atelier : toutes vont vouloir le lire, si bien que, comme me le disait la directrice d'une grande maison de modes: « Ah! docteur, si vous entendiez

les propos que tiennent, parfois, ces gamines, vous en rougiriez. » Qui s'en étonnerant après une telle publicité, de tels fatis? Sans doute l'atelier n'en deviendra-t-il pas pour cela un «atelier de débauches », mais quand même un microbe de vice aura été déposé, encore une fois, dans toutes ces petites cervelles qui, selon les circonstances de la vie: misère, chômage, tentations, risquera quelque jour de proliféer.

Ainsi donc, non seulement l'amour normal s'affiche, mais ce qui est autrement grave, l'amour morbide. Que les perversions aient existé de tout temps, nul ne le sait mieux que nous, médecins; mais les vanter, les clamer? Pour Dieu! paix là, et cachez ça!

Tout de même il y a quelque chose de changé, quelque chose de pourri, car, quand je me rappelle le temps où petit Parisien, petit Montmartrois, je galopinais, moi aussi, par les rues, après la chase, je puis affirmer que jamais aucune image grave-leuse n'a sali ma vue. Pour toute gravure, les tiosques, les librairies montraient alors des caricatures d'hommes politiques, d'Alfred Le Petit dans le Greloi, le Siffiet ou l'Eclipse: Gambetta, Thiess et autres. Comme l'a fort bien dit notre distingué confrère Bérillon: «L'enfant est dans une sorte d'état continuel d'hypnose, de

Voir la suite à la page IX.



Laboratoire de BIOLOGIE appliquée

Téléphone: H. CARRION

Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

### LEVURE CARRION B 17

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

### DE QUELQUES

### TROUBLES RARES

### D'ORIGINE ENDOCRINIENNE LEUR IMPORTANCE MÉDICO-CHIRURGICALE

240

### Ie D' J.-C, MUSSIO-FOURNIER

Ancien chef de clinique médicale à la Faculté de Montevideo. Membre correspondant de la Société médicale des hôpitaux de Paris

Dans ce travail, je me propose de mettre en relief quelques troubles d'origine endocrinienne, qui me paraissent dignes de retenir l'attention. Je fais allusion à des états morbides à manifestations essentiellement variables, et qui peuvent simuler les affections les plus diverses, soit du domaine de la médecine interne, soit de celui de la pathologie externe. Voici les observations qui serviront de base à ce travail d'ordre clinique et thérapeutique.

OBSERVATION I. - Dans le premier cas, il s'agit d'une malade, âgée de quarante-sept ans, présentant des symptômes d'hypothyroïdisme, consistant en obésité, facies bouffi, œdèmes prononcés mais transitoires des membres et des muqueuses labiale et linguale, apathie céphalées. somnolence, etc. Ces mêmes phénomènes s'observaient chez sa mère, chez ses trois sœurs et ehez sa fille. Notre malade présenta successivement en novembre 1910, une paralysie faciale gauche de type périphérique qui guérit spontanément, et, eu octobre 1916, une migraine ophialmoplégique laissant une paralysie du droit interne du côté gauche; en même temps, elle eut une poussée paroxystique des symptômes thyroïdiens. Le 13 mai 1917 survint un énorme ædème, non douloureux, sous-maxillaire et facial, si intense que la malade envoya chercher le médecin, parce qu'elle se croyait atteinte d'oreillous. Cct ordème s'étendait aux lèvres et à la langue, et était dans ce dernier organe d'une telle intensité que la patiente se mordait la langue en parlant ou en maugeant. Eu même temps parurent des gingivorragies et de légers œdèmes durs aux mains et aux pieds. Le 21 survint une paralysie facials gauche, à type périphérique. Il faut souligner que l'acceutuation de ces troubles glandulaires coïncidait avec la ménopause. La paralysie qui avait atteint le facial gauche pour la seconde fois, disparut plus lentement que la première, et au bout de ciuq mois, il n'en restait plus de traces. L'absence de toute autre affection du système nerveux, ainsi que de tout autre facteur toxique ou infectieux, nous fit penser à une paralysie, produite probablement par une poussée congestive ou par une fluxion œdémateuse d'origine thyroïdieune an niveau du tronc de la septième paire.

Ons, II. — Il s'agit d'une malade qui présenta aussi un tableau évident d'hypothyvoïdisme (obésité, frilosité, œdèmes durs et passagers des membres, céphalée, somnolence, rachialgie, chute abondante des cheveux). Depuis l'âge de douze ans, on put observer les manifestations les plus variées de tout ordre. Dès cetté époque, elle eut une congestion pulmonaire, qui, malgré l'absence du bacille de Koch, fit penser la tubreuiose. Puis à des répoques différentes, elle présenta au niveau du [fimer, de lepoques différentes, elle présenta au niveau du [fimer, de lightes tumul'agalions, ints douloureuses, accompagnées d'im illa subjéries (1973), qui firent penser à des poussées d'ostro-my-élite subsignă, mais pour lesquelles les phénomènes inflammatoires ne dépassèrent jamais le stade congestif, puisque dans les interventions on ne trouva jamais de foyer purulent.

Plus tard, elle présenta une anuris absolue qui persista pendant soixante-treize heures environ et plus tard une hématuris abondante et prolongée.

In primordinare publication primordinare in the control of the con

Les recherches de clinique et de laboratoire faites à cette époque dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien, furent négatives. A l'âge de trente-cinq ans, notre inaide présenta de nouveau une forte hématurie rebelle à tout traitement, et qui fit penser à la nécessité d'une nouvelle intervention. C'est alors que l'administration de la thyroidine fit cesser l'hématurie et qu'en même temps disparurent tous les symptônes d'hypothyroidie uit étaient devenus permanent.

Nous croyous donc que notre malade était atteinte depuis l'âge de douze ans de fluxions congestives d'origine endocrinieme, à prédominance hypothyroïdieme. Ce diagnostic s'imposait à nous, en l'absence de toute autre condition étiologique et en raison de la coincidence des phénomènes fluxionnaires avec des symptômes manifestement hypothyroïdiens (par exemple un cedème dur considérable du pied, qui se développa en même temps qu'une forte hématurie et qui dura pendant quarante-huit heures).

Néannoins, on peut faire quelques réserves sur l'origine exclusivement monoglandulaire des accidents observés, car il existait en même temps chez la malade une aménorhée assez rebelle, qui nous fit penser à une participation possible de l'ovaire sur l'origine des accidents. Cette origine pluriglandulaire fut confirmée plus tard par l'apparition de symptômes d'insuffisance surfane aiguë, si bien décrite par E. Sergeut (douleurs lombaires très marquées, asthémie, douleurs épigastriques, vomissements, raie blanche), tous symptômes qui cédèrent à l'administration de l'adrénaline. Voyons maintenant les deux observations sugrestives de M. Léonold Lévi.

Obs. III. — Dans nu premier eas, une malade de treute-sept aus ayant présenté des phénomènes congestifa à la face, aux conjonctives, de la congestion des cuba, des unyalgies et de la hevralgie, des migraines, de l'urticaire, de l'entérite glaireuse, a présenté d'une façon répétée une tuméfaction paroxystique de la vésicule biliaire, que, après discussion, l'autear a pu mettre sur le compte d'une congestion obliférante du canal cystique avec hydropisle aiguit de la vésicule.

La nature endocriuieune des congestions se tire également ici du tempérament du sujet (instablité thyrofdienne), du rôle des actes génitaux sur la genése de ces accideuts, et des résultats très favorables de la thyroïdothérapie.

OBS. IV. — Daus un secoud cas, une daune de trente et un aus a soufiert de troubles vasculaires, sous forme de cougestion au niveau des gencives et du laryux, sous forme de cougestion au niveau des gencives et du laryux, sous forme d'ordeine au visage, d'ecclyunoses spontancées à la peau; elle a manifesté des fluxions du côté de l'ovaire, des parotides, du genou, de la glande thyroide, enfiu des troubles sous forme d'amblyopie, cephalée, vertiges, à mettre sur le compte de congestions portant sur les centres nerveux correspondants. L'origine endocrinienue et particulièrement thyroidienne de ces troubles vasculaires est démoutrée ici par l'existence, cliez le suige, d'instabilité thyroidienne, par l'influence des actes de la vie génitale sur l'apparation de ces troubles, par les effets régulateurs de la uvidication thyroidienne.

Voici une observation que M, le professeur Hutinel m'a fait l'honneur de me communiquer :

Ons, V. — M<sup>me</sup> X..., âgée de cinquante-six aus. Sa mère était obèse. Nerveuse, active, intelligente, plutôt maigre que grosse, elle u'a jamais présenté de maladies graves et a eu trois enfants bien portants.

En 1913, au moment de la suénopause, elle devint peu à peu méconnaissable ; elle était pâle, molle, fatiguée, avec des traits empâtés et que diminution sensible de l'activité cérébrale. Elle eut peudant plusieurs mois des ménorragies assez abondantes ; l'utérus était gros, mou, mais ne présentait ni fibrome, ni ucoplasme. Quelques douleurs et craquements articulaires. Pas d'albumine, ni de sucre. La première manifestation alarmante fut un cedème pâle, iudolore, des membres inférieurs, beaucoup plus marqué à droite qu'à gauche, Cet cedème fut considéré par le médecin habituel comme le résultat d'une phlébite et la jambe fut immobilisée. Après un séjour au lit, assez prolongé, subitemeut, saus ictus, saus perte de eonnaissance, se produisit uue paralysie du côté droit : ou parla d'embolie, bien que le poumon et le cœur ne présentassent aucune lésion. Une douzaine de jours après, M. Hutinel vit la malade. La paralysie du membre inférieur droit était à peu près complète ; l'impotence était un peu moindre au membre supérieur, la face et la laugue étaieut à peine déviées ; pas d'aphasie. La sensibilité était uotablement amoindrie dans les membres paralysés, les réflexes étaieut diminués, M. Hutinel ne revit la malade qu'assez lougtemps après. Six mois après, les membres du côté droit étaient encore impotents. C'est alors que M. Hutinel, en raison de l'œdème dur de la jambe droite, ainsi que de l'apathic, de la pâleur et d'une légère bouffissure du visage et de ménorragies, pose le diagnostie d'hypothyroïdisme. La thyroïdothérapie fait disparaître comme par enchantement l'hémiplégie, l'œdème, les ménorragies et tous les autres troubles d'origine thyroïdienne. Quelques mois après, la malade ayant abandonné

la thyroïdiue, elle înt atteinte de phénomènes similaires ainsi que de troubles cardiaques d'interprétation difficile, qui disparurent pour la seconde fois sous l'action de l'opothérapie.

Quelle est l'origine de cette hémiplégie? Si nous nous rappelons que cet accident nerveux est apparu, comme dans nos observations personnelles, en même temps que l'œdème des téguments, il est très probable que sa cause immédiate fut aussi un cédème descentres nerveux d'origine thyroidienne. Etant donnée sa longue persistance, il est très possible qu'un élément névropathique secondaire soit interveun your proloners a durée.

C'est grâce à l'obligeance du professeur Pende, de la Paculté de Bologne, que je peux présenter les deux observations suivantes, qu'il a eu l'amabilité de me communiquer.

OBS. VI. — La première malade était une femume de quarante-cinq ans, qui présentait une constitution tout à fait hyperthyroidleme. Em même temps que des troubles menstruels liés à la ménopause, elle présentait des crises vasculaires, soit de vaso-constriction, soit de vaso-clintation des extremités. Un jour, la mélade est prise subitement d'une sensation de chalcur à la figure, de forts buttements dans les régions temporales et de paipitations, et en même temps auvrient une toux seches et opinitre qui aboutt à l'expudion de crachate l'emoproliques. Ces symptomes dit par le professeur Pende est complétement legatif au point de vue de la tuberculose pulmonaire et de toute autre affection des poumons.

Le succès du traitement par l'ovarine et le sérum antithyroïdicu, qui fit disparaître les symptômes glandulaires et les crises vasculaires des membres, justifie aussi lediaguostic hémoptysic par congestiou pulmouaire d'orieine endocriuleme.

On: VII. — La seconde malade était une femune de tente ans, de constitutiou vértiablement hyperthyroidieme, qui présentait une grande asthéule physique et psychique, 3 accompagnant de crises de palpitations, avec angoisse précordiale et de phénomènes vasonoteurs dans les membres à prédominance vasoconstrictive, sudations abondantes et troubles mentels. Da même temps, etct unablec avait del pountels de la compagnation de la comp

Comme dans le cas précédent, ces accidents furent considérés par le professeur Pende comme des hémoptysies liées à des congestions pulmonaires d'origine endocrinienne. Voici encore deux observations que je dois au distingué professeur Parhon, de la Faculté de Bucarest ; je le remercie d'avoir bien voulu me les communiquer.

### MUSSIO-FOURNIER, TROUBLES RARES D'ORI GINE ENDOCRI NIENNE 479

Obs. VIII. — Il s'agit d'une malade qui, étant de sonche hypothyroïdieuue, présentait dile-même cette constitution. Anciennes douleurs rhumatismales, et de même congestions pulmonaires d'origine inexplicable, revenant: fréquemment et qui ont disparu par la thyroïdothéraple.

Oss. JX. — La deuxième observation a trait à nue unadac qui, au cours d'une ménopusse troublée, fut atteinte d'une hémipégée passagère us s'expliquant par aucune affection du système nerveux, ni par aucune miadade d'ordre général: sa disparition rapide par l'opoterpie remonent est que le professeur Partion la consistence d'accomme une congestion, cérébrale passagère d'origine endocriteienne.

Je dois l'observation suivante à mon distingué collègue G. Marañon, de Madrid :

Oss. X. — Femme âgée de quarante aus, sans autécecutes syphilitiques. Toujours assim. Depuis l'áged trentseinq aus, moment de sa derulère grossesse, elle commence de acquateser. En même temps, apparition de grands lipomes supraelavientaires, sécheresse de la pean, churte des cheveux. Voix rauque. Urines normales. Wassermann négatif. Tensiou' artécielle 12-8 (Pachon). Conr normal.

Brusquement, apparaît une paralysie faciale ganche, coïncidaut avec des poussées œdématenses fugaces de la face et du cou, qui résistent à tout traitement.

On diagnostique un état d'hypothyroidisme et la malade, sonmise à la cure thyroidienne, maigrit rapidement, la voix s'éclaireit, se modifie et la paralysie disparaît.

Je regrette de ne pas avoir les observations de deux malades que le professeur von Noorden, de Francfort, a eu l'amabilité de me faire connaître : malades qui présentaient des troubles analogues à ceux constatés chez nos autres suiets. Ce sont là toutes les observations que j'ai pu réunir jusqu'à ce jour. Avant d'aller plus loin, il conviendrait de dissiper tous les doutes qui pourraient exister au sujet de la réalité et de la nature de ces accidents. Chez la première malade, par exclusion des autres facteurs étiologiques possibles et par la présence des poussées évidentes de dysthyroïdisme coïncidant avec les épisodes paralytiques, l'étais arrivé à la conviction absolue que ces paralysies étaient de simples phénomènes fluxionnaires d'origine endocrinienne. Mon opinion fut confirmée par l'histoire de la seconde malade qui présentait des phénomènes analogues, mais chez qui les interventions chirurgicales réalisèrent de véritables biopsies et démontrèrent la nature purement congestive des accidents. On passait ainsi de la simple logique clinique à la constatation de faits objectifs.

En l'absence de toute autopsie, nous n'avons pas d'indications précises sur l'état anatomique des diverses glandes. Au point de vue étiologique, il convient de remarquer que tous ces sujets appartiennent au sexe féminin : il v avait entre elles des différences d'âge, de douze ans (observation personnelle) à cinquante-six ans (l'observation d Hutinel); cependant, il faut remarquer que ces accidents apparaissent ou s'exagèrent à l'approche de la ménopause (Pende, observation I; Parhou, observation II; observation de L. Lévi, observation d'Hutinel et ma première observation). D'autre part, quelques-uns de ces malades étaient issus de parents présentant une méiopragie endocrinienne. Ce facteur héréditaire est d'ailleurs bien connu, depuis les travaux d'Hertoghe, Léopold Lévi, Hutinel, Pende, Marañon. Nous n'avons pas fait d'autres constatations étiologiques chez nos malades. Au point de vue pathogénique, il semble qu'il s'agit, dans beaucoup de ces cas, de manifestations congestives qui surviennent d'une manière paroxystique, probablement par l'intermédiaire des troubles de l'innervation vasomotrice, chez des sujets qui présentent une susceptibilité du système nerveux, et en particulier du système sympathique, comme l'a très bien dit Lévi. Il est très probable que ces poussées fluxionnaires, comme l'affirme cet auteur, soient causées très souvent par de légères réactions d'hyperthyroïdisme paroxystique sur un fond d'hypothyroïdisme. Cette opinion est très plausible, si l'on se rappelle que ces phénomènes fluxionnaires sont aussi fréquents dans le Basedow que presque inconnus dans le myxœdème. Cette interprétation est confirméepar les faits que nous avons observés, en ce sens que ces troubles se rencontrent surtout liés à une insuffisance ovarienne qui conditionne elle-même très souvent un hyperthyroïdisme secondaire. Il est bien possible, d'autre part, que dans quelques-unes de ces observations, les troubles présentés par les malades ne soient pas toujours de nature congestive, comme les différentes interventions chirurgicales l'ont démontré de visu dans notre second cas.

Il peut s'agir de fluxions cedémateuses viscicales, comparables à des cedèmes superficiels ou relevant d'un mécanisme que nous ignorons encore. Le motif pour lequel je rassemble dance ce même travail toutes ces observations, bien qu'il soit possible qu'elles ne répondent pas toutes au même mécanisme pathogénique, c'est que le tableau clinique de ces malades est absolument le même. Ainsi, par exemple, les phénomènes paralytiques présentés par les sujets de Marañon, d'Hutinel et par ma première malade, et qui me semblent dus des fluxions codemateuses au niveau du système nerveux, sont comparables, par leur du système nerveux, sont comparables, par leur notre deuxième mulade, chez qui les phénomènes congestifs furent observés de visu dans les différentes interventions sur les os et les reins, et ceci rend bien probable que les mêmes phénomènes es sont passés au niveau du système nerveux. Toutefois, n'ayant point de raison pour généraliser une seule pathogénie, je crois bien légitime d'adopter le nom plus étendu d'amjoiernissis donné par L. Lévi à ces désordres d'origine glandulaire.

A côté des cas où les poussées se réalisent sur un organe sain, comme dans notre deuxième observation, il est possible qu'une lésion antérieure puisse constituer une cause d'appel aux poussées fluxionnaires vers un locus minoris resistentia. Les observations sont encore trop peu nombreuses pour qu'on puisse décrire des formes cliniques bien tranchées à ces endocrinopathies. Au point de vue symptomatique, nos observations comprennent trois cas à manifestations pulmonaires. quatre à forme purement nerveuse; les trois dernières observations étaient plus complexes, car plusieurs organes étaient touchés, soit simultanément, soit successivement. Ces troubles qui se présentent sous une forme paroxystique, et généralement à des intervalles plus rapprochés à mesure que s'accentuent les désordres glandulaires qui les déterminent, peuvent durer quelques heures ou quelques jours. Quelles sont les glandes que l'on pourrait cliniquement incriminer dans ces cas?

En premier lieu, on peut soupconner la glamile libyroide, en raison des phénomèteus d'hyper on d'hypothyroïdisme évideuts dans neuf de nos observations, et parmi clies, trois fois ces manifestations s'accompagnaient nettement d'insuffisance overienne, et deux fois d'insuffisance surrénale.

Sur les 10 observations, ce n'est que dans un seul cas que la thyroide semblait indemne, et que l'ovaire paraissait seul responsable des phénomènes observés.

Comment peut-on dtablir le diagnostic de ces endoctinopathies? Tout d'abord, en lisant les observations, on y parvient par l'exclusion de toute autre affection; mais surtout la considuation des phisonòmes endocrimiens qui s'exagérent au moment des accidents rapportés par nous aux désordres glandulaires, et les résultats du traitement ophihérapique, permettent d'affirmer ce diagnostic qui est d'autant plus difficile que ces tableaux cliniques peuvent simuler, comme nous l'avons vu, les affections les plus variées (tubercu-loss pulmonaire, ostéomyélite subaiqué, syphilis du système nerveux, etc.) selon l'organe atteint, D'autre part, il ne faut pas oublier que dans quel-

ques troubles fluxionnaires, produits sur un organe déjà malade et améliorés par l'opothérapie, on pourrait s'exposer à une erreur que démontrera l'évolution utlérieure du cas. C'est atusi que cas de notre seconde malade, dont l'évolution a pu être suivier pendant dix-huit ans et dans lequel les differentes interventions chirurgicales ne nous ont révélé rien d'autre que des phénomènes congestifs, nous a douné la conviction que ces troubles endocriniens étaient bien en cause, et en même temps une telle observation contribuerà de flacer les dontes très légitimes que pour-naient provoquer quelques-unes de ces observations.

Il faut done, dans tous ces cas monosymptomatiques, être très prudent dans l'interprétation. Lit avant de rattacher un phénomène morbide à un trouble endocrinien, il faut avoir tout un faisceau de preuves sur lesquelles nous avons déjà insisté, et ne pas se contenter du simple résultat d'un traitement opothérapique, C'est ainsi, par exemple, que ni la simple constatation de symptômes d'hypothyroïdisme chez une malade qui a des hémoptysies et qui apparaît indemne de tuberculose pulmouaire, ni sou apparente amélioration par l'opothérapie, ne nous permettrout de conclure dès les premiers examens à l'origine endocrinienne de ces hémoptysies. C'est seulement une observation très prolongée qui nous y autorisera, en nous montraut à plusieurs reprises l'apparition du même symptôme au milieu de troubles glandulaires et surtout l'éclosion de phénomènes analogues, dans d'autres organes, comme nous l'avons constaté pour notre seconde malade.

Le pronostie de ces troubles glandulaires dépend non senlement de l'organe atteint, mais aussi de l'intensité des phénomènes observés et de leur répétition. Ainsi, nous voyons que chez notre première malade, la paralysie faciale n'a duré que vingt jours, taudis qu'à sa seconde atteinte elle a duré cinq niois. Il ne faut pas oublier que, dans ses dyserasies endocriniennes, comme l'ort montré Jeandelize et Parisot, à propos en particulier de l'hypothyroidisme, on a coustaté chez ces malades la précocité de l'artériosclérose.

C'est pour cette raison que, dans notre second cas, l'opothérapie qui réussit pour les troubles glandulaires n'a pas modifié les douleurs à type angineux, liées vraisemblablement à une aortite chronique. On voit donc combien il importe de faire un diagnostie précoce, de façon à instituer un traitement opothérapique qui aura pour but de prévenir les complications.

Quel est le traitement de ces endocrinopathies?

Comme ces troubles se rencontrent de préféence chez les femmes, il y aura lieu de recommander l'opothérapie ovarienne alors même qu'on n'aura pu constater des symptômes très nets d'insuffisance ovarienne. Dans les cas où on constate des symptômes d'hypothyroïdisme (observations personnelles ci-dessus, de Léopoid Lévi, d'Hutluel et de Marañon), on doit associer la thyroïdine à l'ovarine. Dans les cas d'hyperthyroïdisme, comme dans les observations de Pende, il faut prescrire l'ovarine, le sérum antithyroïdien et j'ajouterai même qu'on pourra conseiller aussi l'emploi de l'électricité.

l'Anfin, dans d'autres cas, on pourra recommander l'association de l'adréndiline et de l'hypophyse, et il est possible que les greffes glandulaires puissent à l'avenir douner de bons résultats. C'est ainsi que uotre seconde malade a été très améliorée, mais d'une façon passagère, par la greffe thyroidienue, qui fut pratiquée par le professeur Kocher.

Telles sont les considérations que nous out suggérées les observations de ces malades. L'absence d'autopsies ne nous permet pas de relater l'examen anatomique de diverses glandes à sécrétion interne, auxquelles nous avons attribué la cause de ces différentes manifestations morbides. Metre seulement en relief, au point de vue purement clinique, l'importance médico-chirurgicale de ces cadres morbides d'origiue endocrinieuue, tel a été l'objet principal de ce travail.

### LA SCOLIOSE, AFFECTION MÉDICALE

le Dr JOLAND

Vous êtes médecin. On vous présente une fillette de douze à quinze ans, nerveuse et qui se fatigue facilement. Elle se plaint parfois de douleurs vagues, lombaires ou dorsales, que l'on a mises sur le compte de névralgies, dues à son état chloroanémique. Elle a été atteinte, il y a peu d'années, d'une maladie infectieuse, rougeole ou coqueluche, et, comme toujours, sa convalescence a été trop écourtée. Sa croissance a pris, dans ces quinze derniers mois, une allure rapide. Elle est, enfin, dans l'adolescence, âge de fatigue, de surmenage physiologique; son état général est languissant, ses résistances rachidiennes sont affaiblies et ses muscles insuffisants et maladroits. Elle a donc laissé son rachis s'affaisser du côté où le sollicitait une mauvaise attitude habituelle.

Et on vous l'amène, eu effet, parce qu'elle se tient mal.

L'analyse des urines et celle des fèces vons montrent une déminéralisation intense, une nutrition viciée qu'il faudra modifier avant tout. Bref, vous avez devant vous une malade, affaiblie par la moisladie, déblitée par la croissance, qui serait déjà, par le seul fait de son âge, en état e moindre résistance générale; qui présente, en outre, un vice de nutrition et dont l'hygiène est certainement défectueuse. Déjà vous êtes convaincu que le traitement de son état général devra dominer, qu'il sera presque tout dans votre intervention. Ce fut, de suite, chez vous, presque une intuition; puis, à chaque minute de votre examen, votre conviction est devenue plus profonde : elle est inébranlable.

Si vous soiguez cette malada par le repos, le séjour au grand air, un traitement médleannentenx dont vous avez une grande prutique, un régime alimentaire basé sur toutes les analyses possibles, j'approuve sans réserve. Si, éfrayé par une courbure vertébrale, vous adressez cette enfant à un chirurgieu, le ne comprendes plus.

Mais, me direz-vous, elle a une déviation vertébrale. Eh l Que voulez-vous qu'il y fasse? Il ne dispose pas des mêmes moyens que vous ; il ne cherchera done pas à les employer, si excelents qu'ils soient. Ce serait d'ailleurs illogique, puisque vous vous déclarez impuissant. Il cherchera done dans ses propres ressources, auxquelles vous semblez faire appel, et il sera bien embarrassé; et, ue trouvant rien à couper, ui à gratter, ui à seler, il mettra votre malade dans une cuirasse de plâtre.

Cette solution simpliste aura, il est vrai, un avantage immédiat : c'est que parents et médecins seront tranquilles pour deux mois. Au bout de ce temps, on recommencera une séance qui met si facilement les consciences à l'aisc, puis une troisième fois deux mois après, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'enfin les parents, lassés, cèdent à l'enfant qui demande grâce, et se contentent d'un à peu près, d'une «épaule un peu forte», d'une aggravation, en tout cas, d'une difformité définitive, dont ils ont peu à peu accepté l'idée. On terminera d'ailleurs la cure, pour pouvoir se dire et dire qu' « on a tont fait », par l'application d'un corset pompeusement nommé orthopédique et destiné à maintenir, à parfaire le résultat, c'està-dire, s'il a vraiment une action, à empêcher la nature d'atténuer l'aggravation produite par les plâtres.

Vous savez pourtant bien que le corset plâtré n'a aucune prise sur les vertèbres qu'il ne peut ni redresser, ni détordre (z). Des hommes comme Duplay, Tillaux, n'y ont jamais cru. Il immoblise tout au plus, d'une façon relative, mais suffisamment pour nuire, puisqu'il augmente la rigidité d'un rachis qu'il faudrait, au contraire, assouplir.

Vous savez très bien aussi que ee n'est pas l'immobilisation qui peut améliorer les conditions de croissance et d'évolution des vertèbres (2), que la forme des os s'adapte à la fonction et que l'os ne peut retourner à sa forme fonctionnelle que par la fonction. Donc, le plâtre, qui immobilise, ne corrigera pas les déformations osseuses, et, comme il ne les corrige pas, il s'ensuit que, même s'il pouvait améliorer les courbures, cette correction. toujours plus apparente que réelle, ne se maintiendra pas lorsqu'on aura enlevé l'appareil. Le résultat final sera donc une aggravation de la difformité, ear les résistances rachidiennes seront eneore amoindries, vous n'en doutez pas, et vous vous attendez bien à constater, à chaque nouveau plâtrage, la fonte rapide des museles thoraciques et spinaux inaetifs et comprimés, l'atrophie du thorax, l'insuffisance de la respiration. Et si votre jeune eliente, eonsidérablement amaigrie, plus anémiée que jamais, résiste à la grippe (espagnole ou autre), elle sera difforme.

Ah! Si l'homme apportait, dans la recherche de la vérité, la ténacité qu'il montre dans l'erreur! Vous connaissez pourtant l'histoire de la méthode d'Abbott. L'enthousiasme incrovable avec lequel on accueillit, chez nous, ce procédé, presque sans examen critique, n'avait, je pense, pas d'autre raison que l'insuccès habituel du corset plâtré ordinaire. Abbott propose une position plus favorable: on l'accepte d'emblée. Vous savez quels désastres suivirent. Cet enthousiasme ne dura d'ailleurs qu'en France ; partout ailleurs, en Belgique, en Suisse, en Amérique même, ce fut bientôt fini. Chez nous, la banqueroute de la méthode d'Abbott n'a été dûment enregistrée qu'à la dernière réunion de la Société d'orthopédie. Mais il semble, tant il est vrai qu'un malheur est bon à quelque chose, que beaucoup de médecins comprennent enfin, après cette triste expérience, que le corset plâtré ne vaut décidément rien dans la scoliose, qu'il soit appliqué dans la position la plus logique en apparence, ou dans la posture la plus abracadabrante. Pourquoi dès lors persister dans l'erreur, et d'où vient l'erreur?

Voy. Par's médical, 27 déc. 1919.
 Voy. Paris médical, 4 janv, et 27 déc. 1919.

L'erreur vient d'abord de ce qu'on ne s'entend pas sur le sens du mot scoliose. On abuse de l'expression e fausse scoliose e. Il semble que la scoliose vraie soit tont ce qui ne peut pas guérir.

En second lieu, le mal vient aussi de ce qu'on est beaucoup trop exigeant, beaucoup trop sévère en ce qui concerne le résultat du traitement des seoliotiques, quel que soit le degré de leurs déformations. Il y a des scolioses rebelles qu'on ne peut guérir par aucun moyen; c'est entendu; mais il y a surtout un très grand nombre de cas dont le redressement complet n'est plus possible, uniquement parce qu'ils sont soignés trop tard. Il en est ainsi dans beaucoup de maladies où le point important et difficile est un diagnostic précoce. Voici une femme dont le sein laisse sourdre quelques gouttes de sérosité sanguinolente. Aucune tumeur dans la glande, aucun ganglion dans l'aisselle. Cette femme indique, dans le quart supéro-externe de son sein, un point sensible, et le chirurgien propose l'ablation de ce territoire. parce que, dans x années, cet épithélioma, si : j'ose dire (c'est le mot de Cornii) peut prendre une allure vertigineuse et devenir rapidement inopérable. Voilà de la merveilleuse clinique. Mais, si cette femme vient le trouver trop tard, il refusera d'intervenir.

On guérit la tumeur blanche du coude, du genou, même s'il faut réséquer, mais à eoudition que toutes les synoviales ne soient pas prises.

Et ce jeune homme qui avait maigri, certes, mais qui présentait à peine, au sommet droit, une inspiration un peu rude, vous l'avez guéri...

Et vous ne voulez pas appeler guérie une scoliose arrêtée dans son évolution et en grande partie corrigée, mais qui a laissé quelque trace! Il vous faut la perfection, quel que soit le cas. Or, aucun procédé ne peut vous la donner dans les scolioses trop avancées que, selon Tillaux (Chirurgie clinique, p. 373), «tous les appareils orthopédiques du monde, y compris le eorset de Sayre, ne peuvent guérir ». Les scolioses rebelles, les déviations rapidement progressives, avec forte saillie eosto-scapulaire et voussure thoraeique antérieure du côté opposé, résisteront aux corsets plâtrés comme à la gymnastique et bien davantage; et ce que celle-ci ne peut faire, le plâtre ne le fera pas non plus. Car vous n'avez jamais vu, jamais, jamais, une scoliose avec torsion complètement redressée par des plâtres : cela, vous ne l'avez jamais vu. Et même, vous n'avez jamais rencontré une déformation scoliotique légère que les plâtres n'aient pas aggravée.

Une seoliose grave, arrêtée dans sa marche, améliorée dans la mesure du possible, mais qui a laissé une « imperfection », est une scoliose guérie, tout comme est guéri ee coxalgique ankylosé, ce réséqué du coude avee mouvements limités, on votre tuberculeux du poumon tenu à une vie restreinte, et avee des risques moindres pour l'avenir.

Soyez done juste, et, puisque vous vous faites la partie si belle, quand vous me donnez un Quasimodo, n'exigez pas que je vous rende un Praxitéle.

Quant au sujet qui efface ses courbures dans la ficsion du trone, à qui la suspension rend sa rectitude, qui redresse sa colonne par quelques mouvements ou dans certaines attitudes, même nidé de quelques pressions, ce serait vrainient un erime de l'immobiliser dans un plâtre. Réservons ce traitement aux scolioses malignes qui, après s'être arrêtées quelque temps, reprenment une marche rapide malgré le traitement, eas assez arres, puisqu'on en rencontre, je pense, un sur cent. Mais alors, ne songez qu'à soutenir, et n'ayez nas la vrétention de redresser.

Il y a, dans la seoliose, trois indications bien nettes:

- 1º Redresser les eourbures ;
- 2º Maintenir le redressement :
- 3º Eearter les eauses qui ont pu amener ou qui
- Il est inutile de remplir la première, si vous négligez les deux autres. Or, vous ne remplirez jammis les deux dernières sans le traitement de l'état général dont vous avez si bien saisi la néess-sité. Et, parmi les nombreux moyens que vous avez à votre disposition, la gymnastique est surfément l'un des meilleurs. Son action est telle que M<sup>me</sup> Nageotte a pu écrire : « Quand il s'agit de scolioses lègères et réparables, c'est presque heureux pour l'enfant d'avoir eu une difformité qui a été le prétexte de l'introduetion de la eymnastique dans son récime » (p. 250).

Commencez done par laisser votre malade au repos, au lt, pendant une quinzaine de jours ; puis, examinez-la de nouveau : elle est déjà niteux. Paites-lui exécuter ensuite, dans mue position symétrique, d'abord au llt, puis sur le plancher, quelques exerciese généraux des membres, entrecoupés de respirations profondes, J'ai dit : cxarciess généraux des membres. Méficz-vous des mouvements qui tassent la colonne en exigeant

un assemblage énergique des vertèbres, comme l'élévation des deux jambes tendues et la flexion du trone en appui des pieds. Surtout, pas d'exercices spéciaux asymétriques. Oue les mouvements soient faits avee toute l'amplitude possible, sans mollesse, mais aussi sans énergie, ear, exécutés militairement, ils seraient, dans un eas douteux, un exeellent moyen de préciser la diagnostic, en aecentuant les courbures (moyen à ne pas employer longtemps). Au bout de quinze jours, trois semaines au plus, vous verrez déjà disparaître, en partie, cette faiblesse musculaire, cette nutrition languissante, cause de l'insuffisance du tissu osseux. Une augmentation de poids confirmera eette amélioration qui, si les exercices sont faits avec zèle et régularité, ira en s'accentuant et s'accompagnera bientôt d'un redressement des courbures, ear « le type de l'attitude normale et, en général, de la forme humaine est préconou, dans le sens le plus large et le plus absolu du mot » (Nicolas), et « la matière obéit servilement, tant qu'une autre force ne vient pas la troubler » (Bouchut).

Votre malade a maintenant des bras un peu plus vigoureux: qu'elle se suspende plusieurs fois par jour et sans jamais se fatiguer, à une barre fixe. Lorsqu'elle sern redressée, et qu'elle pourra se maintenir quelque temps en rectitude, alors, mais alors seulement, contrairement à ee qu'on a dit et éerit partout, faites-lui faire, si vous voulez, quelques exteusions du raehis, qu'il ne fant jamais preserire avant d'avoir obtenu ce résultat et tant que la eolome vertébrale est en S.

Il restera, dès lors, fort peu de chose à faire, quelques exercices spéciaux à introduire dans la séanee quotidienne, pour obtenir peu à peu : soit, si vous vous y êtes pris à temps, le résultat parfait que l'on obtient alors neuf fois sur dix ; soit, s'il est un peu tard, une atténuation de la scoliose équivalant pratiquement à la guérison; soit enfin, si le cas est grave, avec forte voussure eostale, l'arrêt de la maladie et, ee qui se voit trois fois sur quatre, une atténuation plus ou moins grande de la difformité. Mais, regardez bien votre malade : si son eas est léger ou moyen, vous l'avez déjà presque guérie. S'il rentre dans la dernière eatégorie, demandez-vous quelle puissance lumiaine pourra jamais rendre à ses eôtes, à ses vertèbres, une forme à peu près normale, Alors, dites, pourquoi faire des plâtres?

Comptez enfin sur la fouction, comptez sur les muscles rachidiens plus forts et surtout plus adroits, pour assurer la rectitude d'un rachis moins malléable.

Vous hésitez encore, et je vous vois sourire. Je ne vous offre, il est vrai, que de la logique. Sur quoi sont basées vos convictions? Sur rien, si vous n'avez pas suivi vous-même plusieurs cas. Vous avez entendu, au Congrès de Berlin (septembre 1013), Roth (d'Aberdeen) mettre en garde contre la photographie employée comme moyen d'apprécier le degré de correction d'une scoliose. Il est bien difficile, disait-il, de placer le patient dans la même position, avant et après le traitement. Le moindre changement dans le point de vue peut accentuer ou atténuer une déviation. Gérard Monod a dit :« Il est si facile de faire dire ce qu'on souhaite à une photographie, quand on connaît un peu l'art de disposer les lumières et les ombres » (p. 15). Voilà, certes, une phrase que je me garderai bien de répéter. Mais il est certain que la photographie, quoique étant le moyen le moins mauvais et le plus pratique, est loin d'être l'idéal. Au moins devrait-elle être toujours accompagnée de la radiographie. D'autre part, les mensurations sont imprécises; les mensurations graphiques exigent des appareils coûteux ; les moulages sont peu pratiques et très encombrants.

Le seul moyen d'entraîner la conviction serait de faire examiner, par plusieurs confrères, des malades avant le traitement, de les soigner pendant quelques mois et de les leur présenter à nouveau, guéris ou améliorés. Encore faudraitil revoir ces malades plusieurs fois, dans la suite.

Vous souvient-il du match Péan-Verneuil, à propos des pinces hémostatiques? Ce match n'eut pas lieu, fort heureusement d'ailleurs. Mais j'y pensais et je me demandais pourquoi l'on ne pourrait pas organiser, non pas un tournoi, mais une enquête à longue portée, sur le traitement des déviations vertébrales. S'inspirant de ce que fit, en 1887, la Société clinique de Londres, qui nomma une commission devant laquelle B. Roth montra les mêmes malades, avant et après le traitement, la Société française d'orthopédie serait tout indiquée pour organiser cette enquête. La savante compagnie choisirait, tant parmi ses membres qu'en deliors d'elle, un certain nombre d'hommes compétents, pas trop pressés, un peu tatillons même, qui formeraient un aréopage auguel on soumettrait, tous les six mois, des enfants scoliotiques suffisamment déformés, divisés par groupes de cas comparables et soignés, les uns par les plâtres, les autres par la gynnastique. Cette enquête porterait sur un très grand nombre de cas (beaucoup devant disparaître au cours du traitement) et s'étendrait sur un grand nombre d'années. Tous les ans, on colligerait les résultats et on résumerait les opinions provisoires, jusqu'à ce qu'enfin on puisse publier une opinion définitive qui équivaudrait, soyez-en sûr, à mes conclusions.

Conclusions. — 1º En matière de scoliose, gâcher du plâtre; c'est gâcher l'enfant.

2º Il faut parfois, dans la vie, surtout si l'on s'y est pris trop tard, savoir accepter une côte mal cintrée.

### UN CAS DE TÉTANIE

AU COURS D'UNE FIÈVRE TYPHOIDE. UN SYMPTOME A RECHERCHER DANS LES FORMES CONTINUES.

REVUE DES DERNIÈRES INTERPRÉTATIONS PATHOGÉNIQUES

PAR

#### le Médecin-major DELATER,

du Laboratoire de vaccination antityphoidique et de sérothérapie de l'Armée,

Les accidents de tétanie dans la fièvre typhoïde sont connus depuis Aran, Delpech, Demarquay; récemment Bedos, Babonneix et Corone (3) en ont rapporté un cas au cours d'une paratyphoïde. Voici notre observation recueillie il y a dix ans dans le Sud Oranais.

Un cufant de huit aus présente pendant quiuxe jours tous les sigues d'une fièvre typhoide sévère (début progressif, augine, épistaxis, brunchite, diarrhée, rate perceptible, taches rosées, délire, pas de confirmation bactériologique possible dans les conditions où nous nous trouvious).

Vers le quinzième jour, l'enfaut refuse de s'alimenter. contracte ses muscles masticateurs, oppose, au coutact du moindre liquide qu'on dépose dans sa bouche ouverte de force, un réflexe d'expulsion par mouvement de la langue sur le palais : rarement il se produit un réflexe de déglutition. Aussi le dix-huitième jour est-ou obligé de l'alimenter exclusivement au moyen d'une sonde naso-œsophagienne. D'ailleurs l'état spasmodique, localisé à la face, s'est aggravé : il suffit que l'on touche une partie quelcouque de son corps pour que sa mâchoire se ferme en trismus étroit ; en même temps il grimace et plisse ses paupières. Il est très agité, reuue constamment la tête dont il paraît souffrir, car il y porte coustanuuent les mains; il ne parle plus, mais gémit une plaiute aigue et trainante tout le temps qu'il reste éveillé. Il ue sait pas où il est ui qui l'entoure ; il ue répoud plus

Le vingt-cinquième jour, tandis que la température tend à s'abaisser, puis présente de grandes oscillations, ou voit apparaître des phénomènes spasuodiques uouveaux du côté des deux membres inférieurs. Voici ce que montre l'examen général du système nerveux:

Aux deux membres inférieurs, paraplégie spasmodique sans crises appareutes : membres immobilisés en extension, pieds creux eu varus équin, orteils rapprochés et fléchis (spasue carpo-pédial de Bacherich). Parfois copendant, quand on commeuce la recherche de la mobilité par les extrémités et pendant le sommell, on trouve les pieds et les ortelis souples, mais ils se raidissent aussitôt dans la position où on les a mis. Nous reviendrons sur cette constatation d'une très grande importance. Quand on comprime le paquet vassuelho-nerveux, curral on sciatique, il semble que l'on exagère encore la déformation du néel.

Membres supérieurs tont à fait souples, mais la compression du paquet vasculo-aerveux hundral provoque ébauchée l'attitude en main d'accoucheur. Mâchoire en trismus; muscles bucco-plaryngés contracturés, ear ancune dégluttion n'est possible; ejequellant le malade ne erache januais, bien qu'il tousse beancoup. Ancune asymètrie facile, ni coulo-motrice.

Pas de raidenr de la nuque; pas de Kernig même

La sensibilité paraît normale ou exagérée sur tont le corps : l'enfant accuse sa perception par un cri on une grimace. Aucun trouble vaso-moteur, ni trophique.

Réflexes tendineux normanx aux membres supérieux, absents aux membres inférieux, ce qui peut s'expliquer par l'état de contracture extrême. Pas de trépidation elpieptofèd e la roule, très léger et très court cloms du pied. Les réflexes cutaués sont très marqués : réflexe plantaire exagéré ansis souveit en extension qu'en fexion. Réflexes pupillaires normaux. Incontineuce des utrines et des mattères fécales.

L'état d'obnubilation et d'agitation reste ce que nous l'avous décrit dix jours plus tôt.

Une ponctiou lombaire doune 40 centimètres cubes de liquide can de roche sons pression légère; cytologie normale; ancune amélioration consécutive; toute hypothèse de réaction méningée semble pouvoir être écartée.

Les jours suivants, la température oscille du matin au soir de 37° à 39°; des sigues de broncho-pueumonie se montrent à la base droite; six jours après les symptômes en ont à pen près disparu et la température est redescendue à 37° des disparu et la température est redescendue à 37° des disparu et la température est redescendue à 37° des disparu et la température est redescendue à 37° des disparu et la température est redescendue à 37° des disparues de la température est redescendue à 37° des disparues de la température de la te

A ce moment seulement (nous sommes au trentecinquième jour de la maladie, au vingtième jour des premières manifestations spasmodiques), les phénomères neuveux s'amendeut. Ou pent ouvrir la bouche den malade, iféchir un membre inférieur, tautôt le droit, tantôt le gauche, mais aueme déglutition n'est encore possible. Puis l'agitation diminue, l'enfant ouvre les yeux quand on l'applie; plus tard ou reprend l'alimentation normale. l'incontinence des sphiucters disparaît tardivennen; il finant attendre jinequ'au quarante-septième jour pour que fant attendre jinequ'au quarante-septième jour pour que d'autre de l'applie qu'au proprième de l'applie de l'applie de unternes et psychiques pensieunt jusqu'au, rinquainte chquième jour les vises est en masque fégé, monotone la parole est un balbutiement traluard, épélé, monotone du commencement à la fin de la phrass, comme celle

un cufant qui apprend à lire sans comprendre; la mémoire est lente, exige un long effort, nuais arrive à préciser certains souveuirs qui se rapporteut an moment où l'enfant paraissait inconscient. Bieutôt il lit, compte et écrit comme avant sa maladie. Ancun iucident ne marque la convalesceuce.

\*\*

Une constatation domine à notre avis cette observation : malgré l'apparence continue de la contracture des membres inférieurs, il était possible d'affirmer son caractère intermittent, réflexe ; celui-ci m'a permis d'établir in pronostic favorable au milieu de la gravité des symptômes, en contradiction avec l'avis opposé d'autres médecins ; je précise :

Le début des phénomènes nerveux pouvait orienter l'esprit vers l'idée d'une manifestation fonctionnelle ; le délire précoce marquait un certain éréthisme : le refus d'alimentation, puis la contracture des muscles masticateurs et glossopharyngés associée à la déglutition spontanée des expectorations, ressemblaient à l'obstination délirante d'un système nerveux en état d'excitation. Plus tard, devant l'impossibilité de grouper les symptômes sous l'étiquette d'une affection nerveuse ou méningée à siège anatomique précis, j'ai fait tous mes efforts pour surprendre les membres inférieurs soustraits à l'excitation spasmodique des centres cérébro-médullaires, pour affirmer l'intermittence des contractures : il fallait observer l'état des muscles pendant le sommeil absolu. Or je me suis le plus souvent heurté à un réveil immédiat, incomplet il est vrai parce qu'il était la première phase du réveil, réveil exclusivement médullaire, non appréciable autrement que par la réapparition des réflexes de contracture, mais qui suffisait justement à fausser l'observation. Il fallait soulever seulement un coin de couverture au pied du lit, glisser la main sous le drap jusqu'à la jambe du malade, et si celui-ci n'accusait, ni pendant ni après, aucun commencement de réveil, toujours les membres étaient trouvés souples : je n'ai pu répéter cette observation que cinq fois.

Au contraire, chaque fois que le malade, même un certain moment après cette manœuvre, esquissait son réveil par un geste ou une grimace, c'était un membre déjà raide que l'on trouvait. Et si on relevait les convertures de la tête au pied du ltt, le malade aussitôt fermait les mains, tournait la tête : les membres immédiatement étaient contracturés.

Il ne s'agissait donc pas de contracture par lésion du névraxe, mais bien de contracture réflexe, fonctionnelle, le tétanos ne pouvant pas être invoqué.

Ce caractère fonctionnel avait été difficile à mettre en évidence; l'ayant tronvé, nous avons peusé pouvoir dire que les accidents se rattachaient aux phénomènes décrits sous le nom de tétanie par Corvisari. Nous avions d'ailleurs trouvé le signe classique de Trousseau (r6) et aussi celui de Chvostek: la compression du paquet vasculonerveux sciatique semblait exagérer le varus équin du pied quand la contracture n'était pas trop forte; et même, au membre supérieur, ou pouvait provoquer l'attitude en main d'acconcheur par la compression du paquet huméral; le moindre contact dans la sphère du facial provoquait un sname des lèvres.

La localisation atypique de la contracture aux membres inférieurs et à la face, sans atteinte des membres supérieurs; son extension à tout le membre, des orteils au bassin, au lieu d'une contracture des extrémités, constituaient des formes anormales signalées par Trousseau et par plusieurs auteurs.

La continuité apparente de la coutracture des membres inférieurs restait la seule difficulté de diagnostic : la constatation du relâchement pendant le sommell complet permettait de la résoudre. Le dois dire que la nécessité du repos pour mettre en évidence certains éléments du diagnostic a été déjà signalée brièvement par Harvier (10) à propos du signe de Chvostek : «Il arrive, dit-il, qu'on ne peut le surprendre que pendant le sommel ; maintes fois nous ne l'avons constaté qu'après plusieurs examens, au moment où l'enfant était calme », ecci probablement parce que les muscles de la face étaient trop contracturés pour qu'ils pussent manifester une contraction surajoutée.

Ce signe du relâchement pendant le sommeil complet se trouve mis encore eu valeur par la difficulté d'explorer la sensibilité électrique des muscles dans des cas semblables au nôtre. L'hyperexcitabilité par le courant galvanique est en effet donnée comme constante dans la tétanie, même dans les états frustes où manque l'hyperexcitabilité mécanique : prédominance des secousses d'ouverture sur les secousses de fermeture. contraction pour une faible intensité à l'ouverture du courant positif : POC < 5 milliampères [Harvier (10), puis Laignel-Lavastine (12)]. Nos ressources ne nous ont pas permis de rechercher ces modifications. Comment d'ailleurs aurionsnous pu provoquer une contraction sur des muscles si fort contracturés? Daus les tétaujes permanentes, ce signe est donc difficile à mettre en évidence, à moins qu'on le recherche dans les territoires musculaires respectés où ils risquent d'être infidèles. Si donc l'hyperexcitabilité électrique, constante dans les états frustes, - ou tétanoïdes comme dit Escherich, - est précieuse pour diagnostiquer ces états que ne caractérise aucune hyperexcitabilité mécanique, à l'opposé. dans les tétanies à contractures en apparence continues, on tirera profit du signe du relâchement en sommeil complet : on éliminera ainsi les localisations organiques du névraxe (\*) (les myoclonies sont aussi fréquemment abolies pendant le sommeil, mais elles ont un aspect bien différent et leur pathogénie est d'ailleurs toujours à l'étude).

Toujours par conséquent dans la tétanie, les contractures ont un caractère discontinu, réflexe. Evident quand on se trouve en présence de spasmes internittents, ce caractère est à rechercher par une manœuver spéciale pendant le sommeil quand les contractures n'offrent aucune rémission apparente et que toute exploration mécanique ou électrique est rendue difficile.

Le syndrome tétanie peut donc être resserré dans ces trois manifestations essentielles :

Caractère discontinu des contractures : signe constant mais exigeant parfois une manœuvre spéciale ;

Hyperexcitabilité électrique : constante, maisde recherche quelquefois limitée ;

Hyperexcitabilité mécanique (signe de Trousseau, de Chyostek) : inconstante.

\* \*

Étude pathogénique. — Les idées modernes sur l'origine centrale (système strio-pallidal) du tonus musculaire amèneront peut-être à trouver un siège physio-pathologique comme origine des symptômes musculaires de la tétanie. A propos de ce malade, que nous invoquions les réactions violentes d'un centre, ou celles de tout le système nerveux, nous devons parler d'abord d'hyperexcitabilité, d'éréthisme provoqué par une toxi-infection intestinale (probablement fièvre typhoïde). Trousseau ne dépassait pas cette interprétation pathogénique (16): « Les spasmes musculaires, écrit-il dans ses Cliniques, doivent être considérés comme étant des accidents du même ordre que les phénomènes nerveux, paralysies, etc., accidents que les maladies de longue durée, que les fièvres graves, surtout, laissent après elles, et qui sont le résultat soit d'une action directe de la cause morbide sur l'appareil de l'innervation, soit de l'éréthisms nerveux qui accompagne l'affaiblissement des forces générales. »

Harvier, dans sa thèse (10), en fait aussi l'élément essentiel : « La tétanie doit être comprise comme un syndrome traduisant l'hyperexcitabilité nerveuse, et susceptible de se présenter en clinique sous des formes nombreuses. »

(\*) Il n'est pas que les contractures par lésion du système pyramidal, qui persistent pendant le sommedi; l'hypertonie et les contractures de la maiadie de Wilson (dégénérescence du noyan lenticulaire) ne sont pas non plus modifiées par le sommél. Comme certaines convulsions, certains délires, la tétanie est donc une manifestation d'éréthisme du système nerveux. Elle est une contracture vraiscmblablement sans l'ésion (\*), fonctionnelle, donc passagère. Elle se localise de préfèrence sur les extrémités, maispeut montrer autant de formes qu'il y a de localisations musculaires possibles; elle peut même atteindre le système nerveux végétatif, comme dans le cas d'hémivagotonie de Danielopolu (y). Chez notre malade, l'atteinte du pneumogastrique pourrait expliquer son incontinence des urines et des matières.

L'excitabilité nerveuse qui caractérise la tétanie peut être héréditaire ou simplement secondaire à une déchéance physique, toxique ou infectieuse; il s'y ajoute les provocations brutales d'irritations périphériques. Ainsi peuvent se concilier toutes les causes si diverses invoquées par les anciennes observations : pour l'hérédité, ce sont les tarcs, l'épilepsie, l'hystérie de Raymond, Gilles de la Tourette ; pour la déchéance physique, cc sont les infections (fièvre typhoïde, choléra, dysenterie, diphtérie : Babonneix ; rhumatisme: Trousseau: broncho-penumonie), ce sont les affections du tube digestif (diarrhées, constipation, sténosc du pylore: Bouveret; cancer de l'estomac) : ce sont les intoxicatiou exo et endogènes (alcool, opium, urémie (4, 6, 8), troubles dyspentiques) : c'est la grossesse et la lactation (Trousseau. qui avait intitulé ses premières observations : «contracture rhumatismale des nourrices »; Pinard). Pour les provocations brutales, c'est le froid, fréquemment signalé et sur lequel nous revieudrons, les vers intestinaux, la colique hépatique ou intestinale, le travail de la deutition, toutes excitations qui justifient la théorie réflexe de Germain Séc et F. Müller.

Dire que le système nerveux des tétaniques est hyperexcitable ne satisfait évidenment pas. Cet état doit résulter d'autres modifications de l'organisme. Les deniières recherches, en particulier celles d'Harvier, de Frouin (9), de M. Callum (5), d'Arthus (1), tendent à faire admettre que la tétanie exprime l'insuffisaince fonctionnelle des paratyphoïdes et que celle-cq détermine l'hyperexcitabilité nerveuse en laissant disparaître de l'organisme les sels de calcium, modérateurs du système nerveux. M. Callum a pu écrire que la tétanie apparaît comme un veitables diabètecalcaires. Laignel-Lavastine (r2),

(\*) La tétante expérimentate du chat ou du lapin, par entèvement des parnityroites, diffère de la tétunie lumaine; les insurtre un certain degré de pie-mérite et une afferation des cellules de l'écore, comune on en voit dans toutes les intoxications et infectious (BABONNEIX et HARVIER, Soc. biol., 1° mai 1010).

tout récemment, confirme cette pathogénie (\*).

Plus récemment encore est apparue l'hypothèse que les accès de tétanie pourraient bien se relier aux phénomènes anaphylactiques. Marinesco (13) invoque en sa faveur la diminution du calcium de l'organisme, la chute du temps de coagulation du sang, la disparition des éosiuophiles; il serait intéressant de rechercher la chute de la pression sanguine et la leuconénie.

P. Hébert et M. Bloch (1) rapportent une observation qui fait penser aux chocs colloïdoclasiques dont Widal et son école ont entrepris la synthèse ; il s'agit d'un homme qui a présenté une série d'accès de tétanie à l'occasion de refroidissements, puis plus tard à l'occasion d'accès palustres francs. Or Widal a moutré le rôle du froid dans le déséquilibre colloïdal de l'hémoglobinurie paroxystique a frigore, de l'ictère hémolytique : il a montré aussi comment le déséquilibre colloïdal est parfois à la base de l'asthme, de la maladie de Raynaud, de l'épilepsie. Dans ces affections-là, c'est la fragilité globulaire qui extériorise le déséquilibre, et l'on voit un syndrome hémolytique ; dans la maladic suivante, ce sont les muscles de l'arbre bronchique qui sont touchés et l'on voit une crise de dyspnée; dans l'autre, ce sont les centres nerveux du tonus musculaire et l'on voit un syndrome de syncope locale des extrémités, ou c'est le cortex et c'est un syndrome comitial. Dans le syndrome tétanie. si l'expérience démontrait la réalité d'un choc hémoclasique, c'est sur les centres du tonus musculaire que celui-ci retentirait, directement ou par l'intermédiaire des parathyroïdes. On entrevoit l'enchaînement des désordres : les parathyroïdes traduisent le choc colloïdal (froid. toxines alimentaires, etc.) par un manque à retenir les sels de calcium ; si leur déperdition est faible, le système nervoux (ou los centres du tonus), lentement mis sous tensiou, se décharge par intermittences à l'occasion d'une excitation: si leur disparitiou augmente et se prolonge, la décharge devient plus fréquente et même continue si l'hyperexcitabilité suffit à l'entretenir. Avec cette hypothèse nous pouvons nous expliquer aujourd'hui le cas d'une malade qui, après chaque ingestion de haricots verts, à condition que ce fût au repas du soir, était torturée peu de temps après et pendaut plusicurs heures de « crampes »

(\*) Surtout dans les tétanies graves. Harvier o relevé fréquenment des altérations des parathyroides. Dans quatre cis de maladie de Parkinson, différente il est vrai de la tétanie, mais qui se traduit aussi par une hypertonie musciniaire et qui répond à une localisation bien connue sur les centres du tonus, Roussy et Clunet (r.2) ont trouvé des lésions histologiques manifestes des parathyroides.

extrêmement douloureuses des pieds et des jambes, dont nous ne pouvious alors trouver la cause: Il y avait peut-être, dans ces conditions, passage, dans la circulation générale, d'une protéine toxique qui déclenehait un choe colloidal à effet sir le tonus musculaire.

Ce n'est pas pour proposer une solution à ees problèmes que nous avons fait cette brève revue, car notre malade ne nous a offert ni la possibilité d'invoquer les phénomènes de eloc devant des troubles qui se sont établis progressivement et qui ont duré pour ainsi dire sans erise pendant dix jours, ni celle d'établir quelle part ont jouée les parathyroïdes dans les phénomènes observés : nous n'avons pu étudier le métabolisme du glucose et du caleium ; nous savons cependant que notre malade n'avait aucun passé de dystrophie thyroïdienne. Cette revue nous aura permis seulement de mettre notre observation à côté des autres dans le cadre de l'hyperexcitabilité nerveuse et de poser la possibilité d'un accord entre les diverses théories proposées pour expliquer la pathogénie d'une affection encore si mal expliquée.

- ARTHUS et SCHAFERMANN, Parathyroïdectomic et sels de chaux chez le lupin (Journal de physiologie et pathologie générale, mars 1910).
- (2) BABONNEIX et HARVIER, Lésions entéphaliques dans la tétanie expérimentale (Soc. biologie, 1°2 mai 1909).
- (3) BEDOS, BABONNEIX et CORONE, Un cas de tétanle au cours d'une paratypholde (Soc. méd. hôpitaux, 16 avril 1915).
  (4) BEROÈ et Permer, Urémic à forme tétanique (Soc. méd.
- hópitaux, 14 uov. 1913).
  (5) M. CALLUM et C. VOROTLIN, On the relat. of tetany to the parathyroid glands and to calcium metabolism (Journ. 1)
- experiment, medicin, 1909).
  (6) Chener-Olkhove, Forme tétanique de l'arémie, Thise
  Paris, 1912-13.
- (7) DANIBLOPOLU, Tétanie fruste intéressant exclusivement le système végétatif. Hémivagotonie (Soc. méd. hôpitaux, 22 juliiet 1920).
- (8) DUROBER, Les accidents musculaires du mui de Bright, Thèse Paris, 1902-03.
- (9) A. FRODIN, Conservation des animaux après parathyrofdectomie par l'absorption de sels de chaux ou de magnésium (C. R. Acad. seiences, 1909; Soc. biologie, 19 février
- (10) HARVIER, Recherches sur la tétanie et les parathyroïdes, Thèse Paris, 1909.
- (11) P. HÉBERT et M. BLOCH, Paludisme et tétanle (Soc. méd/hópitaux, 6 février 1920).
- (12) LAIGNEL-LAVASTINE, BALLET, COURDON, Deux cas del tétude post-infecticuse de l'udulte (Soc. médic. hôpit., 16 mars 1917).
- (13) MARINESCO, Tétanie post-opératoire (Soc. biologie de Bucarest, 6 juliet 1916).
  - (14) I. Moret, I.es parathyroides. Hermann, 1912.
- (15) ROUSSY et CLUNET, Quatre cas de maladic de Parkiuson avec lésions des parathyroides (Sor. biologie, 19 février 1910).
  (10) TROUSSBAU, Leçous cliniques, Clinique médicale.

SOCIÉTÉS SAVANTES

### ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 28 novembre 1921.

La discellon des aufons pendant in auti. — M. Lyru décrit un procédé de quidage hertrien pour avoin, constitué par trois cadres formés de spires de cuivre, un horizontal, deux verticaux. Le chaup d'aviation, à son tour. est traversé par un câble de transport de force parcourn ar un courant alternatif. Le pliote de l'avoin ayant un cosque téléphonique branché sur les cadres, pontra diriger l'avoin. A l'e Coute v.

La mouche domestique. — M. ROUNAUD étudic la longévité, la ponte, la fécondité de la monche. Il a fait vivre des mouches pendant deux mois et demi. Dans la première motife de sa vice, la mouche pond environ too ceuts par semaine; dans la seconde période, la ponte diminue de moité. Chaque mouche pond dons cans sa vie de 600 à 700 ceuls, chiffre très inférieur à la réalité, car la mouche supporte ma la enpitvité. La fairée de l'évolution d'une mouche est de dis-luit jours. Quatre on ce par la mouche autre de la commandant la prenière semaine, donnera naissance à des générations comprenant 4000 tillion d'inférieurs.

Le carburant national. — M. Multillitt rappelle que l'alcool ne peut être incoproc à l'essence que ni el etdésiy-draté. J'auteur méanage simplement de l'alcool à 95 avec de l'essence. Il se forme deux conches. J'ean de l'alcool va au fond, la couche supérieure du mélange est de l'essence contenant to p. 100 d'alcool altylyte. La conche inférieure est redistillée et l'alcool à 95 rentre en traitement.

### Séance du 5 décembre 1921,

Les injections de thorium. — MM. PETIT, MARCHAND et JALOSTRE out constaté que les injections de thorium X, qui perd ses propriétées radioactives en quinze jours, augmentent, à dose modérée, le nombre des globules blancs et des globules rouges. À dose massive, il pent provoquer des accidents analogues à ceux du scorthe.

Les chevilles osseuses et la métroradiographie. M. CONTRAIOULT rappelle que les chevilles osseuses qui penuettent de fixer les os fracturés se résorbent très souvent avant la consolidation de la fracture. Cela est âtà à ce que ces chevilles jouent et sont unal ajustées. Il suffit, au moyen de la métroradiographie, de prendre les mesures des chevilles qu'il faut placer pour que celles-et d'ennent en place et restent intracte.

M. HALLER est élu vice-président de l'Académie pour

M. Mesnii, de l'Institut Pasteur, est élumembre titulaire dans la section d'anatomic et de zoologie.

#### II. M.

### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 20 nomembre 1921.

Nouvelles recherches sur l'Influence du choc anaphylictique dans les infections expérimentales. — M.M. ARLOTNO,
DUFOURT et LANORION, continuant leur scelectrices expérimentales sur l'action din choc anaphylactique (choc
sécique ou cloce pebuoique) dans diverses infections,
n'ont pu clez le cobaye entrayer les septicémies causées
par des bactéries encapsulées contune le » pueumohacille «
ou du type du Bac. sulfixacis. Le choc n'a pas enrayé

l'évolution normale de la tuberculose expérimentale du cobaye ni apporté de modification dans la marche de l'infection pseudo-tuberculeuse de cet animal. Par coutre, le choc a guéri 15 p. 100 dans la septicémic collinellaire. Des tentatives de chocs répétés en série sur me même souche microbleme (nemunobacille), propagée par passages successifs à travers l'organisme de cobayes normans on sensibilisés, nout pas domné er ésalutas couchants.

Fixation et neutralisation de poisons sur les centres nerveux. - M. JEAN CAMUS a étudié la toxicité de sels minéraux, de toxines, d'anesthésiques, etc., injectés par voic rachidienne. L'intoxication est différente par cette voie de ce qu'elle est par voie veineuse et même par voie intracérébrale. Parmi les substances étudiées, il faut distinguer celles qui out une action immédiate et celles qui n'agissent on'après une période d'incubation (toxines, sels de plomb, etc.). La toxicité pour les sels minéraux suit d'une façon générale la loi énoucée par Ch. Richet, c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle à la rareté des sels minéranx. Une méningite expérimentale aseptique denne une symptomatologie identique, qu'elle soit déterminée par l'injection d'un poison dans les veines on dans le liquide céphalo-rachidien. La neutralisation d'un poison fixé sur les centres nerveux est difficilement réalisable, mais l'injection hâtive de l'antidote peut empêcher une nonvelle fixation du poison. C'est ce qui doit se passer dans l'injection intrarachidienne d'autitoxine tétanique. Certains anesthésiques injectés à dose mortelle penvent être éliminés après un temps plus ou moins long et la survie est possible si une respiration artificielle bien rythmée est pratiquée en temps voulu.

Une lacune de la loi sur les allénés eu ce qui concerne les aléfinés dite orimineis.—M. VAL,DON mount les lacunes de la loi du 30 juin 1838, en ce qui concerne les allénés dits criminels ; il insistes sur la difficulté ponr le placement et l'insuffissace de garanties pour la sortie. Pour supprimer toutes les lacunes, il suffirait de faire passer de mutorité administrative à l'autorité judicialer, en cas de non-lieu on d'acquittement, le placement et aussi la libération.

Sur la prophylaxie de la diphtérie dans les collectivités.

— M. Sacquérès: rappelle qu'en présence d'une épidémie extensive de diphtérie, spécialement dans le utilien utilitaire, notre meilleur moyen de latte est encore actuel-lement représenté par la recherche et la séparation des malades et des porteurs.

La recherche des porteurs se heurte souvent à cerfainse difficultés lorsqu'il s'agit de differencier les heilles diphté-friques courts d'autres germes morphologiquement voisns. Les éprenves nécessaires pour établir le diagnostie compliquent et allougent les expertiess, retardent ainsi la misse en œuvre des mesures prophylactiques appropriées.

Or, dans beaucoup de cas, ces épreuves différentielles ne semblent pas indispensables. Le beallé diphétique, en effict, doit se transmettre tel qu'il est, sans subit de modification chez son nouvel brête. Si l'épidemie est due aux bacilles longs et meyens, il suffira donc de considérer comme saspecte les portents de bacilles longs on moyens, faciles à reconnaire, sans se préceuper des bacilles courts. Or, l'expérience a démoutré que la majorité des épidemies extensives sont dues aux bacilles longs on moyens; et l'application du principe précédent a permis de faire rapidement la selection nécessire, en réduissant aussi au minimum le nombre des portents. Les résultats pro-phylactiques ainsi obtenus out été satisfaisant eté satisfaisant.

C'est seulement dans le cas, beaucoup moins fréquent,

où l'épidémie est due au bacille court, qu'il devient nécessaire de procéder à une identification rigoureuse de cette variété morphologique.

#### Séance du 6 décembre 1921.

L'alliance de l'hygiène et de la pathologie dans la médeche péreutive: l'exames nanitaire régulier et systématique. — M. Rixxos précoulse l'examen périodique des individus sains on paraissant les, exames nanitaire régulier et systématique qui doit comprendre de la maissance à la mort l'examen du'saus, le sédemo-éxactions, la bactétiologie des expectorations, la radioscopie, la radiographie de tous les organes et leur examen clifulque complet. Cet examen semit répété à intervalles réguliers, tous les deux ou trois aux.

Sur une épidemie de dysenterie dans lo département de la Seine. — N. Viola, Brontier que l'hygétie de la banliène partisieure est détestable par ce fait que la nappe d'anu de la région d'Alfort et d'Alfortville est contaunitée. La dispersion des germes dyseutériques est surtout due nux différences d'étique des caux de la Marne et de la Seine et à ce fait que le so! de ces régions, de par sa composition, a un pouvoir filtrant insignifiant, an

L'antitropologie et les sciences médicales. — M. Yira-NEMI montre, par quelques excupiles, le concours que l'antitropologie pent prêter aux sciences médicales. C'est aux etimographes que nous devons la comarisance de précienx médicaments tels que quinquina, coca, kola, consso, etc. La médicaine mentale a des points de contact avec l'antitropolgie et la chirurgie delle-même aurait intérêt à étudier certains procédés opératoires des populations primitives.

De l'utilisation de la iampe à trois électrodes comme élément sensible d'un nouvel électromètre. — Note de M. Guilbert.

L'Académie procède à l'élection d'un membre dans la section d'hygiène publique et de médecine légale. M. Meny est élu. H. Maricual.

### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE Séance du 30 novembre 1921.

Curiethérapie du eaneer du rectum. — D'après M. Disscomps, la méthode préconisée par M. Pronst est passible de deux reproches;

1º Les tubes sont placés trop près des gros vaisseaux, qui risquent d'être nleérés.

2° Les tubes placés dans l'espace rétro-rectal ne penvent atteindre les ganglions situés dans l'abdomen, le long de la veine petite mésentérique, souvent pris dans le cancer du rectum.

M. Descomps place daus l'intestiu, après exclusion bilatérale, un petit dispositif radifère, avec filtre secondaire, très facile à placer, à maintenir en place et à extraire.

Occlusion intestinais stardive après laparotomile pour pilale deguerre. —Cicca un lièsse ópéréen 1915, par M. La-Pulale deguerre. —Cicca un lièsse ópéréen 1915, par M. Larountre, rapporteur, pour une plaie abdominale par edut d'obus et genéri. M. Monstrac (de Tonious) a observé des malaises attribués d'abord à une éventiration dont la cure a été inite, pais en novembre 1920 des accidents d'occlusion chronique sur le grôte. An cours de la lapatotunie, ne pouvant veuir à bont de détruire un magrun d'addiferences siégeant à 19-50 du début de l'lifen, M. Milginiac, a fait une anastonuses au bonton de Jaboulay (non sans difficulté, la paroi intestinale se déclirant). Six mois après, éclatent de nouveaux secielouts à occlusion qu'on attribue au bonton, celui-ci u'ayant pas encere été rendu. Il ext extrait de l'ennes sus-jaceute à l'amastomose, et depnis lors le blessé a repris son métier sans accidents. M. LANDINE, fait remarquer notamment que l'emploi din bouton, préééré par ess partisans à la suture, en raison de sa rapidité, n'a pas été un avautage ici:il a fallu suturer des déclitrures provoquées par sa mise en place. De plus, il a été la canse d'accidents.

Spienomégatie primitire avec hépatite secondaire (maindie de Bantil (ratide avec succès par la spiénetó-mite.— M. DROUIN, chez un uselade présentant une rate chorme, de l'hépatomégalie, de l'oddene des membres inférieurs, de la gêne respiratoire, une formule sanguine à peine modifiée (degère mononcéese), a fait avec succès une spiènecéomie, bieu que l'opération ait été rendue assec diffiéelle par des adhérences.

L'absence de modification de la formule sanguine a permis d'écarter le diagnostie de leucémie. On a diseuté ceux de syphillis, palndisme, tuberculose. On a diseuté caprès avoir fait remarquer que le type maladie de Banti n'a rien de très nettehnent individualisés, se demandae s'il ne s'arissait pas d'une audenie splénomégalique.

Encéphalocèle occipitale.— M. H. CURTILLET (d'Alger) a opéré avec succès une enfant de vingt niois présentant une méningo-encéphalocèle occipitale bien pédiculée.

M. Lenormant, rapporteur, fait observer que l'intérêt de l'observation réside dans l'examen histologique de la pièce qui a montré du tissu nerveux dans sa paroi. 11 s'agissait donc bien d'une encéphalo-cystocèle.

Gancer thyrofden avec métastases ossenses et Irratures pathologiques, — Rapport de M. Lissonanar. — MM. d'HALIUN et Dia, UNOV ont observé une femme de cinquantet-tois ans, atteinte depuis longteups d'un goitre qui prit un développement plus rapide en même temps qu'apparaissaient des troubles ionetionnels et trois métastases, une à clacum des deux humérus, qui furent suivies de fractures pathologiques, et une sur le manubrium sternal. L'examen biopsique a moutré dans ces métastases du tissu thyrofdich

Deux observations de piates du court — Rapport de M. Lescoislant — 1° MM. Curn'illair et Virus (d'Alger) ont observé ume fillette de dist ans qui, après avoir reçu um coup de canif dans la région précordiale, ne présenta auesun symptôme. Gardée en observation, elle présenta un léger malaise le septième jour, dessignes d'épanchement à la base gauche. Ponction de la plèvre : sang. Le huitième jour, elle meart subtiement. À l'autopsie : petite plaie du ventricule cauche.

Il s'agissait d'une de ces plaies dites » plaies sèches », qui ue se manifeste les premiers jours par rien, mais secondairement par une hémorragie intrapéricardique et intrapleurale mortelle.

2º M. MIGINIAC (de Toulouse) a opéré une plaie de l'orcillette droite s'accompaguant de symptômes dramatiques typiques. Ce qui fait l'intérêt de l'observation, c'est qu'il a ntilisé la voie médio-sternale, sans ouvrir le péritoine, avec un jour très satisfaisant, ct en évitant la blessure des cuis-de-sa, celeuraux.

Les deux moitiés du sternum ont été rapprochées et maintenues par une ligature; suture sans drainage.

Gnérison.

MM. DUJARIER, DE MARTEL ont tous deux employé

la voie médio-sternale avec avantage.

MM. BAUDET, LAPOINTE, tout en reconnaissant ses avantages, restent fidèles au volet latéral (possibilité de mieux vérifier l'artère manunaire interne, plus grande rapidité).

M. Mocquot a revu demicrement, sans ancun trouble fonctionnel, une plaie du cœur, jadis opérée par Costantini et par lui.

M. DESCOMPS a revu de même un opéré de plaie du cœur en parfait état. M. Duvar, condamne l'expectative dans le cas de plaie de la région précordiale, même en l'absence de signes nets. Il fant faire l'incision exploratrice.

M. LANORMANT, qui a défendu l'expectative à propos de l'observation de MM. Curtillet et Vitas, fait remarquer qu'on anrait pu intervenir utilement la veille de la mort, alors qu'existaient des malaises, de la fréquence du pouls et des signes d'épanchement pleural.

Rétréctssements muitples tuberculeux du gréle.

M. ROBINDAU. — Syndrome d'occlusion chronique; laparotomie; résection de deux rétréctssements (sur huit); disparition des accidents. Mort ultérieure par généralisation de la tuberculose.

J. MADINE.

### SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE Séance du 19 novembre 1921.

Choe sapo-proteosique. — MM. Ch. ACHARD et L. PRILLIAR moutrent que l'olte de soude et la peptone de Witte, à la dose de 0° 0,4 par kilo, nijectés dans les veines du lapin, ne produisent aneun secident si on les injectes souls. Il n'en est pas de même si on les injecte soucessivement à cinq minutes d'intervalle, et les accidents différent suivant l'ordre d'injection. L'injection première d'alhumose, suivie de l'injection seconde de savon, détermine une hémoglobimurie fragace. L'injection première de savon et seconde d'albumose provoque la dyspnée, la diarrhée, l'anurie et la mort entre quinze mintes et narante-hait heurs de la mort entre quinze mintes et narante-hait heurs.

Perception de brutts artériels en avai d'une manchette gonitée. — MM. Camille Lans et H. Witts'i muettent en relief ce enrienx phénomène qui fait ressorit l'importance de la transmission des bruits et sonfiles artériels par la masse des tissns d'un membre, et qui side à comprendre le fait qu'on peut mesurer la pression artériels dans un membre par la méthode auseultatoire, même si l'on n'applique pas le dispositif phonendoscopique sur le trajet des grosses artères dan membre.

La transmission par les tissus du membre s'ajonte à celle due à l'ondée sanguine pour expliquer la propagation très lointaine du souffle artériel que les anteurs ont constatée dans deux cas d'anévrysme artério-veineux.

Les bruits artériels supra-maximanx dans la méthode assentiatoire. — MM. Camille IAIN et II. Witter. — Lorsqu'en anscultant au pil du conde, en aval d'um manchette bruchiale écrasant l'artère humérale, on perçoit de faibles bruits artériels, si l'on décomprine peu è peu le bras, on est avert l'apr la perception de bruits artériels forts que l'ondée sanguine artérielle reprend son cours, c'est-à-dire que l'on est arrivé à la maxima. Iù même temps, on sent avec le doigt la réapparition des pulsations radiales.

Le phénomène des bruits artériels supra-maximans, qui s'observe sealement elez des sujets dont le pouls est très ample (certains cas d'insuffisance aortique et d'hypertension), ne peut done pas constituer l'ombre d'une caudé d'erreur dans la technique sphygmomanométrique auscultatoire. Il suffit d'être averti de cette éventualité pour ne pas pouvoirs se trouper.

Les auteurs mentionnent d'autre part que, dans ces cas, on perçoit, lors de la maxima, non pas seulement un bruit artériel très fort, mais plus exactement un double bruit artériel, dont ils étudient le mécanisme.

Siège de l'action vaso-constrictive et effets de l'adrénaione en présence de diverses drogues vasomotricos. — M. Edmond Targur montre que:

1º Le siège de l'action vaso-constrictive de l'adrénalone est le même que pour l'adrénaline ;

2º L'adrénalone, comme l'adrénaline, est antagoniste

ces centres.

des vaso-dilatateurs, et cet antagonisme peut être ntilisé pour le dosage physiologique des adrénalines ;

3º Après l'ergotine, l'adréualone produit tont d'abord un effet hypotenseur comme l'adrénaline, puis un effet

hypertenseur qui lui est propre.

Modifications des variations leucocytaires du chos peptonique consécutives aux modifications de l'excitabilité du système nerveux organo-végétatit. — MM. Gar-RILLON et SANTIANOSIS relatent leurs expériences montrant que le choc hémoclasique es fait avec d'autant plus de rapidité que les sujets sont plus vagotouiques. On observe peu de réaction dans les états hypotoniques.

#### Séance du 26 novembre 1021.

Anaphylaxie active aux anémobenzènes chez ie obbaye. — MM. Fra.NOP se trazucce, par la technique desinjections intracardiaques, out pu réaliser l'anaphylaxie active aux arémo-benzhes chez le colonye. Ice particularités de cette anaphylaxie sont d'une part le court intervalle nécessair è la sensibilisation (tots jours au lien de onze jours dans l'anaphylaxie sortique), d'autre part la graude brutaité des accidents (pruttic convulsions, paraplégie) et leur cessation brusque. L'animal ne succoulbe jaunais, quelle que soit l'intensité de la réaction.

L'épreuve de l'anaphylaxie passive aux arséubénarènes précédemment étudiée par A. Tzanck, permet de reconunitreque les accidents arsénobenzoliques relèvent de l'anaphylaxie. L'épreuve de l'anaphylaxie active permet d'étudier sur le cobaye la valeur des techniques de désensibilisation ayant en vue la prophylaxie des accidents dus aux arsénobenzènes.

Ondes pléthysmographiques de périodicté respiratoire ne vaul d'une contre-pression supprimant les puisations artérielles. — MM. A. MOUGBOY (de Royal) et PAUT, PITTI (de Nice et Royat) décrivent une technique simple qui permet d'inscrire chez l'houme des ondes pléthysmographiques issochrones avec la respiration. Deux manchettes sont étagées sur le bras i la distale, insuffée au tanx de la pression artérielle minimade du sujet, est connectée avec une capsule oscillographique. Le brassard proximal est insuffée juaque "dispartion des puisations en aval. Les ondes sont en capport avec la dyspnée, et peuveur se consistée juaque de la dispartion de Sont-elle d'artique thoracique et mécanique ? Sont-elles d'artique thoracique et mécanique ? Sont-elles périphériques, d'ordre vaso-moteur? L'artêre est-elle oblitérée ou non?

Anoutumance expérimentale des souris à la chaleur un d'irisolation.— M. Chardis Richter fils démontre expérimentalement que les souris penvent être accutumées à la claieur, et deviennent ainsi plus résistantes au coup de chaleur, et deviennent ainsi plus résistantes au coup de chaleur. Cette accontumance ne se dévepope que s'il y a plus de seize jours entre l'insolation préparante et l'insolation défaultive et persiste moins de 
cinquante jours; elle obétit à certaines lois de l'immunité.

Helations entre la viscosité sanguine et la répartition de l'assité urique dans le sérume it le sang total.—MM. ROU-ZAUD et l'Infaix montrent que, pour une viscosité normale, le rapport de l'adde urique du sérum à celui du sang total oscille entre ço et 60 p. 100, Cerapport peut s'élever à roo quand la viscosité traduisant l'Inydrémie s'abaisse considérablement.

Chronaxie normale du nerf fadial et des musoles de la lace de bet l'homme. Leur classification fonotionnelle par la chronaxie. — MM. BOURGUTONON et f'IUDA montrent qu'à a face la chronaxie classe les muscles en fdeux groupes : re les uniscles qui relèvent les traits (fronta, grand zygomatique, etc.) out uue chronaxie de 0,00058. Ils sout

innervés par la branche supérieure du facial. Les muscles qui abaissent les traits (muscles du menton) ont une chronaxie de o-ooogo. Ils sont inuervés par la branche utérieure du facial

Dans le domaine de la branche supérieure, le sourcilière est un abaisseur : il a la chronactie des muscles du menton. La chronaxie classe donc bien les muscles de la face et deux groupes fonctionnels : les releveurs qui sont analogues aux extenseurs et ont la même chronaxie que le domaine radial, etles abaisseurs qui sont les analogues des difichisseurs et ont la même chronaxie que le médian et le cubitei.

#### Séance du 3 décembre 1921.

Atropine. Pneumogastrique et choo chloroformique.

— MM. GARRELON, LELEU et THUHLANT signalent les réactions cardiaques qui suivent l'excitation du pneumogastrique après injections d'atropine sur le lapin,

animal peu sensible à cet alcaloïde. L'excitation du bout périphérique ne provoque plus, dans ces conditions, d'inhibition cardiaque, mais cette même excitation portée sur la continuité du neri intact

produit une action d'arrêt.

Les auteurs aduettent que, dans ce dernier cas, l'excitation passant aussi par les voies centripètes du pneumogastrique et arrivant aux centres bulbaires pour se réficchir ensuite sur le cent, se modificrait au passage dans

Cette modification se traduit par une réaction inhibitrice plus intense qui dure jusqu'à ce que les centres bulbaires s'imprègnent à leur tour d'atropine.

Ils étudient ensuite le réflexe pnéocardiaque chloroformique sur le lapin atropiné. Ils constatent que l'apposition d'un tampon imbibé de chloroforme sur les natines de l'animal provoque une inhibition cardiaque tant que dure la réaction du pneumogastrique excité dans sa contimité.

Les anteurs émettent l'hypothèse qu'une excitation chlorofornique, même faible, portée an bulbe par le trijumeau, s'y trouve modifiée, renforcée et pent se traduire, chez des individus à pneumogastrique très excitable, par un arrêt définitif qu'ecure.

Intérêt des diintions fabiles du liquide déphado-rablidien dans la réaction de Bordet-Wassermann par la méthode des dilutions. — MM. ÉDOUARD PRYRE et RENS TARGOWYA signalent que, dans certains cas de sphilis du névraxe (paralysis genérale en rémission, hérédo-syphilis) et dans un cas de méningite spécifique, la réaction de Bordet-Wassermann s'est montrée négative, alors que les autres éléments du syndrome humoral restaient positifs.

Les auteurs ont vérifié ces résultats en employaut des dilutions plus faibles du liquide céphalo-rachidien, par la méthode des dilutions. Dans huit cas, la réaction a été positive, les autres méthodes restant négatives. Ces résultats mourtern que l'emploi de dilutions faibles

de liquide céphalo-rachidien augmente la proportiou des cas positifs; dans les rémissions de paralysie générale, elle met en évidence la persistance du Bordet-Wassermann, Dispositif d'enregistrement photographique pour le

réflexe psycho-galvanique. — M. David Wechsler.

J. Hutinel.

### SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE Séance du 1°2 décembre 1921.

Syndrome d'irritation sympathique de la paroi abdominaie. — M.M. Babinski et Jumintië. — Ce syndrome est survenu chez nue jeune femme, à la suite d'un traumatisme assez violent de la région dorso-lombaire (chute ser une échelle). Il est caractérisé par me ensemble de phénomènes qui se manifestent d'une manière périodique et rythmique au niveau de la paroi abdominale gauche et du membre inférieur gauche. Chaque accès dure de cinq à sept heures en moyenne, et est constitué par une série de crises, dont chacune dure quitage secondes environ.

Au moment de la crise, on constate, sur la partie de la paroi abdominale gauche sona-jacente à D. 10, une contraction tonique des muscles de la paroi, et une réaction loide que des muscles de la paroi, et une réaction pliemotrice, exactement synaltone, du nueubre inférieur, accompagnée de pilleur et de réroidissement. A la fin de la crise, apparaît une sudation intense dans tout ce territoire. Pendant toute la durée de l'accès, la sudation persiste, mais il n'existe aueun trouble moteur ni de la crise 
Dans l'intervalle des accès, il n'existe qu'un peu d'hypotonie de la paroi abdominale, avec abolition de la réaction pilo-motrice et de la raie vaso-motrice entre D. 10 et L. 1 du côté gauche.

Les auteurs font l'hypothèse d'une lésion traumatique, soit sur la chaîne sympathique, soit dans la corne intermédio-latérale de la moelle.

M. André THOMAS compare ces phénomènes à ceux qui accompagnent parfois les réflexes de défense chez les grands blessés de la moelle.

Syndrome tholamique avec autopsie. — MM. J. L.HER-MITTE et FUMET présentent les pièces anatomiques d'un autre cas de syndrome thalamique par hémorragie de la région postéro-externe du thalamus, qui a suivi l'évolution classique, mais sans phénomène douloureux ni choréo-athétose.

Nouveau cas de traitement des mouvements invoiontaires rythmés post-encéphaliques par le gardénal et la scopolamine associés, avec disparition complète des mouvements. — M. E. KERISE (traval) du service de M. le D' Bablinski). — Le premier cas avait été présenté, en avril dernier, par M. Cl. Vinecau et par l'auteur. Je traitement a supprimé les myoclonies permanentes du bras al l'occasion de unouvement intentionnée, et le bras rotes intuilisable; le mulade peut cependant se servir du memres ancrétur d'out, utilise autrefosis à mainteni le gauche.

Daus le nouvean cas, il s'agit d'une jeune fille de dixhuit aus, qui, à la suite d'une enchylaitle épidemique, était atténite de mouvements violents et rapides des membres du côté gauche, d'un rythune de soixante à la minute, L'auteur insiste sur la forme de torsion interne, sur le caractère excessi et spasmodique des mouvements que présentait sa malade, et qu'il retrouve chez la plupart des malades dece geure. Le traitement a pour effet de dissocier la conthinaison musculaire en jeu, et d'accuser le type intentionnel du mouvement. La disparition des clonies laisse après elle des symptômes nets, quoique légers : laxité articulaire, flaccidité et hypotonic musculaires, perte des mouvements automatiques; trouble des mouvements délés des doigts du côté malade, apparition de mouvements syncinétiques du côté sain dans les efforts de la main opposés.

Myashènie bulbe-spinale avec contractions fibrillaires.

— MM. Stradt et FORBISTER présentent une malade atteinte de myasthénie bulbo-spinale, dont l'évolution, restée classique durant la première période, é'est compliquée, au cours des étapes ultérieures, de contractions fibrillaires incessantes et d'exagération des réfleces tendineux. A ce propos, il faut observer que, dans le groupe génétique des polie-encéphalouyélites chroniques, il faut réserver une place à part à la maysthénie et à la sed-tose latérale aunytorophique, mais que, par contre, les cas de polio-encéphalites supérieures et inférieures subalguis ressortissent à l'encéphalite épidémique.

Considence ou Insonscience de perception des contractions librillaties. — M. Siczado a étudic l'autoperception des contractions fibrillatires au cours de certaines maladies, comme la selécose latérale amyotrophique, la névrantie épidémique, la pelymévrite, ou encore dans certains états physiologiques (froid). Il conclut que les contractions fibrillatres dont le sujet n'e pas conscience on une gravité pronostique beaucoup plus grande que celles qui sont vité pronostique beaucoup plus grande que celles qui sont ractions fibrillaties ne sont pas perques. M. Hannsxri ne peuse pas que ce soit là une règle absolue dans la selécose latérale auvotrophique.

Méthode radiographique d'exploration de la cavité épidurale par le lipiodol. ... MM. SICARD et PORESTIER se sont servis, pour interroger la cavité épidurale, du lipiodol, huile iodée, dense, iudolore, dépourvue de causticité et de toxicité, parfaitement supportée par les tissus. et qui se montre fortement opaque aux rayons X. Les auteurs présentent une série de radiographies dans lesquelles, par ponction de l'espace épidural, le lipiodol injecté a pu, sous l'action de la pesanteur, fuser, soit vers la région inférieure, soit vers le canal rachidien dorsal ou même cervical, selon la position conservée après l'injection. Cette méthode trouve son application pour le diagnostic topographique des compressions péridure-mériennes. Les auteurs montreront ultérieurement que les injections de lipiodol dans le liquide céphalo-rachidien sont bien tolérées, et qu'on peut localiser le médicament à tel ou tel étage de l'axe médullaire, suivant la position plus ou moins déclive donnée au sujet.

Kinésie paradoxaie. Mutisme parkinsonien. - MM. Ba-BINSKI, JARKOWSKI et PLICHET, - A certains moments. et pendant des journées entières, la malade est incapable de dire uuc parole, et même d'ouvrir la bouche; dans d'autres circonstances, au contraire, en particulier sous l'influence d'une émotion, elle parle avec rapidité sans dysarthrie. Il n'v a pas de trouble psychique. Il s'agit là d'un fait analogue à ceux de « kinésie paradoxale », sur lesquels M. Souques a insisté dans les syndromes parkinsoniens. M. DE MASSARY a obscrvé des phénomènes analogues pour la déglutition, pendant le repas des parkinsoniens. M. CLAUDE rappelle les crises de « tachyphémie paroxystique » qu'il a décrites avec M. de Laulerie chez les parkiusouiens, M. Guillain insiste sur le trismus véritable qui est l'origine de l'anarthrie, dans les syudromes parkinsoniens de ce genre. M. SICARD relate que, sur 27 cas de hoquet épidémique qu'il a suivis, aucun n'a donné lieu à des symptômes parkinsoniens.

J. Mouzon.

### LE MÉDECIN ET LA VIE (Sulte)

réceptivité aux suggestions mauvaises, Quand chez lui, par un hasard malheureux, l'instinct sexuel a été éveillé par une fausse initiation, par la suite le réflexe génital risque de ne plus s'éveiller qu'au souvenir, à la remémoration de ce fait lequel s'est imprimé dans les territoires cérébraux pour la vie. . Oue cette impression soit une aberration, et voilà un géniteur perdu et une vie gâchée. Que ceux qui ont la charge de l'hygiène morale de nos villes v pensent un peu plus et ne se résignent pas à la faillite comme leurs collègues de l'hygiène physique. Ou'ils veuillent bien se rappeler, qu'avant la guerre, devant le flot envahissant de pornographie, on avait obligé les libraires tenant ces livres spéciaux à les couvrir d'une chemise afin d'empêcher de les feuilleter et d'en soustraire le frontispice aux curiosités juvéniles. Vu, sans doute, leprix du papier, la dite chemise est devenue une pelure. Or ces mercantis du vice gagnent assez pour qu'on soit en droit de les obliger à recouvrir leurs malpropretés d'une couverture opaque suffisante, cela en attendant qu'une loi de salubrité les oblige à les cacher au plus profond de leurs ténébreuses boutiques. Sait-on, en effet, - et je tiens cepropos de l'aimable éditeur de cette revue auquel il a été tenu par une personne au courant de ce qui se passe au dépôt légal, - que le dépôt de ces livres, égale à peu de chose près celui de l'ensemble

des livres de lettres, de sciences, d'art, et autres? Après cela, peut-être ne serait-il pas mauvais d'être fixé sur la nationalité de ceux qui éditent ces élucubrations morbides et nauséabondes? Sans doute v trouverait-on des étrangers, fort probablement fraîchement naturalisés. N'oublions pas qu'avant la guerre des armes, l'Allemagne avait entrepris, chez nous, avec son amoralité et son mépris de toutes les conventions humaines, une guerre préparatoire d'empoisonnement par l'image et les livres obscènes, les procédés anticonceptionnels et les stupéfiants. Elle tenta d'intoxiquer notre moral comme plus tard elle tentera d'empoisonner nos soldats avec ses gaz asphyxiants. Déjà nous savons qu'elle alimente, à nouveau, le marché des stupéfiants. Veillons donc à ses cartes, à ses livres, car encore une fois la pornographie, elle aussi. asphyxie les aspirations génésiques naturelles. Tout cela est fort bien, me diront certains, mais vous oubliez que Paris recèle justement les vases d'élection où les étrangers ont accoutumé de venir satisfaire leurs fantaisies. J'en suis fort aise! Eh bien, mais, qu'on les supprime, qu'ils soient à quatre pieds ou autrement. Pour lors, ils s'en iront se satisfaire ailleurs, et ne nous en considérerons de ce jour que mieux!

PAUL RABIER.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'ORGANISATION DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE A CUBA

### Par le D' MATHÉ.

Cuba est le premier pays qui ait créé et organisé un Secrétariat de l'Hygiène publique et de l'Assistance (1909).

L'histoire de l'hygiène à Cuba comprend trois époques. De 1898 à 1902, époque de la « Médication symptomatique «, on se borne à résoudre 
les problèmes urgents du moment: il n'y avait 
alors ni lois, ni règlements s'appliquant aux 
divers aspects du problème sanitaire. Le principal 
objectif était la lutte contre la fêvre jaune et 
contre les moustiques. La médecine militaire 
établit la vaccination obligatoire; on prit aussi 
des mesures contre la movre et la tuberculose des 
animaux: mais il n'y avait aucune cohésion entre 
les services, chacun s'occupant d'une maladie 
déterminée et jouissant d'attributions particulièmes

En 1902, les Services sanitaires furent réorganisés. Le Conseil supérieur de santé réunit et unifia les services. Mais on eut le tort de laisser les frais de l'organisation et de l'administration sanitaire à la charge des communes, qui, naturellement, ne votèrent aucun crédit.

Le décret de 1907 réorganisa l'administration générale de l'Hygiène publique, créa les comités communaux et leur ouvrit des crédits payables par l'État.

Ce même décret fixa les attributions de ces comités et définit leurs pouvoirs.

Enfin, en 1909 fut créé le Sacrétariat d'Hygiène publique et d'Assistance. Dès lors, la direction de l'Hygiène a la haute main sur les différentes organisations saultaires, sur les institutions et établissements divers, tels lazuetes, hôpitant d'isolement, laboratoires bactériologiques, vaccins, sérums, etc..

De la direction de l'Assistance relèvent l'inspection et la surveillance des établissements de bienfaisance, hôpitaux, hospices, asiles, enfants abandonnés ou coupables, placement fauillial des enfants soumis à la surveillance de l'Assistance, surveillance des établissements privés.

Le comité étudie les projets d'ordre lygiénique ou sanitaire, les effets des lois ou règlements sanitaires, les modifications à apporter aux règlements d'hygiène et d'assistance et juge au contentieux,

# **SIEROSINA**

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode qui annule totalement ses effets toxiques ;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

Le Secrétariat dispose d'inspecteurs généraux, ce sont des médecins auxquels il confie des missions spéciales.

Les directeurs ont aussi à leur disposition des médecins inspecteurs qui visitent périodiquement les institutions et établissements sous la dépendance du Secrétariet

Les chefs des commissions locales sont chargés, sous leur responsabilité, de l'application des lois règlements et ordomances du Service d'hygiène, des inspections sanitaires à domicile, dans les établissements publics comme chez les particuliers, de l'approbation des plans et projets. pour la construction des édifices, l'écoulement et la causilisation des eaux, les travaux de désinfection et tout ce qui a rapport à l'Hygiène publique dans leur ressort.

Le Secrétariat d'hygiène a tout pouvoir pour organiser la lutte contre les maladies infectieuses ou épidémiques, établir des quarantaines, décider des mesures d'isolement et de désinfection qu'il jugera nécessaires.

Il a été cité, en outre, des services d'hygiène infantile, d'hygiène vétérinaire, de dératisation, des dispensaires et des sanatoria pour la lutte antituberculeuse; parmi ces derniers, il faut citer le préventorium Marii, situé au milieu des bois, à un kilomètre de la mer, et l'hôtital de Avanzados, ins-

tallé avec tous les perfectionnements scientifiques. L'initiative privée ne le cède en rieu à l'initiative officielle.

Par sa situation, Cuba doit toujours être en éveil contre la variole, la fièvre jaune et le paludisme. Son service de quarantaine est très bien organisé et compte deux lazarets, le lazaret Marie et celui de Cavo Duan, à Santiago.

La lutte contre les moustiques et contre les rats donne des résultats appréciables.

En s'efforçant d'obtenir le concours de l'opinion publique et des différents ministères, et sans l'aide financière de l'État, les Guiteras, Mendez Capote, Menocal, Nuñez, Varona, Duque ont fait et font œuvre utile pour leur pays.

La direction de l'Hygiène est secondée dans sa tâche par le laboratoire national, sous la direction de Martinez Dominguez, par la section des recherches et par l'hôpital de maladies infectieuses dépendant directement d'elle et dirigé par le D' Lebredo.

Enfin Mendez Capote, lors de son passage à la direction de l'Hygiène, créa le dispensaire d'hygiène spécial (maladies vénériennes).

Depuis sa fondation (1900), le Secrétariat d'Hygiène publique et d'Assistance public une importante révue en espagnol, en anglais et en français, Sanidad y Beneficencia.



### 

Granules & Catillon a 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouven que 2 à 4 par jour donnent une durése rapide, relèvent vite le cœur affaibit, dissipent ASYSTOLIE, DYSPNEE, OPPRESSION, EDEMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, - innocuité, - ni intolérance ni vasoci striction, - on peut en faire un usage continu.

GRANULES de Catillon

4 0.0001 CRIST. TONIOUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE BOM bemierious

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Briz de l'Academie de Mederine pour "Etrophantus et Etrophantine", Medaille d'Or Expos. untv. 1900. 

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE 114

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114 Autres préparations

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase lctère par rétention

par jour.

Insuffisance rénale Albuminurie En sphérulines dosées à 10 e/gr. sphérulines De 2 à 6 sphérulipes

Néphrites, Urémie De 4 & 16 sphérulines par jour.

dosées d 15 clar Toutes ces préparations ent été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se déligrent que su

Extrait rénal

MONCOUR

Corps thyroide MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance **Fibromes** 

s dosés à 5 ejgr. dosées à 35 e/gr. le i h 6 bonhons par jour.

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine En sphérulines dosées à 20 eta De i h 3 sphérulines

MONCOUR Extrait de Muscle lisse Extrait Muscle strié Moelle osseuse

Myocardine oudre surrénale Thymus, etc., etc. scription médicale

Seul Traitement des MALADIES du FOIE associant les OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE

aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés 2 à 12 PILULES par jour ou 1 à 6 cuillerées à dessert de SOLUTION

### ON et AUTO-INTOXICATION INTESTINALE

Leur Traitement Rationnel d'après les derniers travaux scientifiques LAVEMENT D'EXTRAIT de BILE glycériné et de PANBILINE

Échantillon, Littérature : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPAT

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE ET D'HYGIÈNE TROPICALES

M. Gaxijux rapporte qu'à la Société de médeciue legale und esse membres a fait une communication dans laquelle, se busant sur ce que le paludisme chrouique vicatisent pas chee les impaludés rapatrisé, il proposa pour les pensions denx barèmes : l'un pour le paludisme en activité, l'antre pour les séquelles d'un paludisme en activité, l'antre pour les séquelles d'un paludisme en attende legale, considérant que cette régation du paludisme chronique était en contradiction avec les idées ayant cours dans le monde médical, demande à la Société de avant cours dans le monde médical, demande à la Société de médecine tropicale de faire countaitre son avis surce point.

M. MONIER-VINAED. — L'existence du paludisme cinonique parait être iucontestable. Dans la clientide hospitalière on rencontre assez souvent des sujets atteints autriencement de paludisme frame — et qui, rapatriés depuis longtemps, restent anémiques ets plénomégaliques. Leur température est constanment normale et la recherche de l'hématozoaire resté négative. Il suffit d'une cause éventuelle pour voir réapparaitre un accès franc. La persistance de l'infection palustre chez certains sujets et eucore établie par des cas de paludisme autochtone, comme ce cas observé chez une femme qui n'a jamais quitté Charenton mais douttement est un ancéen paludiéeu.

Si l'infection palustre récente peut guérir quaud est appliquée une thérapeutique complétée par le rapatriement, il n'en est pas moins vrai que la maladie se prolonge souvent sons une forme chronique ou larvée. M. TANON ne croft pas que M. Ricux ait voulu uier les formes chroniques du paludisme, qui sout bien caractérisées et déterminent des lésions quelquelois définitives comme la cirrhose hépatique, la spétononégalle, la sclérose cardiaque. Il semble que M. Rieux s'est placé surtout an point de vue des pensions. Il a voulu écarter les formes dans lesquelles un paludisme non gui mimeroscopiquement u'entraîne aucune diminution de l'activité physique dans lavenir.

M. JEANSELME. — L'existeuce du paludisme chronique ne fait pas de doute. De même qu'un Wassermann négatif ne prouve pas qu'il n'y a pas de syphilis, de même l'absence d'hématozoaire ne prouve pas que le paludisme chronique n'existe pas.

En conséqueuce, la Société de médecine tropicale déclare qu'il existe un paludisme chronique et que, si la constatation de l'hématozoaire de Laveran est un des plus importants éléments de diagnostic, une coustatation négative ne constitue pas une raison suffisante pour écarter le diagnostic du paludisme.

M. PATRNOSTRE présente la photographie d'un monstre formé de deux jumelles jointes par l'abdomen avec union du foie, comme chez Rosa et Doodica. Ce monstre ne véent que trois jours. Le grand intérêt que présente ce cas est d'appartenir à la racenoire, on cela n'avait pas eucore été observé. C'est de Mopti, dans le Soudan français, que M. Patenostre a rapporté cette observation,

français, que M. Patenostre a rapporté cette observation, M. LYAUTEY expose les projets d'une maison coloniale et de dispensaires coloniaux.

RAYMOND NEVEU.





URINAIRES, BILIAIRES et INTESTINALES
Produit créé des 1894 dans les laboratoires
de la Malson ADRIAN et Ci et depuis
imité par les Allemands sous divers noms.

Voir: Formulaire des Nouvesux Remèdes
13 Edition, page 26.

Syé FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ADEXAN et Cl. 9, rue de la Perle, Paris





# Prescrivez



# MORRHUETINE JUNGKEN

Produit Synthétique — sans HUILE — sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans les

de

Lymphatisme
Convalescence d'Opérations
ou de Maladies infectieuses
États dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la boutellie de 600 gr. : 5 tr.

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

### OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

M. BARBIER, Directeur, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois

# ELIXIR EUPNÉIQUE Martin-mazade

IUUUKE DE CAFEINE

### MIERS-SALMIÈRE

(LOT)
SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE
Eau laxative diurétique. — Eau de régime des
CONSTIPÉS et des OBÉSES. — Traitement des
Entéro-Colltes et Appendicites chroniques.
EAU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE
Soison thermale de Mai 3 Octobre.

GUILBERT

TECHNIQUE

DE

RADIOTHÉRAPIE PROFONDE

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 11 novembre 1021.

Rapports du cancer de l'homme et du cancer des végétaux. - Dans un rapport fort instructif sur ce suiet. M. OZENNE montre que la multiplication du cancer, depuis une quarantaine d'années, a incité à en rechercher la cause intime. En pathologie animale, le cancer n'a qu'une similitude apparente avec le cancer humain ; en pathologie végétale, le chauere on cancer des arbres est encore plus différent. Cependant, Erwin Smith, après de nombreuses expériences, espère arriver à démontrer l'origine parasitaire du cancer. Malgré cela, à l'heure actuelle, l'origine parasitaire du cancer de l'homme n'est encore qu'une hypothèse et reste à l'étude.

Très gros fibromyome utérin présenté par M. PERAIRE et enlevé par hystérectomie, par suite du mauvais résultat obtenu pendant deux ans par les rayons X : fièvre, augmentation des douleurs et des hémorragies, dégénérescence gangréneuse. L'auteur insiste sur l'insuccès des rayons dans ce cas et sur leurs dangers.

Deux cas de septicémie puerpérale à streptocoques traités par le sérum antistreptococcique de Vinaver. -M. DUPONT administra dans les deux cas le sérum par voie intraveineuse, dilué dans de l'ean physiologique, Dans nn cas, le résultat fut remarquable, la température tomba complètement après la troisième in ection. La seconde malade ne tira au contraire ancun bénéfice dn traitement.

Le mythe du forage de la prostate, - M. CATHELIN. à propos de plusicurs observations, dont une lui est personnelle, de malades opérés de prostatectomies, après échec du forage à séances multiples, insiste sur ee fait que chez tons ces malades, le lobe médian très développé existait toujours et ne montrair ancune trace d'un traitement endoscopique antérieur quelconque.

Trois eas de guérison de fractures du coi fémorai chez des octogénaires. - M. BARBARIN apporte trois cas de guérison fonctionnelle chez des malades de quatrevingt-deux, quatre-vingt-quatre, quatre-vingt-huit aus. Traitement : appareil plâtré en abduction (appareil de Withman) pendant quatre à huit semaines. Marche, massage, mobilisation ensuite.

A propos de l'opothérapie. - M. Spire fait quelques réserves au sujet de l'emplo de l'extrait d'hypophyse en obstétrique. Ce médicament peut provoquer des ruptures utérines (53 cas publiés de 1913 à 1921) ou causer la contracture utérine et la mort du fœtus. Les Sociétés de gynécologie et d'obstétrique de Bordeaux ct de Paris ont émis le vœu que l'extrait d'hypophyse puissent être délivré aux sages-femmes sans ordonnance médicale. H. DUCLAUX.

### REVUE DES THÈSES

Le citrosalicylate de pipérazine : étude pharmacodynamique, physiologique et clinique, par PELIS-SIER (Thèse de Lyon, 1921).

Le citrosalicylate de pipérazine est un composé nonvean, défini, stable, soluble à 17º dans l'ean, à raison de 3st,75 p. 100. D'après ce que l'on sait de la théorie de l'uricémie, chacun de ses constituants est apte à jouer un rôle dans le traitement de cette diathèse, L'expérimentation pharmacodynamique montre que le citrosalicylatde pipérazine (urazine) anguiente l'excrétion d'acide

### Prescrivez

# D'ENGHIEN

### Souveraines dans le TRAITEMENT A DOMICILE

DES

Rhumes, Laryngites, Bronchites, Affections rhumatismales, Dermatoses, Oxyurose.

S'expédient en 1/2 et bouteilles entières

ANÉMIE- CHLOROSE-CACHEXIE PALUDÉENNE FER ET ARSENIC Caco de magnésie INJECTION INDOLORE

Chaque ampoule contient une Injection par jour.

Glycéro de soude Sulf, de strychnine ·/2 mill Fer colloidal Sérum physiologique 1c.c Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE. 5. rue Ballu . PARIS

CROISSANCE DENTITION DIABETE par jour Enfants 2 cuillerées à café Adultes : 3 cuillerées à café LAROBATOIRES 5. rue Balle CHEVRETIN & LEMATTE - Paris

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

EGGOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose MOYENNE: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

{-\_\_\_\_\_



22 Avenue de l'Opéra, Paris

**ET TOUTES PHARMACIES** 

LAIT INNOXA a la Lanoline

Remplace le Javon pour la toilette des epidermes délicats Eclaircit le teint

Cold Cream INNOXA Sans Glycerine

Adoucit Merveilleusement l'epiderne calme toute irritation Fixe la Poudre de Riz

Poudre Innoxa t'Amidon deRiz

Extrêmement adherente. Ne desseche pas l'epiderme N'irrite alamais?

# SUPPOSITOIRE PÉPET

Danstonsies casoù vous ordonniez l'Uno tropine, prescrivez l

Uroformine
Urotropine Française Gobey
Antisoptique Interne Parfait
Comprimés doudes à 0 gr. 50 (a 8 6 par jour),

Echantillons gratuits : 1 levard Saint-Mortin

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX. Savon doux ou pur, S. surgras au Bourro de cacao, S. Panama, S. Naphtols soutré, S. Sublimé, S. Résorcine S. Salleylé, S. à l'Ichitlyoi, S. Sufuroux, S. à l'hulle de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

### REVUE DES THÈSES (Suite)

urique chez l'animal rendu artificiellement uricémique.

Les résultats cliniques sont du même ordre: ches les malades où le citrosalicylate de pipéraziue a été expérimenté, Pélissier a trouvé les résultats suivants: amelioration de l'état général; dans le sang, diminution ou même dispartition de l'acide mique; dans l'arine, an début de l'administration du médicament, décharge d'arrée et d'acide arique, puis daininution notable.

Le citrosalicylate de pipérazine a tonjours été bien toltér jisqu'à la dose de 1º a., op ar jour, rip à pendant huit jours. Pélissier n'a observé aucun trouble digestif aucun accident rinniare, même chez les népritéques La forme en comprimés on granniés ini a paru la meilleure, les granniés ofirant l'avantage de faire absorber, en même temps que le médicament lui-même, me assez orande cuantité de liouide.

Sur un nouvel anesthésique local insoluble : le paraforme, par P. CHAMPALBERT (Thèse de Lyon,

Le paraforme est l'éther butylique normal de l'acide para-amino-beuzoique; il est pratiquement insoinble daus l'eau et beancomp plus soible daus les dissolvants des lipoïdes. Sa toxicité peut être regardée comme nulle; en particulier, il ne provoque pas la formation de méthémoglobine. Il exerce me action auesthésante marquée, supérieure à celle des autres corps qui appartienneut aux mêmes groupes chimiques ou pharmacodynamiques.

De 14 observations, Champalbert conciut que le paraforme mérite d'être employé comme auesthésique sans danger, à action durable et très localisée. C'est surtout en rhino-laryngologie que le paraforme a été employé. Le mélange suivant :

Paraforme . . . . . 20 grammes.

Lactose . . . . . 80 --

a douid des résultats très satisfaisauts. L'auestikésie aiusi obtenne est extrêmement rapide, qu'on l'emploie sur la muqueuse nasale, sur la muqueuse pharyngée, amygdalienne on laryngée. Il a été employé en outre en pathologie gastrique pour combattre les douleurs des ulcérations.

Contribution à l'étude des placentomes bénins par Edmond Poige (Thèse de Monipellier, 1921).

Conséquence plus fréquente de l'avortement que des acconclements à terme, le placentome bénin pen n'être qu'une découverte opératoire, quand out défaut les signes classiques: clanleurs, hemorragies, atteinte de l'état général, col eutr'onvert. Constituté par des villostics choridaes bine vivautes, le synctism pent subir une transformation maligne, d'où l'indication opératoire des que le diagnostic en est porté.

### REVUE DES REVUES

Méthode d'exécution de l'épreuve de Rinne (Prof. A. STÉFANINI, Archivio italiano di otologia, vol. XXXI., 1920, p. 388).

l'our avoir une source source de même intensité, l'auteur propose d'appuyer d'une part le pied du diapasou sur la mastoïde et d'autre part sur le tragus comprimé contre le méat. L'auteur estime que la différence chez les sujets normanz entre l'audition aérienne pure et l'audition par le tragus est négligeable.

J. TARNEAUD.

Une nouvelle formule pour l'épreuve de Rinne (Prof. G. Gradenico, Archivio italiane di otologia, vol. XXXI, 1920, p. 393).

I.'audition aérienne pure égale l'audition tragale, pratiquée par Stefanini, senlement chez les sujets normaux.

naux.

Il en est autrement pour l'oreille malade.

Normalement, le traguset la région prétragienne ont
un ponvoir de transmission de beaucoup supérieur à celui

de la mastoïde.

Dans les couditions pathologiques, lors des altérations de l'appareil de transmission, le pouvoir de conduction sonore du tragus et des parois cartilagineuses du conduit auditif est plus grand que la conduction aérienne.

L'auteur préconise trois épreuves pour la formule de Riune : mastoïde (m), tragus (tr), aérieune (a).

1º Oreille normale: m + a ++ tr ++.

2º Altérations légères de la transmission: m+.a++.tr++++.

3º Altérations graves de la transmission :  $m + + + \cdot a + \cdot tr + + \cdot$ 

De cette façon,on peut déceler les plus légères altérations de l'appareil de transmission.

J. TARNEAUD.

Les hypnotiques dérives de la malonylurée (PIETRI,
Bulletin médical 27 et 30 avril 1921).

«Intéressante et claire étude sur les hypnotiques et calmants s'aite par le D' Piétt, médeen de l'asile d'aliénés de Nice. L'auteur distingue les hypnotiques exvais en trois classes. L'hypnotique synthétique le plus aucieu est le chloral [lá-big, 1832], qui donna lieu nimême à quelques détrés comme le dormiol et l'hypnal, Mais ce groupe d'hypnotiques a des effets surajoutés plus ou moins fâcheux.

Uu autre groupe est caractérisé par la fonction, non plus aldéhydique, mais acétonique. On y trouve le chlorétone et l'hypnone.

La série alcoolique comprend, elle, l'isopral, ou bien cucore le sulfonal, le trional, le tétronal,

Mais il est un groupe plus récent et plus complexe, constitué par la chaîne feruncé de la malonylurie, et dont les principaux représeutauts sont le véronal, l'adaline, le luminal, le proponal et le dial. C'est le dial qui, cliniquement, parait être l'hypnotique idocal. Mais la chimie synthétique a trouvé mienx cueore, en domant naissance à une substance plus sédative, dont les propriétés analgésiques s'affirment avec uu égal succès, aussi bien daus les psychoses avec agitation que dans les insonnies diverses relevant de la douleur.

Ce nouveau dérivé de la malouylurée, c'est le didial ou diallylmalouylurate d'éthylmorphine. Et M. Piletti cité des observations qui sont eu faveur de ce didial dont voici la double indication : apport du sommell par le dérivé uréque, disparition de l'angoisse par le composant éthylmorphinique.

# NOURRISSON

Revue d'Hygiène et de Pathologie de la Première Enfance

DIRECTEUR : A.-B. MARFAN. Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

E. APERT Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades. AVIRAGNET Médecin de l'hévétal des Enfa

BOULLOCHE

GUINON Médecia de l'hôpital Bretonneun

RÉDACTEURS JEAN HALLÉ Médecin de l'hôpital Neckor. HENRI LEMAIRE eciu des bôpitaux de Paris.

PIERRE LEREBOULLET Professeur agrégé à la Faculté de médecine. LESAGE

Médecin de l'hôpital Héroid.

Médecin des hopilaux de Paris JULES RENAULT Médeein de l'hôpital Saint-Louis, RIBADEAU-DUMAS

Médecia des hópitaux de l B. WEILL-HALLÉ Médecin des hópitaux de l'aris.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : E. APERT, SECRÉTAIRE ADJOINT : HENRI LEMAIRE

NEUVIÈME ANNÉE ABONNEMENTS: France, 20 fr.; Étranger, 24 fr.

Le Numéro, paraissant tous les 2 mois : 4 fr. 50 M Numéro spécimen sur demande contre 1 franc en timbres-poste.

#### MÉMCIRES ORIGINAUX DE 1921 BALARD (Paul). - I,a tension artérielle et l'oscillométrie chez le nou-

venissé.
BANU (G.). — La myopathie meisitique.
BLEGHMANN (Germain). — Méningite cérèbro-spinale à pucumocoque
avec pyocéphalie externe, posicions de l'espace sous-arachnoldien
et injections de sérima à travers la grande foutuselle.
BLEGHSANN C HALLEZ. — A propos d'un cas d'érythrodermic CHATIN (P.). - Les visiteuses de l'enfance. Fondation franco-amé-

ricaiue pour l'enfance de Lyon.

COZZOLINO, MA RFAN. — A propos de la classification des affections des voles digestives dans la première enfance. L'ettre du Professeur

Cozzolino, Répouse de M. Marpan. DUBOST (Mme) et FRANCOIS. — Le centre d'élevage de Mainville-

Drawell, ...l., — Custribution à l'étude des anémies avec spécuo-les de la faction de la companie de la compan threpsic et l'athrepsic.

MARFAN (A.-B.). — Les états de déautrition dans la première enfance.

Description de l'hypothrensie et de l'athrensie

MARFAN (A.-B.). — Les états de dénutrition dans la première enfance Diagnostie et truitement de l'hypothrepsie et de l'athrepsie. MARFAN (A.-B.). — Les états de démutrition dans la première enfance. Etats morbides ordinairement associés à l'hypothrepsie et à l'athrepsie,

MARFAN (A.-B.). - Les étas de dénutrition dans la première enfance. Physiologic pathologique et pathogénie de l'hypothrepsi eet de l'athrep-

MARFAN (A.-B.). et DORLENCOURT (H.). — Recherches sur les réductures des selles du nourrisson à l'état normal et à l'état patholo-gique. Application à l'étude des modifications des pigments bibliaires us la dyspepsie du lait de vache. MENSI (H.). - L'assistance aux cufauts illégitimes.

PEHU (M.) et PINEL (X.). - La maladie pylorique du nourrisson.

ROHMER (Paul). — La dilatation de l'estomac dans la sténose hyper-trophique du pylore du nourrisson.
ROHMER et VONDERWEIDT. — Le traitement combiné des manifestations spasmophiles par le chlorure de calcium et l'huile de foic de sphorée.

SLOBOZIANO. — Etude sur quelques lésions des muscles striés dans la -TADASHI-SUZUKI. - L'angmentation du volume du foie dans le béribéri des nourrissous. WORINGER. — Un cus de diarrhée graisseuse du nourrissou.

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

### LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

LA RECALCIFICATION ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE

PRATIQUE

QUE PAR LA

PULMONAIRE - OSSEUSE TUBERCULOSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION . CARIE DENTAIRE

DYSPERSIÉS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES CARIE DENTAIRE . DIABÈTE



CROISSANCE . RACHTISME

TRICALCINE PURE BURGS, GRANULTS, BY CACKETY TRICALCINE CHOCOLATEE TRICALCINE

### NOUVELLES

Appel de l'Association professionnelle des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux civils de France. - Afiu de donner plus de force et d'homogénéité à ses efforts, en vue de la répression des abus hospitaliers et conformément aux désirs exprimés par le deuxième Congrès, à Strasbourg, l'Association fait-appel à ses collègues afin qu'ils lui envoient, en cette fin d'année, des renseignements précis sur les points principaux qui intéressent tous ses membres. Cette multiple documentation est indispensable ; elle permettra de publicr un travail d'ensemble, et servira beaucoup à MM. les administrateurs dont la bonne volonté a besoin d'être éclairée et appuyée par des considérations de décisions prises dans divers centres hospitaliers.

Voici, à titre d'exemple, les renseignements désirés : Situation des indemnités pour le service des indigents.

Rémunération des médecins et chirurgiens pour soins aux accidents du travail, et pour petits payants et pensionnaires.

Administrations comprenant 'dans leur sein un médecin ou un chirurgien des hôpitaux.

Situation de certains services dont les chefs sont surchargés (régions dévastées, par exemple), par les accidents du travail qui accaparent tout leur temps sans

Etat technique : laboratoires, radiologies, etc.

Le secrétaire est M. de Dr Rocher, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux.

Inspection départementaie des services d'hygiène du Gers. - Un concours pour l'emploi d'inspecteur départemental des services d'hygiène et de la santé publique du Gers aura lien à Paris.

Les candidats scront avisés par les soins du préfet du Gers, quinze jours an moins avant la date du concours, s'ils sont on non admis à concourir.

Le candidat désigné en première ligne par le jury sera nommé au traitement de début de 14 000 fr. par au (ponvant s'élever jusqu'à 16 000 fr., par échelons de 1 000 fr. après trois ans d'ancienneté dans chaque classe). Les frais de déplacement de l'inspecteur départemental seront rembonrsés sur états justificatifs jusqu'à concurrence de 4 000 fr.; et il lui sera alloné, en outre, une indemnité de bareau qui ne pourra être supérieure à 600 francs.

. L'inspecteur départemental appartenant au cadre actif participera aux obligations et aux avantages de la caisse de retraites du département du Gers. Sa retraite pourra être liquidée à partir de cinquante ans d'âge et de vingteing ans de services.

Service de santé de la marine. - L'arrêté suivant, portant réorganisation de la direction du Service de

santé de la marine, vient de paraître à l'Officiel. La direction centrale du Service de santé est confiée à

un médecin général de la marine. Un médecia de 170 classe remplit les fonctions de secrétaire de la direction centrale

La direction centrale comprend

70 Un bureau administratif qui a dans ses attributions : l'administration du personnel, du matérie et des crédits et est dirigé par un chef de bureau de l'administration centrale, adjoint au directeur central pour tout ce qui se rapporte à la partie administrative susvisée, 2º Un service technique à qui reviennent l'examen et la préparation de toutes les questions techniques intéressant les officiers du Corps de santé, le personnel infirmier, le matériel médico-chirargical des bâtiments et des hôpitaux l'approvisionnement des magasins, les navires-hôpitaux, le service médical des arsenaux, l'aptitude physique an service de la flotte, la mobilisation du Service de santé (personnel et matériel), etc.

Ce service technique est dirigé par un officier supérieur du Corps de santé de la marine en qualité d'adjoint an directeur contral.

3º L'inspection des services d'hygiène et d'épidémiologie qui est chargée de l'étude de toutes les questions relatives à l'hygiène et à l'épidémiologie dans la marine et de la surveillance technique de lenr exécution.

Un médecin général on un officier supérieur du Corps de santé seconde, à titre d'adjoint, le directeur central pour cette partie du service.

4º Le laboratoire central de chimie analytique organisé dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté précité du 13 septembre 1910 (Journ. off., 3 novembre). Sont désignés pour remplir les fonctions ci-après, les officiers dont les nous suivent :

Président de la commission de réforme du port de Lorient : M. le médecin en chef de 2º classe Normand. Président de la 2º commission spéciale de réforme de Lorient, chargé, d'examiner les demandes en révision des décisions des commissions permanentes de réforme ; M. le médecin en chef de 2º classe Renault,

M. le médecin principal Cazamian est désigné ponr continuer ses services à la direction centrale du Service de santé

Institut de psychologie. -- L'Institut de psychologie a organisé les cours suivants :

Psychologie générale. - M. Delacroix : L'hypothèse de la subconscience. Les mardis, à 17 heures. Sorbonne, amphithéâtre Michelet.

Psychologie pathologique et expérimentale. - M. Dumas: Les directions générales de la psychologie. Les vendredis, à 17 heures, Sorbonne, amphithéâtre Descartes. - Conférences et exercices pratiques. Les dimanches, à 10 heures, asile clinique, 1, rue Cabanis.

Psychologie expérimentale et comparée. - M. Janet ; L'évolution psychologique de quelques conduites religieuses. Les fundis et jeudis, à 13 h. 45, Collège de France,

Psychologie physiologique. - M. Piéron: La vision. Les mercredis, à 15 heures, Sorboune, amphithéâtre de physiologie. - Travaux pratiques (perceptions, motricité, émotions, efficience mentale). Les vendredis, à 9 lt. 30, Sorbonue, salle S.

Psychologie zoologique. - M. Raband : Etude de l'instinet. Recherches récentes sur les tropismes. Les vendredis, à r3 h. 45, Sorbonne, amphithéâtre de physiologie.

Section de dagogie. - M. Wallon : Psychologie appliquée à l'éducation. Sécrétions internes. Système nerveux. Etapes de la croissance. Perception et connaissance chez l'enfant. Sa présentation des choses, Les jeudis, à 16 heures, Sorbonne, amphithéâtre Michelet.

M. Simon: Pédagogie expérimentale, La pédagogie traditionnelle et la pédagogie expérimentale. Etapes. théorie et technique de quelques enseignements. Les

# STRYCHNAL LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cel fi

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS P. LONGUET SO, FOO dee Lo





Comprenent 1 Table pliante avec cuvelle sous le siège et porte-cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation complet

 Labe à instruments avec 2 glaces 6 50-50
 Table à instruments avec 2 glaces 6 50-50
 Winine à instruments de 42-62-28 totate yitrée avec 2 tablettes glaces
 Jahouret à élévation pour opérateur 1 Cuvete cristal montée sur tige

PRIX de cette installation 980 f Ch LOREAU, 31 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

ANDOUARD - PASTUREAU

### Nouveaux Éléments de Pharmacie de ANDOUARD

8º édition, par PASTUREAU, professeur à la Faculté de pharmacie de Napov. 1921-1922. 3 vol. in-8.

UROTROPINE LYSIDINE ACIDE THYMINIOUS DIATHESE URIOUE Lithirature et Echapillans . LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram, PARIS

### PARAFFINOLÉOL HAME

NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes :

Indications :

Colites, Entérocolites, Appendicites 3º Créme au caca ittérature & échantillons : Pharmacie HAMEL. LE MANS

1º Aromatisė.

2º Sans arome.

NEURASTHÉNIE SPERMATORRHÉE

ns à l'Academie des Sciences (Stance du 15 Février fi et à la Société de Biologie (Stance du 17 Février fi

Littérature et Echantillons : Laboratoire d'Endocrinologie, 2, Piece du Théâtre-Français, Parie. r°; A CÉDARD, Pharm. de t° al., ancien Interne des Hôp. de Peris

### NOUVELLES (Suite)

jeudis, à 16 heures, Sorbonne, amphithéâtre Michelet. Section de psychologie appliquée. - (Applicatious au

travail et à l'industrie. Sélection et orientation professionnelles.) M. Pièron : Conférences techniques et direction de travaux d'élèves. La mesure en psychologie (Psychométrie et psychographie. Les méthodes de tests. Le calcul des corrélations, etc.) Les mercredis, à 17 h., Sorbonne, salle S.

École d'application du service de santé des troupes coloniales. - L'École d'application de Marseille reprendra ses cours le 1er janvier 1922. Sont nommés : directeur : M. Thiroux, médecin principal de 1re classe; professeurs: MM. Renault, médecin principal de 2º classe, médecine opératoire ; Jacquier, médecin principal de 2º classe, elinique externe ; Lebœuf, médecin-major de 1º0 classe, clinique interne ; Kérandel, médecin-major de 1re classes bactériologie et épidémiologie; Peyrot, médecin-major de Ire classe, médecine légale et administration ; Bonvalot, pharmacien-major de 1re classe, chimie et pharmacie

Hygiène de l'enfance. - A la dernière séance de la Société d'hygiène de l'enfance, le Dr Foycau de Courmelles a fait une intéressante communication sur l'orientation professionnelle de la jeunesse, et le Dr Mercier a exposé la création et l'organisation des camps de vacances et spécialement du camp de Deanville. La Société a adressé ses remerciements au ministère de l'Hygiène pour avoir confié à son secrétaire général la direction du camp de Deauville.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — 7 Décombre. - Jeager (Edmond), Etude pharmacodynamique de l'adréualone. - Pradal (Louis), Traitement des dermatoses par les eaux sulfureuses. - Houssiaux (Pierre). Contribution à l'étude des ostéomyélites costales. - Dupont (Charles), Une statistique sur les associations de la tuberculose et du cancer,

8 Décembre. - Leloug (H.), Contribution à l'étude de la transfusion du sang. - Chabaud (A.), A propos du diagnostic de la méningite tuberculeuse - Descaves (Jean), La donleur locale à la pression dans la tuberculose. - Valette (Philippe), Sur le traitement d'un cas de syphilis tertigire. - Piévet (Alfred), Contribution à l'étude de l'emphysème. - Paradis (Maurice), Contribution à l'étude des grossesses péritouéales. - Cornudet (Bernard), Diagnostic radiologique et traitement chirurgical des sténoses uleérenses.

### MEMENTO CHRONOLOGIOUE

17 DRCEMBRE. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 10 h. 45. M. le Pr GILBERT : Leçon clinique.

17 DECEMBRE. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, 10 heures, M. le Pr ACHARD ; Leçon clinique 17 DÉCEMBRE. - Paris. Faculté de médecine, 17 heures. Cours de physiothérapie de M. le Pr CARNOT.

**Broméine** montagu

M. le Dr REGAUD : Indications dons le traitement des cancers par la radiothérapie.

17 DÉCEMBRE. — Paris. Faculté de médecine, 16 heures. M. le Pr BEZANÇON: Microbes de la terre et des

infectious gaugreneuses. 17 Décembre. - Paris. Faculté de médecine. Dernier délai d'inscription pour le concours de clinicat pro-

17 Décembre. - Paris. Diner des médecins de Touonse à Paris.

18 Dècembre. - Paris. Asile Sainte-Anne, 10 h. 30. M. le Dr Laignel-Lavastine : Sympathique et psy-

choses périodiques. 18 DÉCEMBRE. — Paris. Hôpital Saint-Antoine, 10 heures. M. le Dr BÉCLÈRE; Technique de la radiothé-

rapie des myômes, 19 DÉCEMBRE. - Rouen. Clôture du registre d'inscrip-

tion pour le concours de l'internat des hôpitaux de Ronen. 19 Dècembre. — Paris. Hôpital Laënnec, 11 heures. M. le Dr AMBUILLE : Climats et sanatoria.

19 DÉCEMBRE. — Paris. Cercle militaire, 21 heures. Union, fédérative des mèdecins de réserve. Conférence de M. le Dr Paul,: La médecine légale aux armées.

19 DRCHMBRE. — Paris. Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le coucours de pharmacien des hôpitaux de Paris.

20 DÉCEMBRE, - Paris. Cercle militaire. Assemblée énérale de l'Union fédérative des mèdecius de réserve et de territoriale.

20 DÉCEMBRE. - Paris, Faculté de médecine, 16 heures M. le P. Bezancon : Les bacilles acido-résistants. La tuberculose expérimentale.

22 DÉCEMBRE. — Paris. Faculté de médecine, 16 h. M. le Pr BEZANÇON : Recherche du bacille de Koch dans les exandats et les crachats.

22 DÉCHMBRE. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngo-logique de l'hôpital Lariboisière, 10 h. M. le Pr SÉBILEAU : Suppurations de l'oreille moyenne et leurs complications.

22 DECEMBRE. — Saint-Germain-en-Laye. Ouverture du concours pour l'internat de l'hôpital de Saint-Germaincu-Laye, à 9 heures, à l'hôpital.

23 DÉCEMBRE. - Paris. Hôpital des Enfauts-Malades, 10 h. 30. M. le De Lerresouller : Leçon elinique.

23 DÉCEMBRE. — Paris. l'aculté de médeciue, 17 heures. Cours de physiothérapie de M. le Pr CARNOT. M. le Dr LEDOUX-LEBARD : Indications radiothérapiques en dehors des néoplasmes.

24 DÉCEMBRE.—Paris. Paculté de médecine, 17 heures. Cours de physiothérapie de M. le 1º CARNOT. M. le D' L'EDOUX-L'EBARD: ludications radiothérapiques en dehors des néoplasmes,

24 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 10 h. 45. M. le Pr GILBERT : Leçon clinique. 24 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, 10 heures. M. le Pr ACHARD : Lecon clinique.

24 DRCHMBRE. - Paris, Paculté de médecine, 16 h. M. le Pr Bezancon : Poisous tuberculeux et thérepeutique bactériologique de la tuberculose,

26 DÉCEMBRIS. - Paris. Préfecture de la Seine. Ouverture du registre d'inscription pour le concours d'internat des asiles d'aliénés de la Seine.

26 DÈCEMBRE. — Paris. Paculté de médecine, Concours du clinicat de propédentique, à 9 heures.

20 DÉCEMBRE. - Rouen, Ouverture du concours de l'internat des hôpitaux de Rouen

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0,05) GOUTTES (Xg=0,01) PILULES (0,01) AMPOULES (0.02)

TOUX nerveu

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

## Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MANTAGU, 49. Bool, de Port-Royal, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

DÉCEMBRE. — Reims. Clôture du registre d'inscripnon pour le concours de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de Reims.

31 DÉCEMBRE. — Paris. Prix de la Société des chirurgiens de Paris (44, ruede Rennes).

5 JANVIER. — Nantes. Clôture du registre d'inscrip-

tion pour le concours de suppléant des chaires de pathologie et de chiique chirurgicales à l'Ecole de médecine de Nantes.

6 JANVIER. — Paris. Société végétarienne, mairie du

6 Janvier. — Paris. Société végétarienne, mairie du VI arrondissement, 20 h. 30. M. le D' Lebrain: La lutte économique contre l'alcoolisme par l'utilisation hygiénique des végétaux.

6 JANVIER. — Paris. l'aculté de médeciue: ouverture du registre d'inscription pour les iuscriptions du deuxième trimestre. 6 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine. Cours de physiothérapie de M. le P<sup>†</sup> CARNOT, 17 heures. M. le D' DUREY: Technique de massage et de mobilisatiou.

7 JANVIER. — Paris. Préfecture de la Seine. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'internat des asiles d'aliéués de la Seine.

7 JANVIER. — Paris. Faculté de médeciue. Cours de physiothérapie de M. le P. Carnor, 17 lieures. M. le D. DUCROQUET: Technique des gymnastiques éducative et médicale.

9 JANVIER. — Rouen. Concours pour la nomination à deux places de miedecin-adjoint des hôpitaux de Dieppe.
9 JANVIER. — Paris. Pharmacie centrale des hôpitaux, 14 heures, Ouverture du concours pour une place de pharmacien des hôpitaux de Paris.

### CHRONIQUE DES LIVRES

Préparat on des médicaments organiques, par FOURNEAU, nuembre de l'Académie de médecine, 1921, 1 vol. in-8 de 300 pages : 25 fr. (J.-B. Baillière et fils,

r vol. in-8 de 300 pages : 25 fr. (J.-B. Baillière et fils, éd., Paris).

M. Fourneau, chef du service de chimie thérapeutique

at. Pouneau, cnei ul service de cinime Interapeutique à l'Institut Pasteur, a réuni dans un volume plusieurs conférences faites sur une série de médicaments organiques.

Dans une première partie, il étudie, au point de vue de leur préparation industrielle, le gaîacol, l'antipyrine, les hypnotiques, les auesthésiques locaux, l'adréualine, les phosphatides, etc.; il le fait avec une grande méthode et une grande précision.

Dans une descrième partie, il donne des indications de travaux pratiques sur la préparation de ces différents corps en utilisant l'expérience de ces travaux pratiques qu'il a acquise au cours d'un enseignement de cet ordre fait à Madrid en 1917.

Ce livre, étant donnée la compétence blen counue de l'auteur, rendra de grands services. Il contribuer à mettre en honneur les recherches de chiuie thérapeutique qui avaieut été beaucoup trop négligées dans nofte pays. Comme le dit M. Roux dans ap-réface, « M. Pourneau est, on le sait, un apôtre convaineu de la uécessité qu'il y a pour la France, à être indépendante de l'étranger pour les médicaments importés. Il pease, en outre, que les recherches de chimie thérapeutique sont justement celles qui pourraient le mieux se développer chez nous. Il est à désirer qu'un enseignement de cette nature

soit créé daus nos Facultés de pharmacie et dans nos Ecoles techniques de chimie. M. Fourneau serait plus apte que quiconque à le faire et à créer une pépinière de technicieus indispensables au développement de nos industries thérapeutiques.

PAUL CARNOT.

Diagnostic traitement et expertise des séquelles ooulo-orbitaires, par le Dr P. TERRIEN, professeur agrégé à la Faculté de médeciue de Paris. 1921, un vol. in-8 (J-B Baillière et Fils, à Paris)

Dans un volume de moins de 300 pages, mais plein de faits et d'observations cliuiques, M. Terrien a su faire une revue complète de toutes les suites de blessures on maladies de guerre et des accidents intéressant l'appareil de la vision, ses ceutres uerveux et ses annexes.

L'auteur ajoint à l'étude de chaque cas le traitement, fruit de tout sou savoir et de l'expérieuce que lui a coniférée peudant la guerre la direction du centre ophtalmologique de la og récion.

legique de la 9º région.

La dernière partie de ce livre constitue un yéritabl mauuel du médecin expert, avec un barème détaillé et raisouné, qui est un guide à la fois sûr et indispensable

an praticien comme au spécialiste.

P.-M. DE TR.



### MENTON

"L'HERMITAGE"

MAISON DE CURE CLIMATIQUE

DE GALLOT — COUBARD

Convalescences, Tube digestif,

Etals asthéniques,

Maladies de la Nutrition

Cures d'air et de soleil, Hydrothérapie, Régime



# Phosphopinal-Juin

est au phosphore ce que le cacodylate est à l'arsenic. ELIXIR — CAPSULES — GOUTTES LABORATORE: 3, Qual-aux-Flours, Pariis,

M. PERRIN et RICHARD

### ES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 4 fr. 50

### LIBRES PROPOS

### SUR L'ASSURANCE-MALADIE

Elle fut imposante, cette assemblée générale des 9, 10 et 1x décembre 1921 à laquelle participérent, venus de tous les coins de la province, ainsi que de l'Alsace-Lorraine et même de l'Algére, des représentants de syndicats médicaux unés entre eux pour la défense légitime de leurs intépète moraux et matériels, encore une fois menacés. Quinze mille syndiqués avaient envoyé leurs délégués. Ce nombre impressionne déjà par lui-même mais si l'on considère l'importance de la cause qui fit prêter sement à ces nouveaux Horaces, on se persuade aisément que ces quinze mille lutteurs sont les champions de tous les médecins praticiens de l'rance.

Il s'agit — n'est-ce pas? — de ces assurances sociales, qui sont des œuvres magnifiques de prévoyance humaine, mais doit l'application saine et juste réclame la collaboration raisonnable et loyale de toutes les parties contractantes. Or, les praticiens de France ont la claire vision que le projet actuel de loi d'assurance contre la ualadie conporte, en ce qui vise et les médecins eux-mêmes et les soins médicaux à donner aux assurés, des inneedimenta graves.



En quoi consiste, en somme et schématiquement, le projet présenté par M. le Ministre du Travail? Il consiste, tout simplement, à rendre applicable à toute la France le système d'assurancemaladie tel qu'il fonctionne en Aisace-Lorraine. Dans ce système, les syndicats médicaux recoi-

vent une somme globale, qu'ils sont chargés de répatrie ente les médecins, au prorata des consultatious et visites et y compris les soins de petite chirurgie ainsi que les interveutions spéciales de médecine. Il 3 egit donc d'un système forfaitaire, tendant par lui-même, en principe et en fait, à la dépréciation de l'acte médical. Nos confrères d'Alsace-Lorraine, habitués à ce système, s'en montrent satisfaits et demandent qu'ou le leur conserve. Ils ne s'opposent pas, d'ailleurs, à des améliorations qui seront possibles dans l'avenir. En attendant, ils se contentent d'une somme à peu près infime pour chaque visite — de 3 ou 4 francs, je crois — cela parce qu'ils arrivent

quand même à percevoir, annuellement, une indemnité globale qui les satisfait.

Il convient de respecter profondément les habitudes de nos confrères d'Alsace-Lorraine. Mais il est permis de constater, surtout après la sérieuse enquête faite en Grande-Bretagne par M. Fernand Decours, vice-président de l'Union des syndicats) que le même système de médecine au rabais, tel qu'il fonctionne en Angleterre, en Ecosse et dans le pays de Galles, ne présente rien d'enviable, si l'on voit les choses du point de vue latin et élevé de l'exercice normal de la profession médicale. La grosse majorité des praticiens francais ont mille raisons de se méfier, en matière d'assurance-maladie, des articles d'importation, Le danger qui menace la profession apparaît d'autant plus grand que d'ores et déjà il est question d'étendre les limites du minimum de salaire donnant droit à l'assurance. Ne voilà-t-il pas qu'il serait dans les intentions de la Coufédération des travailleurs intellectuels de demander pour eux le droit à l'assurance jusqu'à un traitement annuel de 20 000 francs! A ce chiffre, presque toute la France y passera.

Aussi les médecins doivent-ils exiger leur collaboration à tout ce qui se prépare en matière d'assurance contre la maladie. Ils ont le devoir de soutenir la dignité professionnelle, tout en défendant les véritables intérêts des assurés. Ils doivent rejeter le système du forfait tout en le laissant là où ce système fonctionne en vertu d'un régime antérieur. Ils doivent réclamer pour eux l'indemnité à la visite, en se basant sur ce qu'ils ont obteuu quant aux soins à donner aux réformés de guerre, et en intéressant l'assuré lui-même à la répression des abus au moyen d'un ticket régulateur qui serait à la charge de l'assuré et qui pourrait représenter la moitié de la somme à verser au médecin. Les modalités d'indemnisation et d'application varieraient suivant les régions de la France. Il y aurait, au surplus, un système nécessaire de contrôle.

Quoi de plus raisonnable que ces revendications pour lesquelles vont lutter, une fois encore, les médecins français fortement unis? Et en vertu de quel principe, au nom de quel droit public, les médecins seraient-ils sacrifiés en holocaustes pour le pire d'un nouvel état social?

CORNET.

MÉDICATION RADIO-ACTIVE

# MESOTHORIUM BUISSON



FONT=ROMEU, Pyrénées-Orientales, 1800 m. d'altitude.

\*\*PATIMAGE, SKI, SKIJORING, BOBALEIGH, LUGE, TRAINEAU, etc.

\*\*Renseignements : N. D. Directeur du Grand-Hole, Pers-Romen (Pyr-O.). Annene de la C'ed Milli (1), beul, der Capacines, Parir



### ISOL TOILET POWDER

LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantiiton, prix spéciaux aux médecins, maternités, crèches, etc., sur demande.

Société des Produits MIRMER, 33, rue Victor-Hugo, Bois-Colombes (Seine)



# SCURENALI

Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable.

\*\*Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

\*\*En flacous de 1 gr. (Froduit cristallisé)... En flacous é de 9 st 9 gr. (Solution au 1/100°).

# SCUROCAÏNE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques. Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par inflitration.
Solution à 2% | Anesthésie régionale.
Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidienne.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Phelon, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (8º).



### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidenis et d'opérations chirurgicales — douleurs — :: parésies — reliquats inflammatoires — arthrites — péritonites. :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

### VARIÉTÉS

### LE CRAPAUD EN THÉRAPEUTIQUE

La matière médicale, chez nos anciens, utilisait tous les règnes de la nature. Elle le faisait sous des formes simples ; uous les avons, aujourd'hui, profondément modifiées. Le monde animal se piquait d'apporter la santé à l'humanité souffrante. La dite humauité savait, en cette circonstance, se priver de ce luxe de détails, qui sont devenus la gloire de l'organothérapie.

Parmi toutes les bêtes de la création, une des plus appréciées comme facteur de guérison était le crapaud, notre brave crapaud des champs et des prés, être craiutif, placide et doux, grand dévorateur d'insectes. Pourquoi pareille faveur lui fut-elle réservée? C'est ce que nous essaierons de comprendre, eu nous plaçant dans l'atmosphère du temps où le crapaud florissait, en tant qu'ageut curatif.

Le crapaud, au point de vue esthétique, ue iouit pas d'une grande considération. On lui reproche son aspect visqueux, son port flasque, les pustules dout il orne sa peau, le chant dont il égaie la splendeur des units d'été. Nous le trouvons laid; lui, se regarde comme magnifique. Rien n'est plus varié dans ce monde sublunaire que la diversité des opinions, en matière artistique. La répugnance, par le crapaud inspirée, reste peut-être la cause d'un succès dont il se fût bien passé.

Pour retenir l'attention, il suffit souvent de sortir des canons de beauté. Alcibiade se rendit eélèbre en coupant la queue de sou chien ; Diogène acquit l'immortalité en menant une vie orde et sale, eu tenant des propos immodestes et cyniques. Et parmi nos contemporains, nous en savons dont l'éclat repose uniquement sur leur ridicule. Le crapaud doit à sa laideur d'être entré dans l'arsenal thérapeutique, et d'y avoir joué un rôle éminent.

Avant d'être utilisé pour ee soulagement des humaines misères, le crapaud avait à subir une préparation longue et cruelle. Capturé, tout vif, on le plaçait dans un pot de terre; on fermait avec soin le couvercle; et un feu, réparti tout autour de ce vase, réduisait le pauvre animal en cendres, ou, tout au moins, le desséchait. Ainsi se trouvaient exaltées ses propriétés pharmacodynamiques. Nous en citerons des exemples. livrant à la curiosité quelques recettes crapau-

Le crapaud est bon pour les fistules. «Mettez un crapaud vif dans un pot de terre à l'épreuve du feu; couvrez-le en sorte que le crapaud ne puisse pas sortir; environnez le pot, à feu de roue; et faites réduire le crapaud en cendres,

sans que le feu le touche. Mettez de cette poudre sur la fistule que vous aurez bien lavée auparavant avec du vin chaud, ou d'urine d'enfant måle, a

L'urine d'enfant mâle a toujours été regardée comme favorisant la cicatrisation des ulcères, des engelures ; de là, cette heureuse addition à la cendre de crapaud.

Le crapaud guérit le cancer, nous allons voir comment, et, ce qui vaut mieux, nous allons savoir pourquoi.

« Quand le eancer est ouvert, il faut prendre un crapaud tout vivant, sans lui couper quoi que ce soit, et l'appliquer immédiatement sur la partie; un gros, si la plaie est grande; et un petit, si la plaie est petite. Quand il sera bien appliqué, il le faudra bien bander pour le faire tenir. Afin que le crapaud ne vous nuise pas en le prenant, il le faut prendre par-dessus le dos, avec un linge, et l'appliquer avec le même linge, qui vous servira pour le couvrir, et vous le laisserez sur la plaie pendant vingt-quatre heures. Quand vous l'ôterez, il faudra prendre garde s'il est mangé; car s'il n'est mangé, c'est uu témoignage que le chancre est mort, et pour lors, vous pauserez la plaie avec l'emplâtre noir de charpie. Pourtant, pour bieu s'assurer si le chancre est mort, il y faut encore appliquer d'autres crapauds, jusqu'à ce que vous remarquiez qu'ils ne sont plus mangés; carlorsqu'ils ne le sont pas, c'est une marque infaillible que le chaucre est mort. »

Comment meurt le chancre? « Prenez un crapaud de ceux qui se trouvent sous la sauge, qui sont noirs ; il faut qu'il s'y soit uourri. On le mettra tout vivant entre deux plats de terre dans un four chaud, ou dans un pot de terre luté, pour l'y laisser mourir et s'y dessécher, en sorte qu'on le puisse mettre en poudre déliée. On saupoudre tous les jours la plaie de cette poudre. Le quatrième jour, il faut tenir sous ladite plaie une écuelle pleine d'eau; et, quand on la découvrira, il doit en sortir un animal de la longueur et grandeur d'une aveline, qu'il faut faire tomber dans l'eau. Le mal guérira promptement. La raison pourquoi on se sert de ce remède, c'est que, dans le cancer, il y a un ver qui est rouge et mauge la chair, lequel trouvant de l'appât et de la nourriture qu'il aime dans la cendre de crapaud, comme l'expérience l'a fait connaître, il s'engage insensiblement dans la cendre et dans le linge; et en renouvelant souvent l'application de ce remède, on le tire hors de la chair qu'il infectait et qu'il mangeait.»

L'étymologie du mot cancer répond, en effet, à cette conception. La suivante recette s'appuie sur des références



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

# FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉ: LES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, m° JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

Anémie, Scrofule, Chlorose, Lymphatisme. Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire.

# "Calciline"

### RECALCIFICATION - REMINÉRALISATION

Comprimés de Seis Calcaires Fiuorés à Désagrégation immédiate. Ph. de Chaux 0.35 — Carb. de Chaux 0.07. — Fl. de Calcium 0.005 2 Comprimés avant chaque repas. — Enfants 1/2 dose.

Croissance, Adénites, Coxalgie, Maladie des O ODINOT Phis

PARIS, 25, Rue Vaneau

Diabète, Grossesse, Allaitement, Convalescence

# MORRHUËTINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux

La Bouteille de 500 gmp & france.

LABORATOIRES DIMÉME A COMPRESON PARIS

Vient de paraître

# Le nouveau catalogue d'Instruments de chirurgie

générale et de toutes les Spécialités

avec 1350 figures

# de DRAPIER et FILS

41, Rue de Rivoli et Boulevard Sébastopol, 7, PARIS (1et)

Ce recueil le plus récent des instruments les plus nouveaux, est adressé gratis sur demande.

Ajouter un billet de 2 francs pour frais d'envoi recommandé.

dont on pourra apprécier la valeur : « Pour l'incontinence d'urine des femmes, causée par la vessie déchirée dans un accouchement difficile, la poudre de crapaud desséché ou calciné vif, suspendue dans un nouet sur la fossette du cœur, guérit sûrement cette affection, suivant l'expérience de Dee, des Anglois, et d'Ettmuller, »

Dee, dont il est ici parlé, est un médecin anglais, mort en 1651. Il fut médecin du tsar, de Charles Ier. Il s'occupa, avec dilection, d'astrologie. Il finit sa vie dans l'indigence, pour ne s'être point attaché aux choses terrestres. Il écrivit un livre où se caractérise sa manière: Fasciculus chimicus. obstrusæ, hermeticæscientiæingressum, progressum, coronidem explicans.

Contre l'esquinancie, voici une autre recette qui s'honore d'un parrainage non moins illustre. « Un crapaud cuit et mis sur la gorge en forme de cataplasme y est si bon que j'eu ai guéri, dit Cardan, qui étoient désespérés.

Cardan était un médecin italien, mort à Rome en 1576. Il enseigua à Milan, à Pavie, à Bologne. Il crovait aux souges, aux amulettes, aux enchantements. Il s'occupait d'astrologie et de mathématiques. C'est à lui qu'est due la solution des équations algébriques du troisième degré, Il imagina aussi le mode de suspension qui porte

son nom, Les crapauds peuvent être fiers d'avoir, par lui, été recommandés.

La peste, ce mal qui répand la terreur, trouve dans le crapaud un puissant agent de prophylaxie : « Prenez jusqu'à trois ou quatre gros crapeaux, sept ou huit araignées, et autaut d'escorpions ; les mettre dans un pot bien bouché, et les y laisser quelque temps. Après, y ajouter de la cire vienze, et bien boucher ledit pot; faire feu de roue, jusqu'à ce que tout soit en liqueur ; et lorsqu'il le sera bien, il faut bien mêler le tout avec une spatule et en faire un onguent, qu'on met après dans une boëte d'argent bien bouchée, que l'on porte sur soy, estant très asseuré que tant qu'on la portera, l'on ne sera jamais infecté de la peste, s

Comme le dit notre auteur, il faut être «asseuré», avoir la foi. Cette recommandation est marquée au coin du bon sens; en temps d'épidémie, la peur déprimante favorise l'infection.

Nous ne nous appesantirons pas davantage sur le formulaire du crapaud. Pour clore cette étude de médecine aucienue, nous donnerous une autre recette, extrêmement ingénieuse, et que nous nous permettrons de recommander aux névropathes.

Pour faire veiller ou dormir : « Il faut couper subtilement la tête à un crapaud tout vif et



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT

### LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATĖE PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans

at. - Ces cachets sont en forme de cœur et se ;

CAFÉINÉE

traitement rationnel de l'ar-

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS .

Traitement TUBERCULOS

PULMONAIRE GANGLIONAIRE VISCÉRALE ET CUTANÉ

Par le



A BASE DE SELS ORGANIQUES DE TERRES RARES préparé sous le contrôle scientifique de A. FROUIN.

Hyperlencocytose durable

USAGE INTERNE: COMPRIMÉS, AMPOULES, CACHETS

USAGE EXTERNE : STANNOXYL LIQUIDE, BAIN, POMMADE, GLYCÉRÉ, GAZE,

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberculeux

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc. d'une solution à 2 % de sels.

COMMUNICATIONS : ocidés Biologie : 1912, 29 Mai 1920.— Académie de Médecine : 2 Mars 1920, 6 Avril 1920, 15 Juin 1920.— Académie des Sciences : 14 Juin 1920. Thèse Biéton.— Thèse S. Guerquin 1920.

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE: PARIS

FURONCULOSE

ET TOUTES MALADIES A STAPHYLOCOQUES ANTHRAX, ACNÉ, ORGELETS, ABCÉS DU SEIN

PRODUITS A BASE D'ETAIN ET D'OXYDE D'ÉTAIN PRÉPARÉS SOUS LE CONTROLE SCIRNITHOUS de A FROUINCompunique, a Adaditie des écucients 4 aut 1917, 22 consche 1918, — Société de cheuris 2 22 min 1917, 22 consche 1918, — Société de cheuris 2 22 min 1917, 22 consche 1918, — Société de cheuris 2 22 min 1917, — Société de biologes 2 22 mille 1914.

The Location 1, 526 fairent 1918, 32 est 1918, — Tables Bracell Pearl 1 Fair 1917, — Tables A fairent 1 rain 1919

ABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS

tout d'un coup, et laisser sécher cette tête en observant qu'un œil est fermé, et l'autre ouvert-Celuy qui se trouve ouvert, fait veiller; et le fermé, dormir, au contraire, en le portant sur soi. » Ainsi se trouve évitée, avec l'intoxicatiou médicamenteuse, la redoutable accoutumauce aux hypnotiques et autres poisons nerveux.

Dr Mousson-Lanauze.

### LA MÉDECINE AU PALAIS

### UN JUGEMENT SUR LA RESPONSABILITÉ

Nous avons fréquemment exposé dans Paris médical l'évolution de la jurisprudence en ce qui concerne le principe de la responsabilité médicale. Bit nous avons vu que si les tribunaux admettent, comme génératrice de responsabilité, la faute de droit commun établie par des actes de négligeuce, d'imprudence ou d'impéritie grossière, lis reconnaissent en même tenps qu'ils n'ont pas à se faire juges des théories scientifiques pour coudanner les unes et reconnaître l'excellence des autres.

Une pareille prétention n'aurait d'autre résultat que de créer une science juridiquement officielle de nature à tuer l'initiative, à empêcher les progrès et à eufernuer les médecins dans des règles étroites établies par des magistrats qui n'ont aucune qualité pour les admettre ou les repoussers.

Un nouvel exemple vient illustrer notre démons-

tratiou; il résulte d'un jugement rendu par la re chambre du tribuual de la Seine le 14 décembre 1920 (Dalloz 1921-2-27).

M<sup>mo</sup> N... avait assigné l'Assistance publique en paiement de 35 000 francs de dommages et intérêts pour réparation du préjudice qu'elle disait avoir subi du fait d'une opération pratiquée à l'hópital Tenon. En même temps que l'Assistance publique, M<sup>mo</sup> N... assiguait le D' L..., qui avait pratiqué l'opération, comme solidairement responsable avec l'Assistance publique.

Sur la responsabilité de l'Assistance publique, le tribunal de la Seine a jugé une fois de plus qu'elle ne pouvait être teune des fautes commises par les médecins des hôpitaux. En effet, les chirurgiens et les médecius ne sont pas les préposés de l'Assistance publique au sens légal du mot; ils sont choisis au concours et, par conséquent, l'Assistance publique ne peut être recherchée pour les fautes de ceux-ci.

Cette jurisprudence, qui est d'ailleurs cons-



# OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

### REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empleyé par 30,000 Médecins du monde entier

Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

\_\_\_\_\_\_

DOSES: 1 cuillerée à sonpe à chaque repas.

Dépôt Général :

Laboratoires Deschions, 9, Rue Paul-Baudry, Paris

### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

tante, est établie sur le principe que le droit de choisir, de surveiller et de contrôler est une condition de la responsabilité que le Code fait peser sur les commettants.

Or, cette condition manque dans les rapports entre l'Assistance publique et les médecins ou chirurgiens des hópitaux. Nous avons déjà, dans Paris médical, développé cette jurisprudence, notamment à propos du jugement du tribunal de la Seine du 6 juillet 1906 (Dalloz, 1906-4-71).

L'Assistànce publique mise hors de cause, il ne restait plus à juger que la responsabilité possible du médecin.

M<sup>mo</sup> N... prétendait qu'elle était entrée à l'hôpital l'enon le 12 mars 1914, pour y faire remédier à une légère rétroversion de matrice consécutive à un accouchement. Elle prétendait que le D' L... lui avait affirmé qu'ancune opération grave n'était nécessaire et qu'il ne s'agissait que d'une intervention saus importance, alors qu'il aurait pratiqué sur elle, sans nécessité, l'opération de l'ovariotomie.

Le tribunal a recherché dans les faits si les prétentions de M<sup>me</sup> N... étaient justifiées, et il a découvert au contraire qu'elles étaient contredites par les mentions portées sur la fiche établie en son nom par l'Assistance publique

Cette fiche relate toutes les déclarations qui out été faites par la dame N... à son entrée à l'hôpital, et toutes les constatations et investigations auxquelles s'est livré le Dr L... pour se rendre compte de son état.

Il en est résulté notamment que M<sup>me</sup> N... avait déclaré que depuis treize mois, date de la naissance de son enfaut, elle avait ressenti des doulours dans le ventre; elle fut mise en surveillance, et c'est après avoir constaté la nécessité d'une opération, que le D<sup>r</sup> L... l'a pratiquée, plus de quinze jours après l'entrée de M<sup>me</sup> N... à l'hôpital.

Le tribunal a constaté qu'il était invanisemblable d'admettre que la malade n'avait pas comm son état, dans les limites où elle pouvuit être renseignée; qu'elle avait certainement été prévenne qu'une opération était nécessaire, et qu'elle n'avait nullement manifesté la volonté de s'y soustraire.

Il résulte de plus, dit le jugement, de la fiche administrative, que le chirurgien n'a pas procédé immédiatement à la laparotomie, qu'il a commencé par la colporraphie antérieure, qu'il a ensuite constaté que l'utérus était en rétroversion et qu'il existait en outre une dégé-

Suite à la page VI.



L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE!(DE BIOLOGIE APPLIQUEE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C', 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

nérescence kystique des deux ovaires: à droite, l'ovaire avait le volume d'un petit œuf avec des kystes multiples; à gauche, il y avait un kyste principal dont le volume étuit celui d'une poire.

C'est en présence de ces constatutions que le chirurgien décida de faire l'hystérectomie supérovaginale, au lieu de l'hystéropexie projetée.

L'opération réussit complètement, et la malade sortit guérie de l'hôpital le 18 avril suivant.

Le tribunal admet qu'on ue peut mettre en doute les énonciations consignées sur la fiche de la mulade, étant donné qu'elles émanent d'un praticien de valeur, chirunçien des hopitaux, agrégé de la Faculté, et chef d'un service à l'hôpital depuis 1912, et il estime qu'elles offrent à la justice toutes garanties de véracité et de sincérité.

Sur ces prémisses, le tribunal a ainsi conclu: Attendu que tous les maîtres de la science núdicale sont unanimes à affirmer, qu'à moins de contre-indication, tout kyste de l'ovaire ayant acquis un certain volume doit être eulevé par ovariotomie le plus tôt possible pour éviterune issue fatale qui n'excède pas deux aus;

Attendu dès lors que la nécessité de l'opération s'imposait pour sauver la vie de la daute N... et que celle-ci est d'autant plus mal fondée à se plaindre d'une opération, sans laquelle elle n'existerait problablement plus aujourd'hui;

Attendu que si les médecins doivent être soumis à une responsabilité civile et même pénale quand il y a, de leur part, uégligence grave, impéritie grossiere, mécomaissance des règles de prudence courantes, on est obligé de constater, dans l'espèce, que non seulement le Dr I... n'a commis aucune faute doumagable dans la pratique deson art, mais qu'il a au contrnire fait bénéficier la dame N... de ses connaissances scientifiques et d'une longue expérience; que la demande de la dame N... est donc dépourvue de toute espèce de fondement.

Par ces motifs, le tribunal a débouté la dame N... de sa demande.

ADRIEN PEYTEL.

Avocat à la Cour d'Appel.

### REVUE DES REVUES

La thérapeutique des accidents duchoc par contact consécutif à l'injection des arséuobenzènes (W. Kupaczewski, Gazette des hôpitaux).

M. Kopaczewski résume brièvement les travaux qui l'out conduit à la conceptiou physique des phénomènes du choc, conception aujourd'hui très en faveur, et donne les graudes lignes d'une thérapeutique de ces accideuts. Cette thérapeutique appliquée à l'homme par Sieard, A. Lumière, Ravaut, Lhermitte et autres, a déjà donué des résultats très encourageants. M. Kopaczewski doune des résultats de ses propres observations thérapeutiques, concernant les chocs par contact dus aux injectious intraveinenses des arsénobenzènes, et démontre que toutes les substances eapables de diminuer la tension superficielle des humeurs (anaesthésiques, hypnotiques, sels biliaires, savons, alcools, éther, huile camplirée, etc.) ou celles qui augmentent la viscosité (sucres, glycériue, gommes, carbonates alcalius, etc.) penvent être facilement utilisées en clinique et en pratique journalière. M. Kopaczewski relate des eas de suppression totale des accidents avec de l'éther, l'huile camphrée et la solution concentrée de saccharose. Ces résultats permettent d'appliquer largement cette thérapeutique nouvelle, car les substauces employées par M. Kopaczewski sout d'usage courant et sans aucun danger.

Mégacolon, 14 cas personnels de résection (Vic-TOR PAUCHET, Société des chirurgiens de Paris, 25 octobre 1920).

Tont mégacolon doit être opéré, pour trois raisons : a. Il constitue nue infirmité pénible, obligeant le sujet à faire des lavages pour obtenir tons les quatre ou chuj jonts une débacle fécale;

b. Il menuce d'occlusion aiguë et de volvulus ;

a. Du fait de la stercorémie chronique, le sujet ne connaît januals la joie de vivre et donne un rendement intellectuel, social, moral, vital, jusuffasant. Ce sout des malades qui, par suite de leur infirmité, et uniquement pour cela, vivent au ralenti.

Quelle opération faut-il faire? Ne jamais faire de colopexie, coloplicature, qui ne servent à rien.

On peut faire une iléo-reclostomie qui, le plus souvent, ne donne aucuu résultat, mais qui a au moius l'avautage de préparer une colectomie ultérieure qui, faite aiusi secondairement, ne fait pas courir plus de risque que l'ablation d'un kyste de l'ovaire.

L'opération de choix est la résection, qui sera totate ou partielle, autrent que le mégacion lui-nême n'atteint qu'une partiel ou la totalité du gros intestiin. La coloctomie partielle suifit lorsque le négacion ne compreud que l'ames signoride, mais si le occum est dialté, il faut faire une colectonie totale (qui n'est pas plus grave), avec abouchement de l'Élon dans le rectum.

A. Mégacólon total. — Paire d'abord une iléo-sigmoidostomie, puis, trois mois plus tard, faire la résection secondaire du gros intestin.

B. Mégacilon partiel (sigmoide). — Extérioriser l'ause dilatée, la fixer au dehors et sectionner l'intestin au <u>ras</u> de la pean; il en résultera un anus contre nature qu'il sera très facile de fermer secondairement; c'est l'extériorisation-résetion.

Ces opérations en deux temps sout luoffensives.

En as d'occlusion aigué, comme il s'agit le plus souvent de volvulus et que ce volvulus u'atticht que l'amse sigmoide, faire comme précédemment : extériorisationrésection qui fait disparaître les accidents et guérit complétement le malade avec deuxinterventions bénignes-

GOUTTE — GRAVELLE — DIABÈTE CONSTIPAT
Régime des ARTHRITIQUES Régime



# CLINIQUE MEDICALE D'ECIII

États neurasthéniques et osychasthéniques, morphinomanes, maladles du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS. DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Écully (Rhône) Notice sur demande

HERZEN

# Guide formulaire de Thérapeutique

11º édition. 1921, 1 volume in-16. . . . . .

# Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot -- PARIS (XIIIe) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE

et la MÉDECINE

INSTRUMENTS

Appareils pour la Mesure

PRESSION ARTÉRIELLE **ENREGISTREURS** 

DE DIAGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Postes complets d'Électrocardiographie

TALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES sur demanda. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.

# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLENIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIOUS

GOMENOL, CAMPHRE AMPOULES - PILULES

ABORATOIRE DE THÉRAPIE

BIO-CHIMIQUE de Wagram

### REVUE DES SOCIÉTÉS

### SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

Séance du 9 novembre 1921.

Les régimes alimentaires. Discussión. — M. Lincoszus. insiste, comme M. Leven dans une récente communication sur ce fait que certains facteurs, tels que la masticationla quantité, doivent beaucoup plus retenir l'attention dans l'établissement d'un régime, que la nature des aliments. Cependant, les « régimes à tout faire» de M. Leven semblent difficillement applicables à tous les cas et il paraît nécessaire d'y introduire certaines nuances variaut suivant les malofes.

Le traitement des hémoptysies tuberculsusse. —
M. GAUTATES ne croit pas qu'illafille accorder, comuse le fait M. Caussade au sujet d'une communication récente, une place prépondérante aux hémoptysies par lésious d'artérite ulcéreuse ou par rupture d'amévyssuse de Rassuussen, qui sout au contraire des raretés. Les plus fréquentes sont les hémoptysies congestives, d'os l'importance, au point de vue thérapeutique, des hypotenseurs et, notamment, des préparations de guil.

La ration théorique de l'enfant après la période de sevage. — M. Tracum fait remarquer que, jusqu'à de maintenant, les anteurs out proposé les chiffres les plus divergents à ce sujet. Certains, comme Morel, semblent eziger trop peu. d'autres, et en particulier, les auteurs allemands, beaucoup trop. D'autrepart, il semble bien qu'il faille faire varier les rations d'une façon assez notable avec l'âge, ce que n'admettent pas tous les auteurs,

Traitement de la diarrhée chez les tuberculeux par le chlorure de calcium. — M. MINSULIN, à la suite de MM. RIST et AMEUILE, a traité la diarrhée des tuberculeux par des injections intraveincuses de 1 à 2 grammes de chlorure de calcium. Chez un seul maidae, l'fefet a été nul. Chez quinze autres malades, il y a en des améliorations notables, quelquefois un arrêt définitif de la diarrhée. Le seul inconvénient à signaler est un léger picotement, après l'injection, an niveau de la langue, de la jambe, des doigts, qui est d'allieurs detrès courte durée.

Traitement de la maiadie de Parkinson par des injections de suitate de magnésie. — M. ARYAUT. DE VEYEY a obtemu des améliorations inportantes, par des injections de suitate de magnésie, chez des parkinsoniens qui avaient l'aspect absolument soudé et qui, au bont de quelque temps, avaient recouvré une certaine somplesse des mouvements et une certaine mobilité de la physionmic. Ces résultats sont à rapprocher de ceux que l'on a obtenus par l'emploi du suifate de magnésie dans le traitement du tétanos.

Valeur antinévritique de certaines préparations orchitiques. — MM. Pénau et Simonnet.

A. LIACRE.



22 Avenue de l'Opéra, Paris

ET TOUTES PHARMACIES

# 

Remplace le davon pour la toilelle des epidermes délicats Eclaineit le teint



Adoucit Merveilleusement l'epiderme calme toute irritation Fixe la Poudre de Riz.



Extrêmement adherente.

Ne desseche pas l'epiderme

N'irrite alamais?



# Tablettes de Catillon

OUT OF THE OUT OF THE

Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.

1 à 2 contre Myxoedème, 2 à 8 contre Obésité, Goltre, et



# Phosphopinal-Juin

est au phosphore ce que le cacodylate est à l'arsenic. ELIXIR — CAPSULES — GOUTTES LABORATOIRS: 3. Quelaux-Pieurs, PARIS, M. PERRIN et RICHARD

# LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Jn volume in-16...... 4 fr. 50

# Adrépatine

Suppositoires - Pommade

Composition:

Extrait fl. de Capsules Surrénales Extrait fhépatique Extrait de marrons d'Inde Extraits végétaux Excipient antiseptique et calmant

(HEMO

FISTULES FMORROÏO

RECTITES

PROSTATITE

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES DUBOIS, 35, rue Pergolèse, PARIS

GILBERT et CARNOT

TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE

# MALADIES DU CŒUR

Par le Professeur VAQUEZ

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'hôpital de la Pitié, Membre de l'Académie de médecine.

1921. Un volume grand in-8 de 780 pages avec 139 figures. Broché : 60 fr. — Cartonné : 67 fr. 50

### NOUVELLES

Manifestation Frédéricq. — L'Université de Liége a fêté comme il convient l'illustre physiologiste qui prend sa retraite. Savaut précis et original, professeur aimé d'un cours de physiologie réputé, animateur d'une légion d'élèves déjà célèbres, Léon Frédéricq fut congratulé par le recteur Dejace, par Gley, Arthus, Téroigne, Wertheimer, Waller, Bordet, Zung, Firket, Héger avec lesquels il dirige les Archives de physiologie, Lamoere. Leboucq, Ide. Puis ce furent les télégrammes du Roi et de la Reine, du Gouvernement et du cardinal Mercier, suivis d'une légion de lettres et missives de France et d'Amérique.de Roumanie, d'Italie.de Hollande, du Portugal, etc. Enfin, les géologues, les archéologues, les étudiants tinrent à féliciter L. Frédéricq ainsi que la cité de Liége par la voix de son premier magistrat. Le savant professeur remercia d'une manière simple et cordiale.

Dans la séance du 6 décemebre 1921 de l'Académie de médecine de Paris, M. le secrétaire général a donné lecture de l'adresse qu'il a rédigée au nous de l'Académie en l'honneur du professeur Frédéricq, et que M. Gley, délégué par l'Académie, a bien voulu se charger de présenter.

### « Très honoré collègue,

« L'Académie de médecine est heureuse de s'associer aux témojenages d'admiration que vous adresse de toutes parts le monde savant à l'occasion de la fête jubilaire qui couronne votre carrière professorale.

« Yous avez honoré la science en contribuant à ses progrès par vos belles recherches, nuiversellement connues, sur la contraction du cœur, sur les éclanges respiratoires et l'action excitatrice de l'acide carbonique, sur la cialeur animale, sur la caogulation du plasma, sur l'hémoglobiac cuprifère et par tant d'autres travaux qui vous out classé parmi les physiologistes les plus émineuts de notre temps.

« Vous avez honoré votre patrie, aux jours soubres de son histoire, en opposant une digne attitude au barbare envahisseur qui ne respectait rien de ce qui constitue chez tous les peuples civilisés le patrimoine moral de l'humanité.

« A tous ces titres, l'Académie de médecine s'honore de vous coupter parmi sea associée. Illé assist varce joie cette occasion nouvelle d'exprimer une fois de plus à votre noble patrie ses sentiments de cordiale affection. Prères de race et frères d'armes, nos deux peuples ne saumient manquer de rester frères dans les œuvres de paix et dans le culte de la science. En vous, nous saluons à la fois le grand savant, le fier patriote et le digne fils de la très chère Belgique.

L'hôpista chirurgica de la rue de Vaugirard. — On sait que, pendant la guerre, les chirurgiens du Brésil organisérent à Paris dans les bâtiments de l'ancien collège des Jésuites, au bout de la rue de Vaugirard (côté for-tifications), un hôpital où furent soignés, d'une façon remarquable, de nombreux blessés. On se rappelle aussi— car l'information a paru, à son temps dans Paris médical, — que nos très distingués confrères du Brésil ont fait don, à la Faculté de médicine de Paris, de tout le matériel el l'hôpital franco-brésilet france-brésilet de l'hôpital franco-brésilet de l'hôpital franco-brésilet de l'hôpital franco-brésilet de l'hôpital franco-brésilet.

Depuis, la Faculté de médecine est entrée en possession légale du terrain et des bâtiments, et en attendant qu'elle

puisse compléter son projet d'eusemble consistant à créer deux cliniques médicales (dont une pour les maladies contagieuses) et deux Iustituts (d'Hygiène et de Biologie), elle est déjà parvenue à y ouvrir, depuis le 1er novembre dernier, la Clinique de thérapeutique chirurgicale, qui n'est autre que l'ancienne chaire d'Opérations et Appareils. C'est le professeur Pierre Duval, le titulaire de cette chaire, qui a organisé, d'après des conceptions personnelles remarquables, ce merveilleux hôpital chirurgical dont il est le chef, et qui comprend 163 lits dont 16 en chambres individuelles, et dont deux sont réservées aux malades à opérer d'urgence pendant la nuit. On voit deux salles d'opérations d'aspect agréable, un service de radiologie de premier ordre, des laboratoires, un amphithéâtre pour les leçons, ainsi que des logements pour les internes et pour la surveillante en chef,

Il s'agit, en définitive, d'un nouveau service modèle qui fait houneur à la Faculté de médecine ainsi qu'à l'administration de l'Assistance publique, laquelle s'est prétée de la meilleure grâce au plus parfait aménagement de cet hôpital chirurgical modèle.

Syndicat des médecins de stations thermales et climatiques. — Ce syndicat a tenu sa réunion plénière le 12 décembre. Le professeur Albert Robin, qui en fut, il y a vingt-cinq ans, le foudateur et qui le préside depuis avec un dévouement et une autorité incomparables, demandait à quitter le fauteuil de la présidence. Il fut, à cette occasion, l'objet d'une manifestation unaujme de sympathie de la part de tous les membres présents du syudicat, et nommé par acclamation président d'honneur.M. Molinéry, secrétaire général, rappela à cette occasion les services émiuents que le professeur Robin a, au cours de sa brillaute carrière, rendus à la cause de l'hydrologie française. Il rappela notamment qu'il fut le promoteur de la loi sur la taxe de séjour, qui sera pour uos stations une source de ressources importantes. A ses efforts aussi est due la création de l'Institut d'hydrologie. Avec moins de succès, mais avec autant de conviction et d'éuergie, il a lutté pour la création de chaires d'hydrologie dans les facultés. Si, après la guerre, l'hydrologie française connaît une période de prospérité, elle le devra en graude partie aux efforts du professeur Robiu, à sou action incessante sur les pouvoirs publics, sur le Parlement, sur les sociétés thermales, sur le corps médical des stations. L'émotion qu'il a témoignée en quittant le poste qu'il a si brillamment occupé, a été partagée par tous les membres du syndicat dont beaucoup sont ses amis.

Puis le D' Duraud-Fardel a été uommé président.

Académie de médecine. — Dans sa séance du 13 déceubre, l'Académie a accordé les récompenses suivantes Services Des RAUXMNÉRALISS.— Alédailles d'Inones r de l'hygiène publique, aux personnes dont les noms

Médaille d'or : M. le Dr Raymond Durand-Pardel (de Paris).

Rappel de médaille d'or : M. le D<sup>r</sup> G. Bardet (de Paris). Médaille de vermeil : M. le D<sup>r</sup> R. Molinéry (de Barèges). Rappel de médaille de vermeil : M. lc D<sup>r</sup> H. Pelon (de Juchon).

 $\it M\'edaille d'argent$  ; M. le  $D^{r}$  Berthier (d'Amélie-les-Baius).

# Bulletin d'Oto-Rhino-Laryngologie ET DE BRONCHO-ŒSOPHAGOSCOPIE

### Fondé par A. CASTEX PUBLIÉ PAR

Jean GUISEZ Aneien iuterne des hôpitaux de Paris.

Paul LAURENS Ancien interne des hôpitaux de Paris.

Il paraît tous les 2 mois un numéro grand in-8, illustré de figures.

Abonnement annuel: France, 20 fr.; Étranger, 24 fr. Le Numéro: 5 fr.

### ARTICLES PUBLIÉS EN 1021 :

RAOULT. - Mucocèle du sinus frontal

MARCORELLES. — Cluq abcès du cerveau d'origine otique et sinusale, opérés et chirurgicalement guéris. I'd Barre. - Sinusite maxillaire double chez un nouvean-né.

KORNIG. — Trois cas d'otite moyenne suppurée, deux gnéris, par suite d'une attaque d'érysipèle, le troisième aggravé par le vacciu autogène spécifique. Notes de clinique :

PERNET et Paul LAURENS. - Traitement du lupus du nez

Revue analytique.

J. Guisez. — Pathologie des corps étrangers de l'œso-phage et des voies aériennes supérienres d'après les cas Observés par nous depuis 1903.

A. RIVIERE. — Phlegmon rétro-pharyngien simulant

chez un vicillard une tumeur maligne. Pernandy. — Pibrome naso-pharyngien.

Armengaud. — Quelques observations d'otorrhées

chez les tuberculeux. J. Guisez. — Les signes de la mastoïdite latente.

Revue analytique.

LOUIS VAN DEN WILDENBERG. - A propos d'abcès du cerveau d'origine otitique. Présentation de deux opérés d'abcès cérébral guéris.

JEAN GUISEZ. - Huit cas de cancer de l'œsophage JEAN GUISEZ. — Hint cas de cancer de l'exophage traités par le radium et suivis sous l'exophagoscopic. ALFRED FAILAS. — Syphillis des 7º et 8º paires. JEAN GUISEZ. — Sur un nouvel auesthésique local complètement dépourvn de toxicité : l'atoxodyne.

PAUL LAURENS. - Chirurgie csthétique du nez.

Revue analytique.

Coller. — Radium et canecr œsophagien. Fallas. — Paralysie récurrentielle bilatérale par volu-

mineux anévrysue de l'aorte.

Kowler. — L'héliothérapic dans la tuberculose laryngéc ; nu nonvel appareil.

Société belge de laryngologie. Société frauçaise d'oto-rhino-laryngologie.

Revue analytique. Revue des livres.

Van Caneghem. — Un eas d'éconlement spontané du liquide encéphalo-rachidien par l'oreille durant plus d'un an sans trouble notable.

GAULT. — Ostćome volumineux des fosses nasales. Ablation par voie transmaxillo-faciale et palatine La méthode graphique et le nystagmus des nnivestibulaires.

Guishz. - Remarques à propos de deux cas de corps étrangers bronchique et œsophagien.

# Archives des Maladies du Cœur

## DES VAISSEAUX ET DU SANG

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION : du Dr H. VAQUEZ Professour & la Faculté de méde publiées sous LA DIRECTION : du Dr H. VAQUEZ Médecia de l'hépoltal de la l'étié.

RÉDACTEURS DE Ch. LAUBRY Médocia des hépitaux de Paris.

D' Ch. AUBERTIN Médecia des hépitaux de Paris. D' CLERC Professeur agrégé à la Faculté de Paris.

Dr GALLAVARDIN Méleciu des Dr RIBIERRE Professour agrégé à la Paculté Dr SABRAZES à la Paculté de Bordeaux. Dr BORDET à la Faculté de Paris.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : D' Jean HEITZ Auglen interne des Il paraît chaque mois un Numéro grand in-8, illustré de figures. Abonnement annuel: FRANCE...... 32 fr.; ÉTRANGER...... 36 fr.

LE NUMÉRO: 4 francs

### R. LATEMBACHER. — Extrasystoles auriculaires et battements de ceur. JANOWSKI. — Surialocalisation dans le tempset la dénogrination ration. C. Pezzi et B. Doyzenov. — Alternance auriculaire. JANOWSKI. — Surialocalisation dans le tempset la dénogrination ration.

I. DE MEYER. — d'une carotide). - A propos d'un cas d'anémie cérébrale (hypotrophie Mougeor, Giroux. -- La vitesse de propagation de l'oude

pulsatile artérielle. GALLAVARDIN et GRAVIER. - Bradycardic nodale permanente, étude

du rythme atrio-ventriculaire.

R. Larmanachur, — Troubles de conductibilité et tachycardie sinusale

au cours de la diphtérie. Lamary, Moussor et Graux. — La vitesse de propagation de l'oude pulsatile artérielle.

puisatue arterielle.

1. GALLAVARDIN. — Arythmie complète lente par block partiel. Formes brady-arythmique et arythmique de la maladie de Stockes-Adanas. Lanstragon. — Expériences sur les animanx de traitement par le sérma lencolytique; essei de traitement des maladies du saug par un

sérum spécifique.

J. Kaltennacu. — Etude d'un cas de leucétuie aigué avec des aleéra-J. KALTSMIACH. — Plinie d'un cas de leucetaire aigné uvec des ulcérations du largue et de l'intestin. L'actions du largue et de l'intestin. Per l'action de l'a

tance du canal artériel.

CHIST-VERTICABLE. — Sur un cas de stéuose totale de l'aorte thoracique. , BARD. — Physiologie puthologique et formes cliniques de la persis-

QUELQUES MÉMOIRES ORIGINAUX PUBLIÉS EN 1921

GALIAVARDIN, — De l'eclème pulmonaire aigu dans les enrdiopathies valvulaires endocardiques en delpris de la gravidité. Insuffisance ventriculaire et insuffisance anrientaire ganche.

JEAN HEITZ. - Contribution à l'étude de l'origine des uerfs vaso-moteurs et du membre supérfeur.

Sabrazês. - A propos de la leucéurie alguê. YACOBL. - Classification des tachycardies paroxystiques.

BORDET. - Le groupe veutrieulaire de l'électrocardiogramme et ses modifications

RICHARD (Gubriel). — Un nouveau moyeu d'étude des réactions des petites artères : l'épreuve de dénivellation. Татизнасика, — Polygraphe cliuique à caregistreur optique,

Danishovoru et Enexo. — Souffle diastolique mitral par endocardite végétante greffée sur une lésion mitrale complète.

LOYGNE, - Contributiou à l'étude de la maladie de Hodgkiu (granulome malin). L. BARD. - Des conditions et du mécanisme de production des bruits de

Cu. Laubry, Lucius Maller, F. Hirschnerg. - L'exameu radiologique du cœur eu position transverse gauche.

M. Rocu. — L'éclat du bruit diastolique, ses foyers d'auscultation et leur valeur sémiologique.

G.-G. PALMERI. — La radionlastique du cœur.

### NOUVELLES (Suite)

Ruppel de médaille d'argent : M.1 e Dr Censier (deBagnoles-de-l'Orne).

Médailles de bronze : MM, les Drs Ricard-Pomarède (de Capvern), J.-J. Sérane (de Saint-Nectaire), Vincent (de Challes).

Rappel de médaille de bronze : M. le Dr J.-J. Matignou (de Châtelguyou).

SERVICE DE LA VACCINE. — L'Académie accorde pour le service de la vaccine en 1200 :

M'edaille de vermeil ; M. le Dr Gerson (de Paris).

Rappel de médaille de vermeil; M. le Dr Dubrenil (de Paris).

Médaille d'argent; M. le Dr Malbec (de Paris).

Médailles de Îvonze: MM. les Dra Acheray, Besson (Albert), Fachatte, Jacobson et Lassier (de Paris), Miniguel (de Bourg-la-Réine), Meurret (de Secaux), Montiags (des Lilas), Montalti (de La Garenne-Colombes), Moreau (du Perreux), Planes et Cjuidiqueton (de Paris), Remousseand (de Levallión-Perret), Kleapet et Teisseire (de

Paris).

SERVICE DE L'HYGIENE DE L'ENFANCE. — Médailles d'or: MM. les Drs Bresset (de Paris) et Jean Caucseasse (de Saint-Armonit).

Rappels de médailles d'or : MM. les D''s Louis Broudic et Fernand Ledé (de Paris).

Rappels de médailles de vermeil.: MM. les D<sup>18</sup> Lassort (d'Angoulème), Lautré (de Toulonse), Le Même (de Grenoble), A. Loir (du Havre), Pigot (de Tours).

Médailles d'argent: MM. les Drs Nogué (de Paris), Jean Ponjol (de Nice).

Rappels de médailles d'argent: MM. les Dr Caillard (de Nevers), Detré (de Paris), Riss (de Beliort).

Médailles de bronze: MM. les Drs Abrauovitsch (dn Havre), Berrnyer (de Paris), Caylns (de Toulouse), Cougoule (de Draguignan), Fayette (de Privas), Ramès (de Tarbes), Riche (de Paris), Savary (du Muns).

Le service mobile des épidémies. — Un décret vient de modifier le taux des indemnités attribuées au personnel du service mobile des épidémies.

Ce service est, on le sait, contrôlé et dirigé par un délégué da ministre, pris parmi les médecins fonctionnaires des services de l'hygiène.

Le délégné du ministre reçoit une indemnité journalière de 20 francs pendant la durée de sa mission.

Le personnel composant le service mobile des épidémies comprend :

Trois médecins adjoints à l'inspection générale dont l'un, comme chef de laboratoire, reçoit une indemnité mensuelle de  $\tau$  500 francs.

Les deux autres reçoivent chacan une indemnité de 1 000 francs.

Un préparateur, 750 francs.

Un garçon de laboratoire, 583 franes.

En dehors de ces indemnités, et sans préjudice du remboursement des frais de transport occasionnés par ses déplacements de service, le personnel reçoit par journée de déplacement une indemnité fixée à :

30 francs pour les trois médecins.

15 francs pour les autres employés,

Fédération des médeeins thermant des Pyrénées.— Illie ést définitivement constituée le dinamele 13 novembre au Congrès de Toulonse. Ja Fédération comprend deux sections qui ont été établies dans les eadres de la coufération touristique e Pyrénéero-Guycune-Gascogue-Languedoc-Roussillon ». Président genéral : De Dresch, d'Ax-les-Phennes Jac De Gaudy est nommé président de la section Guycune-Gascogne. Les secrétaires généraux sout : 3M. Les De Goudard (de Pau) pour l'Ouest; de Gorsal (de Lachou) pour l'Est.

Membres délégués à Paris : D' Cauvy, de La Malon ; D' Armengand, de Canterets ; D' Molinéry, de Jachou. Adresser toutes demandes de renseignements, d'affiliation, etc., anx secrétaires généraux.

Au grand-duehé du Luxembourg. — Nous avous repu le compte rendu anuel de l'Œluve des colonies de vacaness de la ville de Luxembourg. Depuis sa fondation, cette cuevre a fait becanconp pour la santé des filles et des agrons madingres qui, avant leur départ pour la campagne, sont sonunts à an examen médical pratiqué par le D' Forman, bien coman à l'aris, et dont le « dévoncement aussi infatigable que désintéressé, s'ait l'objet d'une mention spériale. On it encore dans ce compte-rendin, qu'an 14 juillet deruier la société des Dames françaises a versé 4 000 francs à la enisse des Colonies de vacances, et que la section du Laxembourg de l'Union des Fennues de France a confié à cette deruière des enfants provenant des envirous de Longwy et le Nancy.

Enfin le compte-rendu lui-même est dû à la plume de M. Presch, professeur à l'École industrielle, délégné an Coutife éentral de l'œuvre des colonies de vacances et qui s'est moutré, en toutescirconstances, —mons en avons en des preuves. —l'actif défenseur des drois da Laxembourg à s'unir politiquement et économiquement à ce pays aimé : la France. Il est très regrettable, à ce point de vue, que la hante politique internationale se soit opposée à l'excettion des vours libremente exprimés par ce cher petit peuple qui nons reste, quand même, fidèle.

Ligue d'hygiène mentale. — Sur le rapport de M. Frédérie Brunet au nom de la jeinquième commission, le conseil général de la Seine a voté, en favent de la Ligne d'hygiène mentale, une subvention de 10 000 francs.

Police sanitaire maritime. — Le journal officiel du 9 décembre public nu  $_2$  long  $_4$  décret réglementant la police sanitaire maritime et la situationdes médeeins sanitaires maritimes.

### Iodéine montagu

(Bi-Iodure de Codèine)

| SIROP (0.03) | GOUTTES (Xg=0.01) | | PILULES (0.01) | | 49. Bouleverd de Port-Royal, PARIS TOUX Emphysème Asthme

AMPOULES (0,02)
49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### Broméine montagu (BI-Bromure de Codéine)

SIROP (0,0i) GOUTTES (Xg=0,0i) PILULES (0,0i)

TOUX PERVEUSE INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

### NOUVELLES (Suite)

essais cliniques

Cours de l'Institut Pasteur. — I/Institut Pasteur annonce la réconverture de son cours supérieur de microbiologie, qui aura lieu désormais chaque aunée, comme avant la guerre. Les cours commenceront le 15 janvier 1922

avant la giurre. Les ouurs commenecconi le 1 gianvier 1922 et durzout quitate mois Sineserre des de présent à traite de la présent de la présent de la présent à Les ours seront faits par MM, Roux, Legroux, Mesnil, Les ours seront faits par MM, Roux, Legroux, Mesnil, Les des lopter, Morax, Sergent, Besredaka, Marchoux, Tissier, Dopter, Morax, Sergent, Besredaka, Marchoux, March, Levadifi, Regand, Pettit, Roubhad, Le droit d'inscription et de 500 frants. Les Caudidats devout indéquer leurs stages antérieurs dans un labo-

ratoire, avce attestation de leurs professeurs. LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE MÉDICALE (25, rue Dutot) ; MM. Calnuctte, Borrel, Nicolle, Marie, Besredka Dujardin-Beaumetz, Levaditi, Weinberg.

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE: M. Delezenne.

LABORATOIRE DR PATHOLOGIE EXOTIQUE (96, ruc Falguière): MM. Laverau, Mesuil, Marchoux.

LABORATOIRES DE CHIMIE (23 et 28, rue Dutot): MM. Bertrand, Ferubach, Maze, Fourneau, Mouton, I. Duclaux.

LABORATOIRES DE SÉROTHÉRAPIE : M. L. Martiu. HOPITAL PASTRUR (205, rue de Vaugirard) : M. L. Martin, et MM. Veillou et Darré.

PAVILION PASTEUR DE L'INSTITUT DU RADIUM (1, rue Pierre-Curie) : M. Regaud.

Cours libre de sémiologie mentale (Hôtel-Dieu). — M. le Dr Livyy-Vallensi, médecin des hôpitaux, com-mencera une série de dix leçous de sémologic mentale, avec présentation de malades, le 31 janvier à 18 heures, à l'Hôtel-Dieu (amphithé tre Dupuytren), et les continuera les vendredis et mardis, à la même heure.

Thèses de doctorat de la Faculté de médecine de Paris. -13 Décembre. — M. Mony (Pierre), Contribution à l'étude de la mitocèle ethnoïdale. — M. Huc (Edouard), L'ostéosynthèse dans les fractures marginales du cou-de-pied, — M. Musuméei (Angelo), Sur un cas d'associatiou de sarcome du col de l'utérus.

de sarcome du coi de l'aucus.

15 Détembre. — M. Bertheloot (Maurice), L'enselguement de l'hygiène à l'école primaire. — M. Rebuffel
(Léon), Contribution à l'étude du dosage dinique de
l'albuminurie dans les épanelements pleurétiques. —

L. Outrie, Ladrée, Contribution à l'étude de l'autosicontribution à l'étude de la paralysie ascendante aigne.

Contribution à l'étude de la paralysie ascendante aigne.

21 Décembre. — Mile Dumont, Des rapports du cément et de l'émiali — M. Popoviten (B.), Traitement de l'épithélionne de la vulve. — M. Charles (Félix), Contribution à l'étude des fractures isolées du tibia.

M. De Gennes (Robert), Syphilis acquise de la rate.
22Dleembra. — M. Pouché (René), Les ruptures spontauées du court. — M. Castellon, Contribution à l'étude
de la chlorophylle. — M. Annijean, La leoniuss
sessa. — M. Vidy, Couttibution à l'étude de la volérance du surfarsénol.

24 Décembre. — M. Laffin (Ernest), Contribution à 'étude du prouostie et du traitement des plaies du cœur. M. Millier, Le repas d'épreuve de Rehfûss.
 M. Berger, Contribution à l'étude de l'appendicite.
 M. Radoulovitch, Evidement conoïde du col de l'utérus par le procédé Sturmdorp. Avis.— Les laboratoires Emile Logeais, 37, avenue Marceau, à Paris, metteut les Gébules tamiluges de So-cotan à la disposition de MM. les docteurs pour leurs

### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

24 DÉCEMBRE. — Paris. Faculté de médecine, 17 heures. Cours de physiothérapie de M. le Pr CARNOT. M. 1 lc Dr LEDOUX-LEBARD: Iudications radiothérapiques en

D'ILEDUNÉ LEMAND : Indications radiothérapiques en delora des néclora de l'Abbientes de l'Abb

du clinicat de propédeutique, à 9 lieures.

20 DÉCEMBRE. — Rouen. Ouverture du coucours de

l'internat des hôpitaux de Rouen.

l'antennat des hopitaux de Roisen.

31 Décembre. — Reims Cloure du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires d'austomie de suppléant des chaires d'austomie 31 Décembre. — Peris Pitts dels Société des chirurgieus de Paris (44, rue de Romes).

13 DÉCEMBRE. — Peris Pitts dels Société des chirurgieus de Paris (44, rue de Romes).

13 DÉCEMBRE. — Numér. Chiru de Romes d'estate d'inscription de la chirurgieus de la l'Illoque de Maria de l'accident de l'acc

6 JANVIER. — Paris. Société végétarienne, mairie du VIº arrondissement, 20 h. 30. M. le D' LEGRAIN: La lutte économique coutre l'alcoolisme par l'utilisation hygié-

nique des végétaux.

o JANVIHR. — Paris. Faculté de médecine: ouverture du registre d'inscription pour les inscriptions du deuxième trimestre.

LINES ANTIER. — Paris. Bacultó de médecine. Conr. de l'obysolthérajne de M. le P. CARNON, cy, henres. M. le D. DUREN : Technique de massage et de mobilisation. 7 JANVIER. — Paris. Préfecture de la Seine. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'internat des asiles d'alience de la Seine.

usues q anenes de la Scine,
7 JANVIRE. — Paris. Faculté de médecine, Cours de
physiothérapie de M. le Pr Carnor, 17 heures. M. le
Dr\_DUCROGUET: Technique des gymnastiques éducative
et, médicale.

9 JANVIER. — Rouen. Concours pour la nomination à deux places méd ecin-adjoint des hôpitaux de Dieppe.

9 JANVIER. — Paris. Pharmacie centrale des hôpi-nux, 14 heures. Ouverture du coucours pour une place de pharmacien des hôpitaux de Paris,

9 JANVIER. — Paris. Hôpital de la Pitié. Ouverture

du cours de radiologie du cœur, par MM. les D's BORDET et VACOEL, sous la directiou de M. le Pr Vaguez. 9 JANVIER. - Paris. Préfecture de la Seine, Ouverture du concours de médecin eu chef des asiles publics d'aliénés de la Seine.

Il Janvier — Paris. Institut Pasteur. Ouverture du cours supérieur de microbiologie.

MÉDICATION ANTIDIARRHÉIOUE Avantages réunis de Tanin et de la Gélatine

# GELATINE

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Telépha FLEURUS 13-07

builtes; Cochres de Géograph; Une be jour de à 48 écoches de, 0 gr. 10 a pres frist, su milieu et a le fis des repes, ourrisson es Emisstes Anquets de Géogra loite — Par your de 3 a 5 papits de ûgr vierr dans le sit ou l'airpent hebitsus PAS D'INTOLÉRANCE

# VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anémie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences



### MENTON

"L'HERMITAGE" MAISON DE CURE CLIMATIQUE D# GALLOT - COUBARD Convalescences, Tube digestif, Etats asthéniques, Maladies de la Nutrition Contagieux exclus Cures d'air et de soleil, Hydrothérapie, Régimes

### A MOLIÈRE

On se prépare à fêter solemnellement le tri-centenaire de Molière. On organisera des représeutions de gala, on offrira des banquets aux délégués de l'étranger, et, eu une séance solemnelle à la Sorboune, on noiera sous les louanges officielles, celui qui sevit marchander, pour dormir son dernier sommeil, quelques pieds de terre bénite.

A l'occasion de ce dernier article du programme, quelques « moliéristes » se sont rebiffés.

Il faut vous dire que, pour un certain nombre de lettrés, le culte de l'auteur du Misandhrope est devenu une religion, qui, comme toute religion, a ses intolérances, et pratique ses excommunications. M. Truffice rest un de ses grands prêtres, ét, dans la presse, il a nettement déclaré, que « la Sorbonne est le dérnier endroit à choisir pour les écrémonies du centenaire, et que, si jamais poète comique fut franchement détesté, ce fut bien par les sorbonneines de toutes eatégories », et il concline que Molière doit rester « le bien » des poètes et des comédiens.

Quelle étrange erreur l Mais ce sont les universitaires monsieur Truffier et non les comédieus qui ont fait la gloire de Molière l C'est sur les bancs deslycées, et non au théâtre que nous avonsappris à l'aimer, et, si vous vouliez faire la petite expérience de preudre au hasard dix comédiens et dix professeurs de littérature, et de les interroger sur Molière, peut-être affirmeriez-vous moins orgueilleussement qu'il est le bien exclusif des premiers,

Eh bien let nous, les médecins, nous qui plus que tous autres avons été l'objet des railleries du grand comique, nous les petits-filsde Purgon et de Diafoirus, nous permettrez-vous d'entrer dans le sanctuaire, et de déposer notre palme aux pieds de l'auteur du Malade imaginaire et de l'Amour médecin l'Votre indignation nous consignera-t-clle à la porte?

Non I une fête du grand Poquelin ne serait pas complète en l'absence des médecins. Nos robes, nos bonnets, l'instrument même avec lequel les apothicaires poursuivent Pourceaugnac ont trop souvent figuré dans ses comédies et dans ses moindres farces, pour ne pas être évoqués le jour de son apothéose. Comme l'étendard de la bonne Lorraine, ils ont été à la peine, il n'est que juste qu'ils soient à l'homeur. Pour moi, je voudrais qu'ai jour de la solemnité un médecin prît la parole en notre nom à tous, et, si d'aventure l'étais celui-i à, je difais :

### O Molière,

De ce paradis, dout les amis de Tartufe out voulu méchamment t'interdire l'eutrée, et d'où. je pense, le créateur de toutes choses n'aura pas en le courage d'écarter un de ses chés-fa'euvre les plus parfaits, peut-être es-tu tenté de sourire à l'odeur de l'encens, que brûle pour toi un descendant de Desfonandrés et de l'urgon, mais tou regard liabile à pénétrer les âmes ne saurait ne pas voir toute la spontandité de son hommage,

et qu'aucune mesquine rancune n'en diminuc la sincérité.

Tu nous as ecrtes souvent raillés (et combien vivement!), mais avons-nous bien le droit d'en prendre ombrage, êt nos ancêtres n'ont-ils pas iustifié les traits dont un les as criblés?

La solemité de leur costume, leur jargon prétentieux n'étaient, hélas, que les moindres de leurs ridicules. Combien tu as en raison de te moquer de leur respect des textes anciens, qu'ils commentaient comme des théologiens les livres révétés, alors qu'ils fermaient les yeux devant la nature, notre véritable maître! Ils refusaient d'entendre sa voix; ils ne comprenaient pas son langage; si quelque savant nieux inspiré était frappé d'un fait qui avait échappé aux anciens, ils ne vou laient pas y croire. Ils niaient Harvey par respect pour Galien.

Mais, si tu revenais an milieu de nous, tu ne nous reconnaîtrais guère. Nous ne sommes plus solemels. Nous avons laissé la robe et le bonnet à la l'aculté, gardienne officielle des traditions, qui commence elle-même à en percevoir le ridicule. Nous faisons nos visites en veston, nous n'affectons plus de parler latín (hélas l'nous ne le savons même plus, je te l'avone avec quedque honte), nous nous efforçons de ressembler à tout le monde. Nous ne citons ni Hippocrate ni Galien, que nous ne connaissons plusguère. Nous lisons moins, mais nous observons dayantage. Nous sommes moins respectieux des maîtres, plus esclaves des faits.

Saus doute nous avons encore nos travers: qui n'en a pas? Ton œil perçant les découvrirait vite, et peut-être encore serais-tu tenté d'en rire? L'h bien, nous ririons avee toi, et de bon cœur, car nous ne nous croyons plus au-dessus du ridicule, Si, par aveuture, tu nous paraissais trop sévère, nous nous contenterious de te montrer le résultat de notre patient labeur. Comme ton Sganarelle. « nous avons eliangé tout cela ». Nous n'avons pas encore logé le foie à gauche, mais nous te montrerions disparues des maladies qui faisaient l'effroi de tes contemporains, la variole, la rage, d'autres comme la fièvre typhoïde prêtes à disparaître, d'autres, comme la diphtérie devenues presque inoffensives; nous te ferions voir les triomphes de la chirurgie, les opérations les plus graves effectuées sans danger, sans douleur... et ceci te ferait certainement pardonner cela. SEDATION NERVEUSE SECTION NERVEUSE

COMPRIMÉS Établissements Albert BUISSON 157, rue de Sèvres



7, RUE CAVENNE\_LYON

Ses propriétés nutritives,

sa digestibilité parfaite et son assimilation rapide.

la désignent pour toute

alimentation rationnelle.

### CONVALESCENCE - RÉGIMES - DIÈTE rend de préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau à volonté.

Peut s'ajouter au café, au the, au cacao, voire aux bouillies SE PRÉPARE SANS CUISSON.

SE PREPARE SANS CUISSON

hantillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE ARI

Osthmes

Emphysème

Bronchites

Bronchectasies

Guérapeutique

Julmonaire

Julmonaire

Depois

Coqueduche ste...

TOUTES INVALIUTES

TOUTES INVALIUTES

TOUTES INVALIUTES

TENERES

TEN



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

· EFFET IMMÉDIAT ET DURABLE ·



COVIDENTALIBLE

(Adrėnaline synthétiquement préparée – chimiquement pure)

Exemple des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHONE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours idontique à elle-même; la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de se prêter à une posologie riyourques.

Solution au 1/1000 | Flacons de 40 et 30 c.c. | LITTERATURE et ÉCHANTILLONS de 10c DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS

L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)

# DIABETE

# PAIN FOUGERON

AVEC MIE ∽ FRAIS ∽ EXQUIS

Échantillon gratuit à MM. les Docteurs.

37, Rue du Rocher, PARIS

### LIBRES PROPOS (Suite)

Accepte donc notre hommage confondu dans celui de la France entière. Ce n'est pas notre admiration seule que nous t'apportons. C'est un peu de notre cœur.

Nous t'aimons, parce que, plus que tout autre parmi les poètes, tue su ne afant de notre chêre terre française, et parce que ton génie n'est que l'épanouissement merveilleux des qualités de notre race. De la flamme éblouissante qui rayonne de toi, nous portons tous une étincelle au plus profond de notre cœur.

Tu es la clarté, tu es l'esprit, tu es le bon sens, tu es la raillerie aimable, qui égratigne sans faire saigner; tu es le rire franc et sain, qui déride les fronts moroses; même dans la plus bouffonne des charges, tu restes le bon goût et la mesure. Tu ne caches pas, comme certains poètes du Nord, sous l'obscurité de l'expression, des presées si prodnoles, que les commentateurs ne se peuvent mettre d'accord sur leur sens. Un enfant peut te lire, un enfant peut te comprendre le critique le plus avisé ne découvrira pas dans ta phrase autre chose que ce qu'y a pu voir le moins blasé de tes lecteurs. Il n'y a rien autre... il n'y a que cela, et c'est assez!

Ta pensée ne comaît ni les hésitations, ni les détours. Elle ne s'enveloppepas, pour nous séduire, de vains ornements. Elle se dégage claire et précise d'un style transparent comme un pur cristal. Elle ne surprend pas par son imprévu. Ta phrase lumineuse s'adapte avec tant de précision à la situation de tes personnages, qu'il semble à tont spectateur, qu'en pareille circonstance il n'ent pu dire autre chose que toi, ni le dire autrement. Quand tu 'évapimes par aphorismes, tu ne t'efforces pas à leur donner le ragoit d'une tournure paradoxale, tu ne cherches pas l'expression rare ; comme Martine :

... Tu parles tont droit, comme on parle chez nous.

Comment, par quel miracle as-tu fait, de pensées si simples, si simplement exprimées, en une langue qui est celle de notre parler quotidien, une musique exquise, qui nous charme depuis bientôt trois siècles?

Est-ce prestige de poète? Mais ton vers est si naturel, si peu imagé, si peu« poétique », diraient avec dédain certains envieux, que, n'étaient le rythme et la rime, on croirait à de la prose. Est-ce labileté d'auteur d'amantique? Oh, les pauvres intrigues, Duis enfautines que celles du théâtre de Guignol I Ist-ce l'Étude profonde de l'âme lunaine? Quel dédain aurait un philosophe de ta psychologie l'Tu u'as qu'ébauché le plus souvent l'étude de tes personnages. Ta description est le coup de crayon qui effluer le papier, non le trait de burin qui entaille profondément l'acier. Tu n'as pas cherché à percer l'enveloppe de tes pantins, à les démonter pour en découvrir les ressorts. Tu nous les as livrés tels que tu les voyais d'un coup d'œil. Ton Harpagon, ton Jourdain, ton Tartufe ne nous apportent sur l'avarice, sur la vanité, sur l'hypocrisie, aucun document nouveuu : nous les connaissions déjà, et les reconnaissons sans peine : nous les avons coudoyés hier, nous les retrouverons demain.

Bit pourtunt ton théâtre est exquis! C'est merveille, quand la reprise d'une œnvre qui, il y a un quart de siècle, nous fit rire aux larmes, ne nous apparaît le plus souvent que comme la plus lugubre des exhumations, de voir que tes comédies sont aussi jeunes, aussi vivantes, que quand tu les jouais toi-même! Quel magicien t'a découvert le secret du rire? Tout l'excite dans tes ouvrages, les situations, les mots, qui pourtant sont rarement des mots spirituels, les attitudes, les jeux de scène...

Oui I tout cela est merveilleux! C'est le miracle de l'esprit français, tout de simplicité, de clarté et de goût. Nous ne cherchous pas à l'expliquer. Nous le subissons, et le subissons avec bonheur, avec reconnaissance, avec affection.

Les étraugers ne t'out pas toujours rendu pleine justice. Il faut leur pardonner, Ils n'ont pas les mêmes raisons de t'aîmer. Ils ne subissent pas comune nous ton prestige. Ils en analysent la facteurs, ils dissèquent ton œuvre, et sont surpris d'y trouver si peu. Le miracle leur échappe, qui t'a permis de construire des chefs-d'œuvre avec un matériel si mince, et, pour un peu, ne le comprenant pas, ils le nicraient.

Mais nous, Français, nous te sentous des nôtres; nous t'aimons et nous nous aimons en toi, c'est de tout notre cœur que nous venons nous confondre, cœux que tu as raillés et cœux que tu louas, dans un concert unanime d'affectueuse admiration,

Par procuration de Th. Dialorrus (betit-fils).

G. LINOSSIER.



# TRAITEMENT DIETÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS. VIEILLARDS

M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS ochure et échantillons sur den

### APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Breveté S. G. D. G France et Etrange SULVA

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



non confiée





Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

### BERNARDON

13, rue Treilhard, PARIS (8e)

TÉL. WAGRAM 67-56

# de leur grand axe, elles s'insinuent entre les deux branches des angles

**ESTOMAC** INTESTIN

A S T R I Т E



É R I Т

E

E

GRANULÉ SOLUBLE

Bic. 2. - Phosph. 4 - et Sulfate de Soude 0,50 par c. à c. Une cuillerée à café tous les matins à jeun dans un verre d'eau, de préférence chaude;

### Vient de paraître

# Le nouveau catalogue d'Instruments de chirurgie

générale et de toutes les Spécialités

avec 1350 figures

### DRAPIER et FILS

41, Rue de Rivoli et Boulevard Sébastopol, 7, PARIS (187)

Ce recueil le plus récent des instruments les plus nouveaux, est adressé gratis sur demande. Ajouter un billet de 2 francs pour frais d'envoi recommandé.

### VARIÉTÉS

### UN MANUEL DE DIÉTÉTIQUE EN L'AN 1100

Par le D' J. ROSHEM (de Cannes).

Tous les médecins - même ceux qui n'ont pas le loisir ou le goût de s'intéresser à l'histoire de la médecine — ont entendu parler de l'« École de Salerne ».

On sait généralement qu'au moyen âge existait en Italie une célèbre Académie médicale, dont il ne subsiste aucun vestige, sinon de rares préceptes qui nous sont parvenus sous l'aspect de mauvais vers latins.

Or cette École mérite mieux que l'oubli des médecins modernes.

Nous ne voulons pas, pour la glorifier, reprendre le refrain « du flambeau qui brille solitaire dans la nuit du moyen âge ». La nuit du moyen âge, cela est vite dit et peut-être croyons-nous qu'il fait nuit parce que nous regardons avec des yeux d'aveugle.

En un temps, comme le nôtre, où l'on commence à peine à entrevoir la nature réelle de la matière agrégat passager et toujours en mouvement, -nous sommes certainement plus près de Raymond Lulle et des fabricants d'or potable que des chimistes du milieu du XIXº siècle. Nous ignorons, nous balbutions, il vaudrait mieux nous abstenir de décider qu'ici est la lumière, que là sont les ténèbres, puisqu'au vrai nous n'en savons rien.

Si ce qui nous reste de l'École de Salerne nous a parn digne de retenir l'attention du médecin curieux, ce n'est donc point pour de si hauts motifs, si hauts qu'ils sont dans les nuages.

Mais la Flos medicinæ des Salernitains. manuel de diététique et d'hygiène corporelle apparu brusquement au x1º siècle, est un véritable accident dans l'histoire médicale.

C'est un traité prophylactique, et cela est absolument nouveau. Certes les Anciens ont écrit de nombreuses pages sur les régimes, mais considérés seulement au cours des maladies chroniques ou aignës.

Après Salerne, maint auteur s'occupe de l'alimentation des malades. La diététique de l'homme sain n'existe pas.

De ce point de vue la Flos medicinæ est un lointain précurseur des ouvrages de nos savants

Il ne faut pas s'attendre à trouver en elle, cependant, un livre comparable à ceux de nos contemporains. Nous ne voulons pas prétendre que les maîtres de Salerne, qui vivaient il y a presque mille ans, pensaient comme on pense aujourd'hui. Leur mérite, nous le répétons, c'est



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRIE FORMES

PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

diuvant le plus sûr des cures

cardiopathies, les œdémes et force la systol cours du sang. ur. — Ces cachets sont en forme de cœur et se p

LITHINÉE

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS =

Traitement, TUBERCULOSE

PULMONAIRE GANGLIONAIRE VISCÉRALE ET CUTANÉE

Par le



A BASE DE SELS ORGANIQUES DE TERRES RARES préparé sous le contrôle scientifique de A. FROUIN.

Hyperleucocytose durable

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberculeux

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc. d'une solution à 2 % de sels,

COMMUNICATIONS : dété Biologie : 1912, 29 Mai 1920 -- Académie de Médecine : 2 Mars 1920, 6 Avril 1920, 15 Juin 1920 -- Académie des Sciences : 14 Juin 1920. Thèse Biologie : 14912, 29 Mai 1920 -- Académie de Médecine : 2 Mars 1920, 6 Avril 1920.

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS



d'avoir compris que l'homme, s'il veut rester en bonne santé, ne se doit pas nourrir au hasard, il doit veiller à la quantité, au choix et à la qualité des aliments.

Furent-ils entendus de leur temps? Ce n'est pas sûr. Les siècles qui stivirent et sur lesquels nous sommes n'ieux documentés nous ont laissé des comptes de cuisine et des menus effrayants,

Plus on était riche et plus on mangeait. Les grands de la terre dégustaient — si l'on peut ainsi dire — deux ou trois volailles par repas sans compter les entrées, rôtis, poissous, gâteaux et desserts.

Les tables de Louis XIV sont légendaires. Aussi est-il écrit — dans Saint-Simon, je crois — que l'autopsie du grand roi montra un intestin grâle deux fois plus long celui du commun des mortels.

Tel était chez l'illustre monarque le souci de n'être égalé par personne — fût-ce pour la longueur du petit intestin!

Il y eut plusieurs éditions de la Flos medicinæ. Le texte latin que nous lisons est celui du médecin Du Four, paru en 1671 sous le titre de « Commentaires sur l'École de Salerne». La traduction enest, nous n'en doutous pas, à la portée de chacun de nos confrères. Mais comme nous avons la bonne fortune d'avoir entre les mains une traduction à peu près exacte, en vers français, quelquefois pédantesques et toujours «pompiers», nous la mpportons dans le dessein non pas d'éclairer, mais de distraire le lecteur. Elle est de M. B.-L.M.L. et ce qui en fait une véritable merveille, ce n'est pas qu'elle est de 1743, ce n'est pas qu'elle est de la Haye, chez Van Dureu, ce n'est pas sa reliure en veau du temps, ce n'est pas que l'inspiration en soit puissante, ni la facture réussie, c'est qu'elle fut adressée à un médecin (Du Perron) par un client reconnaissant. Que les temps sont changés!

Sous le numéro XLVII, l'aphorisme que voici peut servir d'introduction ou, si l'on veut, d'épigraphe.

Quale, quid, et quando, quantum, quoties, ubi, dando Ista notare cibo debet medicus bene doctus; Ne male conveniens ingrediaris iter.

Dès le commencement c'est au médeein sage

De prescrire la quantité Le choix, le temps, la qualité,

Des aliments dont vous ferez usage;

De peur qu'en vous d'abord un triste égarement Ne gâte sans retour un bon tempérament.



Échantillons et Littérature : DESCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8º)

Voici, dans les lignes qui suivent, les règles essen- manuelles, le seul fait qu'il les conseille est à retenir ticlles de cette médecine vraiment préventive : ce sont, on va le voir : la sobriété, la propreté, l'exercice, la paix de l'âme.

Parce mero, canato parum, non sit tibi vanum Surgere post epulas, somnum fuge meridianum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curas tolle graves, irasci crede profanum. Hac bene si serves, tu longo tempore vives.

### M. B.-L. M... traduit ainsi:

Buvez pen de viu pur; le soir ne mangez guère; l'aites de l'exercice après chaque repas. Dormir sur le dîuer, c'est l'usage ordinaire ;

Toutefois ne le suivez pas,

Puyez les soins fâcheux, par eux le sang s'altère; Comme un poison funeste évitez la colère. En observant ces points comptez que de vos jours Un régime prudent prolongera le cours

### Sur la propreté:

Téléphone : Elvsées, 36-64, 36-45

Lotio post mensam tibi confert munera bina, Mundificat pal mas et lumina reddit acuta, Si fore vis sanus, ablue sæpe manus.

Quelles que soient les propriétés assez inattendues que le vieil auteur attribue à ces ablutions et à louer.

Ici la traduction française ajoute au texte, pour donner au premier vers sa rime, pourtant bien panvre:

Ru sortant de table l'usage

Vent que vous vons laviez les mains, La netteté sied bien : les veux rendus plus fins. Sont de cette pratique un second avantage.

On sait que la fourchette était inconnue à l'époque de la gloire de Salerne, et la nécessité de se laver les mains était encore plus pressante que de nos jours.

Mais ce n'est pas de ce seul point de vue que l'auteur se place en prescrivant une fréquente toilette; le passage suivant démontre clairement qu'il a compris la nécessité d'une bonne hygiène corporelle:

Lumina mane, manus gelida mulcens lavet unda. Hac illac modicum pergat; modicum sua membra Extendat, crines pectat, dentes fricat; ista Conjortant cerebrum, conjortant cætera membra,

Ce que la muse de B.-L. M... exprime en ces termes:

D'abord lavez vos mains dans une eau fraîche et claire. Bassinez-en vos yeux pour les bien rafraîchir. Suite à la page VI.



MIGRAINES · NÉVRALGIES · SCIATIOUES **DOULEURS NERVEUSES** RÈGLES DOULOUREUSES

Echantillon et Litterature E LANCOSME . 71 Avenue Victor Emmanuel III , PARIS

Laboratoire de BIOLOGIE appliquée 54. Faubourg Saint-Honoré, PARIS

H. CARRION & CIE Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

# LEVURE CARRION B

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

Un peu de promenade est alors salutaire. Étendez jambe et bras pour les mieux dégourdir. Peiguez-vous les eleveux, décrassez-vous la tête, Nettoyez et frottez vos dents,

Ces six points sont très importans: Suivez-les chaque jour sans que rien vous arrête. Le cervean s'en ressent; même de tont le corps Ils fortifieront les ressorts.

\*

Pour en revenir à la diététique, il faut noter l'aphorisme XXV qui insiste sur la nécessité de régler sa nourriture suivant l'évolution saisonnière. Étre modéré au printemps, particulièrement sobre aux chaleurs de l'été, ne point abuser des fruits en leur saison, satisfaire plus librement son appêtit et ses goûts quand viennent les brumes de l'hiver, tels sont les principes très sages des Salernitains.

Viennent ensuite les aliments divers.
Lisez cette belle description du bon pain:
Panis non calidus, nec sit nimis invoteratus.

Sed fermentatusque oculatusque ac bene coetus. Et salsus modice ex granis validis electus. Non comedas crustam, choleram quia gignit adustam. Purus sit, sanus; non talis sit tibi vanus.

De votre table il faut exclure
Le pain sortant du four et le pain qui moisit.

In fait de pain le sage le choisit

D'un bon grain, peu salé, bien paîtri ; la levure . Y doit toujours par la cuisson

Produire des yeux à foison.
Une croîte trop sèche eugendre trop de bile,
Préférez-lui la unie à broyer plus facile.
Que le pain soit bien enit, léger, d'un bon levain.
S'il n'est pas stel, il n'est pas sain.

La traduction est longue et filandreuse; l'auteur, qui avait peut-être de mauvaises dents, ajoute de son cru le vers sur la mie. Mais le texte latin, dans sa brièveté, est un excellent résumé des canactères essentiels d'un pain satisfiaisant, exception faite du passage sur le cholera qui sent vraiment son xi s'elècle. Quant aux viandes, l'auteur veut qu'elles soient préparées le plus simplement possible; c'est bouillies qu'il les préfère. Il n'estime point ce qui est frit et encore moins ce qui est salé. Il revient à plusieurs reprises sur la nocivité des saláisons.

Il prête à la chair du veau des qualités nutritives, sans nous expliquer les raisons de cette opinion — aujourd'hui controuvée.

Sunt nutritivæ multum carnes vitulinæ. Chair de veau, soit dit en passant,

Est un manger fort nourrissant.

L'aphorisme XXXII est intéressant par une prescription nettement opothérapique.

Corda suillarum sunt auctio tristiarum, Splen quoque spleniticis est mansus sæpe salubris; Dessuadentur edi renes nisi solius hædi.

Du porc le cour attriste et cause bien des manx, Et la rate, tout au contraire.

Contre les maux de rate est sonvent salutaire,

Ne mangez de roignous que ceux des seuls chevreaux.

Cette thérapeutique de l'organe malade par

l'organe semblable pris chez l'animal n'est pas une nouveauté, même au moyen âge. Le poumon du cerf et surtout du renard était prescrit aux-poitrinaires depuis la plus haute antiquité.

Parmi les hôtes de la basse-cour et le gibier de plume il faut savoir exercer un choix. La poule, le chapon, le pigeon, la tourterelle, la caille, la gelinotte, le faisan, la perdix, la sarcelle sont recommandés par l'auteur qui devait être, outre un hygiéniste averti, un amateur du bien manger.

A telle enseigne que l'aphorisme XXXIV est le souvenir avoué d'une grosse indigestion de canard. Cependant, quand le poète accuse le pauvre volatile de redoubler la fièvre quarte, il pousse la vengeance un peu loin.

O I fluvialis anasquanta dulcedine manas ! Si mihi cavissem, si ventri frena dedissem Febres quartanns som renovasort anas. Un canard de rivière avec soin apprété, Flatte un godt délient : j'ai fait l'expérience Des manx qu'en le manugeant cause l'intempérance. Il fant de la sobrités !

Je sais que quand on s'en écarte Les horreurs de la fièvre quarte Sont les tristes effets de cette volupté.

Les œufs les meilleurs sont de la poule; ils doivent être blancs et fraîchement pondus. Le beurre adoucit et lumecte, le petit-lait « lave, pénètre et nettoie ».

Le lait est bon aux phtisiques, celui de chèvre surtout, puis celui de chamelle, de jument ou d'ânesse. Mais s'il y a de la fièvre ou des maux de tête, il faut s'abstenir.

Le fromage est «froid, constipant, dur et grossier ». Cependant, un homme sain trouve en lui un excellent aliment, qu'il doit manger avec du pain. Tout malade doit l'éloigner de sa table.

Parmi les légumes, les pois sont recommandables, pourvu qu'ils soient décortiqués.

Pisum landandum nunc sumsimus, ac refrobandum? Est inflativum cum pellibus atque nocivum.

Pellibus ablatis sunt bona pisa satis.
Faut-il louer les pois ou faut-il qu'on les blâme?
Ce légume en sa peau n'est pas sain, il enflamme.

Otez-la lui: sans nul danger Ce légnme se peut manger.»

Les fèves donnent la goutte : les navets sont





diurétiques, mais gâtent les dents. S'ils sont mal cuits, ils déchaînent des coliques « tordantes » (torsio).

Les vers consacrés aux légumes sont fort peu nombreux; le chapitre des fruits est plus riche. La prune relâche : le raisin, s'il est nuisible

à la rate, est salutaire aux poumons et aux reins. Le raisin, on le sait, a souvent passé pour un moyen efficace de traitement des maladies de poirtine. Il ya une soixantaine d'années, l'ampél-lolhérapie commut en Allemagne un certain succès dans la cure de la phitsie. A Baden-Baden, on la prescrivait en association avec le petit-lait. Le rapprochement est curieux et méritait d'être fait avec le tussi sudel du vieux Salemitait.

La figue a beaucoup de vertus.

Pectus lenifant ficus ventremque relaxant Scu dantur cruda, seu cum fuerint bene cocta, Nutril et impignat, verios cunsque lumores, Scropha, tumor, glandes ejus cetaplasmate cedunt; Junge paparee ei, contracta fosir trahit osas. Crue ou cuite, la figue est un fruit des mellleurs; Elle mourrit, cugraisse et sert en médecine, Elle libel ne ventre, adoncit la poitrine,

Et guérit beaucoup de tumeurs.
Pour les glandes, l'abcès, même les écronelles,
Son cataplasme a fait les cures les plus belles.
Joignez-y le pavot, elle aura la vertu
De retirer des chairs un éclat d'os rompn.

Mais, s'il faut de la figue, pas trop n'en faut.

Pediculos, veneremque facit, sed quilibri obstat. Quoique la figue soit si bonne, Gardez-vous bien d'en faire excès. Je ne le conseille à personne.

Voici quels en sont les effets : Son sue engendre d'ordinaire Une humeur qui dispose au mal pédiculaire,

Une humeur qui dispose au mal pédiculaire,

Met un pauvre homme en rut, l'excite à des efforts

Qui dans pen ruinent le corps.

M. B.-L. M... n'a pas eu besoin de plus de huit lignes pour traduire un seul vers du vieux texte. Il est vrai quece vers renferme de si efrayantes menaces!... Il faut regretter que l'auteur ne soit pas un peu plus précis sur les quantités salutaires et sur les quantités dangerenses. Malheur à celui qui, voulant se relâcher ou s'adoucir la poitrine, y agne une pédiculose, ou une brillante aphrodisie !

 $\vec{\Pi}$  y a encore beaucoup d'autres préceptes dans la Flos medicine, et si l'un de nos lecteurs est curieux de les lire, il le pourra sans trop de peine. Le livre de Salerne est loin d'être introuvable : il figure dans presque toutes les grandes bibliothèques publiques et dans beaucoup de bibliothèques particulières.

Il y en eut des éditions multiples; le nombre des vers en est variable, et il est certain qu'au cours des siècles de nombreuses additions sont venues se greffer sur le texte primitif.

Nous nous sommes efforcé de choisir — autant qu'il a été possible — nos citations dans l'œuvre originale, et de nous borner à celles où le médecin du XX<sup>e</sup> siècle peut trouver quelque intérêt scientifique rétrospectif.

La personne même de l'auteur n'est pas connue d'une façon certaine. Il semble que ce soit Jean de Milan (Joames de Mediolano); mais c'est au nom de toute l'Îcole qu'il rédigea son ouvrage, pour obéir au désirde Robert, duc de Normandie.

Cet héritier du trône d'Angleterre, passant à Salerne à son retour de la Terre sainte en 1099 ou 1100, consultales maîtres de la célèbre École, alors en pleine floraison. Pendant ce temps son frère s'empara de la couronne.

Ainsi, en ces temps lointains, les Anglais ninnient à s'attarder aux rives méditerranéennes; et c'est la meilleure preuve que ce n'est pas la plusvalue des changes qui les fait affluer aux Rivieras d'aujourd'hui!

### NOUVELLES

Académie de médecine. — PRIN PROPOSÉS POUR L'ANnée 1922 (Les concours seront clos fiu février 1922). — Pris de l'Académie. — Anonymat obligatoire. Partage interdit. 1 000 francs. — Question: L'avenir des blessés du crâne.

Priz Alvarenga de Piauhy (Brésil). — Anonymat obligatoire. Partage interdit. 1 000 francs.

Pix Amussat. — Anonymat facultatif, Partage autorisé. 1 200 francs.

Prix Apostoli. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 800 francs.

Prix Argut. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 800 francs.

Prix François-Joseph Audiffred. — Anonymat facultatif. Partage interdit. Un titre de 24 000 francs de rente. Prix Baillarger. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 2 500 francs.

Prix Barbier. — Anonymat facultatif: Partage autorisé. 2 500 francs

Prix Berraute. — Anonymat interdit. Partage auto-

risé. Un titre de 3 092 francs de rente 3 p. 100.

Prix Louis Boggio. — Anonymat facultatif. Partage

interdit. 4 500 francs, Prix Charles Boullard. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 2 000 francs.

Prix Mathieu Bourceret. — Anonymat facultatif, Partage interdit, 1 200 francs.

Prix Henri Buignet. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 1 600 franes.

Prix Adrien Buisson. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 12 000 francs.

# Adopiée dans les Mopitaux de Beris et de la

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable, contre Myzœdème, 2 à 8 contre Obesite, Goître, etc. · PARIS, 3, Bould St-Martin



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATI

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

# EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

### RAITEMENT # SYPH par les injections Mercurielles Intra-n

indolores, de VIGIER

Huile grise Vigier à 40 % (Codex 1908) Seringue spéciale Barthélemy-Figier, stérilisable. — H. au Calomel à 0,05 egr. par cc.; Huile au sublimé à 0,01 par cc. — H. au Biodure de Hg, à 0,01 par cc. Ampoules hypertoniques, saccharosées, indolores: 1º au Benzoale de Hg. à 0,01 cl 0,02 cgrs. par cc.; 2º au Biio-dure de Hg. à 0,01 cl 0,02 cgrs. par cc.

Pharmacle VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS



# **Prescrivez**



# HUETINE JUNG

Produit Synthétique - sans HUILE - sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans 105 cas de

Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses dits prétuberculeux tats

Lymphatisme

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la boutellie de 600 gr. : 5"

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

Prix Campbell-Dupierris. — Anonymat facultatif. Partage interdit, 2 500 francs.

Prix Capuron. — Anonymat obligatoire. Partage autorisé. 1 800 francs. — Question: Les gaz thermaux.

risć. 1 800 francs. — Question: Les gaz thermaux. Prix Chevillon. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 2 500 francs.

Prix Civrioux. — Auonymat obligatoire. Partage interdit. 1 000 francs. — Question: Formes cliniques et traitement de la syphilis médullaire.

Prix Clarens. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 500 francs.

Prix Daudst. — Anonymat obligatoire. Partage interdit. 2000 francs. — Question: La transformation des épithéliomes en sarcomes, Critique historique. Recher-

ches anatomo-pathologiques et expérimentales.

Prix Desportes. — Anonymat facultatif, Partage autorisé. I 500 francs,

risč. i 500 francs.
Prix Georges Dieulajoy. — Auonymat facultatif.

Partage interdit. 2 000 francs.

Fondation Ferdinand Dreyfous. — Partage interdit.

r 400 fraucs.

Prix Falvet. — Anonymat obligatoire. Partage interdilt. 1 500 francs. — Question: Les épilepsics traumatiques de guerre.

Concours Viulfranc-Gerdy. — L'Académie met au coucours une place de stagiaire aux Baux miuérales.

Les candidats devront se faire inscrire au siège de l'Académie de médecine; la liste d'inscription sera close le 31 octobre 1922.

Une somme de 1 500 francs lui sera attribuée.

Priz Ernest Godard. — Anonymat facultatif. Partage iuterdit. 1 000 francs. — Au metileur travail sur la pathologie iuterne.

Prix Jacques Guórétin. — Anonymat facultatif. Partage autorisé. 1 500 francs.

Prix Théodorc Guinchard. — Anonymat interdit, Partage interdit, 6 000 francs.

Prix Pierre Guzman. — Auonymat facultatif. Partage interdit. Un titre de rente de r 328 francs.

Prix Théodore Herpin (de Genève). — Anonymat facultatif. Partage interdit. 3 000 francs.

Pris Herpin (de Metz). — Anonymat obligatoire. Partage autorisé. 2 000 francs. — Question : Traitement abortif de la poliomyélite.

 $Prix\ Huguier.$  — Auonymat facultatif. Partage interdit. 4 000 francs,

Prix Jacquemier. — Travaux imprimés. Partage interdit. 2 500 francs.

Prix Laborie, — Auonymat facultatif. Partage interdit. 6 000 francs.

Priz du baron Larrey. — Anonymat facultatif. Partage antorisé. 500 francs.

Fondation Laval. — Partage interdit. 1 200 francs. Prix Leveau. — Anonymat facultatif. Partage autorisé

1 500 francs.

Prix Henri Lorquet. — Anonymat facultatif. Partage

interdit. 300 fraucs.

Pris Louis. — Anonymat obligatoire, Partage interdit. 4 500 francs. — Question: Des relations existant entre les propriétés thérapeutiques des différents agents et leur constitution chimique.

Prix Magitot. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 10 00 francs.

Prix Claude Martin (de Lyon). — Anonymat facultatif. Partage interdit, 800 francs.

Prix Mége. — Anonymat obligatoire. Partage interdit. 1 500 francs. — Question : Le mécanisme du shock.

Prix Meynot aine père et fils, Anonymat facultatif. Partage interdit. 2 600 francs. — Ce prix sera décerné à l'anteur du meillenr travail sur les maladies des oreilles.

Prix Adolphe Monbinne. — Anouymat facultatif. Partage antorisé. 1 500 francs.

Prix Anna Morin. — Anouymat facultatif. Partage interdit. 3 000 francs.

 $Prix\ Nativelle.$  — Anonymat facultatif, Partage interdit. 600 francs.

Prix Or/ila. — Anonymat obligatoire. Partage interdit. 2 500 fraucs. — Question: Etude des poisons du groupe des saponines.

Prix Oulmont. — Partage interdit. 1 000 fraucs. — Ce prix sera décerné à l'élève en médecine qui anra obtenu le premier prix (médaille d'or) au concours annuel du prix de l'Internat (chirurgie).

Prix Pannetier. — Auouymat facultatif. Partage interdit .4 000 francs.

Prix Portal. — Anonymat obligatoire. Partage interdit. 1 000 francs. — Question : Des pancréatites hémorragiques.

Prix Pourat. — Anonymat obligatoire. Partage interdit. r 200 francs. — Question : Du mécanisme de la régulation thermique.

Prix Sabatier. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 600 francs.

Priz Saint-Lager. — Anonymat facultatif. Partage interdit. I 500 francs.

Prix Saintour. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 5 000 francs.

Prix Stanski. — Anonymat facultatif. Partage interdit. 1 '500 francs.

Prix Tarnier. — Auonymat facultatif. Partage interdit. 4 500 francs. — Ce prix sera décerné au meilleur travail mauuscrit ou imprimé, en français, relatif à l'obstétrique.

Prix Vernois. — Anonymat facultatif. Partage autorisé. Soo francs.

Prix Zambaco, — Anonymat interdit. Partage interdit. 600 francs.

Conférences d'internat et d'externat. — Les conférences d'internat et d'externat de l'Association générale des étudiants sont actuellement eu voie d'organisation. Les étudiants déférenx de suivre ces conférences sont priés de s'adresser un bureau de la section de médecine qui les mettra en relation avec MM. les internes des hôgitanx qui out bieu voults se charger de ce service.

Bureau ouvert tous les jours de 2 heures à 6 heures, Maison des étudiants, 15, rue de la Bûcherie, 1° étage.

Un nouveau journal médéal. — Souhaitous la bienveau au Savoir, dont le directeur scientifique est le Dr G. Bardet et le rédacteur en chef, le D-Henri Bouquet. Ce journal hebdounadaire se propose d'informer en de courts artieles et de faire la critique de toutes les nouveautés.



FONT-ROMEU. Pyrénées-Orientales, 1800 m. d'altitude. et de SPORTS D'HIVER PATINAGE, SKI. SKIJORING, BOBSLEIGH, LUGE, TRAINEAU, etc.

er du Grand-Hôtel, Font-Romeu (Pyr.-Or.). Agence de la Cie du Midi, 16, boul, des Capuci

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

# LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

### TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE DYSPEPSIÉS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

# Fraitement Biologique

COMPOSITION 1. Ferments lactiques

2" Agar-Agar;

3 Extrait Biliaire 4º Extrait total de Glandes de l'Intestin

I à 6 Comprimés au repas du soi AVALER SANS CROQUER

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Av. de Wagram, PARIS

LACTOBY

### NOUVELLES (Sulte)

Union des syndients médieaux de France: — Les syndicats médienx de Paris et les diverses régions de la province, saus excepter les syndients médieaux de Plalace-Lorraine, étaieut représentés par leurs délégués d'unent mandatés, à l'assemblée générale, qui s'est réunie à Paris, les 9, 10 et 11 décembre 1921. Diverses questions ont été discutées et résolues, concernant principalement les accédants du frausail, les soins médieaux aux réformés de guerre, et le projet de loi sur l'assurancemataile.

ACCIDENTS DU TRAVAIL.— On s'est occupé de l'hospitalisation des accidentés euvoyés à l'hôpital par le médecht trátant. On a justifié et approuvé l'indemnisation à consentir aux chirargieus de province, en constatant tontefois que l'Association des chirargieus des hôpituux siells de France n'a peut-être pus, dans cette question, cherché l'avcord en tous points avec l'Union des syndients.

Sons médicatix aux résonates de cuirrent.— Les délégués de province ont protesté, au nom de leurs syndicats respectifs, contre la catégorisation des indemnités, suivant que les médecins habitent les villes ou les campagnes.

Pour les uns, la vie est plus chère en province qu'à Paris ; les délégnés parsiens out soutenn l'avis contraire.

Lesecetáriregénéral, M. Lafontaine, a fait observer que, grâce à l'intervention de l'Union des syndiciess, les catégories ont été réduites de cinq à trois, et qu'on cût peut-être obtenu davantage, si l'Administration u'avait pas trouvé, dans les bas tarifs conrants fixés par les médicais enx-mêmes dans certaines localités, le prétexte à catégori-sation.

Finalement, l'assemblée s'est mise d'accord sur ce principe qui réduit à nient tonte distinction suivant que la vie est plus chère ici on là, à savoir; que c'est l'acte médicai qui justifie l'indemnité, et cet acte est le même dans tente la Prance. 32 le conseil de l'Union des syndicats a été chargé de poursuivre la suppression de la catégorisation, lorsque les écroustainces permettront de considérer comme propice une demande de revision de l'ealartie 6, q le a loi sur les pensions,

PROJET DE LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIR. — Cette question fut de beaucoup la plus importante quant à l'ampleur et à la diversité des discussions auxquelles elle donna lieu.

Les délégnés des syndients médieaux d'Alsace-Lorraine sont venus affenner, d'un commun accord, qu'ils étaient satisfaits de la loi sur les assurances en Alsace-Lorraine, et qu'ils en demandaient le maintien, sans renoncer pour cela aux amédiorations rendues possibles pour l'avenir, leurs contrats collectifs avçe les caisses d'assurances venant bientôt à échéance.

Ces mêmes délégués ont protesté contre la mentalité

### **Bromeine** Montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0,04) GOUTTES (Ng=0,01) PILULES (0,01) AMPOULES (0,02)

TOUX nerveuse INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

ES Eu Sesqui

spéciale qu'on leur attribuait pour expliquer leur satisfaction du système en vigueur eu Alsace-Lorraine.

D'autres orateurs, tant de Paris que de provinee, n'out pas en de peine à démontrer que le syatème d'Alsace-Lorraine ne ponvait convenir pour toute la France. M. Decourt, vice-président, très au courant des choses médicales concernant l'assurance-malatia en Angle-terre, a fait ressortir tous les inconvénients dont les médicains de ce payes-à sont victimes.

Noubreux orateurs out montré du doigt les daugers du projet Daniel Vincent, tel que ce projet est libellé actuellement. Il ne faut pas de forfait, fût-il global, mais le tarif à la visite, avec contrôle.

M. Lafontaiue, le vaillant rapporteur, a insisté sur différents points et sur la nécessité pour l'Uniou des syudicats de se maintenir exclusivement, daus ses démarches et sa propagande, sur le domaine de la technique médi-

cale. Pinalement, l'ordre du jour suivant a été adopté: L'Assemblée générale de l'Union des syndiests médicaux affrunc sa volonté de ne pas s'opposer à l'établissement de l'assurance sociale, mais elle déclare que cette assurance, et notamment l'assurance-malade-invalidité, irait à l'eucontre des on but, si, instituée dans le safer administratif alemand (sysèune actuellement en vigueur en Alsace) ou dans le cadre administratif français (projet du gouvernement), elle aboutissait à une production de médecine d'hôpital, pour pauvres, sans garanties techniques et morales, sans dieutie.

a l'Union des symideats se place donc en dehors, audessas des projets actuellement sounts au Parlement. Elle estime que le problème de l'orgenisation technique de la médecine en matière d'assurance doit dre posé d'abord, qu'il doit être abordé avec la volouté de réaliser la production médicale la meillemre, et que sente, une organisation syndicaliste, faite par la profession médicale, d'accord avec les consommateurs intéressés, est susceptible d'apporter une solution jusée.

« l'artant de ces cousidérations, l'Assemblée générale affirme une fois de plus qu'aucune organisation sériense de soins ne pouvant être faite sans le libre shoit du médicia par le mutade, le tarif à la visite avec contrôle, des moyens techniques suffisants et répondant aux données de la technique moderne, le Corps médical ne pourra prêter on consecurs à une institution qui ne rémirait pas ces conditions.

« l'an conséquence, l'Assemblée générale donne nandat au conseil de l'Union de préparer une campagne d'asction difrecte, auprès des médecins, pour défendre la procission menacée, de uneur extre campagne ai possible conjointement avec les organisations professionnelles intéressées, d'éveiller l'opinion publique, le Parlement, etc de dresser toutes les forces médicales pour faire échec à tout, projet qui mécomafitrait les conditions essentielles à l'exercice de laudéciene ».

### Dragees ... Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-A NÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MNTAGE, 43, Buil, de Put-Rojal, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

Assemblée générale du Syndicat médical de Paris (27 novembre 1921). - Le Syndicat médical de Paris s'est rénni sous la présidence du Dr Biarbeau, président, le dimanche 27 novembre deruier.

Il a voté à l'unanimité moins une voix son adhésion à la l'édération corporative des médecins de la Région pari-

Après un rapport de son vice-présideut, le Dr d'Ayrenx, sur la loi Assurance-Iuvalidité-Maladie, les conclusions suivantes ont été votées :

1º Maintieu du libre choix absolu du médecin ;

2º Rémunération à la visite et nou pas par forfait ;

3º Non-acceptation du coutrat collectif et maintien de la liberté complète du médecin vis-à-vis de ses clients: les mutualistes ou assurés de la loi seront considérés comue des clients ordinaires.

A la suite du rapport du Dr Lapointe sur la question de l'admission des malades dans les hôpitaux, un ordre du jour a été voté affirmant à nouveau le principe de l'hôpital aux malades privés de ressources et regrettant que ce principe ne soit pas inscrit dans la loi : mais, considérant toutefois que la taxation des actes médicaux s'ajoutant au remboursement des frais d'exploitation est actuellement un pis-aller, approuve la décision prise par le directeur de l'Assistance publique d'appliquer le tarif Breton aux radiographies, mais à la seule condition que ces tarifs soient appliqués aux seuls malades privés de ressources, non inscrits à l'Assistance.

Le Syndical médical de Paris proteste avec énergie contre la décision de l'Assistance publique de Paris qui accorde aux malades pontyns de ressonrces le libre accès des consultations hospitalières moyennant le remboursement à l'Administration de ses frais d'exploitation évalués à 4 francs, sans aucune rémunération del'acte médical.

Estimant qu'il fant protéger les vrais pauvres, le Syudicat médical de l'aris rappelle les dispositions adoptées par son Assemblée générale du 20 décembre 1920, en ce qui concerne la demande d'assistance.

### MEMENTO CHRONOLOGIQUE

31 DECEMBRE. - Reims, Clôture du registre d'inscriptiou pour le concours de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de Reims.

et de physiologie a l'Acole de l'accicnie de scains, gian l'eccurie parte l'Arche l'Accionne de Chirur-gian l'eccurie par l'accionne de l'Accionne de l'Asserbe 5 JANVIES. — Mantes. Cléture du registre d'inscrip-ton pour le concours de suppléant des chaires de pa-thologie et de clinique chirurgicales à l'Ibcole de méde-cine de Nantes.

6 JANVIER. — Paris. Société végétarienue, mairie du VIº arroudissement, 20 h. 30. M. le D' LEGRAIN: La lutte économique contre l'alcoolisme par l'utilisation hygiénique des végétaux.

6 Janviers. — Paris. Paculté de médecine: ouverture

du registre d'inscription pour les inscriptions du deuxième trimestro

6 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine. Cours de physiothérapie de M. le Pr CARNOT, 17 heures. M. le D' DURISY: Technique de massage et de mobilisatiou. Dr DUREY : 7 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dien. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45: Leçon chinique. 7 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujou. M. le professeur ACHARD, 10 heures : Leçou

clinique.

7 JANVIER. — Paris. Préfecture de la Sciue. Clôture du registre d'inscription pour le coucours d'internat des asiles d'aliènes de la Sciue.
7 JANVIER. — Paris. Faculté de médeciue. Cours de hysiothérapie de M. le Pr Carnor, 17 heures. M. le

Dr Ducroquer : Technique des gymnastiques éducative et médicale 9 JANVIER. — Rouen. Concours pour la nomination à deux places : méd ccin-adjoint des hôpitaux de Dieppe.

9 JANVIER. — Paris. Pharmacie centrale des ho 9 JANVIER. — Paris. Pratmacie centraie des nogulatur, 14 heures. Ouverture du concours pour une place de phariuacien des höpitaux de Paris.
9 JANVIER. — Paris. Höpital de la Pitife. Ouverture du cours de radiologie du cœur, par MM, les 13<sup>rd</sup> BORDET et YACOM, sons la direction de M. le P. Vaguer.
9 JANVIER. — Paris. Préfecture de la Scine. Ouverture

du concours de médecin en chef des asiles publies d'aliénés de la Scine.

10 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre de consignation pour le deuxième examen probatoire (ancien régime). 10 JANVIER. - Paris. Ministère de l'Agriculture. Dernier délai d'inscription pour le concours de prépara-teur du laboratoire central d'études et d'analyses des produits médicamentaux et hygiéniques (ministère de l'Agriculture, direction des services sanitaires, 42 bis,

10 AU 14 JANVIER. — Leysin. Cours d'héliothérapie par M. le Dr ROLLIER et ses collaborateurs. 11 Janvier. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel Dien. M. le professeur Gilbert, 10 h. 45: Leçon de thé-

rue de Bourgogne).

rapentique. 12 JANVIER. — Paris. Hôpital Cochin, M. le Dr CAN-CONNET, à 2 lieures, ouverture des lecons sur les stra-

12 JANVIER. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngolo-ique de l'hôpital Lariboisière, 10 heures. M. le professeur SEBILEAU : Lecon clinique

- Paris, Hôpital des Enfants-Malades. 13 JANVIKR. 11 heures. M. le Dr LERRBOULLET : Leçon clinique 14 JANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45: Leçon clinique

14 JANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD, 10 heures: Lecon clinique. 15 Januar — Paris, Institut Pasteur, Onverture du

eours supérieur de microbiologie, 16 JANVIER. — Paris. Hôtel-Dien. Ouverture du concours de médaille d'or de médecine.

17 JANVIR. — Paris, Paculté de médecine. Clôture du registre de consignation pour le troisème examen probatoire (tre partie) (ancien régine). 1 JANVIR. — Paris, Paculté de pharmacie. Ouverture du concents de préparateur du laboratiore central tre du concents de préparateur du laboratiore central

d'études et d'analyses des produits médicamenteux et hygiéniques.

Hôtel-Dieu. Ouverture du IO TANVIER. · Paris. concours de médaille d'or de chirurgie.

19 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine, 2 heures. Ouverture du cours complémentaire de bactériologie de MM. le professeur Bezançon et le Dr Philibert.





### TABLE ALPHABÉTIOUE

### (Partie Paramédicale, tome XLII)

Juillet 1921 à Décembre 1921.

- du cerveau, 40. Académie de médecine, 360 - et à la Faculté de phar macie de Paris (Legs à l'), – — (Legs à l'), 154. - (Prix de l'), 369. - royale de médecine de Belgique, 211. Accidents anaphylactiques d'origine alimentaire (Tmitement des), 268. - du travail (Le barême militaire des expertises pour), 60. - basée sur une erreur de diagnostic (A propos d'un cas de demande en revision d'une rente pour), Accoucheur des hôpitaux de Paris (Concours d'), 87. ACHARD, 85. Acidose chez des mélançollques anxieuses (Quatre cas d'), 61. Actualités, 179. Adénoïdectomie (Paralysie hystérique du voile après), 25. ADRIAN (Ch.), 10. Aérophagie et certaines affections (L'), 26. Affections ostéo-articulaires à staphylocogues (Applications et résultats de la séroet vaccinothérapie dans les), 298. - - en général (Séro- et vaccinothérapie daus les), AIME, 8 ALAJOUANINE, 85. Albinos (La vision des), 60. Aliénés : a) Tentative de suicide au cours d'un accès d'excitation ; b) Une mélancolique incendiaire (Réactions atypiques chez deux), 150. ALIMENTATION DES ROMAINS (L'), 45. AMBARD, 331. Américanistes de Paris (Les), Amygdale (Abcès de l'), 40. Amygdalienne (Troubles d'origine), 40. Analyse des urines (Guide pratique pour l'), 90. ANDRÉ, 72. Anesthésic en chirurgie urinaire (De 1'), 281.

Abcès de l'amygdale, 40.

Auesthésie générale par le | A-sistance publique, 52. chlorure d'éthyle, 85, Association générale des méde-- en oto-rhino-laryugolocins de France, 13, 248. gic (L'), 26. - nécrlandaise d'hygiène so-- du laryngé supérieur (Toux ciale de l'enfance, 200. spasmodique et), 26. - professionnelle des mé-Auesthésique local inso. decins, chirurgiens et spéluble : le paraforme (Sur uu cialistes des hôpitaux civils nouvel), 349. de France, 141, 350. Anis (Le vent... de 1'), 156. universelle des médecins Année thérapeutique (L'), 64. espérantistes, 284, Anthropologie (Institut inter-ASSURANCE-MALADIE (SUR L'), national d'), 100, 353. Antianaphylaxie, 264, Atrophie utérine et délire de - (Colloides cristalloide et), persécution coexistants, 60. 264. AUSSET (E.-L.), (Nécrologie), - digestive, ro. 211. ANTICIPATIONS MÉDICALES, 20. Avaucement musculaire (De Anurie calculeuse traités par 1'), 60, le cathétérisme urétéral Bactériologie (Précis de), 256. (Huit cas de calculs de l'ure-BAILLIART, 60. tère ou d'), 72. BALTHAZARD (V.), 289. - réflexe par étranglement BANQUE A INDUSTRIE THERdes yoles à excrétion d'un MALE, 108. rein, l'autre rein paraissant BAR (L.), 26 sain, 332. BARBARIN, 348, Anxieux (Sur la tension arté-Barême militaire des expertises pour accident du travail riefic habituelle chez les), 61, Apophyse styloïde (Le), 60. lougue 26. BARRÉ (I.-A.). - APPAREIL POUR LA RECHERCHE DU Apophysite tibiale antérieure, 316 RÉFLEXE OCULO-CARDIAQUE. Appendicite chronique (Exa-L'OCULO-COMPRESSEUR men radiologique de l'), 8. RESSORTS, 174. Aptitudes artistiques déve-BARRÉ. 102 loppées chez une déligante à BARTHÉLEMY (RAYMOND), 30. l'occasion de son délire, 98. Basedowisme (Opothérapie et ARCELIN, 26. petit), 9. ARMENGAUD, 8, 26, BASS (Mile), 96. Arsenic dans la sulfarséno-BEAUNIS (HENRI). (Nécrologie), thérapie intramusculaire (Klimination uriuaire de BÉGOUIN, 30. BELLOCO (PHILIPPE), - LE 1'), 72. Arsénobenzènes (La thérapeu-PROFESSEUR SOULIÉ, (Nécrotique des accidents du choc logie), 178. par contact consécutif à BERTIER (J.), 90. l'injection des), 358. BILLET, 275 Arsénobenzol (Le traitement Blennorragie aiguë ou chrodu trachome par l'i, so, nique (L'essence de cèdre ARTAULT DE VEVEY, 268, 359

Arthropathies au cours de la

sclérodermie (Les), 10.

ASCENSION DU MONT-BLANC

(L') (4 807 mètres), 302.

Asiles d'aliénés (Médecins ad-

joints des), 141.

- de la Seine, 153.

- de Vaucluse, 155.

- publics d'aliénés, 110.

Assistance et d'hygiène infan-

tile (Les œuvres d'), 242.

Bœckel (La remise de la médaille du professeur Jules), BOLLACK (J.), 284. Bouche et des dents chez les enfauts des écoles primaires et maternelles (Les maladies de la), 89. BOURGEOIS, 30, 39. BOURGES (H.), o. BOURGUET, 26, 40. BOURGUIGNON, 86. Bourses de doctorat, 100. BOUTARRI (MAURICE). - LES SAINTS GUÉRISSEURS, 166. BOUTAREL (M.). - LE TRIOM-PHE DE DAME VÉROLLE, 65. BOUTTIER (H.), 85, 86. BOUVART (A PROPOS DE), 103 BOUNDY - I'MPONDERS EN THÉRAPEUTIQUE, 260. BOUVET, 8. BRIAND (MARCEL), 150. Brightiques (Rhino-pharyngites des), 26. BRISSOT (MAURICE), 151. BROCA, 60. Brocq (Hommage au Dr), 326 Brocq recoit son buste à l'occasion de son entrée dans l'honorariat des hôpitaux (M. le Dr), 333-BROCQ (I,.), 90. Brombydrate de cicutine sur les paraplégies spasmodiques en flexion et sur l'automatisme médullaire (Action du), 86. - de cicutine (Posologie du) 268 BRONGERSMA, 333-Brûlure de la main (Greffe du prépuce sur le pouce dans un cas de), 316. BRUZZI, 72. BYAM (W.), 78. CABANES, 54, CABOCHE, 39, 40. CADENAULE (PH.), 123. dans le traitement de la), Caducée de Gascogne, 321. CALCATOGGIO (ANGE), 125. 268. - (L'auto-vaccination dans Calcul préputial (Présentation la), 331. d'un volumineux), 331. lymphothérapie - par la - de l'uretère ou anurie cal-(Traitement de la), 268. culeuse traités par le cathétérisme urétéral, 72. - traitée par le permanganate d'argent, en solution Caucer consécutif à une cysétendue, 9. tite prolongée, 282. Blennorragiques (Complica-- de l'homme et du cancer tions) et traitement, 331. des végétaux (Rapports du), Blessure de l'oreille par éclat 348. - maternelle et infantile d'obus, 40, - de la prostate par le ra-(Union des œuvres d'), 113. BECKEL (ANDRÉ), 332. dium (Traitement du), 282 Cancer reetal, Extirpation | abdomino-périnéale, 10. du sein (Résultats éloignés de la chirurgie des), 314. CANNUYT, 38. CANTONNET (A.), 64, 234, 284.

CAPGRAS, 60. Cornégie (Les lauréats de la fondation), 13.

CARRION, 143 CARROLL (T.-H.), 78. Cataractes traumatiques de guerre, 124.

CATHELIN (F.), 58. CELLIER, 60 Centenaire de la Faculté de médeciue de Montpellier

(Fêtes du VIIº), 268. - (Le) de l'Université de Buenos-Aires, 299. Cerveau (Abeès du), 40. CHABANIER, 331.

CHABERT, 40. Chambre syndicale des pharmaciens de la Seine, 187. CHAMPALBERT (L.), 349 Chancre syphilitique (Traitement préventif du), 8.

CHAUFFARD (A.), 96. CHAVANNE, 26. Chefs de travaux dans les facultés (La nomination

des), ror. CHEINISSE, 64 CHEVASSU, 281. CHIRAY (M.). - LA PAMILLE

DES HELVÉTIUS, 2. Chirurgie biliaire (A propos de la), 268,

- contemporaine (Les principes directeurs de la), 78. - plastique du nez (La voie intranasale en, 26,

- d'urgence (Traité de), 143, Chloroformiques (Aceidents) 38.

Choanes (Occlusion congénitale des), 38. Cholécystostomie pour calculs des voies biliaires, 267. Cholestéatome de la rétine, 60. Chronique des livres, 17, 30,

54, 64, 78, 102, 143, 149, 215, 225, 289, 301, 336, 352. CHURCHILL (J.-H.), 78

CINÉMA (A PROPOS DE L'UL-TRA-), 79.

- et éducation, 63. - rééducateur (Le), 104.

Cinnamate de soude chez les tuberculeux (Action particulière du), 268.

Citations à l'ordre de l'armée, 223. Citrosalicylate de pipérazine

(Le) : étude pharmacodynamique, physiologique et clinique, 348. Cité universitaire (La), 62.

CLARET (A.), 268. CLERAMBAULT (DE), 97, 150 Climatologie, 323 Clinique chirurgicale iufan-

tile, 235. - de M. Lubet-Barbon, 200. Clinique des maladies cutanées et syphilitiques, 286. - médicale des enfants, 62. - de l'hôpital Cochin, 99,

→ de l'Hôtel-Dieu de Paris, 87, 234 - obstétricale, 286.

269

- ophtalmologique, 235. - oto-rhino-laryngologique de la Faculté de médecine de Paris, 269.

Cœur (Maladies du), 17, 64. Cœur (Traité des maladies congénitales du), 17.

COLIN (H.), 61. COLLIN (ANDRÉ), 150. Colloides cristalloides et anti-

anaphylaxies, 264. Colloidothérapie sous-cutanée (Septicémie colibacillaire guérie par la), 268. COLOMBINO, 283.

COMBY (JULES), 256. Comité national de défense contre la tuberculose, 14. Concours d'adjuvat de l'amphithéstre d'anatomie des

hôpitaux, 141. - d'inspecteur d'hygiène de la Mayenne, 112. - de médecins inspecteurs

d'hygiène de l'Hérault, 112. - pour la nomination aux places d'élève externe en médecine des hôpitaux et hospices eivils de Paris

- pour le prix Fillioux, 99. du prosectorat de l'amphithéâtre d'anatomic des hôpitaux, 141. Conférences cliniques et thé-

rapeutiques, 235. - d'obstétrique, 287

 de pathologie chirurgicale 286 Congrès de l'Association fran-

çaise de chirurgie (XXX\*), 112, 120, 279, 297, 313, (II°) de l'Association des gynécologues et obstétriejens de langue française, 100.

de la Crolx-Rouge, 321. - (IIIº) de l'histoire de l'art de guérir, 322.

- (IIc) D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE, 55, 91, 132.

 d'hygiène, 269. - (8º réunion sanitaire provinciale), 52.

- - sociale à Clermont-Ferrand, 152 - DE L'INTERNAT FRANÇAIS

(IV°), 134. - de médecine et de

pharmacie militaires (Premier), 196 - international de propagande d'hygiène et d'éducatiou prophylactique sanitaire et morale sociale, 154. - DE MÉDECINE (XV°), 210.

221, 231, 264, - des médecins aliénistes et neurologistes de France et

çaise (XXVe), 161, 180. Congrès (I.E) MÉDICAL FRANCO-POLONAIS DE VARSOVIE,

14, 27, 266, 330. - DE LA NATALITÉ (AUTOUR DU), 258. national de la natalité, 164.

- italien des doctoresses cu médecine (Premier), 334. - d'ophtalmologie, 9, 142,

· d'oto - rhino - laryngologie, 25, 38. - de pathologie comparée

(IIº), 42. - de protection maternelle ct infantile, 188.

 de la sauté, 77. des sociétés savantes, 233. — du travail intellectuel, 73 - d'urologie, 68, 80, 281,

331. Conjouctivite papuleuse (Trois cas de), 86. Constante uréo-sécrétoire (Sur

la), 331. Contenu stomacal (Le), à jeun, 30.

Coprologie clinique (Manuel de), 64. Cornées (Ectasie marginale

dystrophique des deux), 60. CORNET. - SUR L'ASSURANCE-MALADIE, 353. CORNET. - Le Docteur A .- I .-

Martin. (Nécrologie), 50. CORNET. - PETITE STA-TION THERMALE DEVIENDRA GRANDE POURVU QUE ... 226.

Corps étrangers de l'œsophage, 38. - ou des voies urinaires, 38.

Corps thyrolde et des glandes parathyroides sur les échanges respiratoires (Action du). 196. COTTENOT, 39

Coude (Luxation méconnne et irréductible du), 109. COULET, 38. COURBIN, 25.

COURTADE, 283, 331. COUSIN (G.), 124. CRAPAUD EN THÉRAPEUTIQUE

(LE), 354. Crise thermale (La), 8. Curiethérapie (Entitleliona guéri par la), 38.

Cystoscope (Présentation d'un uouvcau), 282. Cystostomie pour corps étranger de la vessie (Un cas de

péricystite consécutive à une), 282. DARTIGUES, 85, 110, 316.

DAULNOY (R.), 40. DEBREZ, 297. DELHERM, 215. Délire (Aptitudes artistiques

développées chez une délirante à l'occasion de son), 98.

- de persécution coexistants (Atrophie ntériue et), 60.

des pays de langue fran- | Demonchy (Action du vaccin de), 331. Dermatologie usuelle (Diagnos-

tic, traitement), 30. DESCARPENTRIES, 26. DESNOS, 282, DHÉRÉ (CH.), 10 Diabète (Le), 18.

- insipide (Le) (Nuevas orientaciones sobre le diabètes insipida), 78. Diagnostie (A propos d'un cas

de demaude en révision d'une rente pour aecident du travail basée sur une erreur de), 60. Diarrhée chez les tuberculeux

par le chlorure de calcium (Traitement de la), 359. Diathermie en urologie (Sur

la), 331. DISTÉTIQUE EN L'AN 1100 (UN MANUEL DE), 365.

Dilatations kystiques intravésicales d'un orifice urétéral accompagnées de tuberculose rénale du rein correspondant, 333.

DIMOND, 78. Diphtérie en oto-rhino-laryngologie (Effets de la), 40, Diplôme d'hygiène de l'Université de Cambridge, 253.

Directeur de la santé à Marscille, 142. Direction de la santé publique.

153. Distinctions belges, 322. DOPTER (CH.), 256, 301. Doré, 331, 333. DOURLHES (PAUL), 51. DROHARD (PAUL). -CINÉMA RÉÉDUCATEUR, 104.

DUBAR, .86. DUCOSTÉ, 61. DUFOUR, 60. DUFOURMENTEL, 38. DUROT, 150.

DUNDAS-GRANT, 26. DUPONT, 348. DUPRÉ (LE PROFESSEUR ER-

NEST) (Néerologie), 175. DUPUY DE PRENELLE, 85. DURAND, - LE PROFESSEUR MATRUCHOT, (Nécrologie), 329.

DURAND. - VOYAGE MÉDICAL. LE XV° V. E. M. (4-15 Septembre 1920), 124.

DURANTE (G.). — CHARLES

Porak (1845-1921). (Nécrologie), 5. DUVAL (PIERRE), 30.

DUVERGER, 60.

Échanges respiratoires (Actiou du corps thyroïde et des glandes parathyroides sur les), 96. Ecole d'authropologie, 253,

- d'application du service de santé des troupes coloniales à Marseille, 15, 152, 351. --- (Concours pour la nomination aux emplois de professeurs adjoints à l').15. - des arts et métiers, 153.

École de médecine d'Amiens, 164. — — d'Angers, 111.

- de Besaucon, 128, 163. - de Caen, 128. - de Clermont-Ferrand, 128,

— de Dijon, 128, 153. — — de Grenoble, 129. - de Marseille, 128, 141,

164. - de Nantes, 128. — de Poitiers, 129.

- pratique de service social, 113. - de puériculture, 130, 142,

186.

— de Reims, 129. - de Rouen, 128.

- du service de santé de la marine, 28.

- — militaire, 127, 129, 186. Ectasie marginale dystrophique des deux cornées, 60. Éducation (Cinéma et), 63. - PHYSIQUE (Notes d'), 192.

Électrologie, 215. Électrothérapie dans les hôpitaux (Le coût des actes de radiologie et d'), 321. Élèves de l'école principale du service desanté de la marine (L'ancienneté des), 62. Eliminatiou urinaire de l'ar-

senie dans la sulfarsénothérapie intramusculaire, 72, EMEDV. 225

Emphysème sous-cutané foudroyant (Rupture pulmo-

naire), 98. Encéphalite épidémique (Intermittence, périodicité et psycho-orgadissociation nique dans les formes mentales de l'), 151.

 — (Sciérose en plaques probable à forme cérébelleuse consécutive à 1'), 85. léthargique expérimentale,

85 Enervation des reins (L'), 332. Enfants assistés, 141, 154 - à la Bourboule (Envoi d'),

63, - des écoles primaires et materielles (Les maladies de la bouche et dents chez 1cs), 89,

 entendants mucts (Les), 150 Entraînement respiratoire par

la méthode spiroscopique (L'), 64. Enucléation (Inclusion d'une

bille en verre dans l'orbite un an après l'), 86 ÉPÉE (A PROPOS D'UNE), 19,

ÉPIDÉMIE DE GRIPPE A LA RENAISSANCE (UNE), 227. (le service mobile des), 361. Epilepsie consécutive aux traumatismes craniens (Traitement de 1'), 279.

- jacksonienne par kyste de la région rolandique, 86. - par la phényléthylmalony-

lurée (Traitement de l'), | Fibromyome utérin (Très gros), | Épithélioma guéri par la cu-

riethérapie, 38. Épreuve de Rinne (Méthode d'exécution), 349. Érotomanie atypique, 97 - (pure et combinée), 150.

ESCAT, 332. Estomazo et intestinos (Exploracion de 1), 54. États émotifs (Variations de

la pression artérielle d'après certains), 61.

Ethmoïde (Masse latérale de 1'), 40. Évidement labyriuthique, 40.

Examens à la Faculté de médecine de Paris (Convocations pour), 127.

- médical des aviateurs (L'), 187. - radiologiques, 223.

Exposition interalliée d'hygiène, 223, 286. DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE ET SES CONGRÈS (L'), 239.

- rétrospective de l'histoire de la médecine, 41. Externat (Conférences d'internat et d'), 370.

Pabre (Le professeur Jean), 49. Faculté de Bordeaux (Chaire d'anatomie à la), 88

Faculté de médecine d'Alger,

— — de Bordeaux, 73, 128. — de Lille, 128

- de Lyon, 110. — de Lyon (Legs àlu), 321. - de Montpellier, 111,

128, 152, 163 - de Moutpellier Pêtes du VIIº centenaire de la),

268. - de Nancy, 128. de Paris, 62, 89, 139,

152, 211. - de Paris crée des places pour les étudiants et médecins étrangers (La), 14.

- de Paris (Une nouvelle chaire de la ville de Paris à la), 88,

 — de Strasbourg, 63. — de Toulouse, 128. - de pharmacie de Paris (Legs à l'Académie de méde-

cine et à la), 321. FAUCON (LE GRAND) A PARIS, 147.

Feebleness of growth and congénital Dwarfism, 225. FÉLIX (JEAN), 78. Fever, a house-borne disease

(Trench), 78. Fibromes de la portion susvaginale du col de l'utérus (Contribution à l'étude des), SX. - utérins (Radiumthérapie

Fibromyectomie abdominale (Un cas de chirurgle conservatrice par), 110.

348 Fièvre typhoide (La réactiou de Silvestri (Uro-diagnostic

de la), 72. Rightle intestinale après nephrectomie dive tuberculose rénale,

332 cesophago-trachéales (Les), 123

FLURIN, 26. FOIX (CH.), 86.

Foudation Grancher, 333 FORESTIER (JACQUES) ET LU-MIRRE (MAX). - SOUVE-NIRS DU MONT-CORNILLET.

337-FORGUE, 314. Formalités sanitaires en Amé-

rique, 233. Formulaire de poche pour les maladies des enfants, 256.

FOUQUET, 8. FOURCADE, 316. FOURNEAU, 352. Fractures du col fémoral chez

les octogénaires, 348. Frais pharmaceutiques (La loi des pensions et le règlement des), 101.

FRANCAIS (H. et R.), 86. France-Espagne, 52. Frédérieq (Manifestation),

FRIED (B.), 97. GAILLARD, 18. GALONNIER (P.), 72.

GAREL, 26. GARIN, 200. GASTOU, 8, 264.

GAULT, 38, 40. GAULTIER, 85, 359. GAUTHIER, 282, 332. GAYET, 332.

GIMBERT, 90. Glandes endocrines (La glande génitale et les), 336. (Sympathique et), 143. - génitale et les glandes en-

docrines (La), 336. - parathyroides sur échanges respiratoires (Action du corps thyroïde et des), 96.

GLÉNARD (ROGER). - LES JOURNÉES MÉDICALES DE BRUXELLES, 324. Globulines dans les liquides céphalo-rachidiens patholo-

giques par la réaction à l'acide phéuique (La recherche des), 150.

GOIFFON, 64. Gonococcie chronique (Sur la), 331.

GOSSET, 30. GOT (A.), 38, 123. GOULFIER, 60. Goutte et cholestérine, 96, GRADENIGO (G.), 349.

GRANDIBAN, 257. GRANGÉE (F.-M.). - ANTI-CIPATION MÉDICALES, 20. GRANGÉE (F.-M.). - LE GRAND-FAUCON A PARIS

Greffe du prépace sur le pouce dans un cas de brûlure de la main, 316. GRÉGOIRE (RAYMOND), 298.

147.

Grippe (Une épidémie de) à la renaissance, 227. GROS (H.). - L'ALIMENTATION DES ROMAINS, 45.

GROS (H.). - LA QUARTE A ROME DANS L'ANTIQUITÉ, 204. Grossesses abdominales primitives (Contribution à l'é-

tude des), 51. Groupe médical parlementaire, 50. GUELPA, 109.

GUÉRISON VENUE EN DOR-MANT (LA), 156. GUILLAIN, 102. GUILLAUME, 143.

GUTMANN (RENÉ-A.. - A PROPOS DE BOUVART, 103. Gynécologie courante, 29. HALLEZ (G.-L.). - E.-L.

AUSSET, 211. HALPHEN, 26, 39, HARTGLAS, 86. HARVIER, 143. HAUTANT, 38.

HEITZ-BOYER, 331, 333. Héliothérapie, 62. — et ozene, 38. HELVÉTIUS (LA FAMILLE DES),

Hémocyanine (L'), 10. Hémoptysics par l'extrait hypophysaire (Traitement des), 268

 tuberculeuses (Le traitement des), 359. Hérédité mentale, 170 — tuberculcuse on syphili-

tique (Végétations adénoïdes ct), 26, Hérédo-spécificité et paralysie générale infautile, 150. HEUYER. - LE PROFESSEUR ERNEST DUPRÉ (1862-1921).

175. HEYNINX, 26. HIRONDELLE EN THÉRAPEU-TIQUE (L'), 260. Histologie (Travaux pratiques

d'), 154. **Носнет**, 333. HOFFMANN-CHASSARY (MA-RIE), 125. Hôpital autonome de Poiuteà-Pitre, 285.

Hôpital Boucicaut, 89, 128, - Broussais, 214. - chirurgical de la rue de Vaugirard, 360.

- de Dieppe, 112. - frauco-brésilien, Laënnee, 128.

- Lariboisière, 223. - Saiut-Jean à Arras, 141.

- Saint-Louis, 287. - de Tuuis, 112.

Hônitaux de Bordcaux, 129. - d'enfauts (Le service social dans les), 236.

Hôpitaux de Marseille, 129. - militaires (Médecia, chirurgien et pharmacien chimiste des), ror.

- de Nîmes, 141, - de Paris, 88, 110, 152, - de Reims 153.

- de Toulouse, 129, 141. Hospices d'Anvers, 163. - de Metz, 163.

Hoquet inecercible guéri par l'aspirine, 9. HORN. - HENRI BEAUNIS,

1830 - 1921. (Nécrologie), HORN. - LE PROFESSEUR

ÉMILE JEANBRAU, 328. Hôtel-Dieu, 201. House-borne disease (Trench

Fever. a), 78, HUERRE (R.), 9 Hygiène alimentaire et enseiguement ménager, 188.

- de l'enfance, 242, 256, 35I. - mentale (Ligue d'), 27, 88,

8q. 361. - PUBLIQUE A CUBA (L'ORGA-NISATION DE L'), 345 - de France (Conseil supérieur d'), 75.

- et régime, 30 Hypnotiques dérivés de la malonylurée (Les), 349.

HYPOGÉE DU SOLDAT INCONNU (L'), 272. Hypotension (Inefficacité du nitrite de soude dans le trai-

tement de 1'), 85. Hystéric (Rétention et) ; constitution d'un volunineux diverticule vésical, 282,

Hystéromisées (De l'inversion du vagin chez les), 125. HYVERT, 30.

Identification des morts de l'Artois (L'), 284. Immunité (Les lipoïdes dans

l'infection et l'), 149. Infection et l'immunité (Les lipoides dans 1'), 149. - méningococcique (L'), 301.

staphylococci-→ urinaires ques ; leur traitement par la vaccinothérapie, 283. INFIRMIERE CANTONALE (L'),

Injection de lait de femme en

thérapeutique infantile (Les). 25 - THÉRAPEUTIQUE INTRA-VEI-

NEUSE (LES ORIGINES DEL'), Institut hydrologique de Toulouse (Visite aux caux de

Luchon, des médecins et étudiants de 1'), III. - de médecine coloniale de

la Faculté de médecine de Paris, 77.

- - légale et de psychiatrie. 233 municipal d'électrothéra-

pic, 188. océanographique, 285.

- de psychologie, 350.

Intérêts professionnels, 23, | 50, 58, 147. Internat et d'externat (Confé-

rences d'), 370. en médecine et chirurgie à la maison départementale de Nanterre (Concours d'), 152.

Intestin (Maladies de l'), 30, Intestinos (Exploration del estomazo et), 54.

Introduction à l'étude de la médecine, 54. Invalides de guerre (Fixation

des tarifs médicaux relatifs aux). 147.

Inversion du vagin chez les hystéromisées (De 1'), 125. TACOB, 26, 38,

JACQUES, 26. JACQUET. - UNE RANDON-NÉE MÉDICALE AUX STA-TIONS D'AUVERGNE. LE XVO V. E. M. (4 AU 15 SEP-

TEMBRE 1921), 216. JANET, 331. JANSEN (Murk), 225.

JEANBRAU, 30. JEANBRAU (LE PROFESSEUR

ÉMILE), 328. JEAN-LOUIS (Louis), 125. JEANSELME. — II° CONGRÈS INTERNATIONAL A L'HIS-

TOIRE DE LA MÉDECINE, 55. Tournées médicales de Bruxelles, 163, 253, 324. JOUSSET (ANDRÉ), 90. Touvin, 124.

KOPACZEWSKI, 358. Kystes dentaires et paradentaires, 39.

- intraligamentaire. Conscrvation utéro-anuexielle, réfection de la trompe, 85. - de la région rolaudique (épi-

lepsie jacksonnienne par), Kystomes papillaires des ga-

lactophores (Papillomes et),

LABBÉ (Marcel), 18, 96, 299. LABERNADIE, 40. Laboratoire départemental de

radiologie, 155. - d'hygiène de la Ville de Paris, 205, 320.

- de sérologie, 214 LACAZE. - LE PROFESSEUR

ROBERT PICQUÉ (Les nouveaux professeurs), 283. LAGUERRIÉRE, 215. Lait de femme en thérapeu-

tique infantile (Les injections de), 25.

- (Ligue du), 13. Lampe ophtalmologique à usages multiples et à la

lumière « sans rouge », 284. LANCE, 8. LANNOIS, 26.

Larynx par coup de rasoir (Désinsertion du), 40. LAUBRY (Ch.), 17. Lauréats de la Fondation Car-

négie (Les), 13. LAUTIER (R.), 268, LAVENANT, 110. LEBRETON (Paul), 331. LECÈNE, 30

LECLERC (Henri). - Le polypode (Polypodium vulgare), LECLERCQ, 8, 316.

LEDENT (RENÉ). - NOTES D'ÉDUCATION PHYSIQUE, 102. LE FUR, 283, 316.

Légion d'honneur, 57, 73, 87, 99, 112, 127, 141, 152. LEGRAIN, 98.

Legs à l'Académie de médecine, 154, 321.

- et à la Faculté de pharmacie de Paris, 321. - à la Faculté de médecine

de Lyon, 321. LEJARS (Félix), 143. LEMAITRE, 39. LEMANSKI. - Le mouvement

médico-chirurgical en Tunisie, 121. LEMOINE (G.-H.), 30.

LENORMANT, 30, 279. LÉPINE (R.), 225. LEPRINCE, 110.

LERAY(A la mémoire du D'), 88. LEREBOULLET, 143.

LEREBOULLET (P.). - Les convres d'assistance d'hygiène infantile (spécialement œuvre parisienne), 242. TEREBOULLET - Teservicesocial dans les hôpitaux d'eu-

fauts, 236. LEREBOULLET et SCHREIBER (Georges). - L'exposition de la maternité et de l'enfance

et ses cougrès, 239. LEREDDE, 268. LEROY, 98.

Lésious méningo-vasculaires daus les maladies familiales,

- rénales consécutives au choc traumatique, 331. LESNÉ, 256. LEVADITI, 85.

LEVEN (G.), 9 LEVESQUE, 26. LÉVY (F.), 86.

Libres propros, 19, 226, 236, 271, 353, 363. Ligue bourguiguonne contre

le cancer, 142. - française de prophyiaxie et

d'hygiène mentales, 27. - du lait, 73. contre la mortalité infan-

tile, 112. - nationale belge contre la tuberculose, 100.

LINOSSIER (G.). - A PROPOS D'UNE ÉPÉE, 19. LINOSSIER (G.). - MÉDECINS

SPÉCIALISTES, 271. LINOSSIER (G.). - A Molière, 363.

LINOSSIER (G.), 149, 359. Lipoïdes daus l'infection et l'immunité (Les), 149. Liquides céphalo-rachidiens pathologiques par la réac-

tion à l'acide phènique (La recherche des globulines dans les), 150. Lithiase biliaire (A propos

de la), 316. - de la moitié gauche d'un rein, 332.

rénale (La pyélographie dans la), 332. Livre d'or des médecins morts pour la patrie, 15, 320.

LLOYD (L.-L.), 78. Loi des pensions et le règlement des frais pharmaceutiques (La), 101.

LUMIÈRE (A.), 9, 268. LUMBERE (Max), 337. Luxation du coude méconnue et irréductible (Réduction

sanglante d'une), 267. - méconnue et irréductible du coude), 109. Luxembourg (Au grand-duché

du), 361. Lymphothérapie (Traitement de la blennorragie par la).

268. LYN, 78.

MACKENZIE (SIR JAMES), 64. Maison maternelle nationale et Asile national des convalescents, 164. - municipale santé. de

234. - de santé pour enfants, 250.

Mal perforent plantaire avec fracture phalangienne consécutif à une gelure, 85. Maladies de la bouche et des dents chez les enfants des écoles primaires et maternelles (Les), 89.

- du cœur, 17, 64. - congenitales dn COMIT (Traité des), 17. des enfants du premier âge (Traité pratique des).

257. familiales (Lésions méning vasculaires daus les), 86, - infecticuses (Études cliniques et procédés d'explo ration concernant les), 62.

de Recklinghausen et troubles mentaux, 98. - simuiées et provoquées chez les anciens, 275.

- des yeux, 234. Malonylurée (Les hypnotiques dérivés de le), 349. Manufacture nationale des

Gobelins, 188. MARANON, 78. MARCORELLE, 40. MAREAUX, 40.

Mariages, 52, 75, 99, 110, 127. MARIE (A.), 9, 316. MARIE (P.), 85, 86.

MARINGER, 331. Maroc hygiéuique et pittoresque (Le), 316.

MARTIAL, 316 MARTIMOR (E.), 61. MARTIN (A .- J.). (Nécrologie), 50.

MARTINEZ, 54. MASSÉ, 38, 40, Mastoide (Pneumatisation de la), 25

Mastoidite fongueuse, 40 Maternité (Création d'une), 63. MATHÉ. - LA MÉDECINE FRAN-CAISE L'ÉTRANGER.

FRANCE-CUBA 185. MATES (L.). - Le mouvement médical à Cuba, 325. MATHE. - L'organisation de

l'hygiène publique à Cuba, 345. MATRIEU (R.), 85.

MATRUCHOT (Le professeur).

MAURICE, 110. Médaille d'honneur de l'assistauce publique, 53, 141. - des épidémies, 53, 152.

- d'or de l'Assistance et de l'Hygiène, 153. - du professeur Jules Bœckel

(Remise de la), 248. Médecins adjoints des asiles d'aliénés, 141.

- d'autrefois (Les), 2. — et bolchevisme, 41. - chirurgien et pharmacieu chimiste des hôpitaux mi-

litaires, 101. civils pour les colonies, 58. - de colonisation dans le Sud-Tunisicu (Quelques aspeets de la vie du), 170.

- au combat (Les), 337. - pour le Congo belge, 62. - français en Espagne (Les);

52. - lyonnais (Les), 187. - morts pour la Patrie (Le

Livre d'Or pour la glorificatiou des), 15. - polonais (aux), 334 - requis en matière de se-

cours publics (La rétribution des), 88. sanitaires roulants, 188.

- de la santé à Marseille, 141. spécialistes, 271. - de stations thermales et climatiques (Syndicat des),

360. suppléants au service mé-

dical de nuit (Concours de), T TO

- surhommes (Leurs), 190. - thermany des Pyrénées (Fédération des), 361. et la vie (Le), 272, 308, 340. Médecine et l'art (La), 290 - française à l'étranger (La),

163, 185, légale (Précis de), 289.

- au palsis (I,a), 94, 356. Médicaments (Gratuité des) aux réformés de guerre, 63,

 organiques (Préparations des), 352. Megacôlon, 14 cas personnels

de résection, 358. Mégacesophage (Sur le), 38. Mélancolie anxicuse et syndrome de Basedow. Délire

325, 345 iuterprétatif d'auto-accu-- - à Cuba (Le), 325.

Mélancoliques anxieuses (Quatre cas d'acidose chez desy,

61. persécutés (Les), 60. - incendiaire, Réactions atypiques chez deux aliénés : a) Tentative de suicide au

cours d'un accès d'excitation; b) (Unc), 150. MENTERE, 85. MENSTRUES (DE LA PROPRIÉTÉ

DES), 36. MERKLEN (PR.). - AUTOUR DU CONGRÈS DE LA NATALITÉ.

MERKLEN (PROSPER). - L'IN-FIRMIÈRE CANTONALE, 206.

MERKLEN, 359. METCHNIEOFF (OLGA), 257-METCHINIKOFF (La vie d'Élie).

Méthode spiroscopique (L'entrainement respiratoire par

la), 64. MEYER (P.), IIO. Miction automatique (La), 283.

MIGNON, 38. MINET, 85. Ministère de l'Hygiéne (La

réorganisation du), 154. - des Pensions et alloca tions de guerre, 27. Mobilisatiou périnéale de l'u-

rètre (Indications de la), 72. Mœurs iutimes du passé, 54-MOLIÈRE (A), 363 MOLINÉRY (R.). - IVO CON-

GRÈS DE L'INTERNAT PRAN-ÇAIS 134. MOLINERY (R.). - LE PASSÉ

DE NOS STATIONS THERMALES A L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE, 21.

MOLINÉRY (R.). — UN PROJET DE BANQUE D'INDUSTRIE THERMALE, 108.

MOLINIÈ, 40. MONBRUN, 60. Monument aux morts du corps

médico-pharmaceut ique belges, 27. MORAX (V.), 284

MORIN, 225. MOSER (M.), 97. MOUCHET (Albert). - L'AS

CENSION DU MONT-BLANC (4.807 MÈTRES), 302. MOUCHET (A.), 316.

MOURE (G.), 26, 38. MOURET (J.), 38, 179.

MOUSSON-LANAUZE. LE CRAPAUD EN THÉRAPEUTIQUE 354.

MOUSSON-LANAUZE, - UNE ÉPIDÉMIE DE GRIPPE A LA RENAISSANCE, 227. MOUSSON-LANAUZE. - DE LA PROPRIÉTÉ DES MENSTRUES,

MOUTIER (FRANCOIS) Mouvement médical (Le), 121,

sation et délire Imaginatif, | Mouvement médico-chirurgical | Officiers de l'instruction puen Tunisie (Le), 121. MURAT (J.-J.). - UNE GRANDE

STATION CLIMATIOUS FRAN-CAISE D'ALTITUDE : FONT-

ROMEU, 323. NAAMÉ, 9. Naissance, 99.

Natalité (Congrès national de la), 164. (Conseil supérieur de

la), 62. NAUDASCHER, 61, 198. Nécrologie, 5, 49, 50, 52, 62, 75, 87, 99, 110, 127, 141,

152, 163, 175, 193, 211, 329. Néphrectomie (Traitement par l'étincelage à haute fréquence de l'uretère restant après la), 333.

- pour tuberculose rénale (Fistule intestinale tardive après), 332.

Nèphrites qui conduisent à l'urémie (Types de), 68. - à syndrome méningène (Des), 68. - urémigènes et l'urémie (Les),

Néphrolithlase bilatérale opérée (Sept cas de), 332.

NEPVEU, 40. Neurasthéniques génito-urinaires (Des faux), 283. Nez (La voie intranasale en

chirurgie plastique du), 26. NICLOT (VINCENT). - MALA-DIES SIMULÉES ET PROVO-QUÉES CHEZ LES ANCIENS, 275.

NIDA, 284.

Nitrite de soude dans le traitement de l'hypotension (Inefficacité du), 85. NOBÉCOURT (P.), 256. Nomination des chefs de tra-

vaux dans les facultés (La). IOI.

NOURRICE DU ROI DE ROME (LA), 238. Nourrisson (Physiologie nor-

male et pathologique du), 256. Nouvelles, 13, 27, 41, 52, 57, 62, 73, 75, 87, 99, 110, 127,

141, 152, 163, 186, 199, 211, 223, 233, 253, 268, 284, 299, 333, 350, 360, 369. Obésité chez la femme (L').

316. - (Pathogénie et traitement de 1'), 8.

Oculo-compresseur à ressorts (Appareil pour la recherche du réflexe oculo-cardiaque.

Giuvres d'assistance et d'hygiène infantile (Les) (spécialement œuvre parisienne). 242.

Office médical international de renseignements, 130 - public d'hygiène sociale du département de la Seine,

Officiers d'Académie, 111.

blique, 99, 111. OFFRET, 86.

OGAND-JANTANTZ (Mile MARIE) 51. Onhtalmologie du praticien

(L'), 64. Opothérapie (A propos de l'), 348.

 et petit basedowisme, q - thyro-ovarienne (Vouissement gravidiques ct), 9. OPPERT. 8. Orbite un an après l'énucléa-

tion (Inclusion d'une bille en verre dans 1'), 86. Orchestre médical (L'), 320. Orchite, probablement à colibacilles, s'associant à un

syndrome entérorénal latent (L'), 333. Oreille par éclat d'obus (Bles-

sure de 1'), 40. Orthodontie, 18. Oscillométrie en oto-rhino (L').

38. Ostéome des fosses nasales, 40, Otolithes (Fonction des), 26.

Otologie (Procédés de vieille), 26. Ourlage de la plèvre (Pleurésie purulente guérie par),

85. Oxygène (Injectez-vous de

1'), 72. Ozène et héliothérapie, 38. - par la méthode glycolytique (Le traitement de l'),

72. - et vaccinothérapie, 38. OZENNE, 348. PACTET, 97.

PAGNIEZ (CH.), 10. Palmes académiques, 152. Papillomes et kystomes papillaires des galactophores, 125.

PAPIN, 332, 336. Paraforme (Sur un nouvel anesthésique local insoluble : le), 349. Paralysie des dilatateurs de la

glotte, secondairement à une hypertrophie du thymus, 26. faciale après abcès protubérantiel, métastatique ; syndrome dcMillard-Gubler, 26

- générale (La célébration en 1922 du centenaire de la découverte de la), 61, - infantile (Hérédo-spécificité, 150.

- hystérique du voile après adénoidectomie, 25. Paralytique général (Un em-

ployé de chemin defer), 97. Paraplégies spasmodiques en flexion et sur l'automatisme médullaire (Action du

bromhydrate de cicutine sur les), 86. Parkinson par des injections de sulfate de magnésie

(Traitement de la maladie de), 359. PASQUEREAU, 282, 332.

PASTEAU, 282. PASTEUR-VALLERY-RADOT, 10. Pathologie chirurgicale (Précis de), 30, PAUCHET (V.), 10, 85, 268,

316, 358. PÉLISSIER, 348. PÉNAU, 359.

PÉRAIRE, 85, 109, 267, 268,

Péricystite consécutive à une crytostomie pour corps étranger à la vie (Un cas de), 282

Périnéphrite suppurée (Rein bourré de calculs avee), 332. Périostite palatine, 26.

PESCHER, 64. PETIT (G.), 151 PETIT (PAUL), 86.

PEYTEL (A.). - UN JUGE-MENT SUR LA RESPONSABI-LITÉ MÉDICALE, 356. PEYTEL (ADRIEN). - I.A

TROMPERIE EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ MÉDICALE, 94. PEYTEL (ADRIEN). - LES VOITURES DES MÉDECINS, 23.

PEZZI (C.), 17. Phagénédisme de la verge avec complications septicémiques graves guéries par le sérum de Leclainche et Vallée, 331.

Рпиль, 331, 332. Phéu yléth yl malon ylurée (Traitement de l'épilepsie

par la), 61. Philothion isolé (Le), propriétés, conséquences thérapeuti-

ques, 268. Physiologie normale et på-

thologique du nourrisson, Picqué (Le professeur Ro-BERT) (Les nouveaux pro-

fesseurs), 283, Picqué à la Faculté de médecine de Bordeaux (La lecon inaugurale du professeur),

320. PIÉDALLU, 9

PIERRE (I.-R.), 86. PIETRI, 349 DIURÉTIQUES MI-PILITERS

NEURES DE DEBREYNE (Les),

PIRONNEAU, 257. PISSAVY, 268.

Placentomes bénius (Contribution à l'étude des), 349. Plaies de la région olécra-

nienne (Traitement opératoire des), 8. Pleurésie purulente guérie par

ourlage de la plèvre, 85. - otogènes sans thrombophlébite (Pucumonie et), 26-Pneumatisation de la mastoïde, 25.

Pneumonies et pleurésies pu rulentes otogènes thrombo-phlébite, 26.

POLACK, 86. POLGE (EDMOND), 349. Police sanitaire maritime, 361.

POLYPODE (POLYPODIUM VUL- | QUIX, 26. GORE) (LE), 228. PORAK (CHARLES). (Nécrolo-

gie), 5. PORTMANN, 26. Pratique médicale (Précis de), 78.

Précis-atlas de pratique dermatologique, 90. Préfecture de la Seinc, 128.

Préparations orchitiques (Valeur antinévritique de certaines), 359. Presse médicale hellénique

(La), 73. Pression artérlelle d'après cer-

tains états émotits (Variations de la), 61, Prix Fillioux, 127.

- Harrower pour les ouvrages sur les sécrétions internes, 153

 Marcel Benoist, 213. de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux, 28.

de Paris, 188. Procédés d'exploration concernant les maladies infectienses (Études cliniques et).

Procidence du cordon à la Maternité de Rennes (I,a),

124. Professeurs (Les nouveaux), 283, 328. Professorat, 62.

PRON, 30. Pronostic des opérations (Soins préopératoires. Rôle du mé-

decin dans le), 85. Prophylaxic et d'hygiène men. tales (Lique française de),

Prostatectomie sus-pubienne (La simplification de la), 282.

- (La suture précoce de la vessic après la), 282. Prostatiques rétentionnistes incomplets et distendus (Conduite à tenir dans le

traitement des), 282. Prostatite après la prostatectomie (prostatite restante), 282.

PROUST, 30. Psychiatrie et code civil alle-

mand, 150. Psychose hallueinatoire chro-

nione : systématisation délirante, idée de persécution,

de négation et délire ambitieux. Syndrome de Cotard, Publicité médicale (La trom-

perie en matière de), 94. Purpura vésical (Un cas de), 281

Pyćlographic, 70, 336. - dans la lithiase rénale (La), 332.

Pyélotomie (Ouelques cas de), 332.

QUARTE A ROME DANS L'AN-TIQUITÉ (I,A). 294.

RABIER (PAUL). - II CONGRES INTERNATIONAL D'HISTOIRE DE LA MÉDECNE, 91, 132. RABIER (PAUL). - ON FERME

ON RENTRE, 202. RABIER (PAUL). - L'HYPO-GÉE DU SOLDAT INCONNU, 272.

RABIER (PAUL). - LBURS MÉDECINS SURHOMMES, 190. RABER (PAUL). - RUE DES TARDINS SAINT-PAUL, 308. RABIER (PAUL. - LE SALON

D'AUTOMNE, 290. RABIER (PAUL). - SURVEIL-LONS-NOUS, 340.

RABIER (PAUL). - A PROPOS DE L'ULTRA-CINÉMA, 79.

RABIER (PAUL). - LE VENT ... DE L'ANIS, 156. Race (Une réunion pour la),

Radiographie et kystes dentaires et paradentaires, 39. Radiologie et d'électrothéraple dans les hôpitaux (Le coût

des actes de), 321. - (Éléments de). Diagnostic et thérapeutique par les rayons X, 336.

Radiothérapie de la syringomyélie (La), 86. Radium (Traitement du cancer de la prostate par le),

282. Radiumthérapie des fibromes utérins, 8.

- (Tumeurs de l'hypopharynx et du larynx ct), 38. Radonnel (Mile), 61. RANDONNÉE MÉDICALE AUX

STATIONS D'AUVERGNE (Une) LE XVº V. E. M., 216. RATHERY, 30, 281.

Ration théorique de l'enfant après la période de sevrage (La), 359.

RAYBAUD, 72. Réaction à l'acide phénique (La recherche des globulines dans les liquides céphalo-rachidiens patholo-

giques par la), 150. - de fixation à l'autigène de Besredka dans la tu-

berculose externe, 97. et tuberçulose, 96. ganglionnaires péri-aurl-culaires d'origine otitique

chez l'enfaut (Les), 123. REBOUL-LACHAUX (Ch.), 150. Rééducation auditive (Les applications pratiques de la), 110.

Réflexe oculo-cardiaque (Appareil pour la recherche du). L'oculo-compresseur à ressorts, 174. toniques de posture, 86.

Réformés de guerre (Gratuité des médicaments aux), 63. REGAUD, 38. Régimes alimentaires (Les). 359-- (Hygiène et), 30,

Région épiglottique (Voies d'accès sur la), 26. Rein bourré de calculs avec périnéphrite suppurée. 332.

tuberculeux (Exclusious partielles dans lc), 332. Remplacements médicaux (Les), 320. RENDU (ROBERT), 25.

Répertoire des aliments pour enfants, 252. des maisons de santé pour enfants, 250.

- pour maladies nerveuses et mentales, 183. des spécialités, 317.

- pour maladies du cœur. des vaisseaux et du sang, 11. - - des enfants, 251. — — des voies urinaires,

74, 75 oto-rhino-larvngologiques, 126 - — pharmaceutiques pour

maladies nerveuses et mentales, 184. Responsabilité médicale (Un

jugement sur la), 356, Rétention et hystérie. Constitution d'un volumineux diverticule vésical, 282.

Rétine (cholestéatome de la), RETROUVEY, 123.

RETTERER, 336. Réuniou sanitaire proviu-

ciale (Congrès annuel d'hygiène), 52. REVERCHON, 38. Révision d'une rente pour

accident du travail baséc sur une erreur de diagnostie (A. propos d'un cas de demande cn), 60. Revue des eongrès, 9, 25, 38,

68, 80, 91, 132, 161, 181, 196, 210, 221, 231, 264, 279, 297, 313, 331. Revue des Revues, 10, 50, 72, 06, 123, 179, 349, 358.

Revue des sociétés, 8, 60, 85, 109, 150, 267, 284, 316, 347, 359-

Revue des thèses, 25, 51, 124, 348,

Rey-Pailhade (De), 268. REYNARD, 281, 331.

RHEUTER (J.). - LE PROFES-SEUR JEAN FABRE (1866-1921). (Nécrologie), 49-Rhiuo-pharyngites des brightiques,. 26.

Rhumatisme thyroldien (A. propos du). 8. Rhume des foins et vaccinothérapie, 26.

RIBADEAU-DUMAS, 90. RICHAUD (A.), 268. RIEUX (J.), 96. ROBIN, 97.

ROCHER (H.-I,.), 73. REDERER (J.), 10, 110. ROGER (G.-H.), 54. RONCHESE (H.), 90.

ROSHEM (J.). - LA GUÉRISON VENUE EN DORMANT, 156.

ROSHEM (J.). - UN MANUEL | Service de santé maritime, 350. DE DIÉTÉTIQUE EN L'AN 1100, 365.

ROSHEM (T.), DE QUELQUES USAGES MÉDICAUX ET PARA-MÉDICAUX DE L'AMI DE L'HOMME, 144.

ROUSSILLE, 282, 331. Roux (Justin), 90

RUE DES JARDINS SAINT-PAUL, 308 Rupture pulmonaire, emphy-

sèrue sous-cutané foudroyant, 98. SABOURIN, 90.

Sac lacrymal (Présentation de pièces anatomiques de la région du), 60.

SACQUÉPÉE, 256. SAINTS GUÉRISSEURS (LES). 166.

SALON D'AUTOMNE (LE), 290. Sanatorium de Bligny, 163. Sauté militaire (Service de) 213. - publique (Pour la protec-

tion de la), 322. SANTOS (DB), 333. Sarcome du maxillaire, 38. SARGNON, 38.

SAVY (P.), 78. SCHREIBER (GEORGES). - I.A.

NOURRICE DU ROI DE ROME, SCHREIBER (GEORGES). 239.

Sciences sociales (Collège libre des), 287. Sclérodermie (Les arthropa-

thics au cours de la), ro. - par intoxication calcaire 100

Sclérose en plaques probable forme cérébelleuse consécutive à l'encéphalite épidémique, 85.

SCRUTATOR. - LE CONGRÈS MÉDICAL FRANCO-POLONAIS DE VARSOVIE. Winners. CENCES, 330.

SÉGARD, 72. Sécrétions internes (Le prix Harrower pour les ouvrages

sur les), 153 SEIGNEURIN, 25, 38.

Scusibilité urétro-vésicale (Physiologie pathologique de

la), 331. Septicémie colibacillaire gué-

rie par la colloidothérapie sous-cutanée, 268. - puerpuérale à streptocoques traités par le sérum

antistreptococcique de Vinaver (Deux cas de), 348. Séquelles oculo-orbitaires (Diagnostic, traitement et expertise des), 352.

SERGENT (ÉMILE), 90 Sérum de Leclainche et Vallée (Phagédénisme de la verge

avee complications septicémiques graves guéries par le), 331.

Service médical de la Préfecture de la Seine, 99, TII. -sanitaire maritime, 153, 186. - - militaire 52, 141, 153, T86

 des troupes coloniales, 53, 88, 213.

SOCIAL DANS LES HOPI-TAUX D'ENFANTS (LES), 236. Sésamoïde externe bipartitum des deux gros orteils, 316.

Sevrage (La ration théorique de l'enfant après la période),

350. Silvestri (uro-diagnostic de la fièvre typhoïde) (La réaction de), 72.

SIMONNET, 359 Sims frontal (Trépanation endo-nasale du), 30.

Sinusités (Complications orbito oculaires des), 39. Situation sanitaire dans la

Méditerrannée (La), 233. Société clinique de médecine mentale, 97, 150. - d'histoire de la méde-

cine, 285. - locale de la Haute-Garonne (Vœu émis par la)

 de médecine légale, 60. - ET D'HYGIÈNE TROPI-CALES, 347.

— de Paris, 8, 109, 267, 316, 348. — (Prix de la), 188.

- médico-psychologique, 60, 150 - de neurologie, 85.

- d'oplitalmologie, 60, 75, 86, 284 de pathologie comparée, 223.

- de psychothérapie (Séance annuelle de la), 188, 316. - de secours mutuels pour les femmes et enfants des médecins, 223.

 de thérapeutique, 9, 268, 359.

Soins médicaux de muit à Paris (Les), 186 - et pharmaceutiques aux bénéficiaires de la loi du

31 mars 1919 (La gratuité des), 187. SORAPURE (W.-E.), 78. Soufre en vue de ses applica-

tions cliniques (Solubilité du), 9. SOULIÉ (LE PROFESSEUR), (NÓ-

crologie, 178. SOUQUES, 85, 86.

SOUVENIRS DU MONT-COR-NILLET, 337. Spasmes resorbagieus (Pathogénie de certains), 38. SPIRE, 348.

Sports vus par les médecins (Les), 302. Staphylocoques (Applications

et résultats de la séro- et vaccinothérapie dans les affections ostéo-articulaires

à), 298, STATION CLIMATIQUE FRAN-ÇAISE D'ALTITUDE (UNE

GRANDE) FONT ROMEU, 323. Stations thermales (L'avenir de uos), ro8.

- DEVIENDRA GRANDE POURVU QUE ... (PETITES),

226. \_\_ . L'ÉPOQUE GALLO, ROMAINE (LE PASSÉ DE NOS)

21. STÉFANINI (A.), 349.

STÉVENIN, 96.

Sucre du sang (Le), 225. Suicide au cours d'un accès d'excitation ; b) Une mélancolique incendiaire (Réac-

tions atypiques chez deux aliénés : a) Tentative de), 150.

Sulfarsénothérapie intramusculaire (Élimination urinaire de l'arsenie dans la),

Surdité centrale, 39. Surveillons-nous, 340 Sympathiques et glandes en-

docrines, 143. Syndicat général des médecins français électrologistes

ct radiologistes, 213, - des stations thermales ct climatiques de France,

154. - médical de Paris (Assemblée générale du), 372.

- médicaux de France (Union des), 371. Syndromeadiposo-génitalavec

troubles oculaires, 284. - de Basedow (Mélancolie anxicuse et). Délire interprétatif d'auto-accusation et délire imaginitif, r51.

- de Brown-Séquard (Remarques à propos de la guérison clinique d'un), 85. - de Cotard (Psychose halluci-

natoire chronique : systématisation délirante, idées de persécution, de négatiou ct délire ambiticux), rsz. - de Millard-Gublet (Paralysie

faciale après abcès protubérantiel, métastatique), 26. urémigène (Des néphrites à), 68,

Syphilis du poumon (Sur le diagnostic de la), 8, - (Le traitement actuel de

la), 201, 225. - dans un village français (Étude de la), 268.

Syringomyélie (La mdiothérapie de la), 86. Tabes sympathique (Un cas de dc), 86

TARGOWLA (R.), 150 Tarifs médicaux relatifs aux invalides de guerre (Pixa-

tion des), 147. Tartrates borico-potassique et borico-sodique, 9.

Tartro-bismuthate de potasse en thérapeutique (Le), 316. Technique d'exploration du

tube digestif, 85. - histologique, r5. Technique neurologique, 174. Tension artérielle habituelle chez les anxieux (Sur la),

6r. TERRIEN, 60, 352, 359. TERSON, 75.

TEXIER, 26. Thérapeutique alimentaire générale (Une), 9.

 (Conceptions nouvelles en). 310. - (L'hirondelle en), 260.

Thermes de France, 90. Thermophtaline ou chauffeceil électrique, 284.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris, 29, 75, 224, 254, 287, 300, 334, 351. THÉVENOT, 72, 332, 333.

THIRRS, 85. Thioglycérine sulfonique (Les dérivés métalliques de la).

268. Thrombo-phlébite par la compression du sinus latéral en

amont (Traitement de la). Thymol (Accidents dus au), 40.

Trssier, 60. TIXIER, 30. Tonomètres (La vérification

des), 60. TOULANT, 60, 86.

TOUVAY, 268. Toux spasmodiques et anesthésic du laryngé supérieur

26. Trachome (A propos de la dé claration obligatoire du), 86, 284.

- par l'arsénobenzol (Le traitement du), 50.

Traitements nouveaux, 30. Traumatismes craniens (Traitement de l'épilepsie consécutive aux), 275,

 de l'urêtre (Résultats éloigués des traitements des), 69.

Travail intellectuel (Congrès international du), 73. Travaux neurologiques guerre, 102.

Trépanation endo-nasale du sinus frontal, 39.

- chez le nonveau-ué, 125. - du sinus frontal (Sur la). r79.

Тиктилкогг, 86. TRÉTROP, 40.

TRIUMPHE DE DAME VÉROLLE (LE), 65. TROISIER (J.), 96.

Tromperie cu matière de publicité médicale, (Ln) 94. Troubles mentaux (Maladie

de Recklinghausen et). Tube digestif (Technique d'ex-

ploration du), 85. Tuberculeux (Action particulière du cinnamate de soude chez le), 268.

Tuberculose (Comité nationa de défense contre la), 14, externe (Réaction de fixa-

tion à l'antigène de Besredka dans le), 97-Tuberculose (Intervention

d'oto-rhino-larvngologie et). 26 - de l'ischion (Deux cas de),

IIO - (Ligue nationale belge,

contre la), 100. - médico-chirurgicale (Le diagnostie et le traitement pratique de la), 164.

- ostéo articulaire et gan glionnaire et éléments d'orthopédic pratique, 16. pulmonaire organisée avec

le concours de la commission Rockefeller par M. le pro-

fesseur Léon Bernard, 165 - (Réaction de fixation et), 96. - rénale du rein correspondant (Dilatations kystiques

intravésicales d'un orifice urétéral accompagnées de). 333

- La tuberculose en général, 90. Tumeur cérébrale avec autor

sie (Deux cas de), 98. — (Pseudo-), 86. - de l'hypopharynx et du

larynx et radium thérapie, 38. - malignes par les rayons X (Traitement des), 38.

- du méat urétral, 331 - Mixte de la loge ptérygoïdienne, 40.

TURE, 331. Uleère simple de la vessie, 281. Université de Buenos-Aires (Le centenaire de l'), 299. - libre de Bruxelles, 151,

gènes et 1'), 69. · (Types de néphrites qui conduisent à 1'), 68.

Uretère inférieur dans certaines eysto-urétérites douloureuses (Interventions sur 1'), 333. - pelvien (Traitement des

rétrécissements de l'), 333. - restant après la néphrec tomie (Traitement par l'étincelage à haute fréqueuce de

l'), 333. douloureuses (In-Tirétérites

terventions sur l'uretère inférieur dans certaines cysto-), 333 - subaiguë sans lésion ré-

nale, 333. - vingt trois ans après la néphrectomie, 333.

Urêtre (Indications de la mo bilisation périnéale de l'),

membraneux (Rupture traumatique de 1'), 331. profond avec symptômes génitaux accompagnant le varicocèle (Lésion de l'),

Urines (Guide pratique pour l'analyse des), 90.

Uro-diagnostie de la fièvre typhoïde (La réaction de Silvestri), 72. « Urotropine » l'hexaméthylènetétramine (Il ne faut

pas prescrire sous le nom d'), 75. USAGES MÉDICAUX ET PARA-MÉDICAUX DE L'AMI DE L'HOMME (DE QUELQUES),

144.

Urémie (Les néphrites urémi- | Vaccin antigonococcique (A | VIANNAY, 282. propos de l'auto-nétéro-), TIO

- (Auto-hétéro-), 85. - de Demonchy (Action du), 331.

Vaccinothérapie dans les affections ostéo-articulaires à staphylocoques (Applications et résultats de la séroet), 298,

- antigonococeique (De la), 316. - (Infections urinaires sta-

phylocoeciques; leur traitement par la), 283. - (Ozène et), 38. - (Rhume des foins et), 26,

 — (Séro-et) dans les affections ostéo-articulaires, 297. VAQUEZ (H.). - LES PILULES

DIURÉTIQUES MINEURES DE DEBREYNE, 1. VAQUEZ (H.), 17.

Varicoccle (Lésion de l'urêtre profond avec symptomes génitaux accompagnant le), 331. Variétés, 1, 20, 31, 45, 65, 79, 103, 114, 144, 156, 166, 190,

202, 216, 227, 238, 258, 275, 294, 324, 354, 365. VARIOT (G.), 257.

Végétations adénoïdes et hérédité tuberculeuse ou syphilitique, 26.

Vélonoskiascopie de Trantas (I,a), 86. VENT ... DE L'ANIS (LE), 156: VERNET, 39. Vérolle (Le triumphe de dame),

65. Vessie (Ulcère simple de la), 281.

VILLAIN (GEORGES) « de Tozeur ». - OUELOUES AS-PECTS DE LA VIE DU MÉDECIN DE COLONISATION DANS LE SUD-TUNISIEN, 170.

VILLARET (MAURICE) ET MOU-TIER (FRANCOIS). - LES ORI-GINES DE L'INJECTION THÉ-RAPEUTIQUE INTRA-VEI-NEUSE, TTA.

VILLEMIN, 281, 283, 333. Vinaver (Deux cas de septicémie puerpérale à streptocoques traités par le sérum antistreptoeoccique de), 348. Vision des albinos (La), 60. Voies d'accès sur la région épiglottique, 26.

-intranasale en chirurgie plastique du nez (La), 26 VOITURES DES MÉDECINS (LES). 23.

Vomissements gravidiques et onothérapie thyro-ovarienne, 9 VORONOFF (S.), 336. Voyages d'études médicales

(Les), 14. - médical franco-belge au Maroe, 214, 334-

- de Vichy, 213. - médicaux (Le XV° V. E. M.), T25 WARLE (H. de), 50, WALTHER, 314 WEIL (ALBERT), 336.

WEISSMANN, 40. WIART (P.), 86. WIDAL (FERNAND), 38, 39, 264. WILSON (R.-M.), 78. Zone sous-autrale profonde, 38,

